







Se. Erzelleng

# dem Herrn Graf Friedrich Heinrich Christian

von Borke

Erbherrn von Stargoordt, Laßehn, Pomellen u. f. w.

Ehrenmitgliede der Berlinischen Gesellschaft Natursorschender Freunde.

# Hochgeborner Graf Enadiger Graf und Herr.

Seich ben dem ersten Anblick dieser Zeilen, werden Sie mich, Hochgeborner Graf, von allen tadelhaften Absichten in ihrem Herzen loßsprechen.

Nichts als die reinste Begierde, der Welt öffentlich zu sagen: wie hoch ich Sie, Gnädigster Graf, von Seiten Ihres Herzens schätze: wie sehr ich Höchstdero vortresliches Beobachtungstalent bes wundere, und wie freudig ich in der Zukunft der Naturkunde Blück wünsche, von solchen Personen bearbeitet zu werden, welsche dadurch ihren hohen Stand nicht zu entwürdigen glauben —

hat

hat mich angetrieben, Ew. Hochgeboren Gnaden ein Werf zu überreichen, begen Werth einem solchen Kenner nicht verborgen ges wesen.

Für mich, gnädigster Graf, für mich die gröfte Belohnung, wenn meine geringe Arbeit das Glück hat, Söchstdenenselben nicht ganz zu mißfallen, und wenn ich mir mit der Fortsesung Höchstdero gnädigen Wohlwollens schmeicheln darf:

ber ich Zeit meines Lebens verharre

Hochgeborner Graf Enadiger Graf und Herr

Em. Sochgeboren Gnaden

unterthanigster Berehrer 3. A. E. Speze.

# Vorrede des Verfaßers.

manner, die sonst schon die deutlichsten Proben ihrer Einsichten in die erhabensten Wissenschaften gegeben, haben gleichwohl diese kleinen Thierchen ihrer Beobachtung gewürdiget, und durch ihre Untersuchunz gen daran viele Bunder entdeckt und bekanntigemacht. Sie haben uns von den falschen und niedrigen Begriffen befrehet, die man sich von diesen Beschöpfen machte. Sie haben uns belehrt, daß sie in ihrer Art so vollkommen, als die großen Thiere wären, daß sie keinesweges einem bloßen Jufall, oder der Fäulniß ihren Ursprung zu danken hätten; sondern daß sie sich durch eine ordentliche Erzeugung, worinnen sie überhaupt mit alsen andern besellten Wesen übereinkommen, fortpslanzten, und solcherzgestalt wirklich von denen, benm Ansange der Welt von Gott erschaffenen Insekten, herstammten.

Meine gegenwärtige Absicht erlaubt es nicht, die berühmten Naturzfündiger, welche die Insestengeschichte bearbeitet haben, nebst ihren ges machten Entdeckungen hier anzusühren; doch kann ich mich nicht entbreschen zu behaupten, daß kast Niemand in dieser Wissenschaft dem hochbesrühmten Reaumur gleichkomme, der die Bewunderung von ganz Europa war, und den Zonnet mit Necht die Zierde Frankreichsund seines Jahrhunderts nennet. Zwar will ich mich nicht unsterfangen, etwas zum Lobe dieses Gelehrtenzu sagen, wozu ich mich auch viel zu schwach sinde, und nichts zu seinem Nuhme bentragen kann; das aber kann ich nicht verschweigen, das ich ihm meine ganze Insestenkenntsnis zu danken habe. Seine Abhandlungen haben mich auf die Spur des Weobs

Beobachtens gebracht. Sie haben mich gelehrt, wie man die Insesten studiren müße; ja sie allein haben beständig den Geschmack erhalten, den ich von Jugend auf daran gehabt habe. Ich rechne mirs also zur größen Ehre, ihn sür meinen Meister zu erkennen, und mir den schmeichelhaften Titel seines Schülers benzulegen.

Er iff es, ber die Inseftengeschichte in ein ganz neues Licht gesetet hat. Er hat an den Inseften die wichtigsten Merkwürdigkeiten: sowohl in Absicht ihrer Gestalt, ihres innern und außern Baues, als auch in Absicht ihres Genies, ihrer Lebensart, ihrer Erzeugung, u. f. w. zu beobachten gewuft. Rann sich also ein Beobachter, der sie gleichfalls untersuchen will, nach einem größern Muster bilden? Glücklich, wer nur fein Talent im Beobachten, und seine angenehme Art zu erzählen, einis germaßen erreicht, oder fich wenigstens ihr nur nabert! Thate man auchsein möglichstes; so bin ich gewiß, das nachsichtsvolle Publikum wurde entweder nicht mehr fordern, oder das sehlende entschuldigen. als Jemand bedarf ich, wie ich fühle, in Absicht meiner in diesem Werfe enthaltenen Beobachtungen, einer folden Nachsicht. Lange genua habe ich ben mir angestanden, ob ich es wagen durfte, sie bekannt zu maden, und es wurde sicher unterblieben senn, hatte mich nicht Reaumir selbst, und Muschenbroeck dazu ermuntert, mit welchen beve den gelehrten Naturkundigern ich eine geraume Zeit in dem vertrautesten Brienvechsel gestanden habe.

Das zweyte, was mir Bedenken machte, und weshalb ich Ursach habe, meine Leser um Nachsicht zu bitten, ist meine nicht allzustanzossische Schreibart. Ich bin von Geburt ein Schwede, ich bin auch nie in Frankreich gewesen; dies wird mich hoffentlich entschuldigen, wenn ich die rechte Mundart der Sprache nicht habe erreichen können. Auch hierüber hat der Herr von Reaumür meinen Entschluß bestimmt und die Güe, oder vielmehr die Gesälligkeit gehabt, mich in einem seiner Schreiben zu versichern: manmüße mit einem Beobachter, der in einer fremden Sprache schriebe, Geduld haben. Dies hat mich zum völligen Entschluß gebracht; das Publikum aber mag entscheiden, ob ich daran recht oder unrecht gethan habe.

Die, in diesem Bande enthaltenen Abhandlungen, betreffen einige Arten von Raupen und Schmetterlingen. Ich zweiste nicht, daß nicht vielleicht mancher denken werde: wozu Beobachtungen über solche Insekten, die der Herr von Reaumür schon so genau untersucht, und so vollkommen beschrieben hat; allein die es wißen, wie schwer, ja wie unmöglich es sen, alle Eigenschaften der Dinge, so zur Naturgeschichte gehören, zu erschöpfen, werden mir Gerechtigkeit wiedersahren laßen, weil sie überzeugt senn müßen, daß darinnen immer noch etwas neues zu entdecken übrig bleibe. Zwar will ich damit gar nicht sagen, daß man viel neues in meinen Abhandlungen sinden werde, vielleicht wohl gar keine neue Bemerkung von Beträchtlichkeit; allein ich habe doch die Gesschichte einiger neuen Raupens und Papilionsarten, wenigstens solcher geliesert, die sonst noch nicht gehörig beschrieben waren "), und hosse, daß deshalb Liebhaber meinen Aussagen nicht allen Nußen in der Naturgesschichte absprechen werden.

Ich werde hier keinesweges eine allgemeine Geschichte der Raupen und Schmetterlinge schreiben, daben würde ich nur schlechte Wiederholungen machen, was Reaumür so vortrestich ausgesühret hat. Manmuß seine Abhandlungen selbst lesen, wenn man eine ausgebreitete Kenntnist dieser Dinge erlangen, will, und ich setze allezeit voraus, es habe sie jeder Liebhaber der Naturwißenschaft gelesen: eine Lektüre, der man auch nicht überdrüßig werden kann. Ich schreibe also nur sür diezenigen, welche schon Insektenliebhaber sind. Ich habe nicht das gehörige Talent, sie sich andere reizend zu machen, oder ihnen an solchem Studio einen Geschmack benzubringen, wie es Reaumür hatte, und durch seine angesnehme und interekante Urt, wie er seine Beobachtungen zu erzählen wusste, verschaffen konnte. Ich lieste eigentlich nichts weiter als ein Joursnal

Tag neu und wichtig seyn mußen. Im 2fen und solgenden Banden hingegen hat er seine Arbeit schon weit spstematischer eingerichtet, und vieles nicht nur berichtiget; sondern auch duch Wergleichungen mit dem Linne, Rösel, Schäffer, Rleemann, Drury, und andern neuern Schriftstellern in diesem Felde, bestätiget.

<sup>\*)</sup> Dies schrieb ber Verfaßer zu einer Zeit, ba er feine Beobachtungen, so wie ihm die Objefte vorfamen, gemacht batte: zu einer Zeit, ba ihm die Spsteme, und die Schriftseller unseres Baterlandes unbefannt waren. Folglich musie ihm unter diesen Umständen manches Inselt neu und unbeschrieden varfammen. Gleichwohl hat er verschiedene Entdechungen geliesert, die und bis auf den heutigen

nal meiner Beobachtungen, und in der letten Abhandlung hab ich einige Schlupfwespen beschrieben, die ich für würdig hielt, bestannter zu werden.

So viel als möglich, hab' ich mich gehütet, andere zu beurtheilen, wozu ich auch nicht Einsichten genug habe, vielmehr hab' ich noch nöchig, zu meiner eigenen Belehrung. die Erinnerungen anderer Naturforscher anzunehmen; denn ich bin stets sehr mißtrauisch gegen mich selbst: allein ich hosse, daß man mirs vergeben werde, wenn ich zuweilen, so es die Ersfahrungen und Versucheersordern, anderer Mennung bin Wird manmir aber zeigen, daß ach gesehlt habe; so werde ich der erste senn. der es bekennt, und bekert. Denn es trägt sich ost zu, daß man dann erst die Wahrheit einssehet, wenn man sich vielmal gewret hat.

Vor Muthmaßingen habe ich mich auss möglichste gehütet, sondern mich bemühet, bloß die Thatsachen, so wie ich sie gesehen, oder zu sehen glaubte, zu erzählen, ohne sie mit vielen Vernunftschlüßen zu begleiten. Lieber habe ich meine Unwißenheit bekannt, als Erklärungen geben wolden, die auf bloßen Muthmaßungen beruhen, und das ist, meines Erachtens, die Pflicht eines jeden Beobachters. Beger, sein Urtheil zurückshalten, als schlecht von Dingen urtheilen. Die Erfahrung allein mußdurch die That in der Physik und Naturgeschichte entscheiden.

Die bengefügten Figuren sind nach denen Zeichnungen, die ich nach der Natur aufgenommen habe, gestochen. Ungeachtet sie von keiner Meisterhand sind, und nicht alle Feinheit des Grabstichels haben; so gestraue ich mir doch zu sagen, daß sie die Sache gehörig ausdrücken, und ziemlich natürlich sind. Ich zweiste also nicht, daß man nicht daben alles zeit das Original erkennen sollte.

Die Kräuterkenner haben allen Arten von bekannten Pflanzen Namen gegeben, und diese Geschlechtsnamen dienen statt kurzer Beschreis bungen einiger ihrer merkwürdigsten und unveränderlichsten Theile. Sollte man nicht mit den Insekten ein gleiches thun können? Wie kann man ohne Namen ihre Arten beschreiben und unterscheiden? Hätzten nicht die Botanisten den Pflanzen Geschlechts nnd Familiennamen

men gegeben: so ware noch sicher die Kräuterlehre in der grössen Verwirrung. Ich habe es also auch nach dem Bensviel des Rajus und des beruhmten Linne \*), dem ich viel von meinen Kenntniffen in der Naturgeschichte zu danken habe, versucht, denen, in diesem Werke abgebildeten Insekten, Ramen zu geben, wovon man hinter der Erklarung der Ris guren das Verzeichniß finden wird. Doch gebe ich es bloß für einen Bersuch aus, und stehe nicht dafür, daß er ohne Kehler sen, die man aber kunftig verbegern wolle, je mehr sich die Naturgeschichte durch neue Bes obachtungen aufflaren wird. Gleiches Schicksal haben die Geschlechtsnamen der Pflanzen gehabt, daß fie von einer Zeit zur andern gepruft, verandert und verbegert find. Ben den großen Infeften lagt fich der Unterschied ihrer Arten, entweder nach den Farben, oder nach der Bildung ihrer Theile weit leichter, als ben den kleinen bestimmen. Wie vie= le Arten kleiner Papilions, und Fliegen giebt es nicht, an denen man weder in der Gestalt, noch in ihren Karben, etwas besonderes finden kann, die aber gleichwohl nur wegen des Orts, wo sie vor ihrer Verwandlung als Rauven oder Burmer leben, verdienen gefannt, und unterschieden zu werden Deshalb habe ich geglaubt, ihrem Namen auch ihren Geburtsort benfügen zu müßen. Ich habe die Namen französisch gegeben, weil es mir eben nicht nothwendig schien, das Latein zu lernen, um die Insekten zu studiren \*\*)

In der 16ten Abhandlung 3 Qu. S. 78. hab' ich eine kleine Mote tenraupe beschrieben, die 1ich ein Gehäuse von lauter Grashalmschen macht, die der Länge deselben parallel liegen, nud sich in ein ganz ungestügeltes Schmetterlingsweibchen verwandelte; allein ich habe das mals von dem Männichen nichts gesagt, weil mir solches zu der Zeit, da dies Stück abgedruckt wurde, noch unbekannt war. Nachher und ehe dieser Band ganz die Prese verlaßen hatte, nemlich im Ansange des Junius 1752, hatte ich Gelegenheit, die Männichen dieser Insesten zu sehen, und um ihre Geschichte also vollständig zu machen, werde ich davon hier, statt eines Zusaßes, eine kurze Beschreibung geben.

**b** 2

Die

Linne, und andere Schriftfteller ju vergleichen, unentbebrlich mar. B.

- Carryla

<sup>\*)</sup> Fruns Suecica.

\*\*) Rachber, befondere im zeen Thelle hat der unentbehrlich war. G.
Derfaßer eingesehen, daß ihm das Latein, um

Die Männchen dieser Art sind vom Kopse bis zum Ende der Flüsgel dren Linien lang. Sie gehören unter die Nachtfalter mit langbartisgen und artigen Fühlhörnern, aber ohne Saugerüßel, den ich wenigsstens nicht gesehen habe. Die Flügel sind schön und groß, wie ben andern Phalanen, sie tragen sie dachsormig, und an benden Seiten hersabhangend, wie sie denn auch mit Franzen eingefaßt sind, die theils aus Haaren, theils aus Schuppen bestehen. Die Farbe der Flügel und des ganzen Körpers ist braunschwärzlich mit einem gewißen Glanze, ohne merkliche Flecke. Die Augen schwarz, und der Leib sehr haaricht. Aus dieser furzen Beschreibung erhellet, wie unterschieden die Männchen der äußerlichen Gestalt nach von den Weibchen sind. Außerd in sind sie munter und lebhast, die Weibchen hingegen saul und träge, ohne die mindesse Bewegung von sich zu geben.





# des Uebersetzers.

iermit übergebe ich meinen Lesern den ganzen ersten Theil des Geerischen Insektenweits. Won dem Aberke selbst und seiner Einrichtung kanntich jeder aus der Vorrede und dem vorgesetzten Verzeichniß des Verfasers belehren. Also kann ich in der meinigen desto kurzer sein.

Wie die Uebersetzung ausgefallen? ob sie treu und richtig, fließend, deuklich und verständlich sen, will ich denen zu entscheiden überlaßen, welche Sache und Sprache zugleich verstehen. Mir ist sie an manchen Orten, z. E. ben der anatomischen Beschreibung gewißer Raupen, nicht ganz leicht geworden. Sollten auch hin und wieder einige Provinzialwörter gebraucht senn, so wolle dies der Gelehrte und Sprachkundige um derer willen entschuldigen, denendergleichen vielleicht am verständlichsten war.

Nun zu ben Anmerkungen. Gewiß hab ich solche einigen zu weitläuftig, ans dern aber vielleicht nach Wunsch eingerichtet. Das erste konnte ich vorhersehen. Da ich aber das Gemeinnützige die Hauptablicht meiner Beschäftigungen sein ließ; so werden mich Kenner, und spstematische Entomologen, denen ich nichts neues sagen wollen, aus diesem Augenpunkte mit Glimpf und Billig eit beurtheie len. Für allerley Leser, die auch keine Naturforscher von Prosession sind, sondern ihre Nebenstunden der angenehmen Lektüre keiner ganz treckenen Beodachtungen widmen wollen, hab' ich diese Anmerkungen bengestigt und so eingerichztet, daß sie darinnen zugleich den Kern aus den besten und neuesten Naturschriften sinden, und denen, die diese kostbare Schriften auch selbst besügen, hab' ich wenigstens das Nachschlagen erleichtert. Viele solcher Leser haben mir mind ich und schriftlich gedankt.

Porzüglich ist es mein Augenmerk gewesen, ben jedem Insekt die richtigschen Spuonymen und Citaten anzusühren. Alles in der Absicht, die Geerischen Abhandlungen so vollständig als möglich zu machen. Was den seinigen noch sehlete, hab' ich thens aus andern, theils aus eigenen Erfahrungen beigefügt, und b. 3

jugleich getreulich angezeiget, wo er weiter als andere gegangen war. Uebrigens hoff' ich Verzeihung, wenn ich mir an einigen Orten die Frenheit genommen, die etwas ermübenden Wiederholungen des Verfaßers ins Kurze zu ziehen, oder die Stelle nachzuweisen, wo es schon gesagt war.

Hinten hat der Verfaßer ein Namenverzeichniß derer in diesem Theile beschriesbenen Insesten angehänget, von dem er in der Vorrede selbst gestehet, daß es noch unvollkommen, und mancher Verbeßerung fähig sey. Da er auch erst in den folgenden Theilen den Ansang macht, nach einer systematischern Methode zu gehen; so hab ich diesem ersten Theile einen vollständigen Nomenklator aller, im ganzen Geerischen Werte vorkommenden Schmetterlinge, nach dem Linne, Rosel, Schäffer und Sepp vorsehen, und dadurch zugleich denen, die illuminirte Absbildungen lieben, eine Nachweisung geben wollen. Werden Liebhaber damit noch das Roselsche Namenregister im zten St. des Natursorschers S. 117, nebst den vortrestichen Unmerkungen des Herrn von Rottenburgs über die Hufznagelschen Tabellen das. S. 105 st. vergleichen; so dünkt mich, daß sie daran ein ziemlich hinlängliches Mittel haben, sich aus den großen eingeschlichenen Verwirzungen zu helsen.

In den folgenden Theilen, worinnen auch verschiedene ausländische Insekten beschrieben werden, werd ich die kostbaren Werke eines Geoffroi, Drury Vol. I. II. P. Cramer, Voet, Sulzer, Forskahl, Pallas, Otto Fr. Muller, Fabricius, Martini, insonderheit das Wiener Werk vorzüglich nußen können, wie ich denn ben der 17ten Abhandlung damit schon den Anfang gemacht habe.

Den Mangel eines Registers ben einem Werke von so vielen zerstreueten Materien würde man mir mit Recht als einen Hauptsehler vorwerfen können. Daß aber meine Arbeit selbst ohne alle Fehler geblieben seyn sollte, getraue ich mir, aller angewandten Sorgfalt ohnerachtet, nicht zu behaupten. Und wer die Besschaffenheit dieser Art Arbeiten kennet, und billig benkt, wird es auch nicht eins mal erwarten. Göttlich und allwißend muste das Gedachtniß seyn, das sich in diesem unermeßlichen Felde nicht einmal verirren oder straucheln sollte.

Drucksehler, beren doch zur Ehre des Verlegers wenig sind, wird man mir so wenig zurechnen, als daß die Seitenzahlen in Quartalen nicht fortlaufen, welches ohne mein Verschulden geschehen, und mir die Arbeit ben dem Register nicht wenig erschweret hat. Andere Versehen, die ich nachher entdeckt habe, will ich hier getreulich anzeigen, und den Leser bitten, solche zu verbeßern.

#### I Quartal

- S. 8 Anm link. Hand 3. 8 ftatt hat lies habe.
- 11 \*) In dieser ganzen Anmerkung ist eine kleine Merwirrung vorgefallen, Die nicht mehr zu andern war. Statt der ganzen Anmerkung seize der Leser
- pe, weil sie solche Streisen hat, wie die Livrenbedienten auf ihrer Kleidung zu trazgen pflegen: die bekannte gemeine Ringelraupe, deren Phalane benm Linne Phal. Bomb. Neustria, die Ringelmotte heißt, und welche Rosel 28. Nachtv. UKl. t. 6. abgebildet hat.
- 2. Die zwote Art der Ringelraupe heißt ben unserem Verfaßer la livrée des près, halt sich auf niedrigen Krautern auf, und ist des Ritters Phal. Bomb. sastrensu, die Lagermotte: im Rosel IV B. t. 14.

vergl mit S. 136 Rote +f.

- S. :6 sagte ich von Taf. 13: sie wurde erst zum 2ten Quartale kommen; ich habe aber nachher für gut befunden, bem ! Quartal 15 Platten zu geben.
  - S. 41. 3. 2 statt ausgeschloßen lies ausgeschloffen.
- S. 43. 3. 31. 32 statt: in ben folgenden werde ich aller dieser Raupen Ge-fchichte Aghandlungen beschreiben.

Lied: in den folgenden Abhandlungen werde ich die Geschichte aller dieser Raupen beschrieben.

- S. 57 \*) 3. 10 ftatt Tom. I X fies Tom. I Lab. I X.
- S. 62 \*\*) 3. 3 ffatt 182 les 58.
- S. 66 \*) 3. 2 statt 202 lies 64.

S. 89 sagte ich von der Aprilina, daß sie sonst Niemand habe; sie stehet aber in Rosels III B. t. 39 F. 4. im Sepp. IV St. t. 9. Berlin. Magaz. III B. S. 555, und auf der dem 6ten St. vorgesetzen Platte F. 1-4. Müllers Linn. Naturs. V B. I Th. S. 691. no. 138. der Pfeilpunkt. Füehlins Verzeichn. schweiz. Ins. S 38. no. 724 der Seladon Gleditsch Einl. zur Forstwiß I The S. 649. no. 19. 20. Major et Minor. System. Verzeichn. der Schweiterk der Wiener Gegend S. 70. E. N. N. Querc. Roboris, Eichbaumente.

S. 96. 3. 29. Grabstichel sete ju: ober zugespitte Ragel.

S. 101. \*) biese ganze Anmerkung seibet, wie ich nachher gefunden habe, eine Einschränkung. Denn Rosel hat nachgehends diese Raupe und Puppe im IV B. t. 26. F. 1-4 beschrieben und abgebildet. Mithin fällt auch S. 106 die Anm. \*) weg.

S. 110 \*) rechter Seits 3. 4 statt Nachtpfauenauge lies Abendpfaue

enauge.

G. 122 \*) 3. 2 fatt 123 lies 38.

S. 136 +) Quercus sette zu Linn. Reaumur. Tom. I. Pl. II. Mém. 12. Pl. 35. F. 7. 8. also nach Pl. 35 streich weg Linn. Reaumur. und nach F. 7. 9 streich weg Mém. 12.

#### II Quartal.

C. 21. 3. 9 fatt Lucas Soly lies Lucienholz.

S. 110. "") rechte 3. 4. begen Naturgeschichte sete ju noch nicht.

#### III Quartal.

S. 8. 3. 11 statt Geite lies Seibe.

S. 14 3. 24 statt nach jeder lies nach jener.

©. 39. \*) 3. 3 lies Upupa Epops,

#### IV Quartal.

S. 22 3. 18 statt Arzneybestießennen, lies Arzneybestissenen.

— 3. 19 statt Forskaol lies Forskahl.

Die Rupfer hat der Verleger mit lobenswürdigem Fleiß und Genauigkeit verfertiget, daher ich ihnen den Benfall der Kenner um soviel zuversichtlicher versprechen kann. Es ist dies überhaupt ein Werk, woben ein sleißiger Verleger alle Unterstüßung verdient.

Hochstwillkommen sollen mir alle Erinnerungen billiger Freunde und unparthenischer Recensenten sein. Mit dem dankbarsten Herzen werd' ich sie annehmen, und ben dem Bewustsenn meiner eingeschränkten Kenntniße zu nußen suchen.

Schenkt mir Gott Leben und Gesundheit, so werden die übrigen Theile ununterbrochen folgen. Nur dieses mußich noch anzeigen, daß ich meiner Geschäfte wegen die kunftige Pranumeration nicht mehr annehmen könne.

Geschrieben vor ber Dichdelismeße 1776.

## Ramenregifter

### aller im Geerischen Inseftenwerke befindlichen Schmetterlinge nach dem Linne und Rosel. \*)

### I Papiliones.

I Equ. Heliconii.

I Apollo L. S. N. ed. XII. p. 754. no. 50. de Geer Inf. I. p. 282. Mém. 8. t. 18. f. 12. 13. Ueberf. 2 Qu. S. 56. Tom. II. P. I. p. 186.

Roefel Inf. 111, t. 45, f, 1, 2, IV, t, 4, f, 1, 2,

2 Crataegi, p. 758, no. 72.

de Geer Inf. 1. p. 235. Mém. 6, t. 14. f. 19. 20. Ueberf. 2 Qu. S. 21.

Roefel Inf. I. t. 3.

II Danai candidi.

Rhamni p. 765. no. 106. de Geer Ins. 1. p. 132. Mém. 3. t. 15. f. 8. 9. Uebers. 1 Qu. S. 100, Tom, II, P. 1. p. 182.

Roefel Inf. III, t. 46, f. 1. 2. 3. IV. t. 26, f. 1 - 4.

2 Hyperantus p. 768. no. 127. de Geer Inf. Tom. II. P. I. p. 211. t. 2.

f. 9. 10. Schaeff. Icon. t. 127. f. 1. 2. Sepp. Inf. Belg. I. p. 24. t. 4.

III Nymphales gemmati.

I Maera p. 771. no. 141. de Geer Inf. II. P. I. p. 203. t, 2, f, 1, 2, Schaeff, Icon. t. 58. f, 2, 3.

IV Nymphales phalerati.

de Geer Ins. I. p. 305. Mém. 9, 2, 21. f. 8.9. Uebers. 2 Du. S. 72. Tom. II.

\*\*) S. bas ite St. bes Maturforschees C. 141. Hier ift jugleich den Liebhabern illuminirp. Geer Insekt. I. Theil.

P. I. p. 193.

Roefel Inf. I. Pap. 1. t. r.

2 Calbum p. 778. no. 168. de Geer Inf. I. p. 298. Mem. 9. t. 20. f. 9. 10. Ueberf. 2 Qu. S. 68. Tom. II. P. I. p. 193

Roefel Inf. Pap. I. t. 5.

9 Atalanta p. 779. no. 175.

de Geer Ins. I. p. 310. Mem. 9, t. 22, f. 5. Uebers. 2 Qu. S. 75. Tom. II. P. I. p. 103.

Roefel Inf. I. pap. 1. c. 6.

Sepp. Inf. Belg. I. t. 1. 4 Cinxia p. 784. no. 205\*)

de Geer Inf, II. P. I, p. 199. t. 1. f. 17.

Roefel Inf. IV. t. 13. t. 29. f. s. b. c.

\*) S. Maturforfcher 6 Ct. p. 19.

5 Adippe p. 786. no. 212 ")

de Geer Inf, II. P. I. p. 194. t. 1, f. 8, 9, Mas, Schaeff, Icon. t. 61.

\*) S. Maturforscher 6 St. p. 12.

6 Niobe p. 786, no. 215 ").

de Geer Inf. II. P. I. p. 194. t. I. f. 8.

\*) S. Maturforscher 6 St. p. 12. In Zufs nagele Lab. im Berlin. Magaz. 2 B. S. 84 no. 51. Pap. Herse.

7 Euphrosyne p. 786. no. 214. de Geer Inf. II. P. I. p. 197. t. 1. f. 10, 11.

V Plebeji rurales.

I Argiolus p. 790. no. 234.

de Geer Inf. I, p. 288. Mem. 8. t. 4. f

14. 15

ter Figuren ju Gefallen, ber Rofel nebft einigen anbern noch mit angeführet worben.

C

14. 15. Ueberf. 2 Qu. S, 62, 65. Tom. II. P. I. p. 182.

Roefel Inf. III. t. 37. f. 3. 4. uach gueß. lins Berg. fcm. Inf. S. 31. no. 598.

2 Pamphilus p. 791. no. 039 2). de Geer Inf. II. P. I. p. 205. t. 2, f. 3. Schaeff. Icon, t. 164. f. 2, 3.

\*) G. Naturforscher 6 St. p. 10. 14. In Sufnag. Lab. Berl. Magaz. 2 B. S. 78. no. 43. Pap. Nephele.

3 Arcanius p. 791. no. 242 de Geer Inf. II. P. I. p. 208, t. 2. f. 5. 6. Schaeff, Elem. t. 94. f. 3. Icon. t. 127. f. 4.5.

4 Hero p. 793. no. 255. de Geer Inf. II. P. I. p. 206. t. 2. f. 4. VI aturforscher 8. St. S. 125. t. 3. f.E.F. VI Plebeji vrbicolae.

I Comma p. 793, no. 256. de Geer Inf, II. P. I, p. 189, t, r, f. 4, 5.

2 Malvae p. 795, no. 267. de Geer Inf. II, P. I. p. 189, t. 1, f. 4, 5. Roefel Inf. I, Pap. 2, t. 10, f. 5, 6,

### II Sphinges.

I Legitimae alis angulatis.

2 Ocellata p. 796. no. 1. de Geer Inf. II. P. I. p. 243. t. 3. f. 3. Roefel Inf. I. Phal. 1. t. 1. Sepp. Inf. Belg. I. t. 2.

2 Populi p. 797. no. 2. de Geer Inf. I. p. 148, Mém. 4. t. 8. f. 5 Ueberf. 1 Qu. S. 110, Tom. II. P. I,. p. 243.

Roefel Inf. III. t. 30. Sepp Inf. Belg. III. t. r.

3 Tiliae p. 797. no. 3. de Geer Inf. II. P. I. p. 246. t. 3. f. 7. Roefel Inf. I. Phal. 1. t. 2.

II Legitimae alis integris, ano simplici.

z Ligustri p. 799, no. 8.

de Geer Inf. I. p. 14. Mém. 1. t. 1, f. 6. Ilcberf. 1. Qu. S. 17. (Larva) Tom. II, P. I. p. 238. Roefel Inf. III. t. 5.

Sepp Inf. Belg. Ill. t. 3. 4.

2 Elpenor p. 801. no. 17. de Geer. Inf. I. p. 154. Mém. 4. t. 9. f. 8. 9. Uebers. 1 Qu. S. 114. Tom. II. P. I. p. 236.

Roefel Ini. I. Phal. I. t. 4. 3 Porcellus p. 801. no. 18.

de Geer Inf. 11, P. I. p. 2378; Roefel Inf. I. Phal. 1. c. 5.

4 Galii \* ).

de Geer Ins. 1. p. 162, Mém. 4. t. 8. f. 6-11. Uebers. 1. Qu. S. 122. Tom. II. P. I. p. 236.

\*) S. Naturforscher 1 St. S. 244-3 St. S. 22. 23. 7 St. S 121. Spstem. Verz. der Schmetterl. der Wiener Gegend S. 146. Rosels III B. r. 6. f. 1, 2.

5 Pinastri p. 802. no. 22.
de Geer Ini. I. p. 169. Mém. 4. t. 10. f.
1. 2. 3. Ilebers. 1 Qu. S. 126. Tom.
II. P. I. p. 234.
Roesel Ini. 1. Phal. 1. t. 6.
Sepp Ins. Belg. III. t. 5.

III Legitimae, alis integris, ano barbato.

I Fuciformis p. 803. no. 28. de Geer Inf. II. P. I. p. 227. Roefel Inf. III. t. 38. IV. t. 34. f. I-4.

2 Apiformis p. 804. no. 29. de Geer Inf. Tom, II.P. I. p. 227. t, 2. f. II. Schaeff. Icon, t. 111. f. 2. 3.

3 Culiciformis p. 804. no. 30. de Geer Inf. II.P. I.p. 232.t. 2.f. 13, Sulzer Hill. Inf. p. 152.t. 20, f. 5.:

4 Tipuliformis p. 804. no. 32. de Geer Inf. II, P. l. p. 230, t. 2. f. 22.

IV Adici-

IV Adscitae, habitu et Larva diver-

t Filipendulae p. 805, no. 34. de Geer Inf. II, P. I. p. 253. Roefel Inf. I. Phal, 2, t. 57.

2. Statices p. 808. no. 4%.

de Geer Inf. II. P. I. p. 255. t, 3. f. 8.

Schaeff. Icon. t. I. f. 9.

### III Phalaenae.

I Attaci alis patulis.

1 Pavonia minor p. 810. no. 7. 2. de Geer Inf. I. p. 270. Mém. 8. 1. 19. f. 1-12. lleber f. 2 Ωu. S. 47. Tom, II. P. I. p. 290. Roefel Inf. I. Phal. 2. 1. 5.

### II Bombyces.

a Elingues alis reversis.

I Ilicifolia p. 813. no. 19. de Geer Inf. I. p. 209. Mém. 6, t. 14. f. 7. 8. 9. Ueberf. 2 Qu. S. 17. Tom. II. P. I. p. 298.

2. Vinula p. 815. no. 29.

de Geer Inf. I. p. 318. Mém. 10. t. 23.

f. 12. Ueberf. 2 Qu. S. 81. Tom, II.

P. I. p. 312.

Roefel Inf. I. Phal. 2. t. 19.

Sepp Inf. Belg. IV. t. 5.

3 Bucepbala, p. 816. no. 31. de Geer Inf. I. p. 221. Mém. 6. t. 13. f. 14-19. Ueberf. 2 Qu. S. 12. Tom. II, P. I. p. 317. Roefel Inf. I. Phal. 2. t. 14.

4 Castiensis p. 818. no. 36.

de Geer Inf. I. p. 216. Mem. 16. t. 13.
f. 4-6. Uebers. 2 Qu. S. 7. Tom. II.
P. I. p. 299.

Roefel Inf. IV. t. 14.

b. Bomb, elingues alis depressis, dorso laevi.

1 Caja p. 819, no. 38.

de Geer Inf. I. p. 198. Mém. 5. t. 12. f. 8. 9. Ueberf. 1 Qu. S. 147. Tom, II, P. I. p. 302. Roefel Inf. I. Phal. 2. t. 1.

2. Salicie p. 822, n. 46, de Geer Inf. I. p. 191, Mém. 5, t. 11, f. 13, 14. Ueberf, 1 Qu. S. 141. Toma II, P. I. p. 302: Roefel Inf. I. Phal. 2, t. 9.

3 Crataegi p. 823. no. 48. de Geer Inf. I. p. 193. Mém. 5. t. 11. f. 20.21. Ueberf. 1 Qu. S. 143. Tom. II. P. I. p. 300.

4 Coryli p. 823. no. 50. de Geer Inf. I. p. 265. Mém. 7. t. 18. f. 4. 5. Ueberf. 2 Qu. S. 42 Tom. II. P. I. p. 319. Roefel Inf. I. Phal. 2. t. 58.

5 Curtula p. 823, no. 52. de Geer Inf. II. P. I. p. 324, t. 5, f. 1.7 Roefel Inf. III. t. 43.

6 Anaflomosis p. 824, no. 53. ... de Geer Ins. II; P. I. p. 322.
Roefel Ins. I. Phal. 2. t. 26.

c. Bombyces elingues, alis depressis, dorfo cristato.

1 Pudibunda p. 824. no. 54. de Geer Ins. I. p. 243. Mém. 7. t. 16. f. 11. 12. Uebers. 2 Qu. S. 27. Tom. II. P. I. p. 318. Roefel Ins. I. Phal. 2. t. 38.

2 Fascelina p. 825. no. 55. de Geer Ins. I, p. 261. Mém. 7. t. 15. s. 15. Uebers. 2 Qu. S. 40. Tom. II. P. I. p. 318.

3 Antiqua p. 825. no. 56. de Geer Inf. I. p. 253. Mém. 7. t. 17. f. 13. 14. Ueber f. 2 Qu. S. 33. Tom. II. P. I. p. 292. Roefel Inf. I. Phal. 2. t. 39. III. t. 13.

de Geer Ins. I. p. 116. Mém. 3. t. 6. f.

r-10. Uebers. 1. Qu. S. 90. Tom. II. P. L. p. 309. c. 4. f. 17. Roesel Ins. 1. Phal. 2. c. 20.

5 Cossus p. 827, no. 63.

de Geer Inf. Tom. II. P. I. p. 368.

Roefel Inf. I. Phal. 2, t. 18.

6 Palpina p. 828. no. 64. de Geer Inf. I. p. 60. Mém. 2. t. 4. f. 7. Ueberf. 1 Qu. S. 51. Tom. IL P. I. p. 334. Sepp Inf. Belg. IV. t. 4.

d. Bombyces spirilingues, dorso laevi, alis

deflexis.

1 Lubricipeda p. 829. no. 69. de Geer Inf. I. p. 178. Mém. c. t. 11. f. 7. 8. Ueberf. 1 Qu, S. 132. Tom. II. P. I. p. 304. Roefel Inf. I. Phal. 2. t. 46.

2 Graminis p. 830, no. 73. de Geer Inf. II, P. I. p. 340,

e. Bombyces spirilingues, dorso cristato, alis deflexis.

1 Libatrix p, 831. no. 78. de Geer Inf. II. P. I. p. 332; t. 5. f. 5. Sulzer Hift. Inf. p. 160. t. 21. f. 7.

a Elingues

Humuli p. \$33. no. 84. de Geer Inf. I. p. 487. Mem. 15. t. 7. f. 9. 6. Ueberf. 3Qu. S. 66. Tom. II. P. I. p. 365. Sulzer Hilt. Inf. p. 160. t. 22. f. 1.

2 Hesta p. 833, no. 85. de Geer Inf. l. p. 495. Mém. 15. t. 7. f. 12. Ueberf. 3 Qu. S. 71. Tom. II. P. I. p. 366.

Spitilingues, dorfo laeves, absque crista.

1 Leporina p. 838. no. 109.

de Geer Inf. 1. p. 210. Mom. 6. c. 12.

f. 10. 11. 17. leberf. 2 Qu. S. 4. Tom.

II. P. I. p. 411.

de Geerine I.P., 342. Mom. 3, 1, 5, f.
17. Urberf 3 Qu. S. 85, Tom. II, P. 1,

Roefel Inf. IV. e. 32. f. 1-6.
3 Chrysitis p. 843. no. 126.
de Geer Inf. II. P. I. p. 428.
Sepp Inf. Belg. V. c. 1. f. 7-11. Vature
forsch. 6 St. S. 79. c. 3. f. 6.

4 Festucae p. 845, no. 131. de Geer Inf. Il. P. I. p. 429. Ricemann Add. I. t. 30, f. A.

s Meticulofa p. 845. no. 132. de Geer loi, I. p. 102. Mém. 3. t. 5. f. 14. Ueberf. 121. 8. 80. T. II. P. I. p. 427. Roefel Inf. IV. t. 9.

6 Alni p. 845. no. 134. de Geer Ins. I. p. 280. Mém. 8 t. 11. f. 25-28. Uebers. 20u. S. 54. Tom, II. P. I. p. 412.

7 Aprilina p. 847. no. 138. de Geer Inf. I. p. 113. Mém. 3. t. 5. f. 22. 23. Ueberf. 1 Qu. S. 89. Tom. II. P. I. p. 434. Roefel Inf. III. t. 39. f. 4. Sepp Inf. Belg. IV. t. 9, (Minor)

8 Exfoleta p. 849. no. 157. de Geer Inf. II. P. I. p. 401. t. 7. f. 4. Roefel Inf. I. Phal 2. t. 24.

9 Brafficae p. 852. no. 163. de Geer Inf. Tom. II. P. I. p. 438. Roefel Inf. L. Phal. 2. t. 19. f. 4. 7.

10 Rumicis p. 852 no. 164. de Geer Inf. I. p. 185. Mém. 5. t. 9. f. 22. Ueberf. 1 Qu. S. 139. Tom, II. P. I. p. 451. Roefel Inf. I. Phal. 2. t. 27.

de Geer Inf. II. P. J. p. 429.428.

2 : 10 2 819, 1 1 10,

de Geer Inf. I. p. 123. Mem. 3. t. 6. f. 20. 21. Uebers. 1 Qu. S. 99. Tom. II. P. 1. p. 442.

Roefel Inf. I. Phal. 1. C. 34.

14 Tragopogonis p. 855. no. 177. de Geer Inf. li. P. L. p. 418. t. 7. f. 15.

de Geer inf, II. P. I. p. 429. t. 7. f. 25.

IV Phalaenae Geometrae.

a Pedinatae alis poslicis subangulosis.

1 Vernaria p. 858. no. 195. de Geer Inf. II. P. I. p. 362, t. 6, f. 8. Roefel Inf. I. Phal. 3, t. 13.

2. Falcataria p. 859. no. 202. de Geer Inf. f. p. 333 Mem. 10. t. 24. f. 7. Ueber f. 2 Qu. G. 93. Tom. II. P. I. p. 353. t. 6. f. 1. Kleemann Add. 1. t. 21. f. 6. 7.

3 Sambusaria p. 860, no. 203. de Geer Inf. II. P. I. p. 447. Roefel Inf. I. Phal. 3, t. 6.

4 Lacertinaria p. 860 no. 204. de Geer Inf. I. p. 338. Mem. 10. t. 10. f. 7. 8. Ueber f. 2 Ωu. ©. 96. Tom. H. P. I. p. 335.

Sulzer Hilt. Inf. p. 161. t. 22, f. 10.

7 Alniaria p. 860. no. 207.

de Geer Inf. I. p. 319. Mem. 11. t. 10.

f. 13. 14. Ueberf. 2 Du. S. 102. Tom,

H. P. I. p. 305.

Roefel inf. 1, Phal. 3, c, 1. 6 Piniaria p. 861, no. 210.

de Geer Inf. II. P. I. p. 351, t. 5, f. 20.

b Pedinicornes alistrotundatis, 1

de Geer inf. 11. P. l. p. 344. t. 5. f. 14. Kleemann Add, I. t. 34.

2 Pulveraria p. 862, no. 216, de Geer Inf. II. P. I. p. 350, t. 5, f. 19. Clerk Phal. t. 5, f. 6.

Fafciaris p. 862. no. 216.

de Geer Inf. II. P. I. p. 348. Roefet Inf. I. Phal, 3. t. 3.

4 Betularia p. 862. no. 217. de Geer Inf. I. p. 344. Mém. 11. t. 17. f. 22. lleberf. 2 Qu. S. 100, Tom, II. P. I. p. 345. t. 5. f. 18. Kleemann Add. I. t. 39. f. 5. 6.

d Seticornes alis rorundatis.

1 Alchemiliata p. 869. no. 253. de Geer Inf. I. p. 358. Mêm. 11. t. 22. f. 16. Ueberf. 2 Qu. S. 1107. Tom. II. P. I. p. 357.

2 Hasta p. 870, no. 254. de Geer Inf. II, P. I. p. 455, t. 8. f. 20. Clerk Phal, t. 1, f. 9.

3 Vreicata p. 873, no. 272. de Geer Inf, I. p. 418. Mém. 13. t. 28. f. 18. 19. Ueberf. 3 Qu. S. 23. Tom, II. P. I. p. 445. Roefel Inf. I. Phal, 4. t. 14.

4 Stratiolata p. 872. no. 276. de Geer Inf. I. p. 517. Mém. 16. 2. 37. f. 16-18. Ueberf. 3 Qu. S. 85. Tom. II. P. I. p. 426.

g Brumata p. 874, no. 281 \*).

de Geer Inf I. p. 360. Mém. II. t. 24.

f. 11. 12. Ueberf. 2 Qu. S. 40. 111.

Tom II. P.I. p. 452.

\*) Die andete Uct ist Phal. Defoliaria Line.
Faun. Suec ed. 11. no. 1238.

V Phalaenae Tortices.

I Prasinana p. 875. no. 285.

de Geer Inf. I. p. 78. Mem. 2. t. 3. f. 1.

Il berf. 1 Du. S. 47. 50. Tom. U. P.

I. p. 410.

Roefel Inf. IV. t. 10, 22.

2 (lorana p. 876, no. 287. de Geer Inf. H. P. I. p. 475, t, 10. f. 8, 9. Roefel Inf. I. Phal. 4, t, 3.

3 Rosana p. 876. no. 293.

de Geer

de Geer Inf, I. p. 403. Mém. 13. t. 27. f. 8. 11. 12. 14. Ueberf. 3 Qu. S., 14. Tom. II. P. I. p. 468.

Roefel Inf. L. Phal. 4. t. 2.

4 Bergmanniana p. 878. no. 307. de Geer Inf. II. P. I. p. 469. Clerk Phal. c. 10. f. 5.

5 Solandriana p. 878. no. 310. de Geer Inf. I. p. 410. Mém. 13. t. 28. f. 29 30. Ueberf. 3 Qu. S. 19. Tom. II. P. I. p. 485.

6 Heracliana p. 880, no. 326. de Geer Ins. I. p. 424. Mém. 13. c. 29. f. 6. 7. Uebers. 3 Qu S. 30, Tom. II, P. I. p. 407. Schaeff. Icon. c. 2. f. 2. 4.

#### VI Phalaenae Pyrales.

Tentacularis p. 881, no. 330. de Geer Inf. I, p. 99, Mém. 2, t. 9, f. 1. Ueberf. 1 Qu. S. 90, Tom, II, P. I, p.

2. Pinguinalis p. 882, no. 336, de Geer Inf. H. P. I. p. 371, t. 6, f. 11. Schaeff. Icon t. 60, f. 8. 9.

#### VII Phalaenae Tineae.

1 Sociella p. 883. no. 345. de Geer Inf. II, P. I. p. 466, Clerk Phal. c. 3, f. 11.

2 Colonella p. 883, no. 346. de Gaer Inf. II. P. I. p. 467. Clerk Phal. t. 3. f. 8.

3 Irrorella p. 885. no. 354. de Geer Inf. II. P. I. p. 342. t. 5. f. 12. Sulzer Hift. Inf. p. 161. t. 23. f. 10.

4 Pafcuella p. 886. no. 359. de Geer Inf. II. P. I. p. 465.

9 Pratella p. 886. no. 360. de Geer Inf. II. P. I. p. 464. Clerk Phal. t. 3. f. 14.

6 Cynothatella p. 887. no. 368.

de Geer Ins. I. p. 501. Mem. 15. t. 34. f. 4. 5. Uebers. 3. Qu. S. 76. Tom. II. P. I. p. 486.

Sulzer Renng. t. 16. f. 97. 7 Dodecella p. 892. no. 404.

de Geer Ins. I. p. 498. Mém. 15. t. 22. f. 22. 23. Uebers. 3 Qu. S. 73. Tom. II. P. I. p. 494.

Ledermüller t. 64. 66.

8 Refinella p. 892, no. 406. de Geer Ins. I. p. 473, Mém, 15. t. 33. f. 12. 13. Uebers. 3 Qu. S. 65. Tom. II. P. I. p. 491. Roesel Ins. I. Phal. 4. t. 16.

9 Porrecella p. 894. no. 419. de Geer Inf. I. p. 394. Mém. 13. t. 26. f. 15. 16. Uebers. 3 Qu. S. 12. Tom. II. P. I. p. 494.

10 de Geerella p. 895. no. 426. de Geer Ins. I. p. 541. Mém. 16. t. 32. f. 13. Uebers. 3 Qu. S. 99. Ton, II. P. I. p. 495.

Clerk Phal, t. 12, f. 3. 11 Roefella p. 898. no. 445.

de Geer Ins. I. p. 433. Mém. 14. t. 30. f. 10. 12. Uebers. 3 Qu. G. 36. Tom.. II. P. I. 495.

Clerk Phal. t. 12, f. 13.

12 Rajella p. 898. no. 447. de Geer Inf. I. p. 440. Mem. 14. t. 31. f. 11. 12. Ueberf. 3 Qu. S. 40. Tom, II. P. I. p. 495.

13 Liebenella p. 899, no. 452. de Geer Inf. II. P. I. p. 380, t. 11, f. 5.6,

#### VIII Phalaenae Alucitae.

1 Didaelyla p. 899; no. 454. de Geer Inf. II. P. I. p. 260, t. 4, f. 9. 11. 12. Schaeff Elem. t. 164.



# Berzeichniß

derer in diesem ersten Bande enthaltenen Abhandlungen.

| I | Abhand | lung. |
|---|--------|-------|
|---|--------|-------|

| 1 Abhandlung.                                                                                                   | p                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Allgemeine Beobachtungen über Die Raupen.                                                                       | 1 Qu. S. 3                         |
| 11 Abhandlung.                                                                                                  |                                    |
| Allgemeine Beobachtungen über die Schmetterlinge.                                                               | I : : 45                           |
| III Abhandlung.                                                                                                 |                                    |
| Won den glatten sechzehnfüßigen Raupen, und ihren Schmetter                                                     | lingen. I = = 79                   |
| iv Abhandlung.                                                                                                  |                                    |
| Won glatten sechzehnfüßigen Raupen Die hinten auf dem eilfte mes Horn haben, nebst ihren Schmetterlingen.       | en Minge ein frum=<br>1 = = 109    |
| v. Abhandlung.                                                                                                  |                                    |
| Won fechzehnfüßigen, rauchen, haarichten, gebuckelten Rau<br>Schmetterlingen.                                   | pen, sammt ihren<br>1 = = 131      |
| VI Abhandlung.                                                                                                  | q                                  |
| Won benen sechzehnfüsigen, ungebuckelten Haarraupen, wel mittelbar aus ber haut gehen, und ihren Schmetterling  | chen die Haare uns<br>gen. 2 8 = 1 |
| VII Abhandlung.                                                                                                 | 1                                  |
| Bon' benen rauchen sechzehnfüßigen Burstenraupen, und ihrei                                                     | er Schmetterlingen.<br>2 = 1 27    |
| VIII Abhandinng.                                                                                                |                                    |
| Won benen sechzehnfüßigen halbhaarichten Naupen, die weber recht rauch sind, und ihren Schmercerlingen.         | recht glatt, noch                  |
| 1x Abhandlung.                                                                                                  |                                    |
| Von ben sechzehnfüßigen Dornraupen, und ihren Schmetterling                                                     | gen. 2 = = 67                      |
| X Abhandlung.                                                                                                   |                                    |
| Won den vierzehnfüßigen Raupen mit se's spigen Vorder- und benen aber am letten Ringe die begden Hinterfüße fol | acht Mittelfüßen,<br>den 2 = 80    |
|                                                                                                                 | XI Abhands                         |

## Verzeichniß.

|       |                                                     | ,                  |                       |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|       | XI Abb                                              | handlung.          |                       |
| Von   | ben zehnfüßigen Spannmeßerraupe                     | en, und ihren Schn | netterlingen. 2 = 97  |
|       | XII 206                                             | handlung.          |                       |
| Von   | Raupen mit ungleichen Bauchfüß                      | ien                | 2 = 118               |
|       | XIII QU                                             | bhandlung          |                       |
| Von   | ben Blattwickelnben und Blattro                     |                    |                       |
|       | lingen.                                             |                    | 3 = = 1               |
| -     | XIV 21                                              | bhandlung.         | • • • • • • • • •     |
| Von   | vie auch von denen, so gewöhn des Blatts verzehren. |                    |                       |
|       | XV 916                                              | handluna.          |                       |
| 23011 | benen Raupen, welche in ben Ge                      |                    | pen, und Burgeln'ber  |
|       | Baume und Rrauter leben.                            |                    | 3 = = 56              |
|       | XVI 9(6)                                            | handlung.          | •                     |
| Won   | Mottenraupen, ingleichen die Gesc                   |                    | Waßerraupe 3 * = 77   |
|       | XVII AI                                             | bhandlung.         |                       |
| Won   | ben Raupenfeinden; befonders t                      | oon den Schlupfiv  | espen und ihren Wilr. |
|       | mern.                                               |                    | 4 = 1 1               |
| E     | rklarung ber Rupfertafeln.                          |                    | 4 = = 50 ff.          |
|       |                                                     |                    |                       |

# Des Herrn von Geer Abhandlungen

gur

# Geschichte der Insekten.

Mus bem Frangbfifchen überfest.

Erstes Quartal.

# Erste Abhandlung. Allgemeine Beobachtungen über die Raupen.

iebhaber bes lanblebens, Freunde ber Bartneren, wie auch bet Baum- und Pflanzenzucht, muffen nothwendig die Infeften \*) fennen, die den Ramen ber Raupen fubren. Gie muffen ihnen, wo nicht wegen ber Struftur ihrer Theile, boch wenigstens wegen bes Schabens bekannt fenn, ben viele unter ihnen ben

Baumen und Pflanzen zufügen. Den Gartnern find feine Infeften furchtbarer, als bie Raupen. Ohne alles Verschonen freffen fie, sowohl Obst- als wilben Baumen, bie Blatter ab, und richten fie oft flaglicher zu, als fie ben herannahenbem Winter faunt aus (c.

9 Man nehme biefes micht fo genau, ba eis gentlich der Schmetterling bas Infekt, Die Raupe abet beffen Laeve ift. Unfer Derfasser fiehet hier aufs Gange, und gleichwohl stedt Theilen, in den Feuchigkeiten der Raupe. G.

boch fcon, wie Swammerbamin zuerft erwies fen, bas eigeneliche Infelt, ober ber verpupps te Schmetterling, mit allen feinen wefentlichen

Ich will sagen: sie machen sie von ben Blattern gang fahl, Die ihnen boch als mefentliche Theile zugehoren \*). 3mar thut ber Binter eben bas an ben Blattern; es schabet aber ben Baumen nicht, weil es nach ben ordentlichen Gesehen ber Natur erfolget. Bingegen geschiehet die Entblatterung ber Baume, welche die Raupen anrichten, zu einer Beit, wo ber Baum seine Blatter nicht entbehren fann. Oft leibet er baburch bergestalt, baß er von Jahren zu Jahren schwächer wird, und endlich gar ausgehet. Erholet fic ja einer: fo haben ihn boch bie Raupen fo zugerichtet, baf er feine Früchte traat. Denn fie freffen die jungen Knofpen, felbst die Bluten, fo gut, als die Blatter ab. genehmften. Spagiergange, bie ichonften Alleen werben oftermalen ganglich vermuftet. Denn sie schonen baran bie Blatter so wenig, als an den Obstbaumen. Die Roblarten, bie hauptfächlich in Schweben eines ber nothigsten Zugemufe in ber haushaltung find, leiben die entfeslichsten Verwuftungen von gewissen Raupen. Giebt es aber gleich hochstfchabliche Raupen; so findet man boch auch viele Arten, über bie wir uns nicht beflagen burfen. Denn sie leben bloß von gewissen entbehrlichen Pflanzen, baran uns wenig gelegen ift, ob fie folche verzehren, ober nicht. Go gar giebt es welche, die uns einen fehr großen, und überall bekannten Rugen ftiften. Jebermann kennet bie Seidempurmer. die boch nichts, als eigentliche Raupen find.

Nachdem man aber angefangen, die Naupen, und ihre besondern Eigenschaften genauer zu untersuchen, nachdem man sich mehr darauf gelegt hat, ihre Geschichte zu studisen; so vergist man allen Schaden, den sie uns zu thun scheinen; man wird gleichsam bewogen, ihnen günstiger zu werden, wenigstens muß man sie bewundern; oder besser zu sagen, man muß die Weisheit und Macht des Schöpfers bewundern, die sich in diesen kleinen Keeaturen so herrlich offendaret. Wan lese nur die sürtresslichen Nachrichten des großen Naturforschers in Frankreich \*\*) von den Raupen und Schmetterlingen; so wird man sich völlig von dieser Wahrheit überzeugen, wenn man die Natur selbst mit den Beobachtungen dieses berühmten Schriftstellers vergleicht. Dies habe ich mir besonders vorgenommen, und nitt Hulfe eines so aufgeklärten Führers, din ich so weit gekommen, an den Raupen, und vielen andern Insekten, Dinge zu seheit, die umserer Erkemtnis vollkommen würdig sind.

Doch werbe ich mich hier in keine vollständige Beschreibung ber Raupen einlassen. Solches ist über meine Kräfte, und außerbem wäre es auch nichts anders als eine Wicsperholung bessen, was ber herr von Reaumir schon gesagt har. Wer eine allgemeine und weitläuftige Kenntnis dieser Insekten haben will, ben weiselch zu seinen Beobachtungen t).

<sup>9)</sup> Bu Ende des zweeten Discurses, im eraften Theile des zweeten Bandre, kommt beri D. wieder auf biefe Materie, worinn er von der Erzeugung, und Vermehrung der Jusettem bandelt. Ge

<sup>(</sup>h) Des Heaumursche Berk ift eigentsich bee titelt: Memoires pour servir à l'histoire des lafectes. Man hat bavon, wie allen Naturfere schen bekannt ist, 3wo Ausgaben, eine in 42

Ich werde mich also in dieser Abhandlung bloß darauf einschränken, von der Gesstalt der Raupen überhaupt, einigernüßen einen Begriff zugeben, und daneben noch einige merkeiche Imstande von ihren meisten Arten anzuführen. Zugleich aber! werde ich, so viel als möglich, die Wiederholung bessen, was der Herr von Reaumite schon gesagt hat, zu vermeiden suchen. Das nächstemmende Stuck enthält einige besondere Merkwürdigkeiten der Schmetterlinge, und in den folgenden Abhandlungen werde ich die besondere Geschichte verschiedener Raupenarten liesern, darunter einige ganz. neu, andere aber bisher von den Naturforschern nur obenhin und gleichsam im Borbengehen beschrieben sind \*).

Es sind aber die Naupen, Tab. 1, Fig. 6, und 13, solche Insesten, die insgemein einen länglichten, und enlindrischen Korper haben, der in zwölf Abschnitte getheilt ift, die man Minge nennet. Der Kopf ist hart wie Horn, und mit zween Zähnen oder Kundacken versehen. Höchstens haben sie sechzehis Füse, darunter die ersten sechz, als die Vorderfüse, hart und zugespist, die andern aber stumpf, membrands und häutigisch, welche letztern stets mit vielen kleinen hornartigen Häcken beschet sind. Es giebt aber auch Raupen, welche weniger als sechzehu, und entweder nur vierzehn, zwölf, oder zehn Füse haben; doch besisen sie alle beständig die sechs zugespisten Vorderfüse, welche an den drep ersten Ringen des Leibes hängen \*\*). Nach ber Zähl und kage ihrer Vauchsstuße hat der Herr von Recullius die Raupen in verschiedene Klassen eingetheilet \*\*\*).

(...3) 2(mg

in 6, und eine, in groß 12. in 12 Banden. Gern hatte ich den Porschlag eines großen Geslehrten, mid Naturkundigers unserer Zeiten besfolget: aus berden Werken, gemlich dem Reausmurschen und Geersten, eins zu machen, wenn sich nicht hierben uniberwindliche Schwierigkeisen geäußert hätten. Sudessen aber werde ich daraus kurze Auszuge zu lietern, nicht verjäusnen.

nien. G.

Dieraus können meine Leser, schon zum voraus, auf das interessante des künstigen Inshalts schlüßen. Was den Herrn von Reaumür bewogen, in seiner Insektengeschichte zuerst von den Raupen zu handeln, sagt er uns kom. I. P. I. Mem. II. ed, in gr. 12, å Amsterd. 1737, welche Ausgabe ich künstig allezeit ansühren wers

de, pag. 75.

1) weil die Rauven die ersten Infelten sind,

die im Frühjahre erscheinen:

2) weil sie spiele Stufen der Veranderung direchgeben nüffen, ehe sie zum gestügelten Inseter werden, woduch der Natursoricher mehr Gelegenheit bekommt, die Wege der Autur und die Mittel kennen zu kernen, die sie diese Thiers

den gelehret hat, sich in ber fritischen Zeit ihreri Bermandlungen gegen alle Gefahr zu verwahst ren. G.

00) Die flumpfen oder membrandfen Fufte ber: Raupen pflegt man auch Bauchfuße zu nennen. Da ihre Zahl veränderlich ist; so sind die Maturzi forscher baburch bewogen, barnach ben Raupensi Pargerer ju bestimmen, und bas Befet augus! nehmen: eine Larve, die bochftens 16 Rufe hat; gehöret zu ben Ranpen. Allein wir werden int den folgenden, nemlich in der igten Abkandlung, horen; daß es fogar ohnfüßige, ja achtzehnfüs Bige Raupen mit lauter funnpfen, ober membras nosen Fiffen gebe. Die Beschreibung bes Rauss penkorpers und seiner Theile; wie auch die, beut Gintheilung ber Rauven nach ihren Maffen, Best fchlechtern und Arten, vorfommenden Schwies! rigfeiten, bat ber Berr von Reaumar in feinen Memoires pour servir de. Tom. I. P. I. Mem. IL. pag. 75-83. Mem. III, pag. 137 fq. gegeben, undi Second Second Second Second angeführt: G.

Plaffen. Die erfte begreift folche; bie feche Vores der Mittel: und zween Sinterfuße, alfoi

Am Kopfe sien zwolf Augen, wie halbrunde Wärzchen gestältet \*). Sie holen auch an benden Seiten des Körpers Othem. Zu dem Ende haben sie an jeder Seite langs herunter neum kleine Deffnungen, welche die Naturforscher Stigmata, oder Luftlocher neumen.

in allen sechzehn haben. Die zwote und dritte, die nur drey Paar Mittelfüße, also nicht mehr ale vierzehn besügen. Die vierte, mit sechs zugespitzten Vorder: und acht Mittelfüßen; die benden Jintersüße aber sehlen. Die fünfte mit vier Mittels also in allen nur mit zwolf Füßen. Die sechste nur mit zween Mittels also bloß mit zehn Füßen, (Spannmeßer) und die sielsente, denen alle Mittelfüße schlen, und die nur bloß die sechs Vorders und die zween Sintersüße haben. (Motten, Chenilles-Teignes). G. Müllers aussiussiehe Erklarung des Linneischen Natursysssens, V. Ih. L. B. S. 546. G.

9) Hieraus erhellet, baf unfer Verfaffer gu denen gehore, Die an der Wirklichkeit ber Raus venaugen nicht mehr zweifeln. Es ift frevlich eine besondere Cache, baff Die Larve eines Ins fefts, bas nachher so viele taufend Augen befommt, gang blind und ohnaugig fenn follte. Wenigs ftene mufte ich bavon fein Benfviel. Die Minire raupchen zwischen den Blattern; die Wurmer im Holze, die noch weniger Angen nothig zu baben scheinen, und andere mehr, find, wie Reaus mur deutlich zeiget, mit Alugen verschen, und die ungleich größern Raupen follten beren beraubt feun? Allein mit Vernunftschluffen läßt fich bier nichts ausmachen. Man fagt: Die Detonomie der Raupen ift so beschaffen, dass fie keiner Mugen bedürfen. Go scheinen fie auch nicht bie mindeste Empfindung vom Lichte zu haben. Gie trochen wohl gerade in die Flamme eines Wachs: Stocks hinein, wenn man sie nicht hinderte, u. f. w. Allein die Ratur widerlegt Diese Schluffe durch gegenseitige Benspiele. Barum haben die Solze wurmer Mugen, Die boeb ftete im Finftern leben? Obgleich Rofel fagt: er habe an ben Rafermurs mern, die im Solze und in der Erde leben, feine Augen bemerten fonnen; fo bat fie doch Schwams merdamm in seiner Bibel der Matur, Leinzig Rol. 1752. S. 128. ausbrudlich genennet, und ben ber Anatomie Die Sebenerven gezeiget. Sagt man ferner: Die vermennten zwolf Augen reigen sich ben einigen Rampen por ihren Saus tungen febr beutlich, aber nachber scheinen fie fich gang ju verlieren; fo folgt baraus nichts weis

ter, als daß fie nachber nicht fo gut zu feben fint, und durch andere Theile des Koufs, als durch Spaare, Rungeln, u. f. w. verdeckt werben. Gin Benspiel bavon ist die seltene Birkenraupe mit hodearminrothen Dornspigen, welche fie mit aus dem Epe bringet, an ber fie fich aber nach= her verlieren, wenn sie eine gang andere Gestalt annimmt; baber einige Infettenkenner, felbft &de fel nicht gewußt, was fie baraus machen follen. Sich babe aber zuverläßige Erfahrungen, daß die Raupe, Insettenbelustigung III Band Tab. 70. Fig. 4, 5, mit ber, Tab. 68, Fig. 1, einerlen fen, woraus die schone Machtphalane IV B. Tab. 7, Sig. 3, 4, tommt, die Linné 5. N. ed. XIL p. 811. Phalana Actacus Ton neunct. Un dieser Rauve find die Augen im Anfange, wenn fie noch flein ift, beutlich; bernach aber, wenn fie, wie Tab. 68, Kig. 1. worden ist, gar nicht mehr zu feben.

Ueberhaupt scheint Absel auf biesen Umstand der Augen nicht ausmerksam genug gewesen zu seine. Reaumur hat sie Tom I. Part. I. Tak. 4, Sig. 3 mid er, G, abzebisvet, und Mem. 3, pag. 159 beschrieben. "Es sind, sagt er, sechsschwarze Advner, die auf benden Seiten des Kopfs, gleichsam in Zirkel herumliegen. Drey darunter sind insgemein größer, als die übrigen, umd zuweilen allein sichtbar. Sie sind conver, sast balbrand, und außerdem sehr durchsichtig. Valstinieri hat sie nicht dasüt erkennen wollen, und, sähret Acaumür sort, man hat auch noch keine Gründe welche ihre Wirklichkeit sattsam bez weisen.

Allein, mich bunkt, daß wir nunmehro die sichersten Grunde für die Wirklichkeit der Raus penaugen haben; gesetzt, daß sie solche auch in ihrem Raupensaude nicht gebrauchen sollten. Da ich selbst lange über diesen Umstand zweiselhaft geblieben; da ich mit den Raupen deshalb versschiedene, aber vergebliche Bersuche angestellet; so haben mich endlich die anatomischen Grunde eines Iwammerdamms, und Lyonets völlig überzengt. Denn der Schluß ist unüberwindlich: wenn sich in dem Raupengehim alle Bestandstheile des Auges sinden; wenn darinn die zwölf,

nennen, und welche an bem erften, bierten, fünften, sechsten, fiebenten, achten, neunten, zehnsen, und eilften Ringe sigen. Um zweeten, britten und zwölften, ober letten fehlen folche \*).

Fast

nach den Kornern zugehenden Meruchen befinds lich sind, die sich zuletzt in einem Sebenerven wereinigen, der ind Hirmmark gehet; so mussen wohl die sechs, an jeder Seite des Kopfs, liegenden schwarzen Korner, woran diese Merven hans gen, unstreitig Augen sepp. Und dies will ich nun deweisen.

Bey der Zergliederung der Ranpe sagt Swams merdamm Bib, der Nat. S. 229. "Zu benden Seiten des Kopfs siehet manseche schwarze Aux gen, und unten dumter die Honner, Lab. 34, Jig. 2, a a. Doch hat ihn Lyonet in der Anastomie der inneren Theise des Gehirns, und Nospfes unendlich übertrossen. Er sagt im IV Kasvitel des Traité anatomique pag. 39, 40.

"Dichte ben den Antennen, Pl. I. Fig. 7. C. figen die Augen. Gie find flein, conver, glatt, bon ungleider Große, und scheinen mir nicht in einem volltommenen Birfel berum zu figen. Man bat felbst mit ber Lupe Dahe, sie unter ben Pars titeln des Gehirns herauszufinden, und wegen ihs rer Durchsichtigkeit kann man fie leicht in einem Gehirue, daraus man die innem Theile genoms men, mit ben Lochern verwechseln, worinn die Ropfhaare gesteckt haben: fo bag man ihre Unzahl nicht wohl bestimmen fann. Ich habe aber an jeder Kopffeite nicht mehr als sechs beraus: bringen tonnen. Pl. I. Fig. 9, fiehet man, wie fie an der Seite bes Ropfs herumsigen, welche ich l'écaille parietale nenne. Es sind hier acht Abcher, ober Deffnungen. Seche bavon find bie Mugen. Die beyden andern haben in der Mitte einen Birtel, und find Baarlocher. Man fann biese lettern badurch von den Augen unterscheis den, daß fie oben mit keiner gornhaut bedeckt find, fondern eine fleine runde Membrane haben, die daselbst, wo das Haar gesossen, durchstochen ift. Imvendig im Gehirn haben fie auch einen aufgeworfenen Rand, der ben Augen fehlet...

Im 17ten Bapitel pag. 570. erflaret biefer mermubete Beobachter die Anatomie der Augen

Pl. 18. Fig. 6.

"Was die Augen betrifft; so habe ich bereits im gen Kapitel gesagt; daß an benden Seitendes Kopfe ihrer seche sind, daß sie dicht an den Hörnern liegen, und ihre durchsichtige Hornhaut in die e'caille parietale eingefaßt sep. "Die innern Theile lassen sich nicht so leicht ente beden. Man wird sie gewist nicht sinden, wosern man nicht vorherand dem Ropfe das Studchen Seit tenschuppe, woran sie sitzen, weggenommen hat, Man sucht sie auch daran nicht ausmerksam genug. Alsdenn erblicket nun aber am Ende jeder Horushaut ein Ange AAAA—, welches, dem Aeus serlichen nach, wie ein rothes und dunkeles Gefäß audssiehet. Seine Vorderface, die nemlich nach der Hornhaut sugekehret ist, bestehet aus einem breiten rothen Rande, der in der Miste mit einem glatten und durchsichtigen Wesen eingefaßt ist, woran man mitereine Art von undurchsichtiger, und am Ende augerundeten Vistike wahrnimung.

Jau dußerst nach dem Hinterende jedes Aluges läuft von allen sechsen ein Zweig, mit dem sich der Sebenerve (1) endiget; bergestalt, daß jedes Auge bavon seinen Nerven bekommt, in welche sich der, an den Hauptnerven, weggehende Zweig.

C B zertheilet ...

"Alle diese Angen liegen auf jeder Seite in els nem ungleichen, rothen und dicken Zirkel D D D — wo jedes mit seinem Nachbar eine Gesmeinschaft hat. Aus diesem Zirkel geher eine wie ein Trichter gestaltete Membrane, woran die sechs Zweige dos Schenerven stigen, und diese Membrane endiget sich ben L, wo sich der Sehes nerve (1) in diese sechs Zweige theilet.

"Dies ist es phngefah", was ich von ben Raus penaugen habe entbeden können. Ich habe auch nicht alles so beutlich gesehen, als ich gerufnscht hatte. Außerbem zweifle ich, was die innerliche Struktur eines jeden Auges insonderheit betrifft, daß man sie wegen der undurchsichtigen Theile, die sie umgeben, werde recht entwickeln können.

Dennoch immer genug geleistet. Meine Leser, bie das Buch besitzen, werden die Zeichnung und Struktur der Augen nicht genug bewundern können. Siehet man nun auchnicht, wie die Raupe sich ihrer bedient; so ist doch so viel gewiß, daßihierinn schon die vollige Anlage zu den Augen des künftigen Schmetterlinges sen, obgleich die Struktur derselben von der Beschaffenheit der Raupensaugen unendlich verschieden ist. G.

5) Die artigen Versuche eines Malpighiabee bas Othemholen der Raupen, und aber ihre Luftlocher, welche Kosel Spiegelpunkte neuFast alle Naupen können Seide spinnen. Bu dem Ende haben ssie unter dem Ropse ein Spinnsverkzeug, und inwendig im Körper sind die Behaltnisse der Materie, moraus die Seide gemacht wird.

Alle Raupen hauten sich einigemal, und nachher nehmen sie zwenmal eine neue Bestalt an. Anfänglich verwandeln sie sich in Puppen, hernach in Schmetterlinge. Bis hieher ist die Regel: aus jeder Raupe muß ein Schmetterling werden, so allge-

mein, daß sie keine Ausnahme leidet.

Die Insetten, welche ber herr von Reaumur Fausses-Chenilles, Afterraupen nennet, haben in Unfebung ber Bestalt, mit ben eigentlichen Raupen viel abnliches. Aufferdem aber, daß fie , in Absicht ber außerlichen Theile, schon wirklich verschieden find: fo vermandeln fich die Afterraupen beständig in vierflüglichte Fliegen, welche Sagenflies gen (Mouches à Scie) genennet werden \*). Ueberflufiig murde bie Erflarung einer Buppe (Crisalide) fenn. Man barf in ben Reaumurschen Rachrichten nur bie achte Abhanblung bes ersten Banbes \*\*) nachlesen, wenn man bavon einen vollständigen Begriff haben will \*\*\*). Wir fagen hier bloß: bas Infeft fen unter ber Raupengefialt gleichfam im Stande feiner Rindheit, worinn es taglid machfe und groffer werde; wenn es aber ein Schmetterling geworden, fo befinde es fich im Stande feiner Bollfommenbeit; es habe nicht mehr nothig zu machsen, und von ba an fen es zur Zeugung und Fortoffanzung feines Beschlechts geschickt. Es benten auch die Schmetterlinge sogleich auf die Erfüllung biefes ihnen von ber Natur eingepflanzten Triebes, und wiele unter ihnen fterben, so balb fie bemfelben nachgekommen find. Die meisten Raupen machen fich ein Gespinnste von Seibe, ober fie bauen fich eine Bulfe von verfchiedenen andern Materien, um fich barinn in Puppen zu verwandeln. Ginige friechen in die Erde, wenn ihre Verwandlungszeit fommt; andere aber verwandeln sich in freger Luft.

Das

net, findet man in Reaumur Memoires &c. Tom. I, Part. I, Mem. III, pag. 163. sq. Ingleichen hat Bonnet eben solche Versuche angestellet, die er in der Abhandlung beschrieben, die ich in seinem und anderer berühmten Naturserscher Abhandlungen and der Insettologie, Halle, 8. 1774. S. 118, aus den Memoires de Mathematique et de Physique &c. übersetzt hat.

An ber Todtenkopfs-Weinraupe und andern; großen Raupen, kann man diese Luftlocher mit-bloßen Augen schen. Artigist es, daß der zweete und dritte Ring darum keine haben, weil dars unter die Slügel des kunftigen Schmetterlinges

verborgen liegen. G.

79) Unter diesen Infeten, welche Rosel Infes Ptenbeluftigung IL Band; Sammlung der Wefpen ic. S. 15. 3u den Wespen rechnet, begreift unser Verfaßer diesenigen, welche Linne, S. N.

ed. XII. pag. 920. Tentbredines nennet. Unsere Leser haben bavon in des Il Bandes Il Cheile, in der sechsten und siebenten 2 bhandlung, merkrourdige und hochst interessante Beobachtungen zu erwarten. G.

in groß 4. in seche Banden; in der meinigenster bet sie in des L. Bandes zwoter Abtheilung pag.

3. fg. (3).

Berwirrung vorzubeugen, sich von denen Termisnis oder Kunstwörtern der Naturserscher: Larve, Wurm, Tymphe, Puppe, u. s. w. richtige Begriffe zu machen, und dasjenige nachzulesen, was Bonnet davon in der Betrachtung über, die Watur, zwote Ausgabe nach der Creiuste schen Uebersehung, S. 262 mit der ihm eigenen. Didnung und Gründlichkeit gesaget hat, G. Das Raupengeschlecht ist sehr reich an verschiedenen Artett, die an Größe, Faebe und Gestalt abwechseln. Wenn man die Werke einer Merianin, eines Goedarts, Albins, und vieler andern \*) durchgehet; so siehet man, wie zahlreich die Arten diesser Insesten sind. Um sich aber von ihrem Unterschiede einen genaueren Begriff zu machen, muß man die Reattmurschen Nachrichten lesen. Es giebt sehr große, mitztelmäßige und auch sehr kleine Raupen. Reattmur seht die Raupen der Mittelgröße auf zwölf oder drenzehn Linien. In unserem Baterlande gehören die von dren, die vier Zoll zu den größten \*\*).

Man findet Raupen von allerhand Farben. Einige find ganz einfarbig, andere find mit zwen- breperlen- und mehreren Farben schattirt \*\*\*). Einige sind glatt, und ohne alle Haare; andere sind rauch. Ben verschiebenen Arten ist der ganze Leib mit Dornspigen beseht; andere haben Bursten und Haarbüschel an sich. Manche haben eine Chagrinhaut, die uneben und hodrig ist. Einige Arten haben hinten auf dem Rücken ein krummes Horn. Kurz, es sinden sich in der Gestalt dieser Insekten unzählige Verschiedenheiten, die dem Auge des Beobachters nicht anders, als hochst angenehm seyn konnen.

Eben so verschieben und merkwürdig ist auch die Lebensart und Haushaltung der Raupen. Einige leben in der Erde, inwendig in den Baumstämmen und in den Pflanzenwurzeln. Andern gefällt es, bloß und ohne Bedeckung, auf den Baumund Pflanzenblättern zu wohnen. Verschiedene Arten wickeln und rollen die Blätter zusammen, und stecken inwendig in den hohlen Falten und Rollen. Welche pflez gen sich sogar inwendig zwischen den Blättern einzuquartiren, die sie, so zu reden, ministen, und davon Ministraupen heißen. Andere bauen sich kleine Häuserchen, in Gestalt einer

Dir können zur Ehre unseres Baterlandes einen Frisch, Leßer, Rosel, Schäffer, Kleesmann, u. s. w. hinzusetzen. Wer sub von der Sinrichtung jener Werke, die unser O. angeführet hat, belehren will, der lese die Einleitung zu Leßers Theologie der Insesten, nach der srans zösischen Uebersetzung, mit Lyoners Anmerskungen, deren Uebersetzung mit neuen Anmerskungen und Zusätzen, ich, in den zweeten Jahregang der neuen Berlinischen Mannigfaltige keiten einzurücken, den Anfang gemacht habe. G.

Deutschland nicht nur gleich große; sondern noch größere Ranspen, als in Schweden. Die Jasmin ober Codtentopfe die Mindigs die große rauche Grasraupe, u. s. w. haben bennahe fanf Zoll; ja die Raupe des sogenannten Machtysauenaus

ges, besonders die, woraus das Weibchen dieses Schmetterlinges kommt, soll sich in der Länge Aber fünf Zoll erstrecken. Die Liguster= die Lysonetsche Holz- die Kien= und Walds die Weins und Wolfsmilchraupe, haben zum Theil sicher vier Zoll. G.

Defonders ist es, daß sich einige Raupen, z. E. die Weinraupen, ben ihrer drenmaligen Haung, auch drenmal in der Farbe verändern. Die schönsten Raupen sind unstreitig die Jasmins-Oleanders Senchels Sichtenraupe, u. s. w. Auch dies ist sonderbar, daß oft aus den unanssehnlichsten Raupen die schönsten Schnetterlinge, und aus schongefärdten schnetterlinge, und aus schongefärdten schlechte kommen. Der Pfauenspiegel und Udmiral kommen aus schlechten schwarzen Dornraupen; die präcktige Stammraupe hingegen verwandelt sich in einen schlechten Bogel.

einer Rohre, barin sie wohnen, und folde allenthalben mit sich nehmen. Man nennet

fie Mottenraupen (Teignes).

Wiele Raupen leben in Gescllschaft, andere als Einsiedler. Rurz, die Raupen zeigen uns in ihrer Lebenbart und Geschicklichkeit, so viel artige Verschiedenheiten, daß sie schon unsere ganze Ausmerksamkeit verdienen, wenn man sie nur ein wenig beobachtet. Dieser Theil der Raupen= und Insektengeschichte überhaupt, ist daher auch der interessanteste, und vielleicht der nüßlichste. Reaumur empfand es, und dies bewog ihn, seine Insektengeschichte zu schreiben \*).

Zeigen uns die Raupen in ihrem Aeußerlichen so viel merkwürdiges; so verdienen ihre inneren Theile nicht weniger betrachtet und bewundert zu werden. Sie lassen uns Dinge sehen, die unserer ganzen Ausmerksamkeit würdig sind. Ben Zergliederung der großen Thiere, als der vierfüßigen, der Vögel, u. s. w. entdeckt man unzählige Selten-heiten, worin uns vieles, ohnerachtet der Größe dieser Gegenstände, unerklärdar und undegreislich bleibt. Was werden nicht die Insekten, die Raupen, als so kleine Geschöspfe, in dieser Absicht senn? Außer der verschiedenen Bauart, welche sich zwischen ihren, und den Theilen der großen Thiere besindet, scheinet der Unterschied der Größe, zwischen diesen Theilen allein, die darin enthaltenen Wunder zu vermehren. Außerdem sind die inneren Theile der Insekten von den inneren Theilen der vierfüßigen Thiere, der Wögel und Fische so verschieden, daß sie eine ganz besondere Untersuchung ersordern.

Malpighi, in seinem fürtrestichem Traktat vom Seidenwurm, und Reautmitt in der dritten Abhandlung des ersten Bandes, haben uns über das innere Gebäude der Raupen die schönsten und genauesten Beobachtungen geliesert. Ich muß auch des Swammerdamms gedenken, der die Insekten mit einer ganz erstaunlichen Geduld und Geschicklichkeit zergliedert hat \*\*). Dies machte mich begierig, die bewundernswür-

dige Struftur ber innern Raupentheile felbst zu feben.

36

Diele berühmte Naturforscher haben es ihm nach empsunden, und diesen Empsindungen haben wir die fürtressichsten Beobachtungen zu danzten. Insonderheit zeugen von diesen Empsindunzgen die Bonnetischen Betrachtungen über die Natur. Was sind gegen diesen rührenden 17aturroman die schaalen und saden Romane, die so viele Gemüther vergisten? Ein Natursorscher ohne Empsindung ist ein Galanteriekrämer, der froh ist, wenn er fürd Geld seine Waare lost wird.

wird. G. (2007) Mit Recht fagt unfer Verfasser, daß Swammerdamms Geduld und Geschickliche keit ben ber Augtomie ber Insekten ins Erstauns liche gegangen fep. Aus der Vorrede zu der deutschen Uebersetzung ber Bibel der Patur,

Fol Leipzig. 1752, tann man fich bavon umfland= licher belehren.

Nicht minder hat und Absel vom Selbenwur, me III B. Tab. 60, wie auch von einigen ans bern Insekten, schone anatomische Beobachtuns gen geliefert.

Mas kemmt aber dem ben, was wir dem Auge, dem Grabstichel, dem Fleiß, und der Genauigkeit eines Cyonets, ben der Anatomie einer einzigen Raupe, nemlich der gemeinen schlechten Holz-raupe zu danken haben? Sein Traité anatomique de la Chenille, qui ronge le Bois de Saule, à la Haye 4. 1760. übertrifft in dieser Art alles, was menschliche Augen bisher gesehen haben. Ich bitte meine Leser, insonderheit die, welche an einem solchen Orte leben, wo ein Nas

Ich erwählte bazu sogleich ziemlich große Raupen, die man auf unseren Wiesen sindet, Tab. XIII, Fig. 1. Ich habe sie die Liberenraupen denennet, und werde in der Folge ihre eigene Geschichte beschreiben. Ich warf eine solche Raupe in Weingeist, wo sie den Augenblick starb. Nachdem ich sie dern Tage darin gelassen, schnitt ich ihr den Bauch in der Länge auf, Tab. I, Fig. 1, und da zeigten sich meinem Auge die merkwürdigsten Theile.

Was man zuerst erblickt, und was einem sogleich in die Augen sällt, ist ein großer, länglichter und bennahe cylindrischer Theil, Lab. I, Fig. 1, 00, und Fig. 4, der die ganze tage des Raupenkörpers einnimmt. Seine Farbe ist Braun, das ins Grünliche und Gelbe spielt. Dies ist der Ranal, der den Magenschlund, den Magen, die Geschärme, und den After in sich saßt. Er gehet vom Ansange des Mundes oder der Rehle dis zum äußersten Ende des Körpers. Gegen das Maul zu ist dieser Theil ganz dunne, und formiret daselbst den Magenschlund, Tab. I, Fig. 4, t 2. Hernach breitet er sich immer mehr und mehr, als eine cylindrische Röhre, ab c, die ans äußerste Ende aus, wo sie sich in c enge einziehet, nachmals in d wieder ausschwillet, sich ben e aus neue einzieht, worauf ben f ein abermaliges Ausschwellen, und endlich wieder ein neues Einschnüten erfolget. Hierauf kommt ein cylindrischer Theil g, der am Ende ossen ist i, und mit dem Mastdarm anderer Thiere übereinkommt. Die darin bemerkte Dessung ist der After, wo die Ercremente ausgeworsen werden. Reaumur und Swammerdammt behaupten: es habe derselbe gewisse Kerben, wodurch der Unrath das Ansehen bekommt,

turforscher biefes Wert besitzt, ober wo es sich in einer allgemeinen Bibliothet befindet, fich nur einmal die anatomischen Rupfer zeigen zu lass fen. Bonnet, Adfel, und andere geben diefem Beobachter und Kunstler nut Recht das Zeugniß: er habe fich in ber Zergliederung biefes, kaum 4 Zoll langen Thieres, unnachahmlich bewiesen, und darin, außer den Merven, Luftlochern und Eingeweiden, nur allein 4160 Muskeln Rosel hat bieselbe Raupe I Band, Nachtwögel zie Klaße S. 113 beschrieben, und Es ift Phalana Bombyx Tab. 18 abgebildet. Coffus Linnei. ed. XIL p. 826. der Weldenbob. rer. Sicher hatte ber Berr von Geer dies unfterbe lice Werk angeführt, ware es damals, als er fei= neu ersten Theil 1752 herausgab, schon im Publifo erschienen. Die Naturgeschichte dieser Kaupe überhaupt, als bas erste Kapitel baraus, hat herr M. Borner im Isten Theile seiner Samme lungen aus der Maturgeschichte, u. s. w. Dress den 8, 1774. G, 157 überfett geliefert, G.

Diese Raupe nennet ber herr von Reaus mar Mem. Tom. I. Part. L. p. 220. ebenfalls la livrée, die Libereyraupe, weil fie folche Streie fen an sich hat, wie die Bedienten auf ihrer Libes ren zu haben pflegen. Er hat sie Tab. V, Fig. 7. abgebildet. Doch scheint mir diese Zeichnung mit ber Geerschen Tab. XIII Fig. 1 nicht recht übereinzukommen. Es ist nach bem Linne ed. XIL p. 818 Phalana Bombyx castrenfis, bie Lagers motte, S. Berlin. Magazin Il Band, S. 402. Ich merke noch an, daß Linne ben berselben den Berrn von Beer, aber ben Reaumur nicht, angeführet hat. Rofel Infeltenbeluft. IV B. Tab. 14. nennet sie die zwente Urt der geselligen, auf der Wolfsmild fich aufhaltenden Ringelraupe. Ich zweiffe, ob ce die Reaumursche sep, weil sie dieser Beobachter auch l. c. p. 189 die gemeine nemet, und bingufeget, daß fie die Gartner la livrée nenneten. Bey und ift es bie gemeine Ringelraupe, Rosel I B, Nachtv. ate Mafe, Tab, VI, Fig. 1. G.

als sen er burch eine gekerbte Rohre gepreßt worden \*). Die Gedarme sind mit Speise und Unrath ganz angefüllt; daher kommt es, daß man ihre eigentliche Struktur nicht sehen kann. Denn in den angeführten Figuren siehet man, daß sie nur wie ein großer länglichter und aufgetriebener Sack erscheinen. In der Folge werden wir ben einer andern Raupe ihre Bildung noch beutlicher sehen. Oben über die außere Flache der Gedarme breiten sich unzählige luft- oder lungenröhren mit ihren Aesten aus \*\*).

Un benben Seiten Dieses Ranals, ber bie Gingeweibe enthalt, erblickt man zwen gefchlungene Befage, Lab. I, Fig. 1, sas, s, bie fich jum Theil unten um benfelben herumlegen \*\*\*). Dies sind die Behaltnisse ber Materie, woraus die Raupe ihre seidenen Kaden spinnt. Sie gieben sich einer nach dem andern, nach dem, unter dem Maule befindlichen, Spinnwerfzeuge. Da werden fie überaus fein, und fo bleiben fie ohngefahr hernach werben fie bicker, und geben in verein Wiertel von der lange ber Raupe. fchiebenen Rreifen und Windungen, von oben bis unten, auf benben Seiten herum. Sie nehmen ohngefahr bren Biertel vom Unfange bes Rorpers ein, und laufen zulest in ein rundedichtes Ende gu, bas mir mit keinem andern Theile verbunden; sondern Indeffen flehet boch ju vermuthen, bag biefe fren und ichwebend zu fenn scheinet. Befafe, mit irgend einem andern inneren Theile, g. E. mit bem Magen, ober mit ben Bebarmen, Gemeinschaft haben muffen. Denn bie Materie zur Seide muß nothwenbig aus benen genoffenen Nahrungstheilen bes Infekts formiret und abgefondert merben. Bielleicht find die Gemeinschaftsgefäße so fein, daß man fie weder mit bloßen Augen, noch mit bem Bergroßerungsglafe entbecfen fann. Dies verdienet in der That eine genquere Untersuchung \*\*\*\*). In Weingeiste wird bie Materie zur Seibe, bie in

Er fagt in seinem Traite anatomique Chap. VI pag. 112.

Unser mitroofopische Argus redet noch von wen disolvirenden Gefaßen, Pl. V, Sig. I,

---

<sup>\*)</sup> Folglich ist der Mastdarm das Modell, welcher dem Unrath die Sorm giebet. Eben dies ses hat Rosel I Band, Nachtwogel erste Klasse, Tab. VII von der großen geschwänzten Windigsraupe: Sphinx Convolvuli, §. 5, S. 52 ers wiesen. G.

Diese bisher beschriebenen Theile sehe man benm Lyonet, Traité anatomique, Pl. V, Fig. 1, Pl. VI, VII, VIII, in ihrer unbeschretblichen Schonheit. G.

Fig. 1, EEEE &c. G.

Unatomen eine neue Aufgabe zur Untersuchung: ob sie Gemeinschaftsgefäße derer gewundenen Sade, worin die Materie zur Seide ift, mit ansteren inneren Theilen, entdeden konnen. Doch ich glaube, sie konnen der Muhe aberhoben senn, weil sie das Lyonetsche Auge schon gefunden.

<sup>&</sup>quot;Der letzte Theil dieser Gefäste Pl. V, Fig. 1, 1, X, Y, der im Anfange viel feiner, als am Ende "ist, unterscheidet sich an verschiedenen Orten, durch ein gewisses Absonderungszeichen, welches "an den andern nicht zu merten ist. Er wird "also im Fortgehen immer dunner, und vereinisget sich zuletzt am außersten Ende, durch ein "ziemlich sichtbares Fädenchen, mit einem Bans, del Fibern, die sich über das diese und dunne "Gedarme, wie auch über den Fettförper (Corps, graisseux) verbreiten.

Im 15ten Rapitel p. 498 Pl. 14 hat er die Gesfaße, worln die Seide fabricirt wird, besonders untersucht, woben ich meinen Lesern die erstausnenswürdige Struktur Pl. 14, Fig. 11, egedekt vorzüglich empfehle.

benen jest erwähnten geschlungenen Gefäßen enthalten ift, vest und bart. Sie ift in ein gartes Bautlein eingeschlossen, welches ich leicht habe abziehen konnen.

Langs ben benden inwendigen Seiten des Körpers, etwa in der Hohe ber Luftlocher, befindet sich ein chlindrisches braunes Gefäß, Tab. I. Fig. 1, ttt, und Fig. 2, tt, welches sich vom Kopse bis zum After erstreckt, und sich auf benden Seiten mit vielen Rebenasten, hauptsächlich an den Orten verbreitet, welche nach den Luftlochern zugehen, Tab. I. Fig. 2, rrr. Diese Mebenaste schlingen sich allenthalben in dem Korper herum, und breiten sich zwischen denen Gefäßen aus, worinn sich die Seide formiret. Hauptsächlich aber laufen sie über und unter dem Kanale, worinn die Eingeweide liegen, weg, der damit gleichsam ganz besäet ist, wie wir bereits angemerkt haben.

Die braunen und knorplichten Gefäße aber sind die Luftrohren, mit welchen die Raupe durch die Stigmata die luft einziehet, und folche in alle Theile des Korpers verbreitet. Es sind aber diese luftrohren mit ihren Ramisicationen überaus artig gebildet, Tab. I, Fig. 2, trrrt. Unter dem Vergrößerungsglase scheinen sie alle, in der Queer, und sehr regelmäßig gekerbt zu senn, Fig. 5. Diese Kerben entstehen durch einen fortgesenden Faden, daraus die luftrohren formiret sind, und welcher, wie Reaumur. dezeigt hat, kann ausgewunden werden. Folglich gleichen die luftrohren gewissermeßen den Spiralfedern. Es hat aber der Herr von Reaumur die Luftrohren der Raupen Tom. I, Part. I, Pl. V, Fig. x vorgestellet \*\*).

hinten an ben Gedarmen siehet man verschiebene andere gebrehete Krampfgefaße (variqueux), Lab. I. Fig. 1, rr, die eine weiche, schon Zitrongelbe Materie enthalten.

23 3 Sie.

P, Q, R, S, "Ich nenne, sagt er, biese Gefäße "so, weil ich glaube, baß sie einen Saft prapas, riren, und enthalten, ber bazu bestimmt ist, bas "Holz, bavon sich die Raupe nahrt, aufzulösen. "Sie liegen im Bordertheile ber Raupe. Man "unterscheibet baran dren Theile: einen Sals, "ein Behältniß, und einen Schwanz.

Hier erstaune man über die Weisheit des Schopfers. Ist es nicht offendar, daß fast jede Urt der Raupen ihr besonderes Futter frist? Eine Polz, die andere Blätter, die dritte Kräuster, u. s. w. Biele fressen sogar ihre Eperschaasten und Hänte mit ihren harten Theilen auf. Dennoch hindert die Verschiedenheit ihrer Nahrung nicht, daß sich nicht alles zu einem Zweck verzeinige. Dafür hat aber der Schopfer in ihren inneren Theilen schon gesorgt. Er hat sie mit vielen tausend unsichtbaren Gesässen verselzen, wosdurch der Nahrungssaft zu einer Materie filtrirt und bearbeitet wird, daraus sie ihre seidenen Fäden ziehen konnen, welche inwendig seuchte

find, sobald sie aber an die Lust kommen, tros den und elastisch werden. Sehet da die Fußsstapfen des Schöpfers, wohin kein menschliches Auge geblick! G.

<sup>4</sup>) Mémoires pour servir à l'histoire des . Insectes. Tom. I, Part. I, p. 166.

Die Lyonetschen Untersuchungen und Abbildungen übertreffen alles, was man sich hiervon gedenken kann. Chap. X, Pl. IX, X, XI. Nach ihm haben die Ringe 118 Stamme; diese 668 Zweige, und diese 116 abgehende Aeste. Da dies aber nur die Zahl von einer Seite ist; so muß man solche verdoppeln. Folglich sind an dieser Raupe 236 Stamme, 1336 Zweige, und an diesen wiez ber 232 abgehende Aeste. Man beurtheile ihre Kleinheit nach der Größe des Körperd; man bez wundere die Ordnung, Einrichtung und Verdinz dung derselben, und frage sich denn, ob man sich ohne Verleugnung bereden konne, daß sich dies alles von ohngesähr könne an einander gesüget haben. G. Sie sind nicht nur, fagt ber Herr von Regumur, ungahligemal burch einander her gewunden; sondern sie sind sogar in jedem Stück geflochten. Jedes kleine Theilchen macht auf einer Seite eine Krumme, und das folgende gegen über auch \*) Lab. I, Fig. 3, rrr. Diese Gefäße liegen nun gang um bie Gebarme berum, und hangen mit cylindrischen und geradern Gefäßen, Fig. 1, pp, munterbrochen zusams men, welche letteren burchsichtig find, sich bis in bie Mitte bes Korpers ausstrecken, und hernach hinten wieder frumm herumgeben, Big. 3, pap. Unten an ben Gedarmen bereinigen fie fich, und machen aus zween Stammen einen ta, ber mit bem Enbe a in bie Saut der Gedarme tritt. Regumur fagt: er habe den Ursprung oder Anfang Diefer Gefäße nicht erblicken konnen. Ich aber habe beutlich gefehen, bag, wenn sie eine gewiffe Beite außerlich auf ben Bebarmen weggefrochen find, fie fich, auf vorgebachte Art, frummen und nach bem Mastdarm zugehen. In jeder Raupe sind ihrer feche, und wir werden in einer andern, beren innere Theile wir in ber Folge untersuchen wollen, Swammerdamm \*\*) bat fie sehr gut vorgeihre Bilbung noch beutlicher zeigen. stellet, und behauptet: daß ihrer an ber Zahl zwolfe, ober feche Paar maren; jeder Theil aber ift nur ein einziges und bas nemliche Gefaß. Er nennet fie blinde Gedarme, und scheint ihre eigentliche Absicht nicht recht gefannt zu haben. Bon biesen Befäßen liegen einige unter, andere ihrer ben Gebarmen. Die gelben Krampfgefafte, fagt Reaus mitt, geffen in ben Maftbarm, und fuhren eine gelbe Materie, wie einen biden Bren, Diese gelbe Materie gebraucht bie Raupe, ihr Gespinnste bamit inwendig ju überziehen, wie wir ben ber besondern Geschichte berfelben sehen werden. Sie lafft fie burch ben After von sich.

Inwendig ist ferner der ganze hohle Raupenkörper, außer den Gedarmen, Einges weiden, Seidebehaltnissen, blinden Gedarmen, Luftröhren, u. s. w. mit einer gelblichen, weichen und unförmlichen Materie, Tab. I, Fig. 1., gggg, angefüllet. Reattettur \*\*\*\*) nennet sie Corps graisseux, den Fettkörper, weil sie wie Fett brennet, und glaubt nicht ohne Grund, daß sie den Schmetterlingstheilen ben der Verwandelung zur Bildung und Ernährung diene. Swammerdamm nennt sie bloß das Fett des Thiers, und halt sie mit dem gewöhnlichen Fett der Thiere für einerlen \*\*\*\*\*).

Wir

\*) Mémoires &c. Tom. I. Part. L. pag. 201. ed. in 4. Tom. I. p. 159.

Dibel der Matur., Tab. 34, Fig. 4. G. (40) Mem. &c. Tom. I, Part. I, Mem. III,

pag. 183.

Cood) Daven kommt unten, am Ende der 2ten Albhandlung, mehr vor. Lyonet nennet diese Materie ebenfalls Corps graisseux, und sagt das von in seinem Traite anatomique, Chap. VI, pag. 106.

4. Der Fettkörper, Pl. V. Fig. 1,

FFF.... und Fig. 5, ist unter allen inneren Theilen der Raupe der gröste. Er ist der erste, und gewissermaßen der einzige, der ben Erdstenung des Insekts in die Augen fällt. Alsdenn bemerkt man, daß er anfänglich eine Art von Futteral formirt, das ich das Fettgehäuse nennen werde, welches fast allen Eingeweiden zur Vedectung dient.

"Druckt man bie Maffe etwas mit dem Pinfel; fo quillen einige Deltropfchen heraus. Es bestes

Wir muffen nun noch bie Musteln und Nerven betrachten, womit ber Rorper überall angefüllt ift, und wodurch die Raupe die Ringe zusammenziehen und ausbehnen. auch mit allen ihren Theilen willkuhrliche Bewegungen machen kann. Wir wollen nur Wenn man ben Fettforper wegraumt, fiehet ben ben Muskeln einer Seite bleiben. man eine große Menge lange beruntergebenber, weißlicher und flacher Fibern, wie fleine schmale Banber, Lab. I, Fig. 2, mm, nn, welche in ihrer gangen lange umnferbrochen fortgeben. Diese Fibern ober Muskeln hangen, gegen ber Junktur jebes Ringes, mit bem folgenben, vermittelft eines gewiffen Banbes, jufammen. Uebrigens liegen fie zwifchen jedem Bande, oder zwifchen ben Junkturen der Ringe gang fren. Sierans erhellet, bag bas Infett, es mag fich jusammenziehen, ober ausbehnen, ben Ringen eine Gestalt, wie es nur will, geben fann. Ginige biefer Fibern theilen fich in gween Zweige, Fig. 2, d. Ueberbem geben noch verschiebene andere Fiberbundel, queer und Schief über bie Breite bes Rorpers, bavon ich jum Theil einige vorgestellet habe, Fig. 2, Durch die Queermuskeln kann bie Raupe die Ringe ausdehnen und zusammenzieben, burch bie langs herunterlaufenden aber, fie verlangern und verfürzen 4).

In einer großen Raupe, die hinten auf dem Rucken ein Horn hat, und die ich, langs dem Bauche aufgeschnitten, habe ich folgende Theile entdeckt. Zuerst sahe ich die Fettmaterie, die in dieser Raupe weiß ist. Sie war mit vielen Silberweißen Luftröhren gleichsam durchstochten. Hierauf erblickte ich weiter, langs dem Magen und dem großen Darm, ein sehr feines Gefäß, welches in seiner ganzen Lange herunter gleichsam verschiedene Knoten formirte. Swammerdamm und Malpighi haben dies merkwürschiedene Knoten formirte.

dige

bet also ber gange Fettkbrper aus verschledenen feinen Membranen, Acderchen und Nerven, die bas reinste Wehl in sich haben, und ich kam sie mit nichts besser, als mit der Tunica cellulosa des menschlichen Gehirns vergleichen.

Genauer, nach allen inneren Theilen, hat er diese Materie im 13ten Kapitel untersucht, wohin ich meine Leser verweise, weil es meiner Absicht nicht gemäß ist, gar zu weitläuftige Auszuge zu machen, woben sie auch allezeit verlieren, wenn sie nicht die ausnehmend seinen und erklärenden Kupfer zugleich ansehen. Zuleht fagt er pag. 450. "Ich habe hierüber noch kein Lieht, was diese Massen und Körper senn können. Ihre Zahl und Lage geben Aulas zu muthmaßen, daß sie wohl der Grundstoff zu den Slägeln der Phalane senn mochten., G.

\*) Bon den Musteln, Merven und Luftrohzen, von ihrer Struktur, Lage-und Berbindung, von ihrer Zahl und Ordnung, handelt Cyonet in keinem Traité anatomique Chap. 7, 8, 9, 10. Und so erstaunenswürdig diese Struktur einer verächtlichen Raupe ist; so bewundernswürdig ist die Geduld, Kunst und Geschicklichkeit, mit der er sie anatemirt, praparirt, beobachtet und besschrieben hat. Hier muß man selbst lesen, sehen, und erstaunen. Meine Leser denken sich mur in einem einzigen Raupenkörper, außer denen uns endlich kleinen Muskeln, wodurch die Jaarsspigen des Spinnwerkzuges, der Seidegefäße, der Antennen bewegt werden,

allein für den Kopf
für den Körper
für den Magenschlund, den Magen selbst, und
die Gedarme

2186 —

in allen 4061 Musteln; ohne Merven und Luftröhren, und fragen sich benn felbst; ob ein größerer Gegenstand der göttlichen Weisheit, in Aleinem, konne ges dacht werden ? G.

Die Gefäß gekannt. Man findet es auch in allen Raupenarten; aber ber Herr von Reautilit gedenkt seiner nicht. Die benden ersten Schriftsteller sagen: es sen das Rückenmark. Um es deutlicher zu sehen, muß man die Raupe, längs dem Rücken besser aufschneiden, und hierauf den Magen und den Fettkörper herausnehmen. Alsdenn erscheint das Mark in seinem ganzen Umfange; denn es liegt unter den Gedärmen. Inzwischen muß ich gestehen, daß es Mühe kostet, solches bloß zu machen, ohne es zu verleßen und seine Lage zu verrücken, wegen des vielen Fetts, der vielen Luströhren und Muskeln, womit es eingefaßt und durchsochten ist. Ich habe alles mögliche gethan, bep Eröffnung der Rückenseite der Raupe, seine wahre Gestalt zu sehen, und hier ist es, was ich entdeckt habe \*).

Es ist ein langes und dunnes Gesäß, Tab. I, Fig. 10, welches im Ropfe seinen Ursprung nimmt, und sich bis dicht an den After erstrecket. In gewissen Distanzen sormitt es kleine ovale Rugelchen, oder Knoten »), Tab. I, Fig. 10, abcde, u. s. w. aus denen wieder Nebenzweige ausgehen. Im Ropfe siehet man zween kleine zugerundete Körper a, welche dichte zusammenstoßen, und welche Swattimerdamm sür das Gehirn des Insektes halt. Hier ist es, wo das Rückenmark in Gestalt zweier kleinen, von diesem doppelten Gehirn, ausgehender Gesäße, seinen Ursprung ninmt. Hernach sormiren sie einen dritten b, und nicht weit davon den vierten Wiebel c. Dies sind die Rugeln, die man Knoten nemen kann.

Hierauf theilt sich bas Gefäß in zween Zweige, Kig 9, kk, bie sich ben bem funften Wirbel vereinigen, Fig. 9, g und Fig. 10, d. Zwischen diesem und bem sechsten, Fig. 9, f und Fig. 10, c, ist es noch boppelt, Fig. 9, i i. Nachgehends aber bis zum lesten Wirbel, ber im zehnten Ninge liegt, ist es nicht mehr getheilt. Der leste Wirbel ist doppelt, Fig. 10, ma; ober es sind vielmehr zween bichte neben einander liegende Wirbel, Fig. 8, ab, aus beren lesterem vier seine Hauptzweige, Fig. 10, 00, ausgehen, die sich nach dem Hintertheile des Insetes hinziehen. Dieser Anoten oder Wirbel sind vierzehn; denn muß man aber die benden vorgedachten Gehirnkörper mitrechnen. Aus jedem Wirbel, außer denen im Gehirn, gehen vier Hauptäste, Tab. I, Fig. 8, 9 heraus, ohne einige andere, noch seinere zu rechnen. Sie laufen zerstreuet an den Seiten des Körpers hin, und theilen sich wieder in neue Zweige. Mir kam es vor, als vereinigten sie sich an verschiedenen Orten, mit denen, auf der innern Oberstäche der Haut, in Menge ausgespann-

unbeschreiblichen Schönheit vorgestellet. Bielleicht hat es Reaumur deshalb nicht erblickt, weil er die Raupe nur am Bauche aufgeschnitten, und dies Gefäß wegen des vermennten Malpighisschen Herzen übersehen, Mein. Tom. L. Part. I. pag. 203, 204, 205. G.

50) Dies sind die Lyonerschen Ganglions. E.

Deponet hat es sehr genau beschrieben, Traité anatomique, pag. 96 — 101 — Pl. IV, Fig. 5, hat er in der aufgeschuittenen Raupe das ganze Auckenmark, von der ersten Division nach dem Kopfe, der der Figur fehlt, dis zur ioten, wo es sich wie ein Pferdeschwanz ausbreitet, mit seinen Wirbeln (Ganglions) in einer

ausgespannten Muskeln, wie wir oben gezeigt haben. Sonst findet mm noch in diesem Ruckenmark, wenn mans mit dem Vergrößerungsglase betrachtet, ganz kleine, braune, wellenformige Gefäße, Fig. 12, unu.

Die Raupe, am der ich diese lettern Entdeckungen gemacht, ist eben die, welche der Herr von Requinit \*) Sphinx nennet, weil sie insgemein eine Stellung annimmt,

Die mit bem Sphing ber Fabel ziemlich übereinkommt.

Unter allen Raupen dieses Landes, ist diese Raupe, Tab. I, Fig. 6, eine der schönssten und größen. Sie frist die Blätter des spanischen Flieders (Lilas), des Ligusters \*\*) (Troënne), der Spierstaude (Spiraea), und der Esche. Im August habe ich sie saste alle Jahre, in Menge, besonders auf dem spanischen Flieder angetrossen \*\*). Sie giebt sehr große Erkremente von sich, Fig. 6, E. Ich durste nur in den Alleen meines Gartens, wo ich Zäune und Hecken von Flieder hatte, herumgehen und auf der Erde nachsuchen, wo solche Hausen Ercremente lagen; so sand ich allemal die Raupe drüber auf dem Gesträuche. Das sicherste Mittel, diese Raupen zu entdecken. Jedes Korn der Ercremente ist insgemein vier Linien lang, wenn es von einer völlig ausgewachsenen Raupe kommt. Seine Figur ist enlindrisch und sechsmal gekerbet.

Die Raupe selbst ist über brittehalb Zoll lang, und gewiß noch länger und bicker, als ein kleiner Finger. Sie ist sehr glatt, und ihre Haut blank. Ich habe aber angemerkt, daß sie, wenn sie sich nur noch einmal, als Raupe, zu häuten hat, die Haut rauh, ober Chagrinurtig, ja mit lauter Lleinen weißen und hart anzusühlenden Kör-

nem bebedt ift \*\*\*\*).

Mm

Mem. Tom. II. Part. II. Mem. VI, pag. 4. Tab. 20, Fig. 1. Es ist nach dem Linné ed. XII. p. 799. Sphinx Ligustri, die schone große Ligusterraupe. Rosel hat sie im III Bande der Jusettenbeluftigung, ber Nachtvogel zten Klasse 5te Supplementetabelle, S. 25, besthrieben, und S. 2 bie Urfache ber Reaumarichen Benennung angegeben: weil sie gemeiniglich mit dem Leibe rubet, und den Ropf in die Hohe stellet; jo gleicht sie dem Egyptischen Sphing, welcher aus dem Kopfe eines Frauenzimmers, und dem Leibe eines liegenden Lowen bestand. Frenlich erwas welt bergeholt! Linne begreift unter bem Ramen Sphinx bas gange Geschlecht ber Dammerungs: vogel, die so wohl des Abends, als Morgens fliegen, und die man soust auch Pfeilschwänze nennet. G.

Dies Gesträuche heifit auch, Bartriegel,

Beinholz, Reinweide. G.

Besonderd liebt sie unter dem spanischen Holunder den, der dem Folio Ligustri gleicht. Auch soll sie Weidenblätter fressen, und mit der sogenannten Aose von Jericho (Periclymenum) können gefuttert werden. Ruhrt man sie au; so schlägt sie mit dem Kopfe gewaltig um sich. S. Rosel III Band, 5te Suppl. Lab. S. 29. G.

nigstens viermal, und verändern vor der letzen Häutung ihre Farbe, da sie denn, wie Rosel jagt; große, garstige bramme Flecken bekommen. Bor ihrer Verwandelung werden sie unruhig, und sand gen vor Angst an zu schwitzen. In ihrer Kindheit können sie spinnen, und solches Vermögen verliert sich in ihrem erwachsenen Justande, weil sie kein Gespinnste um sich berum machen; sondern in die Erde kriechen, und sich da verwandeln. S. Adsel III B. zie Suppl. Lab. S. 26, vorzäglich die sche nen Rleemannschen Anmerkungen.

Am vorlegten Ringe führet diese Raupe ein hinterwarts gebogenes hartes Horn. Ihre Farbe ist ein schönes Grün. Un sieben Ringen, am vierten, am fünsten und an den solgenden inclusive, sind auf jeder Seite zwo schiese neben einander liegende Streisent, davon die erste eine schöne Purpur- die zwote aber eine weiße Farbe hat. Jede Streise ist sünf Linien lang. Der Kopf ist sast wie ein Oreneck gestaltet, und mit einer schwarzen Streise eingefaßt. Das Maul, die Zähne und Freßspissen sind ebenfalls schwarz, die spissigen Vorderfüße schwarz und weiß gesteckt, die stumpfen aber grün mit zween braunen Flecken. Endlich wurde es überslüßig senn, noch etwas benzusügen, da der Herr von Reculumite diese schönen Raupen so wohl, als ihre Puppen beschrieben hat \*\*). Ich merke nur an, daß das Horn hinten an den Puppen, Tab. I, Fig. 7, in zwo kurze Dornsspissen zugehe, c.e., und an jeder Seite eine dergleichen Spisse sen c. \*\*\*).

Mitten im Junius bes folgenden Jahrs kamen die Schmetterlinge aus meinen Puppen aus \*\*\*\*). Sie sind groß, und ziemlich schön. Ich wüßte aber zu der Beschreibung, die der Herr von Reautmirt) davon gegeben, nichts sonderliches hinzu zu seßen. Die Zeichnung +) berselben ist genau und natürlich. Es sind die grösten Nachts vogel ++), die man hier zu lande siehet; sie sind stark, munter, und haben pris-

matische Fühlhörner.

Auf

3) Rofel I. c. S. 28 nennet es eine fichelfor= mige Schwanzspite von ziemlicher Lange, Die ber Lange nach oben halb Purpurroth, unten aber gelblich, und am Ende gang dunkel ift. Er fagt, daß die meisten dieser Alasse damit verseben find. Die Wolfsmild : Die Windig : Die Sichtenrau: pe, u. f. w. bat es. Bir haben feine Erfahrung, daß fie es als ein Wertzeug gebrauchen follten, fich bamit zu wehren. Weder Reaumur, noch unfer Derfasser haben bie Absicht deffelben untersucht. Rofel fagt davon 1 B. Machtvogel ifte Klaffe, S. 21 ben Beschreibung der Wolfsmildraupe: "Es zeiget sich an der Puppe noch ein Ueberbleibsel von der Raupengestalt, nemlich das gornlein, ober Schwanglein, welches nunmehro an der Duppe auch einen großern Augen gu haben scheinet, als ehemals an der Raupe, indem es jener, weil es steif worden, gur Bequeme fichfeit des Ummendens dienet. Allein diefer Mennung muß ich eine gegenfeitige Erfahrung ents gegen feten. Dan fchneide ber Raupe bas Born ab; es schadet ihr nicht nur nichts; soudern die Puppe wird ebenfalls ihre gewöhnliche Spile haben-Hieraus erhellet, daß die Puppenspile mit biefem Sorne nicht einerlen Organ fen. Noch ift also die eigentliche Absicht besselben wohl nicht entdeckt. G.

Mémoires &c. ed. in 4. Tom. II. Mém. VI. p. 253 &c. in 12mo. Tom. II. P. II. p. 4 sq. 2000. Rôsel hat sie Tab. V. Fig. 3; unser Verssasser weit größer vergestellet. Ein aberzmaliger Beweis, daß das Puppenhörnchen, nicht das Horn sen, das die Raupe verher getrasgen. Ich habe den Bersuch noch nicht gemacht, der Puppe solches abzuschneiden, um zu sehen, ob nachher dem Schmetterlinge ein wesentlicher Theil sehle. Dies wurde uns vielleicht die Absicht näsher entdecken.

gen, die nicht alle meine Ceser wissen mochten, setze ich nur hinzu: das sich diese Raupen in der Erde verwandeln, und darinn den Winter über bleiben. Man muß sie also in nicht zu feuchter und trockner Erde erhalten, wenn den kunftizgen Sommer der Schmetterling glucklich ause

fommen fell. G.

†) Mcm. Tom II. Part. II. p. 8.

11) Pl. 20, Fig. 4. Die Zeichnung ber zien Figur aber, als ber Puppe, ist in Ausehung ihrer Bernspige unrichtig, weil sie nur einfach porgessiellet ift. An der Roselschen 3 B. Tab. 5, Fig. 4, 5, sind auch die schwen Farben des Schmerterlinges zu sehen. G.

+++) eigentl, Dammerungavogel, Sphinges: Q,

Auf der Sahl= Jach= (Olier) und Pappeliveide findet man große dicke Raupen Lab. XXIII, Fig. 6 \*), die überhaupt nur vierzehn Küße haben, oder denen die benden letten stumpsen Hinterfüße sehlen, an deren Statt sie einen sonderbaren gegabelten Schwanz haben. Einige Schriftsteller, unter andern der Herr von Reaumilit \*\*), haben diese Raupe bereits beschrieben und in dem folgenden zoten Stücke werde ich ebenfalls davon eine Beschreibung liefern. Da diese Raupe, außer ihrer sonderbaren Gestalt, noch so viele andere merkwürdige Eigenschaften hat \*\*\*); so nahm ich mir vor, sie zu zergliedern. Ich ließ sie in Weingeist sterben, und wenn sie sich nicht mehr regte, schnitt ich sie auf.

Bei dieser Gelegenheit muß ich erinnern: man lasse die Raupe nicht allzulange im Weingeiste, wenn man alle ihre innern Theile recht gut sehen will. Es ist schon genug, wenn sie nur erstickt und benn schneibe man sie gleich auf. Wenigstens schienen mir in benen sogleich geöffneten die Theile viel beutlicher, als in andern, die zween oder dren Tage darinn gelegen hatten. Man schneibe die Raupe auf einer Seite auf, wo man will; so kommen alle wesentlichen Theile zum Vorschein. Inzwischen ist es doch besser, sie langs dem Rücken zu össen, weil sich alsbenn die eigentliche lage der Theile noch deutlicher zeigt. Nimmt man sich aber vor, das Herz oder die große Pulsader zu beobachten, die langs dem Rücken herunter unmittelbar unter der Haut liegt; so muß man die Raupe an der Bauchseite ausschneiden, und nimmt man denn alle Eingeweide heraus; so kommt das Herz bloß zu liegen. Last uns jest eine solche, langs dem Rücken ausgeschnittene Raupe, Tab. II, Fig. 1, anatomiren.

Was hier zuerst in die Augen fällt, ist ein großes Bundel, oder ein Hausen weißlicher cylindrischer Gefäße, sis, die den Gedärmen gleichen. Dies sind die Gefäße, welche die Materie enthalten, woraus diese Raupe ihre Seide spinnt. Sie nehmen in der Raupe diel Raum und bennahe die Hälste von der Länge des Körpers, hier an der Rückenseite ein, wie man den Fig. 1, Lab. II sehen kann. Sie sind vielsach durch einander gewunden. Bekanntermaßen sind es zwen sonderbare Gefäße, die da, wo das Spinnwerkzeug liegt, dicht zusammenstoßen, und da ist es auch, wo sie gleich unter dem Magenschlunde ihren Ausgang haben. Dies zeigt uns die vorige Figur nicht; man kann es aber ben der vorzedachten Liberenraupe Lab. I, Fig. 1 deutlicher sehen.

C 2 Der

\*) Meine Leser werden sich gedulden, bis diese Kupfertafel im 2ten Quartale vorkommt, weil es ohne Verwirrung nicht möglich war, sie vorzurücken. G.

Pl. 21, Fig. 1, 3, 4. Es ist die Larve von Phalaena Bombyx Vinula Linnei ed. XII. S. N. P. 815. Bepm Rosel sindet sich die Beschreis

bung berfelben I M. Nachtv. 2te Klaffe, S. 134, Tab. 19, Fig. 5, 6. G.

Dahin gehöret unter andern die: daß sie einen Saft von sich sprigt, der eine wirkliche und sehr scharfe Saure hat, wie Bonnet sehr bundig erwiesen hat. S. des Herrn Karl Bonnets und einiger anderer berühmten Naturforscher ausertezsene Abhandlungen aus der Jusekwlogie, Halle, 8, 1774. S. 106. G.

Der grofte und bieffte Theil biefer Gefage liegt über bem großen Darm und an ben Seiten besselben. So habe ich auch bemerft, baf in biefer Raupe bie benben Befake an einem gewissen Orte, ohngefahr in ber Mitte bes Rorpers, Lab. II, Fig. 1, b, bergefialt zusammengeschlagen waren, daß sie badurch einander auf eine bequeme Weise zu unterstü-Ben einer andern aber habe ich diefen Umftand nicht mahrgenommen; es Ben ichienen. war also in ber vorigen bloß etwas zufälliges. Bo diefe Gefäße am bidften fint, haben fie im Durchmeffer wohl eine halbe Linie; je naber fie fich aber nach bem Spinmverkzeuge hinziehen, besto bummer werben sie, und formiren zulegt nur einen garten gaben. andern Ende werden sie auch bunner, aber boch nicht so fart, als vorn, und am hinter-Ich versuchte abermal mein Möglichstes, ob ich nicht entbeden enbe find fie nigerundet. konnte, bag bies Enbe mit einem andern Theile Gemeinschaft hatte; allein ich konnte keine bergleichen Berbindung mahrnehmen, die boch, meines Erachtens, wirklich fratt finden muß.

Bur Anatomie der Seidemviermer habe ich keine Gelegenheit gehabt. Dies sind Raupen, die am besten und häusigsten spinnen. Ihre Seidegefäße mussen sehr groß sein. So scheints auch in denen Zeichnungen, die der Herr von Reaumur \*) davon gegeben hat. Vergleicht man aber diese Gefäße mit denen in unserer Gabelschwanzs-Raupe; so scheinen ihnen diese letztern an Große nichts nachzugeben. So sind auch diese Gefäße in benden Arten auf eine ganz verschiedene Art gewunden. Im Seidenwurme sind sie regelmäßiger als in unserer Raupe, worinn sie mehr durch einander herzgessochten sind.

Unsere Raupe hat einen großen Vorrath von der schleimichten und weichen Materie, die ber Herr von Meaumit' le corps graisseux (Fettkörper) nennet, und die wir oben beschrieben haben. Sie, Tab. II, Fig. 1, gg, erfüllet alle die leeren Plage, welche die andern Theise, mit denen sie durchflochten ist, gelassen haben, und ist von weißsgelblicher Farbe.

Wir haben gezeigt, daß die Seidegefäße gröstentheils auf dem großen Darm klegen, und dessen Aintertheil bedecken; sein Vordertheil aber ist bloß, ca, wenn man die Raupe langs dem Rücken ausschneibet. Man kann auch bemerken, daß sich große Bundel kuserdhren, tet, an diesem Darm herunter ziehen, und foldzer von oben bis unten ganz damit bedeckt ist. Dieser Theil, Tab. II, Fig. 2, enthält den Magenschlund, den Magen selbst und die eigentlich sogenannten Gedarme. Der Magenschlund (Oesophage) ist ein kleiner enlindrischer Kanal, ab, der sich im Maule öffnet. Er wird nachgehends breiter und sormiret eine Art von membrandsen, ersörmig gestalteten Sacke bc. Dies ist unstreitig der Magen, oder der Theil, in den die Speise zuerst gesühret wird, um hernach als Unrath in den großen Darm abgesühret zu werden. Wo sich der Magen endiget, ist der Darm eingeschnurt c; hernach wird er wieder dicker und bleibt dem größen Theile, seiner

tange

Lange nach, gleich bide, Tab. II, Fig. 3, c d. Beiter verangert er fich wieber und blaft fich aufs neue zu verschiedenenmalen auf. Endlich wird er wieder weiter und formirt ben Mastdarm, der bis in die Deffnung des Ufters t gehet. Da ich nun die innern Theile biefer Raupe besonders deutlich gesehen babe; so glaube ich, baf fie eine umftandlichere und genauere Beschreibung verdienen. Und dies gebenke ich jest zu leisten, so viel es meine wenigen anatomischen Ginfichten verftatten werben.

Die Eingeweibe unserer Raupe bestehen, wie ben allen Raupen überhaupt, aus clnem einzigen fortgebenben Ranal, Tab. II, Fig. 2, 2 b c d l, ber fich in geraber Linie vom Maule bis jum After erftreckt. Er empfangt bie Speifen gur Verbauung, und bestehet aus verschiedenen Behaltniffen, Die dem Schlunde, dem Magen und den Gebarmen abulich find. Um aber von diesen verschiebenen Abtheilungen einen richtigen Begriff ju geben, aber, um nicht fo wohl bavon zu reden, als vielmehr zu zeigen, wie ich fie felbst gesehen habe, will ich den ganzen Kanal in eben so viel Haupttheile theilen, und in der That scheint er auch nach benen verschiedenen Behaltniffen, die er in sich faßt, aus verschiebenen Theilen zu bestehen. Wir wollen funf falche Theile bemerken.

Der erfte gehet unmittelbar vom Maule aus, und gleiche bem Magenfchlunde. Es ift ein tleiner bobler enlindrischer Ranal, ber nicht fonberlich biete ift, Tab. II, Fig. 2, ab.

Der zweete Theil ist wie ein membranofer, epformiger und gleichsam aufgeblase ner Sack gestaltet bc, woran man so wohl lange, ale queer gehende Fibern entbecket. Ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich ihn für ben Magen halte.

Der folgende Theil, welcher vom Magen gewissermaßen abgeschnurt ift, ift lang. ziemlich bide, cd, und nimmt von ber lange bes gangen Kanale bennahe zween Drittel In feiner gangen lange ift er bepuahe gleich bide. Diesen Theil, nebst ben benben folgenden. febe ich als etwas Aehnliches von den Gedarmen großer Thiere angut gefütterten Raupen ift er gang mit Unrath von zernagten Blattern angefüllet. ift aber biefer große Darm auf benben Geiten, nemlich unten und oben, mit einer Art bon fleischichten ober muskulosen Schnur eingefaßt, Die gang von einem Ende zum anbern in der Lange herunter gehot. Das merkwurdigste aber ift eine große Menge Kibern, ober Queermuskeln, die fich gegen die benben, erft gebachten, langs gehenden Schnure gie-Diefe Fibern find bide, und von einer festen Materie. Es hat ben Anschein, als ware ber Darm burch fie queer eingekerbet. Man fiehet fie Lab. II, Big. 2, zwischen ben Buchstaben c d. Auf bem Darm einiger andern Raupen, als ber oben besehriebenen Liberen = ober gemeinen Raupe, Tab. I, Fig. 1, liegen auch bergleichen Queerfibern; fie find aber nicht fo bide und fichtbar, als hier ben unferm Gabelfchmange.

Die Steifchfchnure, ober bie feinen, auf benden Seiten des großen Darme liegenden Fabenchen, ichienen mir ebenfalls Muskeln zu fenn, Die dem Darme zu gewissen Bewegungen nothig find. 3ch habe bemerft, baß jebe Schnur, jebes Fabenchen boppeft ift, und bag fie am Darme ziemlich feft hangen; gleichwohl habe ich fie mit einem fpifigen InstruInstrumente losmachen können. Da ich sie aber mit bem Vergrößerungsglase betrachtete, bin ich in meiner Meynung noch mehr bestärkt. Denn sie sind nicht cylindrisch, sondern stad, Tab. II, Fig. 6, a b, c d. Sie sind undurchsichtig, und man siehet, daß darauf gewisse Streisen langs herunter gehen, die offendar das Ansehen der Fibern haben. Ich bemerkte sogar, daß ihre Rände nicht glatt; sondern mit kleinen siberartigen Pareikelchen besest wären, die gleichsam vom Darme abgerissen zu senn schienen. An dem Orte wo der Schnitt geschehen, Tab. II, Fig. 6, a, d, b, c. konnte ich keine dergleichen Deffnung bemerken, wie man an den kleinsten zerschnittenen Luftröhren gewahr wird, und wie man hieran hätte wahrnehmen mussen, wenn diese Schnitze Blut- oder Pulsadern wären. Das ist es, was ich zu bemerken geglaubt habe. Im Fall man mir aber deutlich zeigen wird, daß ich mich geirret habe, werde ich der erste senn, der seine Mennung verwirst. Ich habe Ursache zu glauben, daß sich der große Darm hauptsächlich vermittelst dieser vier Nerven verlängere und verkurze. Vielleicht haben sie auch eine andere Absücht. Es ist aber bedenklich, über dergleichen Dinge Muthmaßungen zu wagen \*).

Mach diesem Darm ziehen auch viele Aeste von ben Luftrohren, deren ich nur einige, um die Sache nicht zu verwirren, Tab. II, Fig. 2, tt vorgestellet habe. Hier sind aber zwischen auch die Queersibern schlaff und verkurzt, weil ber Darm bennahe leer war. Ist er aber recht angefüllt; so sind auch diese Muskeln straff angespannt, wie ich ben einer

andern anatomirten Raupe bemerkt habe.

Diesen großen Darm schnitt ich nun der lange nach die an den enformigen Sack b c auf, wovon ich gern glauben mochte, daß es der eigentliche Magen sep. Da demerkte ich, daß dieser Magen Fig. 3, b c, im Darme durch eine Urt von membrandsen Halse c stortgieng, dessen Desnung am Ende gleichsam gerunzelt war c und Falten hatte. Es ist sehr wahrscheinlich, daß dieser runde und muskuldse Theil die Dienste des Sphinkters leisstet, um in Nothfall die Desnung zu verschließen, wenn die Nahrungstheile noch nicht in den Darm gehen sollen. Reaumur sagt: es habe Bazin in den Raupen beym Eingange des Magens eine runde Klappe gesunden. Ich weiß nicht, ob dies vorgedachter Sphinkter gewesen sein. In der Liberenraupe habe ich solchen weit deutlicher, als in diesser Weidenraupe gesehen, und darnach ist auch die dritte Figur hier gezeichnet .

Der

5) Herbey vergleiche man in Lyonets Traite anatomique etc. das ganze iste Kapitel: vom Schlunde, Magen, Gedarmen und Mastdarm, pag. 451 sq. Es sind hier abermal so viele Wunder bemerkt, dast man keine Periode lessen kann, ohne die innigste Ehrfurcht gegen den zu empfinden, der sie alle in einem so kleinen und engen Raume, so weissich geordnet bat. G.

raupe, wie bey großen Thieren, in bide unb

dunne Gedarme ein. Die diden bilden einen fortgehenden breiten Kanal vom Magen bis zum Mastdarm. Dieser hat sechzig Mudkeln, die sich unter dem Sphinkter Pl. 13, Fig. 1, 2, F endigen. Diese Vorstellung übertrisst bennahe alles, was menschliche Kunst liesern kann. Den zweyten dicken Darm nennet er den Fleischring, darinn sich in der Mitte eine kleine Erhöhung zeigt, deren Absicht ihm undekannt ist, und die er für den Blinddarm halt. Sechs Reihen Queer-muskeln

Der vierte Sauptibeil bes Intestinalforpers, nach meiner Eintheilung, ift ber, welcher unmittelbar auf ben großen Darm folget, Lab. II, Fig. 2, de, und Fig. 4, de Er bestehet aus zwo Zellen, Lab. II, Fig. 4, e f, und g h, bie ben gut gefutterten Raupen ftart aufgetrieben und gang mit Unrath angefüllet find. Bende find aber gleichfam von einander abgeschnurt, Fig. 4, f g. Die erste Belle ober ber erste membrandse Sack, e f, ift mit bem vorhergehenden Darm burch eine boble und furge cylindrifche Robre, de, verbunden, bie man nur in folden Raupen gewahr wird, die fich gang ausgeleeret haben. Die zwote Belle g h bangt am Mastbarm, und ift auch burch einen Ginschnitt h abgesonbert. Ueber diese benden Zellen laufen viele Zirkularfibern queer meg; aber lange biefen Darm herunter, gehen feche weiße Musteln, Die biefen Theilen unftreitig zur Berturzung bienen, und sie auch in seche aufgeworfene und rundlichte Felber theilet. Dies wird man beutlich gewahr, wenn bie Bedarme voll Erfremente find. Diefer vierte Theil fcheint mir, sowohl wegen der Zellen, die er in sich faßt, als wegen berer barinn befindlichen Ercremente, ehe fie ins Rettum getrieben werben, bem Intestinum Colon abnlich zu fenn. Und an diesem Colon bangen die Krampfgefaße, ober blinden Gedarme, Lab. II, Fig. 2, A B, wie wir funftig feben werben.

Da, wo bas Colon mit bem großen Darm vereinigt ift, habe ich noch, als ich bas Befäß queer burchschnitt, einen Zirkularmustel entbeckt, ber bie Stelle eines Sphinkters jur Verschließung ber Defnung vertritt, indem er fich, wie eine Tafche, in viele Falten Ben ber Junktur ber benben Zellen biefes Darms findet fich noch ein bergleichen runglichter Sphinkter, und ba, wo ber Mastbarm oder bas Rektum ang fangt

muskeln an ber hinterfeite des Sphinkters machen ben dritten diden Darm aus. Alebenn folgt bie Beschreibung ber dunnen Gedarme. Man befriediget aber nichts, als eine bloße Meubegier= be, wenn man nichts weiter als die Lage, Mens ge und Namen dieser Theile kennet. Lyonet hat und auch von ihrer bewundernswürdigen Absicht unterrichtet. Er fagt Traité anatomique etc. pag: 482.

Die gauptabsicht bes Spinkters und bes Sleischringes, die sich bente an ben außersten Enden bes zwenten biden Darms befinden, nebst den Musculis rectis und circularibus diefes Darme, scheint mir biefe zu fenn, baf fie gusam= men genommen das ihrige bentragen, den in dies fem Darm befindlichen Nahrungsfaft auszu= preffen und in die dunnen Gedarme gu fuhren. Denn es iff naturlich, wenn bie burch ben Sphint= ter und Rleischring; in diesem zwerten bicken Darm, eingeschloffenen Nahrungstheile, nachges hends burch das Zusammenziehen der Musculorum rectorum und eircularium bes Darms ges

preft werben; so muß ber, burch die Aftion verschiedener Musteln ausgeprefte Nahrungsfaft, ba er weder hinter sich, noch vor sich kommen kann, nothwendig in die bevben Stimme ber dunnen Bedarme eintreten, welches die einzigen ihm offen gelaffenen Musgange find. ,,

" Indeffen ift bies alles hier nicht ohne Schwies rigfeit, und man wird gleich fagen : ift bie in den bunnen Gebarmen befindliche Materie, eigentliche Speise; so muffen sie bald mehr, bald meniger bamit angefüllet, auch nach einem vielmonatlis chen Fasten, wie biese Raupen im Binter thun, gang leer fenn, welches gleichwohl nicht geschie= het. Denn es find biefe Gefafte gu Ende bes Winters nicht nur ziemlich voll; fondern fie find es auch denn noch, wenn sich die Raupe in eine Phalane, obgleich von ber Urt beger, bie nicht freifen, verwandelt hat.,

Diefe Schwieriafeit lebt er S. 483, baß er fagt: Diefe Gefafe haben teinen motum perittalticum. Bas also barinn ift, muß auch barinn

bleiben. 3.

fängt, siet ein britter. Rurg, man kann überhaupt sagen: es befinde sich ben jedem Einschnite, ober ben jeder Absonderung der verschiedenen Behaltnisse der Darme ein so ge-

Stalteter Sphirifter, wie wir furz vorher beschrieben haben.

Der lezte, ober funfte Theil, ben wir noch zu beschreiben haben, ist das Intestinum rektum, ober der Mastdarm, der seinen Ausgang im After hat. Dies ist eine Art von kurzen dicken Darm, Lab. U, Fig. 2, o l und Fig. 4, h i l, der aus einer dichten und steisschichten Materie bestehet, und immer breiter wird, je naher er der Desnung Vig 2, und 4 l, des Afters kömmt. Will man den Magen und die Darme, in dem jest beschriesdenen Justande, und besonders ihre verschiedenen Zellen recht deutlich sehen; so muß man solche Raupen anatomiren, die sich in einigen Lagen verwandeln wolken. In andern, die diesem Zeitpunkte noch nicht nahe sind, ist der Kanal der Gedarme und der Magen gesspannt, und ihre verschiedenen Zellen nicht so deutlich zu sehen. Dies hat der Herr von Reaumir ") entdeckt, und wir haben er auch bereits an den Darmen der Lab. I, Fig. 4, vorgestellten Liberenraupe gesehen, wo sie sehr gespannt sind, und die Obersläche ganz glatt ist.

Ben Belegenheit biefer letten Raupe habe ich bereits ber Kranupfgefaße (vorignoux) nebacht; allein ben ber Weibenraupe ober bem Gabelschwanze habe ich mich bemübet, ihre lage, Bahl und Gestalt genauer zu erforschen. Sie find auf benden Seiten ber geoff. neten Raupe fogleich fichtbar; um fie aber am beutlichsten zu feben, ift es beffer, fie langs bem Rucken aufzuschneiben. Sie liegen auf ben Bedarmen, und hangen auch an benfelben. Um fie in unserer Weibemraupe recht sichebar zu machen, muß man erft bie Geides gefäße wegnehmen, womit sie bennahe ganz bebeckt sind, Lab. II, Fig. 1, u. In anbern Raupenarten, worinn bie Seidegefäße nicht fo viel Raum einnehmen, fallen diefe Rrampfgefäße gleich in die Augen. Sie liegen am hintertheile ber Bedarme, wo sie ein ziemlich großes Bundel formiren, indem fie fich verschiedentlich burch einander herwinden, und gang verwirrt in einander geflochten zu senn scheinen. Wir haben vorher schon angemerft, baf fie an einem gewissen Orte gewunden find, und auf benben Seiten fleine Rrummen Reaumin \*\*) aber fagt auch: sie giengen in gerabern, cylindrischen, und mit einem noch durchsichtigen Safte angefüllten Gefäßen fort, Die sich bis zur Sälfte des Naupenkörpers erstreckten — und daß die gewundenen und gleichsam glaubulbsen Gefäße bavon eine Fortsetzung waren.

Allein den Ursprung der durchsichtigen und colindrischen Gefäße hat er eben so wenig, als ihre Zahl erhlicken können. Denn es sind ihrer wohl über vier, wie wir in der Folge sehen werden. Malpighi hat sie weitläuftiger beschrieben, und Swattimerdamms hat sie sehr natürlich, wenigstens so vorgestellet, wie ich sie selbst, seiner Abbitoung gemäß, gesehen habe. In verschiebenen Raupenarten, als in den Liberepraupen, sind sie zelb; in unserer Weidenraupe aber ganz weiß. Sie, Tab. II, Fig. 2, 77, liegen ganz und

5.0000

Den

<sup>\*)</sup> Mém. Tom. I. Part. H. Mém. 8. p. 37. (\*\*) Mém. Tom. I, Part. I. Mém. 3. p. 201.

ben Theil ber Gebarme herum, de, ber zwischen dem großen Behaltniß der Speisen und dem Mastdarm liegt. Die cylindrischen Gesäße aber, Lab. II, Jig. 2, ppp, und Lab. I. Fig. 1, pp, als ihre Fortsehung, liegen Längelang über und unter dem großen Darm. Es ist ummöglich, den Ursprung, den Gangrund die Krünmungen aller dieser Gesäße gehörig zu sehen, ohne sie von den Gedarmen loszumachen. Eine Operation, die theils deswegen schwer ist, weil die Gesäße sehr sein, theils aber auch hauptsächlich deshald, weil sie in die Partiseln des Fettförpers und in viele Nebenäste der Luströhren einzessachten sind. Inzwischen bin ich doch durch meine Geduld ziemlich zum Zweit gekommen und im Stande gewesen, ihren Ursprung sowohl, als ihren Fortgang zu sehen, wie ich jeht so deutlich als möglich, besichreiben werde.

Man siehet gleich, baß die cylindrischen Gefäße Tab. II, Fig. 5, a b c, von dem dunnen halssormigen Theile aund Fig. 4, d c, der unmittelbar nach dem großen Darm solge, ihren Ursprung nehmen. Ehe man aber weiter gehet, muß man erfilich bemerken, daß diese Gefäße überhaupt aus zween besondern Stämmen bestehen, davon auf jeder Seite des vorgedachten halssormigen Theiles einer liegt. Diese Stämme theilen sich hernach wieder in verschiedene Zweige, und formiren also auf jeder Seite des Darms ein Bundel oder Haufen gemundener Gefäße, Fig. 2, Tab. II, A B. Es scheinen aber die Gefäße des einen Bundels mit den Gefäße nes andern, weder Verbindung noch Gemeinschaft zu haben. So sind sich auch die Gefäße auf benden Seiten der Gedärme vollkommen gleich. Habe ich also die von einer Seite beschrieben; so weiß man zugleich, wie die auf der andern gebildet sind.

Der Spamm, wo biefe Befage anfangen, tritt erwähntermaßen in ben bunnen Theil bes Darms ein, Fig. 4, d e und Fig. 5, d, ber ummittelbar nach dem großen Speisebehaltniffe folgt, Fig. 2, c d. Diefer Stamm, Fig. 5, d, ift fury und etwas wie eine Blafe Bernath wied er langer und theilt fich in zween Zweige, welche wie colinbrifche Gefäße gestaltet finb, bavon fich einer Lab. II, Fig. 5, b, ber in feiner ganzen Lange einfach ift, unter bem großen Darme wegschlängelt, Tab. I, Fig. 1, p p; ber andere aber fich, nicht weit vom Stamme, abermal in zween Rebenafte theilt, Lab. II, Fig. 5, c f, bie mit bem erften Zweige von gleicher Diche find. Diese benben Aeste geben über ben großen Darm hinaus, indem fie einige wellenformige Buge machen. Much aus bem Stamme entspringen bren besondere Aeste, welche so viel chlindrische und hohle Befage formiren, b, e. f. Sind min diese bren Gefäße ohngefähr die Salfte von der lange ber Gebarne burchgelaufen; so kehren sie des Weges wieder zuruck, drehen sich um, indem sie eine Urt von Bogen Fig. 2, p, p, p, und Lab. I, Fig. 1, p p formiren, um fich über ben Ort ihres Urfprunges, nemilich nach bem hintertheile bes Colone, Lab. II, Fig. 2, rr, und Fig. 5, g g g, und nach bem Retto binguziehen. Che fie aber babin tommen, nehmen fie bie Gefalt gewundener und glandulofer Gefaße an, wie wir bereits gemelbet haben, ohne fich hernach weiter zu theilen.

Ich habe mich mit aller möglichen Genauigkeit zu erforsthen bemühet, ob diese glandulosen Gesäse mit bem Colon ober Rektum einige Gemeinschaft hatten, und mit einem ihrer außersten Enden in eins oder das andere eintraten; ich muß aber gestehen, daß ich nichts davon gesehen habe. Das Ende ist zugerundet, und scheint mit den G2- darmen keine Gemeinschaft zu haben; sondern ganz fren zu senn. Deshalben nennet sie Swammerdamm blinde Gesäse. Folgendes aber habe ich ganz deutlich gesehen: daß viele seine Nebenäste der Luftröhren in diese Gesäse eingestochten waren, und deswez gen konnte man sie nicht bequem davon absondern, um ihre außersten Enden zu untersuchen. Swammerdamm \*) hat an diesen glandulosen, oder blinden Gesäsen, wie er sie nennet, eben dergleichen Bemerkungen gemacht.

Die Beobachtungen des Beren von Reaumige, befonders über die Liberenraupe \*\*), fegen es außer Zweifel, baf biefe Befaffe mit einer weichen und etwas flufigen Materie, gleichsam wie mit einem Bren, angefüllet find, welche zu gewiffen Zeiten, wenn bie Raupe ihr Befpinnste macht, in die Bedarme gehet, und hernach burch ben After ausgeworfen Davon ift biefer beruhmte Naturforscher felbst ein Augenzeuge gewesen. Es ift also nichts weiter übrig, als bag wir zeigen, wie biese Materie in die Gebarme kommt. Daß bie Krampfaefaffe ober blinden Bedarme in ben Mastbarm geben follten, habe ich nicht entbeden konnen \*\*\*); besto beutlicher aber habe ich gesehen, bag ber Stamm, wo bie cylindrifchen Gefäße, welche bernach biese blinden Gedarme formiren, anfangen, mit bem fleinen Bedarme, bas gleich auf bas große Speifebehaltniß folgt, Bemeinschaft habe, Bermuthlich tritt also bie, in ben Krampfgefäßen, ober und bamit zusammen bange. blinden Gebarmen, Lab. II, Fig. 2, r r, und Fig. 5, g g g, enthaltene Materie, bie nach ber Verschiedenheit der Raupenarten entweder gelb, oder weiß ift, in bie cylindrifchen Bes fafe, Fig. 2, p p p und Fig. 5, b c f, von ba in den fleinen aufgetriebenen Stamm, Fig. 5, d; hernach in bas Intestinum Colon, Fig. 4, de fgh, um in bas Rektum, ober ben Mastbarm, hi, ju gehen, und endlich burch ben After lausgeworfen zu werden.

Es hat also ben Unschein, als sen diese Materie zuerst in den blinden Gedarmen zubereitet worden. Gine Erklarung, die mir nicht nur sehr wahrscheinlich, sondern auch ziemlich natürlich vorkommt, und damit übereinzustimmen scheint, was man an dem Mechanis-

\*\*\*) Mém. Tom. I. Part II. Mém. 12. p. 204. ed. in 4. p. 505. 507.

fagt davon: "Nachdem sich diese sechs blinden Gedarme vielfach herum geschlängelt, und zur rechten und linken der diesen Gedarme viele Bickzacks gemacht haben; so werden ihre Glandeln allmihlig unsichtbar und verschwinden. Bulent wird das austerzste Ende sehr dunne und fast wlindrisch und hänget an der außersten Saut des Massdarms, ", i. w. G.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Bibel der Matur Leipzig. Fol. 1752, S. 230. Tab. 34, Fig. 4.

Aller Mahrscheinlichkeit nach sind es eben die Gefäse, welche Lyonet Traite austomique etc. p. 477 les Intestins grêles, die dumen Gedäreme nennet. Er hat sie so genau beschrieben, daß er ihre. Verhindung und Gemeinschaft mit aus dern Theilen deutlich gezeiget hat, Pl. XIII, Fig. 2, IF. G.

Mechanismus verschiebener andern Gefäße des thierischen Körpers, J. E. ber Hoben und Saamengefäße bemerkt hat. In den Hoden, welche aus vielen durch einander geflochtenen Gefäßen bestehen, wird der Saame zuerst praparirt und erzeuget; von da gehet er in die absührenden Gefäße, hernach in die Saamenbläschen, und so weiter. Es muß also den blinden Gedärmen die Materie, womit sie angefüllet sind, durch besondere Gänge zugeführet werden, die aber, weil sie so klein sind, dem Auge entgehen \*).

Bisher haben wir den Ort, wo der kleine aufgetriedene Stamm mit den Gedarmen vereiniget ist, zum Ursprunge dieser bewundernswürdigen Gefäße angenommen; allein wegen des Ganges, den die in diesen Gefäßen enthaltene stüßige Materie, unsers Erachtens, nimmt, wenn sie die Raupe durch den Uster von sich geden will, müssen wir northwendig die Ordnung ihres-Fortganges ganz verändern. Die rundlichten und vermuthlich blinden Enden derer eigentlich so genannten Krampfgefäße, werden also der Ansang dieser Theile, und der kleine Stamm, der offenbar mit den Gedärmen Gemeinschaft hat, ihr Ende senn, nachdem sie sich oben auf dem großen Darme herum geschlängelt haben; folgslich ist der Stamm Tad. II, Fig. 5, d, aus der Wiedervereinigung der dren langen Krampfund cylindrischen Gefäße, de f, entstanden, wie sich denn auf der andern Seite der Gedärme die dren übrigen Gefäße gleichfalls in einem Stamme wieder vereinigen, der in dem Unterdarme, oder dem Colon seinen Ausgang hat.

Jest will ich noch einen bochst merkwürdigen Theil bekannt machen, ber unserer amengeschwanzten Weidenraupe allein eigen ift. Sie hat nemlich die Eigenschaft, einen klaren und durchsichtigen Saft durch eine besondere Deffnung unter dem leibe, zwischen bem Ropfe und bem ersten Paar spisigen Fußen, von sich zu sprifen, wovon ich an elnem andern Orte reden werde \*\*). Jest will ich nur bas innere Behaltniß, worinn biefer Caft ift, untersuchen. Unmittelbar unter bem Schlunde und bem Worbertheile bes Magens, liegt ein großes aufgeblafenes Eingeweihe, eine enformige Blafe, Die an verschiebenen Orten balb lang, bald furz ift, ohngefahr viertehalb Linien lang, und nach Proportion bicke. Diese Blase Tab. II, Fig. 7, ab c ift burchsichtig, und mit einer gewissen Feuchtigkeit gang angefullt. Gie tritt mit einer Urt von Salfe, a, in bie Deffnung, bie ben Saft von fich giebt. Davon habe ich mich nachgebends gewiß überführt, als ich ein febr feines Instrument gang sachte in die Deffnung steckte, welches, wenn ichs weiter stieß, ohnebem geringsten Wiberstand in die Blase gieng. Won Außen gehen über die Blase verschiedene Zweige von ben Luftrohren ber. Sonft hangt fie nirgends am Raupentorper; D 2 als

Die außerlichen Werkzeuge dazu hat der Herr von Geer bereits in einer besondern Abhandslung untersucht. Im Driginal stehet sie in den

Mémoires de Mathematique et de Physique, presentés à l'Academie Royale des Sciences par divers Savans etc. 4. Paris 1750. Tom. I, p 530. Ich habe sie in des Herm Karl Bonsnets und anderer berühmten Naturforscher ause erlestenn Abhandlungen aus der Insektologie, Halle, 8, 1774, S. 320 mit übersetzt. B.

Deponet sagt ausbrudlich l. c. p. 479 baß er sie nicht habe aus einander bringen, und daher nicht messen können, weil sie zu stark verwickelt und zulest erstaunlich klein waren. G.

als ba an, wo ihr Hals mit ben inwendigen Randen ber Deffnung: vereiniget ift. Folglich ist tein Zweifel, daß nicht diese Blase bas Behaltniß des Sasts senn sollte, den die Raupe, wenn sie gereiztwird, von sich zu sprifen pflegt:

Ich habe bemerkt, daß bieser Sast einen eben so starken und durchbringenden Geruch hat, als die großen Waldameisen von sich geben, wenn man sie auf die Hand nimmt, oder mit der Hand über einen Ameisenhausen streicht; und es scheint mir die Gleichheit des Geruchs an benden Feuchtigkeiten besonders merkwürdig zu seine

Wenn man die Raupe langs bem Rucken ober Bauche aufschneibet, und die innern Theile, ben Fettkörper, die Seibegefäße, die Gedarme u. s. w. herausnimmt; so wird man über die Menge Fibern und Muskeln erstaunen, die innerhalb der Fläche der Haut liegen, Tab. II, Fig. 8. Doch zeigt diese Figur nur einen mäßigen Theil derselben. Die meisten Muskeln gehen gerade und in der känge herunter; a d, andere queerüber, ccc, and dere schief, und verschiedene kreußensich d. Uinnüße und vielleicht unmöglich würde es sonn, eine vollständige Beschreibung von der lage und Gestalt aller dieser Muskeln zu geben "), Genug, es ist nicht zu verwundern, daß die Raupe mit ihrem Körper so viel verschiedene Bewegungen und Beugungen machen kann, da sie mit so vielen Fibern versehen ist, welche alle dazu dienen, daß sie solchen Lame, da sie mit so vielen Fibern versehen ist, welche alle dazu dienen, daß sie solchen Auskeln angesüller, wodurch sich die Zähne und andere daselbst liegende Theile bewegen können. Alle diese Muskeln haben eine weistlichte Farber.

langs im Bauche herunter, unter ben Gedarmen, liegt: bas Rückenmart, Lab. II, Fig. 8, f f, mit feinen verschiebenen Wirbeln und Ramificationen.

Ich glaube wohl, daß man meiner anatomischen Beobachtungen über die Raupen besto überdrüßiger senn wird, je weniger neues sie enthalten, das nicht bereits von einem Malpight, Swammerdamm und Reaumilt erzählt wäre. Indessen kann ich mich doch nicht entbrechen, noch etwas von den innern Theilen derer großen rothen Rauspen, mit sechzehn Füßen zu sagen, die in den Holzstämmen leben.

Es:

Absel hat die Eigenschaft dieser Raupe nicht bemerkt, bessen Schwiegersohn aber, ein eben sosseinerkt, bessen Schwiegersohn aber, ein eben sosseinert, die geschickter. Beobachter, Derr Alees mann hat sie entdeckt. Er sugt in seinen schönen Anmerkungen zu ber neuen Ausgabe des Roselsschen Werks I B. Nachtwögel zwente Klasse, S. 125. "Als etwas seltsames habe ich bemerkt, daß diese Kaupenart sich, auch noch auf eine ans dere Art (als durch die aus den Schwanzspissen herausfahrenden Gewehre), zur Wehr seinen kann. Denn sie ist im Stande, aus einem sast ummerkslichen schwarzen Schlis unter ihrem Maul, plotzslich einen Strahl heller Feuchtigkeit auf ihren Feind.

zu sprigen. Da nun dieser Saft eine saure und corrosivische Eigenschaft hat; so muß man sich wohl vorsehen, daß man von ihr nicht in die Ausgen, oder sonst einen empfindlichen Theil gesprigt werde; doch scheint er auf der bloßen Haut eben keine schädliche Folgen zu verursachen; " G.

Daß es nicht ganz immöglich sen, folches zu leisten, hat Lyonet durch seine Geduld und Geschicklichkeit bewiesen. Er hat nicht nur die Lage und Gestalt der Muskeln und Nerven bezschrieben,, sondern auch gezeichnet und gezählet. Man kann ohne Erstaunen Pl. IX, X, XI nicht betrachten.

. .

Es haben bereits verschiedene Schriftsteller. \*) von diesen Raupen gehandelt, und man glaubt insgemein, daß es wohl die Coss der Alten senn könnten, deren Plinius \*\*) gedacht, und gesagt hat: man habe sie zu seiner Zeit gegessen. Eine derzleichen Raupe schnitt ich langs dem Rucken auf, Lab. II, Fig. 9, nachdem ich sie hatte vorher in Weinzeitst sterben lassen.

So bald ich die haut aufrifte, trat, außer dem burchsichtigen Blute, eine fluffige, weißliche und milchartige Materie heraus, Die in Beingeifte gerann. gleich für bas Fett, ober für Partifeln bes Fettforpers. Als ich bie Raupe gang öffnete, fabe ich, bag viel bergleichen Materie Lab. II, Fig. 9, gg zwischen ben innern Seiten ber Saut und ber Eingeweibe lag. Bugleich aber kam noch ein anderes merkwürdiges Schauspiel zum Borschein. Es waren nemlich ber Magen und bie übrigen innern Theile bon verschiedenen flachen Studen bebeckt, bie wie Lappen (lobes) gestaltet, und fo meiß. als Milch aussahen, Lab. II, Fig. 9, dddd \*\*\*). Gie scheinen in einer gewiffen Orb. nung auf einander ju liegen, und, wenn man fie berührt, gang weich ju fenn. Mitte find sie ziemlich bick, am Rande aber abgeschnitten. Un berben Seiten bes Korpers liegen die bieffen Studen. Gie feben übrigens vollkommen wie Fettpartikeln aus, und vermuthlich ift bies ben eigentliche Fettforper biefer Raupen, ber in biefer Art fehr groß ist. Un jeder Seite hangen die Lappen an einigen Stellen bergestalt an einander, bak fie einen, in verschiebene Theile abgetheilten, aben fortgebenben Korper formiren. Daß biefe Theile hier eben bas vorstellen, was in andern Raupen ber Zettforper ift, beweise ich baraus, weil sie im Feuer schmelzen und sich sogar entzünden, wie ich oft erfahren habe. Es ift aber von diefer Art Fett ein ziemlicher Borrath ba.

Die Seibegefäße liegen bier, wie gewöhnlich, an ben Seiten ber Bebarme. In biefer Raupe nehmen fie nicht viel Raum ein, und find weiß:

Die Luftrohren sehen recht silberweiß aus, und-gehen über alle innere Theile, haupt-Kächlich aber und am meisten über die Gebarme ber.

Den Magen und die eigentlichen Gedarme übergehe ich, weil sie eben so, als in andern Raupen, z. E. in der zwengeschwänzten Weibenraupe, beschaffen sind, deren Vilbung ich oben beschrieben habe.

Die Krampfgefäße, oder blinden Gedarme, find in einigen Holzraupen helle Zitrongelb, in andern grun. Die Muskeln aber, beren es in diesen Raupen genug giebt, haben eine weiße Farbe.

Dies Dies

Hist. Nat. Lib. 17, cap. 24..

Der Lyonet Traité anatomique &c. p. 440. hat sie umståndlich beschrieben. Er nennet sie Lappen des Kettgehäuses und hat ihrer zwölfe gezählet. S. Pl. V. Fig. 5, AA &c. G.

<sup>6)</sup> Es ift, wie ich bereits oben gesägt, Cossis Linnei; Reaumur Mem. &c. Tom. I, Part. I, Pl. 17, Fig. 1. Merian: Pl. 137. Benm: Linne find mehrere Schriftsteller angeführt. Dies ist eigentlich die Raupe, die Lyonet so schon auatomiret bat. G.

Dies ist es alles, was ich von diesen bewundernswürdigen Theilen sagen kann. Denn neues habe ich daran nicht entdeckt. Unders verhält sichs aber mit zween andern innern Theilen dieser Naupe, die allerdings noch verdienen bekannt gemacht zu werden. Denn es scheinen sie nicht alle Raupenarten zu haben. Wenigstens haben ihrer weder Swammerdamm, noch Malpighi, noch Reaumir, die so viele Raupen zergliedert, Erwähnung gethan. Diese Theile haben mich also bewogen, von dem innern Gebäude dieser großen Raupen noch etwas zu sagen.

In der ersten, langs dem Rücken aufgeschnittenen Raupe, erblickte ich einen langlichten, durchsichtigen und in Gestalt einer Blase aufgetriebenen, Tab. II, Fig. 9, b, ziemslich großen und überhalb des Magens liegenden Theil. Dichte neben dieser Blase erblickte ich das Stück eines andern dergleichen Theils se, welches von dem Fettkörper fast ganz bedeckt wurde. Ich war sehr begierig, diese unerwarteten Theile bloß zu machen. Ich nahm den ganzen Fettkörper sorgsältig weg, und da kamen auch die benden Blasensörmigen Theile in ihren ganzem Umsange sehr deutlich zum Vorschein. Ich sahe, daß sich der eine b, der unten vom Magen au herkam, sich über dieses Eingeweide wegzog, und es gleichsam umgab; aber den einer zwoten, längs dem Bauche aufgeschnittenen Raupe, wurde ich gewahr, daß dieser Theil in der erstern nicht die gewöhnliche, sondern eine ganz außersordentsiche und unnatürliche lage gehabt hatte. Will man also diese Blasensörmigen Theile recht beutlich sehen; so muß man die Raupe unter dem Bauche öffnen.

Naturlicher Beife liegen fie unter bem großen Darm und etwas zur Seite. Sie nehmen viel Raum, nemlich bie ganze Balfte von ber lange bes Worderleibes, ein. Cie muffen also bem Beobachter gleich in die Augen fallen. Sie sind weit langer als bicke, Ihre Gestalt ist enlindrisch, an benden Enden etwas juge-Zab. II, Fig. 10, bc, bc. rundet, und sehen accurat aus wie eine Bratwurst. Auch find sie aufgebiasen, und ihre Saut bergestalt gespannt, baß sie vollkommen langlichten Blasen gleichen. inwendig hohl, und haben einen Saft in sich, bavon wir hernach reben werden. Blase verlangert sich vorn in ein feines weißliches chlindrifches Gefaß, Lab. II, Rig. 10, ab, ba, und ich habe beutlich gesehen, bag bies Befaß mit seinem Ende in ben Ropf ber Raupe gieng, wo es auch mit seinem Banbe anhanget. Um anbern Ende ber Blase, welches rumblicht ift, bangt ein Bunbel gewundener cd, cd, fehr feiner und weifier Befaffe, bie nach bem Ropfe zugehen, und so viel ich absehen konnte, sich nach ben Seiten des Rorpers, zwischen bem ersten und zweeten Ringe, hinzogen. Ullein wegen ihrer Feinheit, und weil sie mit Luftrohren t, und Studichen bes Fettforpers, bie ich unmöglich gang bavon logmachen konnte, burchflochten waren, war ich nicht im Stande, ihren eigentlichen Ur-Vermuthlich wird durch biese Befässe ben Blasen ber Saft, ben sie in fprung zu seben. fich haben, zugeführt.

Dieser Saft ist ohlicht und fettig, und schwimmt auf dem Wasser, ohne sich damit zu vermischen. Dies erhellet auch daraus, weil er auf eine Glasscheibe ober andere Flache gegossen,

Communication Contraction

gegöffen, viele Tage bleibt, ohne zu verdunsten. Doch ist er keinesweges Firniß - ober Gummiartig, wie der in den Seidegefäßen enthaltene Saft; benn er vertrocknet nicht, sondern behalt seine Flüßigkeit, bis er ganz und gar verdunstet ist. Er hat einen außerst starken und penetranten, aber höchst widrigen Geruch, der mir fast einen Ekel verursachte, und lange an den Fingern blieb. Die Haut der Blasen ist übrigens dunne und durchsichtig.

So unangenehm es ift, daß man die Absicht dieser benden großen Gefäße, dieser benden Blasen mit ihren Anhängen, nicht recht weiß; so bedenklich ist es, über eine so dunkele Sache Muthmaßungen zu wagen. Sicher ist es, daß sie ben dieser Art Holzraupen, (denn in andern sinden sich diese Theile nicht,) eine ganz besondere Absicht haben. Aus ihrer Lage erhellet also, daß sie sich durch den Mund ihres Sasts entledigen mussen. Sollte derselbe wohl dazu dienen, das Holz, welches die Raupe zernagt und srist, zu erweichen, oder ihm eine solche Eigenschaft zu geben, daß es ihr zur bequemen Nahrung gereiche? Ich habe bemerkt, daß das Holz, wo diese Raupen wohnen, insgemein naß und mit einer gewissen Feuchtigkeit überzogen ist, die einen sauren, starken und unangenehmen Geruch hat. Auch die Raupen selbst geben einen solchen Geruch von sich \*).

Mm

O Es ist mir überaus angenehm, daß ich hier anzeigen kann, wie unser Versasser nach einem Malpigdi, Swammerdamm und Reaumur, selbst vor einem Lyonet, der erste gewesen, der diese Theile entdeckt, und höchst wahrscheinliche Muthmassungen von der Absicht derselben bekannt gemachet hat. Freulich ist Lyonet Traite anatomique &c. Chap. 16, pag. 409, in der Andremie derselben weiter gegangen, inzwischen bleibt dech unsern Bedachter die erste Ehre ihrer Entdeckung. Damit aber meine Leser eine desto leichtere Vergleichung bender Beobachtungen ausstellen können; so will ich ihnen einen kurzen Andsung dessen liesern, was uns das Lyonetsche Auge entdeckt hat.

1. nennet er diese benden Theile die benden

Muffolungegefaße,

2. theilet er ein jedes in drey besondere Theile: in den Sals; welcher bis zu den Kinnbaden der Raupe gehet und den Sast von sich läßt, p. 510; in die Blase, die den Sast in sich sast, p. 511; und in den Schwanz mit seinen Alnhängen, pag. 514. Alles ist Pl. 18, Fig. 5, ganz fürtreslich abgebildet.

Ich begnuge mich jeht, nur anzuzeigen, baß er die Feinheit und Berbindung diefer Theile noch weit genauer, als Geer, zergliedert und vorgestellet hat. Wer kaun es auch seinem Grabstichel gleich

thun? Doch kann ich seine Gedanken von bem Saft und von ber Absicht besselben nicht vers

fcmeigen.

"Diefer Gaft, fagt er, pag. 512, ift fettig, durchsichtig und von eben dem Geruche, wie die -Raupe, nur viel ftarter. Erift leichter, als Baffer und Brandwein, und vermischet fich mit keinem von benden. Außer dem hellen Safte fieigt aus diesen Behaltniffen noch eine neblichte und weiße Materie, welche nichts als eine ungablige Menge fleiner Cafttropfchen ift, bavon viele bem Ber= großerungsglafe entgeben. Die großern, die alle durchsichtig find, tann man beutlich seben. Folglich rubret ihre Undurchsichtigkeit von ihrer Menge ber, und scheint bloß die Wirkung ihrer miendlichen Kleinheit und ber Luftraume, ober anderer Flüßigkeiten, wodnrch fie getrennet werden, zu fenn.,

"Diese Gefäße habe ich beshalben Austösungsgesäße genennet, weil aus verschiedenen Umstanden erhellet, daß der Saft, den sie in sich fassen,
ein corrosivischer Saft ist, der entweder zur Erweichung den Holzes dient, das die Raupe abnagt, oder sich mit demselben vermischt und es verdauen hilft, wenn es die Raupe verschluckt. Der starke Geruch dieses fettigen Sasse lässer vermuthen, daß es ein gewisses bhlichtes Menstrum sen. Er kann sich auch nirgend anders als in den

Munb

Um Körper dieser Naupen, der oben eine schuppichte Haut hat, ist der erste Ring inwendig mit vielen starken und runzlichten Muskeln versehen, Tab. II, Fig. 9, m, der gleichen sich im Ropse auch finden. So ist es aber ben denen Naupen, die insgemein eine membrandse Haut haben, mit dem ersten Ringe nicht beschaffen.

Hier zu Lande sind dies die dicksten und langsten Raupen, die man kennet. Man wird sich baher wundern, daß die, Tab. II, Fig. 9, als geöffnet vorgestellte, so kurg

Mund ergießen, weil bies ber einzige Drt ift, wo fich ber Hals bes Gefaffes eroffnet, und bie Bewes gungen, welche diefer Sals machen muß, wenn die Rauve ibre Kinnbacken bewegt, macht es noch mahrschemlicher, daß sich alstenn ber Saft bier ergieße. Dazu tommt, daß diese Raupe nicht nur bie Beiben, fondern viel hartere Baume, als Die Gichen, durchbohrt. Mun ift es febroer gu begreifen, daß ihre Jahne, Die weber scharf noch svikia find, ob fie gleich, wie die Erfahrung lehrt, entiebliche Wirkungen thun konnen, bergleichen im Stande maren, wofern fie nicht ein anderes Bulfemittel hatten. Oft riecht auch das Holz febr ftart nach dem Safte, beffen Geruch fo mert: lich ist; und was diese Muthmassung noch wahr= scheinlicher macht, ift ber Umftand: bag bloß bie Zolaraupen biefe Auflosungegefäße haben. Bes nigstens wuste ich mich nicht zu erinnern, daß bierenigen, welche und anatomische Beschreibuns gen von andern Raupenarten gegeben, barinn ber= aleichen Gefäße erwähnet hatten. "

" So mabricheinliche Muthmaffungen muften mich natikrlicher Beise bewegen, mit dem Safte felbst einen Berfuch zu machen. In Diefer Absicht nahm ich grunes und trodnes Weidenholz; benn die Weide ift gemeiniglich ber Baum, worinn fich biefe Raupe nahrt. Muf dies Dolg ließ ich einen Tropfen Diefes Safres fallen. Cogleich jog er fich in bas trodne, nicht fo geschwind aber in bas grune. Dierauf fieng ich an, biefe Solz= findichen mit einer zugeschliffenen Nabel aufzufra-Ben. Buerft that iche an den angefeuchteten, ber= nach auch an den troden gebliebenen Stellen, Diefer Berfuch aber entsprach meiner Erwartung nicht. Ich fand nicht, bag bas grune Dolg burch ben Saft in mindestem weicher geworden mare; und das Trockene war daven ebenfalls so wenig erweicht, baß ich glaube, es hatte es Waffer chen Coll also ber Saft das Holz er= so gut gethan. weichen, wie ich worher zu glauben geneigt mar; fo muß er ennweder in seiner Blase noch auf eine andere Art, als damals, da ich ihn berausnahm, zubereitet werden; oder es muß die Raupe in ihrem Maule noch audere Safte vermischen, wodurch er diese Eigenschaft erhalt; oder es muß sonst, wenn man die Raupe ersauft, wie ich oft vor der Zerzliederung gethan habe, mit diesem Safte eine Beränderung vorgehen, wodurch er seine auslössende Kraft verlieret.,

Hieraus werden meine Ecfer leicht schließen können: wie weit ein Geer und Lyonet in ihren Eutdeckungen gekommen find, was sie mit einander gemein, was sie beyde bestätiget haben, und was einem jeden besonders und vorzäglich eigen ist.

Db ich mich aber gleich fehr gern bescheibe, baß meine geringen Ginsichten bev weiten nicht an die ihrigen reichen; fo kann ich mich both nicht ente brechen, meine Gedanken von ber Beschaffenbeit des Safts zu sagen, den obige große Maturfor= Scher mit fo vielem Fleif unterfucht haben. Meis nen Erfahrungen zu Folge frift diese Raupe micht eigentlich Das Bolg; fondern fie lebt in faulem Solze, wie man fie denn in gefunden Beiben ober Gichen nicht findet. Eponet hat es felbft eingesehen, bag ihre Bahne nicht vermögend find, bas Solz zu zerschroten. Folglich verschludt fie auch feine Studen bavon, wie man benn auch feine bergleichen Theile in ihrem Magen findet. Thre eigentliche Nahrung ist also der faire, start= riechende Saft bes faulen Solzes, ben fie ausfaugt, und der fich in diefen benden befondern Ge= Er scheinet gleich im Maule faßen sammilet. durch den Sals, wie Lyonet den obern Theil biefer Gefäße nennet, binein zu geben. aber nicht in den Magen? Zum Theil wird es auch wohl geschehen. In biesen Befaffen wird er aber, vielleicht zu gemiffen und noch unbekanns iten Absichten fur ben tunftigen Schmetterling praparirt. Man preffe etwas Saft aus bem fau-Jen Weibenholze umb bemen Gefägen, worinn er bey der Raupe ift: es ift einerley Substanz, einers ley Geruch, u. s. w. G.

- Coops

Man wiffe aber, baf ber Leib berer in Weingeift geworfenen und bernach geoffneten Raupen merklich einkrieche, weil baburch Die Muskeln und Nerven gewaltig sufammengezogen werben.

Mus ben Beobachtungen eines Malpiabi, eines Smammerdammed und Reaumurs erhellet, bag bie Raupen auf eine gang andere Art, als bie vierfußigen Thiere, Bogel, Amphibien und Fifthe Othem bolen. Die vierfüßigen Thiere fo wohl, als wir, bolen burch ben Mund und Die Nase Othem; benn ba haben bie Lungen ihren Ausgang. ben Mund und Die Nasenlocher gehet die Luft in die Lungen und wieder heraus. pen aber haben an benben Seiten bes Rorpers ibre Luftidcher, wie fie jene Schriftsteller genennet haben, welches die Werkzeuge bes Othemholens find, womit die Luftrobren und ibre Mefte, im Rorper bes Infefts, Die genqueste Gemeinschaft haben.

Der herr von Reaumur, Diefer große Maturforfcher, bergleichen vergangene Jahrhunderte nicht gehabt haben, hat burch die sichersten und ausgemachtesten Erfahrungen nicht nur beobachtet, fonbern auch erwiesen \*), baß bas Debemholen ber Raupen folgendergestalt geschehe. Es gebe zwar die Lust durch die Luftlocher in den Korper hinein, aber burch biese Organen, nicht wieder heraus. Sie nehme ihren Ausgang burch ben Mund, burch ben After, hauptfachlich aber burch bie Saut des Thieres felbit, welche, wie ein Gieb, gang burchlochert und mit fleinen Deffnungen erfullt fen, woburch Folglich geschicht bas Einathmen burch bie luftlocher; bas Ausathsie berausfahre. men aber burch die kleinen Deffnungen ber haut und durch andere Theile bes Insekts. Und aben so ift es auch mit bem Othemholen vieler andern Infeften beschaffen \*).

Das Othemholen der beseelten Wesen ist eine der vornehmsten Mittel zur Erhaltung ihres lebens. Man kann also bie unenbliche Macht und Weisheit bes Schopfers nicht genug bewundern, wenn man bedentt, baf er bies mefentliche Bermogen auf so vielfache Art verandert bat. Allein unfere Bewunderung muß noch größer werden, wenn es mabr ift, mas ber Berr von Reaumur fagt: daß die Puppen auf eine gang andere Art Othem holen, als die Raupen: daß also ein und eben basselbe Thier, als Raupe und Puppe, auf eine gang verschiedene Urt nach feiner Gestalt und Zustande, worinn es ift, Die luft einathme \*\*\*). Durch die Malpighischen, Swammerdammschen und Reaumurschen Beobachtungen ist es mehr als erwiesen, daß Raupe, Puppe und Schmetter=

des zien Bandes iften Abtheilung unfere Deer= fchen Berto, im 5ten Difeurs, werden Die Lefer eine merkwürdige Abhandlung vom Othembolen der Insekten bekommen. G.

Dat mich eine Untersuchung des Lyonets bis zum Erstaumen hingerissen; so ist es bie von ben Luftlochern, ihrer Lage, Struftur und gu-

<sup>\*)</sup> Mem. Tom. I, Part. II, Mem. III. In gehorigen Theilen. Ich wurde fie entwurdigen, wenn ich einen Auszug baraus machen wollte. Meine Lefer vergleichen in seinem Traite anatomique &c. Pl. II. mit ber Beschreibung bes Tertes pag. 71 - 76, und fprechen benn bas Urtheil. ob ich etwas vergrößert habe. G.

<sup>&#</sup>x27;OOO) Mémoires &c. Tom. I, Part. II, Mem. Q. pag. 75 fq.

Schmetterling ein und eben basselbe Thier sind, aber unter bren verschiedenen Gestalten, voer in einem brenfach andern Zustande. Da ich nun eben verschiedene Raupenpuppen vor mir habe; so halte ich es nicht für unnühlich, zwo Reaumursche Beobachtungen zu bestätigen, und dadurch zwo wichtige Fragen zu entscheiden:

1. ob die Puppen wirklich Othem holen;

2, ob dies Othemholen auf eine andere Art, als ben den Raupen, aeschehe.

Ob ich gleich weiß, daß der Herr von Realtmur meines geringen Zeugnisses nicht bedarf; so habe ich mir doch diese Untersitchung deshalben vorgenommen um die Richtigkeit seiner Beobachtungen zu bestätigen, zumal da Herr Lyonet \*) das Othemholen der Puppen scheint in Zweisel zu ziehen, und der Mennung ist, daß, wenigstens einige Pupzpenarten, entweder gar nicht, oder doch zu gewissen Zeiten, keinen Othem holeten.

Buerft aber bitte ich meine Lefer, die angeführten Reattmirfchen Beobachtungen durchzugehen; da werben fie feben, daß ber große Mann gefunden: wie bie Puppen burch bie Spiegelpunfte ober Stigmata, bie man an ihnen so wohl, als an ben Raupen, erblicht, wirflich Othem holen. Um folches zu erweisen, bat er fich verschiedener: Mittel bedienet, und bie Puppen auf eine gedoppelte Art in Dehl gehalten. Die er mit bem Bintertheile eingetaucht, baben feinen Schaben gelitten; Die er aber mit bem Bor= bertheile einsteckte; starben fogleich. hieraus schließt er nun: es musten bie Puppen hauptfächlich burch die vordersten Luftlocher Othem holen. Bernach hat er fie auch ins Baffer geworfen, und fogleich viele Luftblafen aus ihren Spiegelpunkten kommen feben, Roch beutlicher hat ihm die Luftpumpe die Sache gezeigt, worunter die Luftblasen in groß fer Menge eine nach ber anbern auffliegen. Folglich athmen die Puppen burch ihre Luftlocher nicht nur luft, fondern viel luft aus. Gicher kann bies nichts anders als ein mahres Othembolen, ober eigentlicher ein Ausathmen fenn. Denn an andern Orten ber-Saut fiehet man teine luft heraustommen; bochftens bemertt man baran nur einige febr fleine luftblasen, die sich zwischen ben fleinen Höhlungen ber haut aufgehalten haben, bie immer etwas uneben und runglicht ift \*\*).

Die

Die seinen Anmertungen über die Leffersche Theologie der Insetten, à la Haye, 8, 1742. Tom. 1, pag. 125, 126.

Ich weiß es, was wir der Genauigkeit eines Reaumars in dergleichen Bersuchen zu danzten haben. Ich weiß es aber auch, daß man daben nicht serufülds genug senn kann, und nicht alles bloß auf daß Ansehen anderer bauen darf. Aronets Genauigkeit gehet ebenfalls sehr weit. Gleichwohl hat er das Ausathmen der Puppen nicht wahrnehmen können. Bielleicht ist auch

das Verschliessen der Luftlocher mit Seisenwasser nicht hinlanglich gewesen. Indessen läßt sich dech gegen die Reaumürschen Versuche nach etwas einwenden. Der Beobachter bat in Dehl, und unter der Luftpumpe auß den Luftlochern der Puppe viele, aber von der Saut nur wenige Blassen aufsteigen sehen. Dies letztere leitet er von denen, in der runzlichten Haut besindlichen, Luftstheilen her. Solches scheint mir aber ein wille kuhrlich angenommener Satz zu sehn. Es ist ausgemacht, daß die Raupen eine durchlöcherte

Die Gestalt der Lustlocher scheint es zu beweisen, daß sie eine große Absiche haben muffen \*), und dazu gemacht sind, eine flußige Materie aus oder einzulassen. Sie haben in der Mitte nach der Lange eine merkliche Deffnung, wie der Herr von Reautmur gezeigt hat; (denn die zwen oder dren hintersten Bauchstigmata sind nur verschlossen). Folglich muß die außerliche Lust wirklich ein und auskommen können, wie gedachter Beobachter sagt, und ich selbst aus meiner Ersahrung bestätigen kann.

Was den Pronet bewogen hat zu glauben, daß wenigstens nicht alle Puppen. auch nicht immer Othem bolen, ift folgender Bersuch, ben er an ber Puppe ber Lique sterrauve machte, bie Reaumir ben Sphinr nennet. Er bebeckte alle Stigmata berfelben, ju verschiedenenmalen, eins nach bem andern, mit Seifenwasser. also beneften Luftlocher beobachtete er eine geraume Zeit febr sorgfältig mit ber Lupe. und erwartete, baf fich oben barauf eine kuftblase zeigen murbe, im Fall fie wirklich jum Otherpholen bienen follten. Er fabe aber nichts. Bernach wieberholte er ben Versuch auf eine noch entscheibenbere Art. Statt bes Seifenwassers brachte er auf jedes Stigma eine Seifenblase aus dem Schaum des Wassers. Holte bie Puppe nun burch die Stigmata Othem; so musten sich diese Blasen ben bem mindesten Mus = ober Einathmen beben ober finken. Dies erfolgte aber nicht. Die Blasen behielten flets einerlen Groffe, bis fie plagten.

Meine Absicht ist jest nicht, die Lyonetschen Bersuche, bavon ich das Wesentsiche angesührt habe, in Zweisel zu ziehen. Er ist ein viel zu ausgeklärter Natursorscher, als daß er durch falsche Erscheinungen hätte kännen hintergangen werden, und ich habe zu viel Hochachtung sir ihn, ohnerachtet ich ihn nur aus seinen großen Verdiensten um die Naturgeschichte kenne, als daß ich ihn hier kritistren sollte. Ich nehme auch als gewiss an, daß die Puppe, die er vor sich hatte, in der Zeit, da er mit ihr Versuche anstellte, keinen Othem halte; zugleich aber hosse ich auch, er werde es nicht übel nehmen, wenn ich meiner Seits einige, über das Othemholen der Puppen, angestellte Versuche erzähle, die, meines Erachtens, die Neaumurschen Beobachtungen auf eine überzeugende Art bestätigen werden.

€ 2 Sm

Hant haben, burch welche ben ihnen das Ausathmen der durch die Stigmata eingezogenen Luft, und nicht durch dieselben, geschiehet. Sollte denn das den der Puppe anders senn? Ich glaube, daß diese ebenfalls durch die löcherichte Haut ausathme. Dies braucht auch ben den Puppen nicht so stark, als ben den Raupen zu senn, weil sie in ihrem Puppenstande durch keine äußerliche Nahrungstheile lebendig erhalten werden. Wird vun die Puppe in Dehlwasser, oder unter die Lustepumpe gebracht; so ist diese ein unnatürlicher Zu-

stand. Die im Puppentbeper eingeschlossene Luft muß, wegen des gehobenen Gegendrucks der auferlichen, mit einemmal herausfahren. Da sucht sie allemal die größen Deffiungen. Das sind die Stigmata. Folglich zeigen sich da die meisten und größen, hingegen auf der Haut die wenigsten und kleinsten Luftblasen. Dies sind meine Gezdanken von der Sache, die ich aber gewissen Berssuchen gern aufopfern werde. G.

) G. Lyonets Traite anatomique &c. Pl.

III, Fig. 3, 4, 5. (9,

8 -

Im Jahr 1748 hatte ich eine ziemliche Menge Puppen, Lab. XIII, Rig. 16 4), von der gelben Raupe mit schwarzen langlichten Flecker, deren Geschichte ich in dem folgenben beschreiben werbe 44), Lab. I, Fig. 13 und Lab. XIII, Fig. 14. bes Commers hatten fie fich in Puppen verwandelt, und fo waren fie den gangen Win-Die Schmetterlinge kamen erft im Junius bes folgenden Jahres ter über geblieben. Die Versuche über bas Othemholen ber Puppen machte ich im Kebruar aus. Diefes Jahrs.

Eine warf ich in bloges Waffer, um zu feben, ob aus den Luftlochern Blasen fommen wurden, und es geschahe mir vollkommen Genuge. Aus einigen luftlochern am Bauche, bie bier ben biefer Urt Raupen großer und weiter, als am Bruftftucke find, fam aus jebem eine ziemlich große Blafe, bie am Rande ber Deffnung hangen Ich richtete mit ber lupe meine Mugen besonders auf eine ber groften, um gu feben, was baraus werden murbe. Rach einigen Minuten bemerfte ich, daß bie Blafe gang in bas Stigma gurudtrat. Mit biefem, einem Versuche nicht gufrieben, that ich noch einige andere Puppen von eben ber Art ins Waffer. 3ch sabe sogleich wieder Blafen heraustommen und auf eben die Art, wie vorher, in die Stigmata gurucktre-Da mir dies Phanomen fehr wichtig schien, bas wirkliche Othemholen ber Puppen und die Urt besselben zu beweisen; so machte ich den Versuch auf eine andere Weise. Ich wollte sehen, ob die Stigmata noch andere Luftblasen, als die aus ihnen herausgelaffenen, verschlingen, ober an fich gleben murben; ju bem Ende mufte ich also auf ein Stigma eine Luftblafe bringen, die vorher noch nicht brauf gemefen mar. Mit einem fpisigen Stilet konnte ich ble Blafe oben von bem Stigma abnehmen, und, wenn ich fie fachte fortstieß, auf bem Puppentorper hintreiben, auf welche Seite ich wollte, ohne baß sie von ber Flache abgieng. Und auf folche Art war mirs leicht, ba wieber eine Blafe bin zu bringen, wo vorher feine gewesen war. Gie blieb auf bem Stigma: ich betrachtete fie eine geraume Beit, ohne eine Beranberung zu merten, fo bag ich schon an bem glucklichen Erfolg meines Versuchs verzweiselte. Endlich aber ging sie ganz fachte in bas Stigma hinein.

Diesen Versuch wiederholte ich nun zu verschiedenen malen an andern Luftlochern und an mehr als einer Puppe. Der Erfolg war immer berfelbe, außer bag bie lufeblase vom Stigma bald langfamer, bald gefchwinder eingezogen wurde. Ich barf wohl nicht erinnern, daß bies Aufbringen ber luftblafen auf die Stigmata, unter bem Baffer, ober fo lange bie Puppe gang im Baffer liegt, geschehen muffe; bein bas verfteht fich

Schoolo

Quartale. G.

<sup>(42)</sup> In der sechsten Abhandlung dieses ersten Bandes. Es ist die schöne Mondvogelraupe,

Diese Aupfertafel fommt im zwepten Die fich nach dem Kinne S. N. ed. XII., pag. 816, no. 31 in Phalaena bombyz bucepbala verwandelt. Abfel nennet fie, Infeftenbel. 1 B. Wachtode gel 2te Klaffe, G. 89, Lab. 14, bie fchwarz= und gelb gestreifte, haarige, große Raupe. G.

von felbst. Meines Erachtens sind diese Versuche gewisse Beweise, daß die Puppen durch ihre Luftlöcher Othem holen. Un andern Orten des Puppenkörpers habe ich, wie der Herr von Reattmite, wenig oder gar keine Luftblasen gesehen, außer daß sich an einigen Stellen der Haut sehr kleine zeigten, welche sicher nichts anders, als die in den Runzeln der Haut verhaltene luft waren. Sie blieben immer ohne die geringste Veränderung auf einer Stelle \*).

Brachte ich endlich auch ben einer Puppe, die ich in der Hand hielt, einen Wasserstropsen auf ein Stigma; so kam eine Luftblase heraus, die sich aber bald wieder einzog. Die übrigen offenen Stigmata, die auf gleiche Art benest waren, gaben auch fast beständig Luftblasen von sich. Den Lyonetschelt Versuch machte ich ebenfalls nach, um zu sehen, was sich durch Seisenwasser an den Luftlöchern ereignen wurde. Ich beneste einige damit, sahe aber keine Blasen. Ich bemerkte bloß, daß die Puppe sogleich ansieng unruhig zu werden, und mit dem Schwanze um sich zu schlagen, so, daß man wohl sehen konnte, sie sen aus ihrer Ruhe gebracht. Ist der Schluß nicht natürlich: die Seise, als eine fette und mit verschiedenen Salzen angefüllte Materie, musse ihr benm Eindringen in die Luftlöcher, oder benm Verschließen ihrer Deffinungen, schädlich sehn? Vermuthlich verschließt also die Puppe ihre Luftlöcher so viel als möglich, um das Eindringen der Seise zu hindern, statt ben dieser Gelegenheit die Luft herauszulassen \*\*

Ich hatte auch zwo Puppen von der Ligusterraupe, Tab. I, Fig. 6. Bekanntermaßen sind diese groß und dicke. So sind auch ihre Lustlöcher, hauptsächlich die am
Bruststuck, sehr weit und offen. Da Lyonet mit eben diesen Puppen seine Versuche
angestellt; so habe ich nicht unterlassen, mit den meinigen desgleichen zu thum, um ihr Othemholen zu ersahren. Eine davon warf ich ins Wasser. Lustblasen stiegen nicht auf; sie wurden aber ganz mit lust bedeckt, die man an ihrer glänzenden Silbersarbe leicht erkennen konnte wede. Ich ließ sie eine Zeitlang im Wasser, sahe aber an den Lustlöchern keine Blasen. Inzwischen war die Puppe lebendig. Die andere Puppe aber, die ich eben so behandelte, that mir völlig Genüge. Aus jedem Stigma, außer den zwen oder dren hintersten, stieg eine große Lustblasse, die sich aber einige Augenblicke nachher wieder einzog. Sie kam auße neue heraus, und trat wieder zurück. Ich nöthigte die Puppe,

bie Raupen durch die Stigmata zwar ein = aber nicht wieder ausathmen. G.

Dies ist ein wichtiger Umstand, der meine vorigen Zweifel ziemlich wankend macht. Denn wenn das richtig ist; so ist es klar, daß diese Lustbläschen bloß oben auf der Jaut entsteshen, und durch kein Ausathmen hervorgebracht werden. Ich überlasse es meinen Lesern, das anzunehmen, woben sie die meiste Ueberzeugung sinden. Ich muß gestehen, daß mie die Erfahrung noch innmer eine Schwierigkeit bleibt, daß

bie Lyonetschen Versuche mit dem Seifenvasser miflungen sind. G.

flengel, holz, u. f. w. wenn fie ind Maffer gewors fen werden. G.

mit dem Bauche unter bem Wasser zu bleiben, bamit ich alle Luftlocher auf einmal übersehen konnte.

Hier hatte ich nun das artigste Schauspiel von der Welt. Aus jedem Stigma kam zu gleicher Zeit eine Luftblase, die am Rande seiner Deffnung hangen blicd. Gleich nachber zogen sich alle Luftblasen auf einmal wieder ein, kamen wieder heraus, giengen wieder zurück, und so immer fort. Dies Spiel dauerte eine geraume Zeit. Rann man wohl noch zweiseln, daß dies nicht ein wirkliches und gewissermaßen eben solch Othemholen, als ben großen Thieren gewesen sen, wo es nur durch andere Organen geschiehet? Das Ausestemen ist, wenn sie wieder zurücktreten. Folglich gehet die Luft ben den Puppen durch die Stigmata fast auf gleiche Art ein und aus, wie sie den uns durch die Lunge ein- und ausegelassen wird. Diese Erfahrungen scheinen mir deutlich zu beweisen, daß die Puppen nicht nur wirklich; sondern auch auf eine andere Art, als die Raupen, Othem holen, daß nemslich den sinnen die Luft durch eben dieselben Organen, durch die Stigmata, zugleich ein- und ausgehet ...

An der Puppe, Tab. VIII, Fig. 8, einer gehörnten Raupe, mit großen gelben Flezden, Fig. 6, die auf dem Cabkraut, Bettstroh lebt w), und die ich in der Folge beschreisben werde, sahe ich eben dergleichen Othemholen noch deutlicher. Aus allen Luftlöchern zugleich, die hintersten ausgenommen, welche insgemein verschlossen sind, kamen Luftblasen zum Borschein, und giengen eben so bald wieder zurück. Folglich holte die Puppe Othem, oder sie bemühete sich wenigstens, es so durch ihre Luftlöcher, wie wir durch den Mund und durch die Naslöcher, zu thun. Ich sage; sie bemühete sich, es zu thun; denn das Wasser war ihr hinderlich, deshald zog sie dieselbe Luft, die sie erst ausgeathmet hatte, sogleich wieder ein. Man begreift aber leicht, daß in frener Luft das Othemholen eben so geschebes

Bergleicht man hiermit die 36 Bonnetiichen Berfuche über bas Othemholen ber Raupen, S. deffelben, wie auch einiger andern bes ruhmten Naturforscher Abhandlungen aus der Infekrologie, G. 118.; so wird man finden, daß fich im Baffer an ihren Luftlochern eben diefe Phanomene gezeigt haben. Es find viele und große Luftblafen beraus = und hereingegangen, ba both die Raupen; wie alle Naturforscher eingeste= ben, bloß burch die Stigmata die Luft einziehen; aber nicht burch diese, sandern burch die Poros ber gaut wieder von fich geben. Dag fie es jeut im Baffer durch die Stigmata thun, ift ein Bemeis, das sie bazu gezwungen werden, und in einem unnafarlichen Buftanbe find. Und eben biefe Schwierigkeit bleibt mir auch in Unsehung ber Puppen übrig. Meine Lefer werben urtheis Ien, ob durch obige Versuche vollig entschieden

sen, bag bie Puppen auf eine andere Art als die Raupen Othem holen. Indessen bleibt unser Verfasser in seinen Versuchen bennoch groß, scharfsfinnig und fürtreflich. G.

Galium, Caillelait; Ansanglich glaubte ich, es sey die Raupe des bekannten Sphinx Euphardiae, Linnei die Jundespore, die Wolfsmilchraupe, die Reaumar Tom. I. Part. I. Tab. 13, Fig. 4=7, und Rösel Insektenbelustigung I. B. Nachtwögel ite Klasse, Tab. 3, worgestellet hat. Mach der Anzeige aber des Herrn Conrector Meineke im iten Such des Taturforschers S. 244, scheint die auf dem Gallio, auf dem Beges breit und Beiden mit der auf der Bolsemilch nicht ganz einerled zu sehn, wie denn unser Versasser Tom. II. Part. I. p. 236 selbst daran zu zweiseln scheint, und sagt: erhabe die eigentliche Wolfsmilchraupe nie gesehen. G.

geschehe: baß nemlich die Puppe nach jedesmaligen Einathmen, die luft auch aufs newe von sich lasse \*). Ben dieser Raupe waren es die benden Stigmata des Bruststucks, welsche die größten luftblasen von sich gaben.

Weiter nahm ich die Puppe einer Ligusterraupe zwischen die Finger, und brachte, vermittelst eines Pinsels, einen großen Wassertropsen auf ein Stigma. Sogleich erschien eine Luftblase, die einigemale heraus und hereingieng. An den andern benesten Luftblern sahe ich eben dergleichen Blasen. Endlich machte ich auch die Probe mit Seisenwasser, und es erschienen ebenfalls Luftblasen, die aber viel kleiner und deren auch weniger waren als vorher, da ich die Stigmata mit bloßem Wasser benest hatte.

Ich bin gewiß, daß alle, die diese Versuche an mehreren Puppen nachmachen wolsen, gleichen Erfolg, als ich, sehen werden ». Nur-muß man sich nicht an eine Puppe binden. Denn man trifft, wiewohl selten, welche an, die in Wasser keine Lustblasen sahren lassen, wie mirs mit einer Ligusterraupenpuppe ergangen ist. Vielleicht waren solche Puppen krank, und konnten solchergestalt die Lust nicht so stark aus den Lustblasen herausstoßen, daß dadurch Lustblasen im Wasser hatten entstehen konnen. Doch es liege uns wenig daran, die Ursache einer solchen außerordentlichen Wirkung zu untersuchen. Unsere Hauptabsicht war, zu erforschen: ob die Raupenpuppen überhaupt wirklich Othem holeten.

Ben dieser Gelegenheit kann ich nicht mit Stillschweigen übergehen, daß mir Musschenbroek verschiedene schone Versuche über das Othemholen der Raupenpuppen mitgetheiset hat. Einige davon bestätigen meine Erfahrungen; aus andern aber scheint zu folgen, daß die Puppen wenigstens eine Zeitlang ohne Othemholen leben konnen. Er hat es mir überlassen, ben dieser Materie von seinen Entdeckungen Gebrauch zu machen. Ehe ich solche aber dem Publicum mittheile, muß ich erst meine eigenen Beobachtungen noch weiter treiben, welches ich auch ben ersterer Gelegenheit thun werde \*\*\*).

Der Urheber ber Natur hat jeder Art und Gattung der Thiere verschiedene, aber gleich sichere, Mittel angewiesen, durch den Winter zu kommen, oder sich in dieser rauhen Jahrszeit zu erhalten, die bekanntermaßen in den nordischen ländern länger als der Sommer dauert. So bald der Winter anfängt, bereitet sich der Bar, in der Höhle eines Berges,

Sollte wohl das Othemholen der Raupen und Puppen im Wasser und in freyer Lust auf einerlen Art, wenigstens auf eine gleich leichte Art geschen? Unser Perfasser sagt ausdrückslich, das Basser sen ihnen hinderlich, daher wendeten die Puppen alle Kräfte zum Othemholen an. Mich dinkt: er habe hierden etwas von der oben von mir angeführten Schwierigkeit gesfühlt. G.

Duppen des Meinen Nachtpfauenauges, Pa-

vonia minor, nachbem ich sie aus ihren Fischreusfenschrmigen Gespinnste herausgenommen, augessiellet, haben mir im Wasser eben die Phanomene sehen lassen, als unser Versasser an seinen Rauspenpuppen bemerkt hat. Neues aber habe ich daran nicht wahrgenommen, wodurch ich mir meine vorigen Zweisel hätte völlig benehmen können. G.

cin, daß seine bisherigen Bersuche das noch nicht beweisen, was sie beweisen Gellen. G.

Berges, unter großen Steinklippen, unter ben Stämmen gefallener Baume, ober an einem andern beguemen Orte, eine Wohnung, die er mit trockenen Baumzweigen, mit Moof und bergleichen Materien bebecket. In Diesem Schlupfwinkel bringt er ben Win-Inzwischen, und bas ist bas allerbesonberfte, geschiehet es im Winter ohne Mahrung zu. ter, daß die Barin in der Zeit, da fie in ihrer Soble steckt, ihre Jungen wirft, Die ben bem. Unbruch bes Frühlings mit ber Mutter wieder hervorkommen \*).

Die Zugvögel verlassen die nordischen lander, wenn es kalt wird, und begeben sich in warmere Gegenden, baselbst ben Winter zuzubringen. Man fagt, baß sich bie Schwalben ju Anfange bes Winters ins Baffer fturgen, und im Schlamme ber Seen und Gluffe, in einer Art von Erstorrung, ben Winter über liegen bleiben. Ja man behauptet bieses so gewiß, bag man vorgiebt, es hatten felbst bie Fischer, oft mitten im Winter, mit ihren Meben einige aus bem Baffer gezogen ==). 3ch konnte von ber merkwurdigen Urt, wie sich einige Thiere ben Winter burch erhalten, noch mehrere Benspiele anführen: ich eile aber zu meiner hauptabsicht; die Mittel anzuzeigen, beren sich die Infekten, und besonders bie Raupen und Schmetterlinge, zu ihrer Erhaltung im Winter bebienen.

Micht alle Arten biefer Infekten überleben ben Winter auf einerlen Weife, ober in einem gleichen Zustande. Die Natur wendet, zu ihrer jährlichen Erhaltung, vier sehr verschiedene; aber alle gleich sichere und bequeme Mittel an. Welche bringen ben Winter in Enern, andere als Raupen und Puppen; ober auch wohl als Schmetterlinge zu. Ich. will jedes dieser vier Mittel erklaren, die ich als so viel Klassen ansehe.

I) Die

- 9) Eine gang neue Nachricht aus Schwes ben von diefem Thiere, von bem man fonst einmuthig glaubt, daß er ben Winter burch schlafe. 3.
- 00) Unfer Verfasser ist also auch ein aufmerts famer Beobachter anderer Naturbegebenheiten. Bermuthlich hat er selbst Erfahrungen vom Wegs gieben gewiffer Urten Bogel gehabt, und ich follte glauben, daß die Sache felbst mohl keinem Zweis fel mehr unterworfen ware, wenn gleich nicht alles wahr ist, was man davon erzählet und in Buchern findet. Bielleicht ift bas auch nur bes Herrn Daines Barrington Mennung gewesen, wenn er in bem 62sten Bande der philosophis iden Transactionen 1772, C. 265 für bochft unwahrscheinlich halt, daß die Bogel zu gewissen Jahrszeiten über große Meere weg in andere Lanber fliegen follten, ohne von ihrer Art weiter ets mas, ale die Kranken, jurud gulaffen. Die Beugniffe, die wir aus Mapel von deuen im Frus-

ben, find zu wichtig, als baß man bas Wegzies hen ber Bogel überhaupt leugnen konnte. Als eine gang besondere Merkwurdigkeit führe ich bierben noch an, mas ber fürtrefliche Beobachter, herr Serber in feinen Briefen aus Belfchland, Prag. 8, 1773, G. 132=135 ergablet: daß die Wachteln alsdenn giftig maren, fo, daß man fie in Meapel lebendig fangen und erft acht Tage mit Betraide futtern muffe, che man fie effen Ponne.

Bas bas zwente Benfpiel von ben Schwalben betrifft; fo icheint dies unfer Verfaffer nur von Borfagen zu haben. In unferm Baterlande ift gewiffe Schwalben wegziehen, gewiffe Arten aber bleiben, und fich entweder in Soblen verfriechen, oder ind Baffer fturgen, ba fie benn oft von ben Fischern des Winters herausgezogen werben. G. Stralfundsches Magazin, I B. G. 20. Ber-Ilinifche Saminlungen, V B. 2. Gt. G. 178. Bilffon Naturgeschichte ber Bogel, 13. G. 21, 26. jahre aus Afrita juructemmenten Wachteln has Abanfons Reife nach Senegal, S. 97, 131. B.

- 1) Die erste Klasse nehmen die Raupen ein, die als Raupen im Sommer eine Reitlang leben, wenn fie aus ben Epern ausgefchlossen sind; hernach verwandeln fie fich in Puppen, die aber bas nicht lange bleiben; nach wenig Wochen fommen die Schmetterlinge aus, und bies geschichet noch vor bem Ende bes Berbstes. Diese begatten sich fogleich, und insgemein legen bie Beibchen ihre Eper frifch hinter einander weg. geschehen; fo fterben bie Schmetterlinge, weil fie alles gethan haben, was zur Erhaltung ihres Geschlechts nothig war. Ihre Eper aber sind bazu bestimmt, ben Winter über zu bleiben und diese rauhe Jahrszeit auszuhalten. Deshalben legen die Schmetterlinge die Eper an bequeme Derter, und ihre Schaale ist so eingerichtet, daß die Ralte nicht burch. bringen und ben barinn befindlichen Embryo verlegen fann. Ginige Schmetterlinge, wie bie von ber Stammraupe \*), wiffen ihre Eper mit einer Schicht von biden Baaren gu übergieben, barunter fie gegen alle Ralte gefichert finb. Gobald ber Winter vorüber ift und die ersten marmen Sonnenstrahlen auf die Erbe fallen; sobalb auch die Blatter, mobon fich biefe Raupen zu nahren pflegen, angefangen haben zu treiben, kommen bie jungen Raupchen aus ben Epern; eine Art fruber, Die andere fpater. 3ch will biervon nur folgende Raupenarten zum Benfpiel anführen, nemlich bie Raupen auf den Pappelbaumen mit ichwefelgelben Gleden auf bem Ruden, bie fich in ichneeweiße Phalanen, mit Schwarzgefleckten Fußen verwandeln, Lab. XI, Fig. 13 \*\*). Ferner die Stammraupen, Die ber herr von Reaumur die geohrten (a oreilles) nennet: bie Burftenraupen, Tab. XVII, Fig. 1, 2, beren Schmetterlingsweibchen feine Flügel haben, Fig. 14, 15 \*\*\*), und Die fleinen grunen weißgestreiften Spannenmoffer, Tab. XXIV, Fig. 15, 16, bie an ben Dbitbaumen fo großen Schaben anrichten. Alle biefe und mehrere Raupenarten bringen ben Winter über als Embryonen \*aus) in Epern ju.
- 2) Die zwote Klasse begreift die Raupen, die als Raupen ohngescher bis zum Anfange des Sommers leben. Dann schicken sie sich zur Verwandelung an, und vor dem Ende

9) Regumur neunet sie bie Maupe à oreilles T. I. Pl. 4, Fig. 1, Pl. 24, Fig. 1. Rosel Ins. IB. Nachtv. 21e Klasse, Tab. 3, Phalaena Bombyx dispar Linnei. G.

5. N. ed. XII. p. 822. In Schweden lebt sie auf ben Pappelweiden; Rosel Insektenbel. I.B. Machtv. 2te Kl. p. 65, Tab. 9, Kig. 1, hat sie bloß auf den Stachelbeeren gefunden. G.

825, der Ladträger, wie ihn einige nennen. Rosel Insestend. I B. Nachw. 2te Masse, Lab. 20, 40. G.

Stufen des Bachsthums dieser Embryonen unter

bem Bergrößerungsglase zu beobachten. Ich habe immer dazu die Eper der Stammrupe erwählt. Im November ist die Materie im Ey noch ganz stüßig, bech zeigen sich zu Ende des selben schon einige Strahlen des entstehenden Embryons. In Ende des Decembers, wenn die Witterung weich ist, kann man schon die Theile desselben deutlicher sehen, und so gehet es immer weiter. Ich habe im vorlgen Jahre, in diesem Menat einen vollständigen Embryo, der nur noch envas unförmlich war, and seinem Ey hervorzgebracht; er liegt in einer zarten Haut, und da ich diese sauber abmachte, konnte ich alle seine Theile, sogar die Haare und Kinnbacken unterssscheiden; E. Ende ber schönen Jahrszeit, auch wohl etwas später, ober zu Anfange bes Herbsts, kommen die Schmetterlinge aus den Puppen hervor, welche sich gleich begatten und Eper legen. Wenig Tage nachher schliefen die jungen Raupchen aus den Epern. Dann sind die Blätter noch nicht abgefallen. Die Raupchen nahren sich davon so lange als es die Jahrszeit verstattet, und einige gelangen dadurch noch vor Winters ohngefahr zu ihrer halben Größe. Undere, die später ausgekommen, wachsen dasselbe Jahr nur wenig. Rurz, sie sind darinn nach ihren besondern Urten verschieden.

Rommt der Winter, ober empfinden sie nur etwas bavon; so versorgen sich die jungen Raupen mit guten Winterquartieren, worinn fie vor ber Ralte ficher find, und ihr Leben ben Winter durch erhalten konnen. Das folgende Fruhjahr, fo balb bie Luft milber wird und die Blatter wieber jum Borfchein kommen, verlaffen sie ihre Winterquartiere, und friechen wieder auf die Baumblatter und jungen Pflangen. Man findet im Unfange bes Sommers viele Raupenarten, barüber man fich munbert, baf fie fcon fo groß und ausgewachsen find; allein man erinnere sich, daß sie schon eine Zeitlang vor bem Winter als Raupen gelebt und ben Berbst vorher bereits ziemlich gewachsen sind. Winteraufenthalt, ben sich biefe Raupen aussuchen, ober sich selbst mit vieler Geschicklichteit bereiten, ist sehr verschieden und mannigfaltig. Die einsam lebenden verfriechen sich blog-unter ben Steinen, unter ber Rinbe alter Baumftamme, bie in ber Nabe fint, ober sie kriechen auch wohl so tief in die Erde, daß sie die Kälte und der Frost nicht erreichen fann. Solches thun die glatten braunen Raupen, die in den letten Jahren, in verfchiebenen Provinzen biefes Konigreichs, auf unfern Wiefen fo große Verwuftungen angerichtet und alles Gras abgefreffen haben. Ihre Gefchichte haben Beck und Stromer be-Schrieben 3). Dahin geboren auch bie ichonen, glatten, grunen Raupen, mit bren weißen Streifen in ber lange herunter, Zab. V, Fig. 12, Die auf ben Ruchenfrautern und Reffeln leben 22), ingleichen bie gang rauchen, Tab. XII, Fig. 1 und 3, welche Reaumur Herissonnes oder Martes (ben Igel oder Marter) nennet \*\*\*), und viel andere Arten mebr.

Die

manns physitalisch = denomische Bibliothet, 2. B. S. 313. G.

ed. XII. p. 846. Im Berlinischen Magazin III B. S. 214 heißt der Bogel das einsache Drepeck. Rosel Insektenbel. IV B. S. 65, Tab. 9. G.

Fig. 1, 2, 6, 7. Phalaena Bombyx Caia Linnel p. 819 die Barraupe; Rosel Insettenbel. I. B. Nachto. 2te Kl. Tab. 1. G.

<sup>5)</sup> Acta Stockh. 1742 p. 40. tab. 2. Phalaena graminis Linnei S. N. ed. XII. p. 830. In Deutsch: sand sind sind sie weit seltener, als in Schweden, das her hat sie auch Rosel nicht. Doch haben sie sich im Frühjahr 1771 unweit Bremen in erstaunlicher Menge eingefunden, und alle Wiesen und Weisden, sonderlich nahe an der Weser, ja Suden Umdes von 2 Morgen in einer Nacht abgefressen. Die Kräben haben sich auf diesen Wiesen in Wenge eingefunden, und diese Raupen verzehrt. S. Hannover. Wagazin, 1767. St. 39. Bed.

Die den Winter über, in Gesellschaft bleibenden Raupen, machen sich besonders merkwürdige Nester aus verschiedenen Blättern, die sie mit Seide zusammenspinnen, und die den Winter über oben am Wipfel der Bäume hängen bleiben. Inwendig in diesen Blattnestern wohnen die kleinen Räupchen bensammen, und sind darinn vor der Kälte gessichert. Es giebt viele Raupen, die sich dieses Kunststücks bedienen; unter andern thun es diesenigen, welche Reaumur die gemeinen nennet \*), wie auch die, Tab. XIV, Vig. 13, 14, 15, woraus weiße Tagwögel kommen, deren Flügeladern ganz schwarz sind, Tab. XIV, Fig. 19, 20 \*\*).

3) Bu ber britten Rlaffe gehoren bie Raupen, bie ben Winter über in Puppens gestalt zubringen, und biefe Rlaffe begreift bie mehresten Arten. Gie leben, wie andere Naupen, einen Theil des Sommers. Zu Ende bestelben, zu Anfange, oder auch am Ende des Berbste boren sie auf zu fressen, und schicken sich zu ihrer Verwandlung an; einige früher, andere spater nach ihren verschiedenen Arten. Eine große Menge berfelben Priecht in die Erbe um fich barinn zu verwandeln; andere begeben fich andersmobin, als in Die Wicher alter Banbe und Baume, ober auch wohl unter bie Steine, die fie antreffen. Andere machen sich ein Gespinnst von Seibe, ober anderer Materie, barinn sie sich vor Endlich glebt es auch welche, die feine Bebeckung nothig haben, ber Ralte verbergen. sondern sich an der frenen Luft verwandeln. So machen es die schonen Kohlraupen, die fich in weiße Tagvogel verwandeln. Bekanntermaßen bangen fie fith an ben Wanden ober sonst an schicklichen Dertern auf. Da verwandeln sie sich in Puppen, welche ben ganzen Winter über fo hangen bleiben, und an frener Luft bie ftrengste Ralte ertragen konnen.

Alle diese Raupenarten bringen den Winter durch als Puppen zu, und die Schmetterlinge kommen insgemein im Frühjahre oder mitten im kunftigen Sommer, aus. Alsdenn legen sie Eper und sterben gleich nachher. Inzwischen giebt es einige Arten die langer und einen guten Theil des Sommers, und noch drüber leben. Zum Benspiel will ich einige dergleichen Raupen ansühren, als die große Ligusterraupe, Tab. I, Fig. 6, und einige andere gehörnte Urten, Tab. VIII, Fig. 1 und 6, und Tab. IX, Fig. 1. die gelbe, mit länglichten siniensörmigen schwarzen Flecken, Tab. I, Fig. 13 und Tab. XIII, Fig. 14, die gelbe Bürstenraupe, die an einigen Ringen schwarze Sammetstreisen hat, Tab. XVI, Fig. 7, die grüne, mit rosenrothen Knöpfen, Tab. XIX, Fig. 1, die vierzehnsüßige zwengeschwänzte Weidenraupe, Tab. XXIII, Fig. 6. In den solgenden werde ich aller dieser-Raupen Geschichte Abhandlungen beschreiben.

2

\*) Mem. Tom. II. Part. I. Mem. 3. p. 153. Tom. I. Part I. Tab. 6, Fig 1. 10. G. 20) Papilio Crasaegi Linnei pag. 758. Roz fel Insettenbelust. 1 Band, Lagvogel, 2te Klasse,

Tab. 3. Es ist die ganz gemeine, in allen Garten besindliche, gelb : und schwarzgesteckte Raupe. G.

Enblid

## 44 Erste Abhandlung. Allgemeine Beobachtungen ic.

Enblich 4) giebt es Raupen, beren Schmetterlinge ben Winter burchleben, unb dazu bestimmt find, bas folgende Fruhjahr ihr Gefchlecht fortzupflanzen. fer ihre Raupen eine geraume Zeit bes Fruhjahrs und Commers gelebt haben; fo verwandeln fie sich in Puppen, und kommen als Schmetterlinge noch im fpaten Som-Man siehet fie in ben Barten und auf bem Felbe fo lange berumfliegen. als es die Barme verstattet. Allein in biefem Jahre benfen fie nicht an ihre Ver-Wenn aber ber Winter kommt; fo verkriechen fie fich in hohle Baume, alte Mauren, selbst in die Bauser, auf ben Kornboben und an andern bergleichen Dertern. wo fie ben Winter über ficher zubringen, und in feiner Ralte fterben. kunftige Jahr bie schone Jahrszeit eintritt, kommen fie aus ihren Winterquartieren beraus, und begeben fich wieder ins Teld. Ulsbenn ift ihre erste Urbeit, bak fie fich begatten. und die Beiben ihre Ever auf folche Pflanzen - und Baumblatter legen, die fogleich benen ausschliefenden jungen Raupchen zur Nahrung dienen sollen, welche auch nicht lange in den Epern bleiben. Auf diese Urt überleben viele Infektenarten, besonders die Sagwoael verschiedener Rlaffen, ben Winter, Die man nachgebends in den erften ichonen Frublingstagen wieder herumfliegen fiehet, Zab. XV, Fig. 8 und 9. Zab. XX, Fig. 9 und 10, Tab. XXI, Fig. 8 und 9. Tab. XXII, Fig. 5.

Dies find also bie vier Mittel, welche die Natur anwendet, bas Raupen und Zwiefaltergeschlecht ben Winter durch zu erhalten, Man konnte noch bas

5te hinzusügen: daß es nemlich Raupen gebe, Tab. XXVIII, Fig. 12 und 16, die sich gegen das Ende des Herbsts in seidene Hulfen einspinnen, sich aber nicht sogteich in Puppen verwandeln. In diesem Gespinnste bleiben die Raupen den ganzen Winter über, und noch länger. Es giebt welche, die sich erst neun Monate nach dem Einspinnen, in Puppen verwandeln. Viele Afterraupenarten sind von gleicher Natur. Sie bringen den Winter über als Maden in ihrem Gespinnste zu, und werden kurz vorher erst Wurmpsippschen (Nymphes), wenn sie sich in Fliegen verwandeln wollen. Allein es kommt diese Art des Durchwinterns in Absicht der Erhaltung mit der überzein, wodurch gewisse Raupen in Puppengestalt den Winter überleben \*).

Bon den Raupen und Puppen überhaupt schen Naturspffems V Th. I B. Narnberg 1774, E. Wallers aussührliche Erklärung bes Linnet & S. 544. ff. G.

# Zwente Abhandlung.

### Allgemeine Beobachtungen über die Schmetterlinge.

Defle uns bekannte Raupenarten, wie wir in der vorhergehenden Abhandlung gezeigt, verändern ihre Gestalt, und werden Schmetterlinge, nachdem sie einen Mittelstand durchgegangen sind, darinn man sie Puppen nennet. Aus kriechenden Insetten werden also gestügelte. Indessen bleibt es immer ebendasselbe Thier, das nur seine Gestalt verändert und nach und nach die Häute abgelegt hat, worunter seine letzte Gestalt verborgen war, wie solches die neuesten Naturkündiger durch ihre gründlichen Beobachtungen erwiesen haben.

Es ist einem jeden bekannt, welche Insetten man Schmetterlinge nennet. Sie sind sehr kenntlich. Ihr Körper bestehet aus drey Hauptstücken: dem Kopse, dem Bruststücke und dem Bauche. Um Kopse sigen zwen Fühlhörner, zwen Augen und ein doppelter Saugerussel. Die Augen sind wie zwo Halbkugeln gestaltet, die gleichsam aus lauter kleinen Rauten (facettes), oder aus einer großen Menge kleiner Augen bestehen, die man aber nur mit der Lupe, oder dem eigentlichen Vergrößerungsglase, sehen kann. Wegen dieser bewundernswürdigen Struktur hat der Herr von Reaumur diese benden Halbkugeln neßsörmige Augen (à reseau) genennet \*). Ben den Fliegen, Resern und vielen andern Insetten sind sie eben so bestchaffen. Der Saugerüssel der Schmetterlinge ist ben einigen kürzer, ben andern aber länger \*\*), nachdem es ihrer Art gemäß ist, und insegemein ist solcher spiralförmig, wie eine Uhrseder, zusammengerollt. Er liegt übrigens zwischen den benden Theilen, die man Bartspisch (barbillons) nennet

Am Bruststücke, ober am Halskragen, sigen sechs Füße, und vier Flügel, welche insgemein sehr breit sind. Das ist aber ein Hauptkarakter der Schmetterlinge, daß sowohl

Im einiger Leser willen seige ich noch die mikroökopische Merkwurdigkeit hinzu, daß sie aus einer weißen harten durchsichtigen Jornhaut bessteben, auf welcher diese neuffdrigen Jornhaut bessteben, auf welcher diese neuffdrigen Kinien so gezogen sind, daß sie allezeit ein regelmäßiges Sechseck formiren, worium in der Mitte gleichssam eine Pupille liegt. Die Weisheit des Schöspfers wollte den Insekten undewegliche Augen geben, daher muste die Menge derselben die Berweglichkeit ersetzen. Man nung wirklich erstaus nen, daß eine gemeine Stubensliege auf jeder Seite 4000, und der Sphinx Convolvuli an die 13000 sele che Augen haben soll. G.

- ob) Wie es ihre Bedürfnisse und Dekonomie ers fordern. Darum hat der Sphinx Convolvuli einen drey Joll langen Saugerussel, weil es seiner Natur gemäß ist, den Saft aus den tiefen Relchblusmen zu saugen. G.
- Dermuthlich zielet der Verfasser hier auf die Saarbuschel vorn am Kopfe, die ben einigen Papilions, als den dem Silderstrich, Papilio Papilio Linn, dem Distelfinken, Papilio Cardui, insouderheit dem Trauermantel, Papilio Anciopa Linn, sehr sichtbar sind. Beiter unten erklart er sich selbst darüber. G.

sowohl ihre Flügel, als andere Theile bes Körpers, mit einer gewissen Art von Mehfsstaube bedeckt sind, der an den Fingern sien bleibt, wenn man sie angreift, oder nur berühret. Dieser Staub ist es, der den Schmetterlingen die angenehmsten Farben giebt, und die Flügel undurchsichtig macht, anstatt daß die Fliegenstügel durchsichtig sind. Das Vergrößerungsglas zeigt uns, daß diese Theilchen eine sehr regelmäßige und merkwürdige Gestalt haben. Viele Schriftsteller nennen sie Federn; der herr von Requemurk aber hat sie lieber Schuppen (écailles) \*) nennen wollen. In der Folge dieser Abhandlung werden wir eine große Anzahl derselben untersuchen. Dies war nur eine kurze, aber hinreichende Beschreibung dieser Insekten.

Sat man gemeiniglich vor ben Raupen, wegen ihrer groftentheils unangenehmen und fogar baglichen Bestalt, einen Abscheu; so muß man bagegen bie Schmetterlinge, theils wegen ihrer mannigfaltigen und ichonen Farben, theils megen ihrer verschiedenen Bestalten, lieben und bewundern. Gine Raupe rubrt man nicht gern an, (ich menne bier bie Menschen überhaupt,) sie hat etwas wibriges an fich; man balt fie fur giftig, so abullch ift fie einem Burme, und von ben Burmern bat man eben feine allzuguten Begriffe. Der Efel vor ben Raupen rubret aber bloß von einem Borur-Denn überhaupt schaben fie benen nichts, bie fie angreifen. Defto meniger scheuet man sich vor ben Schnietterlingen. Man fangt und betrachtet sie gern. bewundert ben Glang und bie Schattirung ihrer Farben. Denn nichts ift ichoner, als bie Farben an einigen Schmetterlingen, Die wie Golb und Silber glangen. Ben andern find bie Flügel mit Ugur, Binnober, Brun, Drange, Rosenroth, himmelblau und Purpur geschmudt. Singegen haben einige fanftere und schwachere Karben, bie nicht minber Man fiehet baran fast alle Schattirungen von Grau, Braun, Beiß angenehm find. Rury, bie Mannigfaltigfeit ihrer Farben gebet bennahe ins Unendliche. und Schwarz. Ohnerachtet ber lobspruche aber, die ich bier ben Schmetterlingen überhaupt wegen ihrer Schonbeit, benlege; fo muß man boch gesteben, baß einige unter ihnen eben nicht son-Dahin geboren bie Arten brauner und schwärzlicher Rachtvogel. berlich aussehen.

\*) Mém. de l'Acad. des Sciences, 1716 p. 310, 311. Edit. d'Amsterd. & Mém. pour l'histoire des Insectes. Tom. I. ed. in 4. pag. 200. edit. in 12mo. Tom. I. Part. I. Mém. 5, pag. 248. Pl. 7. 3.

Daher nennet Linné auch diese Art Insesten Lepidoptera von lepidion, squamula, so wie er die erste Klasse derselben Coleopeera nennet, woden wir nur anmerten, daß in der aussührlichen Erklärung des Linneischen Maturspstems, zter Th. I B. Marnberg 1774. S. 45, dieses Wort von Pteron und Kollops, eine harte Ruckenhaut, hergeleitet wird, welche Derivation, unfres Erzachtens, nicht wohl statt sinden kann, weil es sonst nicht Coleoptera, sondern offendar Kollopse-

ra, heißen muste. Unftreitig kommt bas erste Wort von Koleor, vagina, her. Koleopteron heißt baher etwas, bessen Flügel in eine Schaale, wie in eine Scheibe, eingeschloffen find. Am richstigsten giebt mans also Slagelscheiben.

Alls etwas besonders kann ich hierben das Erzempel eines indianischen Tagvogels der ersten Klasse (Papilio Hediconius Piera Linnei S. N. XII. p. 754. sq. 52.) anführen, der bloß an den Randadern und vier Augenspiegeln seiner Flügek Schuppen oder Federn bat, sonst aber sind seine Flügel durchsichtig, umdunter dem Mitrostop mit kurzen Särchen, als der Fliegen ihre, beseigt. Here Kleemann hat ihn Tom. I. Tab. 6, Fig. 1, 2 seiner Benträge S. 50 abgebildet.

Sauptfachlich bie Beibchen ber Bitrftettraupett, bie entweber gar feine, ober fo fleine Flügel haben, bag man fie taum feben fann.

Die Schmetterlinge zeigen uns nicht nur in Absicht der Farben viele Verschiedenheisten; sondern ihre Gestalt ist auch nach verschiedenen Modellen gemacht, ob sie gleich im Ganzen einander ziemlich ahnlich sind, und alle ein Familienzeichen haben. Dieserhalben mussen sie auch zusammen nur ein Geschlecht ausmachen, da die Verschiedenheiten der Gestalt und Farben nur die Arten betreffen.

Es haben bereits bie Naturforscher angemerkt, daß sich die Schmetterlinge ganz natürlich in zwo Klassen theilen lassen. Die zur ersten Klasse gehören, sliegen ben Tage, die aus der andern, des Nachts, oder nach Untergang der Sonne. Die ersten neunet man Tag= die zweeten Nachtvogel \*). Die Tagvogel haben die schönsten Farben, und es scheint gleichsam, als hatte die Natur diejenigen vorzüglich damit schmücken wollen, die uns täglich vor Augen fliegen. Denen Nachtvogeln, die wir nicht anders zu Gesichte bekommen, als wenn wir sie aussuchen, hat die Natur viel bunklere Farben gegeben. Doch leidet diese Regel ihre Ausnahmen, indem es Phalanen giebt, welche den Tagvogeln an Schönheit der Farben den Vorzug streitig machen. Dergleichen ist der Bar, Tab. XII, Fig. 8, 9, und einige andern Urten mehr, Tab. IX, Fig. 8, 9, der Weinstogel, Tab. III, Fig. 1, \*\*\*). Last uns lieber sagen, die Natur sen überall und in allen ihren Theilen schön.

Von der Anzahl, und von der verschiedenen Gestalt der Schmetterlingstheile, sowohl der Tag- als Nachtvögel, hat der Herr von Requinir von) Gelegenheit genommen, sie in verschiedene besondere Klassen einzutheilen. Es würde überslüßig senn, alle ihre verschiedenen Gestalten hier anzusühren, da es gedachter Schriftsteller in seinen Nachrichten hinlanglich gethan hat. Wir demerken nur, daß man hauptsächlich nach der Gestalt

Dapilions sind die Tags und Phalanen die Machtvögel. Linne hat noch eine Mittels Plasse hinzu gesetzt, nemlich die Sphinges, oder die Dammerungsvögel, weil verschiedene Arten entweder noch vor dem völligen Einbruch der Nacht, oder des Morgens sehr früh fliegen. Diejenigen, welche nur zwo Hauptabtheilungen annehmen, begreisen diese letztern unter den Phalanen. G.

3ch rechne noch hieher den Mon dvogel, den Sphinx Celerio, und insonderheit den alles, mas Schönheit beißt, übertreffenden Gleandervogel. G.

pag. 328, 362. Er hat die Lagwögel in sieben Klaffen, und die Lachtwögel in eben so viele abgetheilt. S. Müllers aussahrliche Erstarung des Linudischen Naturspstems V Ih, I B. S. 560. Die Röselsche Methode kommt damit ziemlich

überein, gebet aber schon mehr ind specielle, und ift fehr naturlich. Die Linneische hat ebenfalls ihre Vollkommenbeiten, aber wie jede, auch ihre Mångel, welche gewiß fo lange bleiben werden, fo lange noch gewiffe neue Arten von Infets ten und Schmetterlingen zu entbeden übrig find, bie zu teiner berer bieber angenommenen Klaffen. fondern gleichsam zu ben Mittelinsetten gehoren. Der Raum verbietet mir, alle diese verschiedenen Eintheilungen anzuführen, und gehörig mit einander zu vergleichen. Bon ber Eintheilung ber Insekten überhaupt S. die schone und grunds liche Anmertung des Eponet ben ber Legerschen Theologie ber Infetten, Tom. I. p. 86, wo er jugleich bas Vallifnierische, Swammerdam= mifche . Linneische und LeBerfche Enstem que pruft, und eines jeben Mangel gezeiget bat. G.

L Cobolo

ber Fühlhörner, des Saugeruffels, ber Füße, und nach ber verschiebenen Stellung ber Flügel, Diese Klassen gemacht hat.

Im Raupenstande nahren sich die Schmetterlinge von groben und kesten Theilen, als die Baum - und Pflanzenblätter sind. So bald sie aber diesen Stand verlassen, und wirkliche Schmetterlinge worden sind, genießen sie nichts als Honig, das sie mit dem Saugerüssel aus den Blumen saugen, wie man täglich in den Gärten sehen kann. Es giebt aber verschiedene Schmetterlingsarten, insonderheit Nachtvögel, welche gar nichts mehr genießen. Sie scheinen bloß um der Fortpslanzung ihres Geschlechts willen zur Welt gekommen zu senn, und gleich nachher sterben sie. Hiervon sind die Seidemwürzmer ein Benspiel. Außerdem ist auch selbst das keben derer andern, welche im Schmetterlingsstande fressen, in der Dauer sehr verschieden. Einige sterben vor dem Winter. Undere bleiben diese rauhe Jahrszeit durch lebendig, indem sie sich in den hohlen Bäumen, selbst in den Häusern verkriechen, wie wir im vorigen Abschnitte gehöret haben. Sodald das Frühjahr erscheint, kommen sie aus ihrem Hinterhalt hervor, und besuchen die Bäume und Pflanzen wieder \*).

Alle bisher bekannte Schmetterlinge gehören zu ben Oviparis, beren Weibchen Eper legen. Noch zur Zeit kennet man keine, die lebendige Junge zur Welt brachten. Sie sind benderlen Geschlechts, entweder Mannchen oder Weibchen, und es verstehet sich von selbst, daß das lettere ohne Gemeinschaft mit dem Mannchen keine fruchtbare Eper legen könne. Inzwischen ermangeln die eingesperrten und gezwungener Weise in Colibat lebende Weibchen nicht, gleichwohl Eper zu legen, daraus aber nachgebends keine Raupen kommen.

Die Schmetterlinge sind sehr friedfertige Thierchen. Sie wissen von keiner Vertheibigung gegen ihre Feinde. Sie sind auch dazu mit keinen Wassen versehen. Alles,
was sie zu ihrer Rettung thun konnen, ist die Flucht, auf der sie immer senn mussen,
weil sie von den Vögeln beständig verfolget werden. Einige fliegen sehr geschwind,
andere langsam, und verschiedene Nachtvogel gar nicht, ohnerachtet sie Flügel haben.
So weiß man auch, daß einige Weibchen gar keine, oder doch so kleine Flügel haben,
baß man sie kaum sehen kann.

Doch ich vergesse, daß es hier meine Absicht nicht sen, alle allgemeine Eigenschaften ber Schmetterlinge zu erzählen, und vielleicht habe ich schon zu viel nachgesagt, was ber Herr von Reaumier vor mir gemeldet hat. Ich wende mich also wieder zu bem Besondern \*\*).

Der

als

der seinen wir also bie eigentliche Absicht bes Verfassers. Er will bloß das Besondere an den Insekten zeigen, was andere vor ihm noch nicht beschrieben haben. Erhalt badurch nicht sein Werk und Worzug? Wir konnen es

Wan kann im Frühjahre einen solchen abergebliebenen Flüchtling leicht erkennen. Er hat gar kein Ansehen, ist im Anfange elend und ausgehungert. Seine Flügel sind schmus hig und abgestäubt, G.

Der Herr von Reaumite hat sehr oft bemerkt: daß man von den Farben der Schmetterlinge nicht auf die Farben der Raupen schließen musse. Es gaben oft häßeliche, braune, schwarze und graue Raupen Schmetterlinge mit den schönsten Farben, und im Gegentheil kamen aus schönen Raupen hochst unansehnliche Schmetterlinge. Da ich viele Raupen besonders ausgezogen, habe ich mich völlig von dieser Wahrheit überzeugen können \*).

Unterdessen giebt es doch auch Schmetterlinge, welche die Farben behalten, die sie als Raupen hatten. Ich beweise dies mit zwen Exempeln. Die Natur ist in ihren Abwechselungen, deren jede merkwürdig ist, so fruchtbar, daß sie deshalben allein verdies

net, untersucht und bewundert zu werben.

Das erste Benspiel: daß Schmetterlinge die Raupenfarben behalten, giebt uns die zehnfüßige Spannraupe auf den Stachel = und Johannisbeeren \*\*). Die Raupe an sich ist weiß, und mit vielen schwarzen Flecken von verschiedener Größe beworfen. An benden bes Körpers ist sie Okergelb, und hat an jeder Seite eine langs gehende Streise von gleicher Farbe. Der Kopf und die spisigen Vorderfüße sind schwarz. Alle diese Farben hat nun auch der Schmetterling, in den sich die Raupe verwandelt. Der Grund seiner Flügel ist weiß und schwarz gesteckt; queer über jeden Oberstügel gehet eine Okergelbe Streise, und benm Unfange derselben siehet man einen Flecken von gleicher Farbe. So ist auch der Leib eben so gelb und schwarz gesteckt; Kopf aber, Fühlhörner und Füße sind schwarz. Folglich hat die Raupe keine Farbe, die sich nicht auch an dem Schmetzerlinge fände. Er hat sabensörmige konische Fühlhörner, und einen ziemlich langen Saugerüssel.

Das

als einen Kommentar mit vielen neuen und angenehmen Aussichten betrachten. Bergleichen wir damit die noch neuern Entbedungen in uns fern Zeiten; so haben wir in der That etwas Volls

ftandiges. G.

Die Natur gehet hierinn sehr verschiedene Wege, deren Absüchten man noch nicht völlig entsdecken kann. Warum ist die Raupe des Atropos so sichbu, und der Bogel mit ganz entgegenstehens den sinstern und trausigen Farben gemahlt? Warzum ist die gemeine Dornraupe der Nessel so schlecht, so schwarz und furchtbar anzusehen, und der von ihr kommende Admiral mit dem erhabenssten Karmin und andern reizenden Farben gesschmuckt, daß man nicht leicht etwas sehduers sehen kann. Einige Raupen aber zeigen gleichs sam schon in der Ferne, daß ihr Schmetterling nicht der schlechtesse sehn werde. Man nehme die

Liguster: Wolfsmild: Wein: und Gleanders raupen; man kann es ihnen schon ansehen, daß ihre Bogel ihrer Schonheit nicht nur nicht ents sprechen, sondern solche noch weit übertreffen. Ich würde der Erfahrung meiner Leser zu wesnig zutrauen, wenn ich mehr Benspiele auführen wollte. G.

Tom. I. Seine Abbildungen sind unrichtig und schlecht, wie sie zu seiner Zeit kast nicht anders sein komten. S. die übersetzen Lyonetschen Anmerkungen zum Leßerschen Tert in den neuen Berlinischen Mannigsaltigkeiten II Jahrg. S. 287: Die Raupe, wovon hier die Rede ist, ist die Larve von der Phalaena Geometra großulariata Linnei p. 867. der Jarlequin, der Cyger, s. Berlin. Magazin IV.B. S. 602. Rösels Inselstenbel, IB, Nachtv. 3te klusse, Tab. 2.

Das-Amente Exempel giebt ein Schmetterling, Lab. III, Fig. 1 mit fabenformis gen fonifchen Guhlhornern und einem Saugeruffel, ber feine Flugel bachformig tragt, ben auch Reaumir bereits vorgestellet bat \*). Das Obertheil des Ropfs, des Bals. fragens und ber Oberflügel ift ein Schones Papagenartiges Brun. Queer über biefe Flugel geben zwo hellgelbe Streifen. Born am Salsfragen fiebet man eine eben bergleichen fleine Streife, die auf benben Seiten herunter gehet, und die auswendige Seite gedachter Flugel einfasset, beren Grundflache aber einen weißen Rand bat. Der Bauch und bie Oberfeite ber Unterflugel ift febr weiß; bie vier Flügel aber, und ber halsfragen find unten recht hellgrun. Die Rufe find weifigrunlich. Der Ropf ift unten weifi, ber Bart rothlich, und so sind auch die Ruhlhorner ben ber Wurzel. Das Uebrige ber Ruhlhorner Die Augen braun, und ber Saugeruffel braumgelblich. Die Rauve biefes Schmetterlinges \*\*) ift gang grun mit einigen grungelblichen Streifen. Bon gleicher Farbe ist auch die Puppe. hier ift also ein Schmetterling, ber als Raupe und Schmetterling grun ift.

Alle Schmetterlinge haben unten und vor dem Kopfe zween rauche Theile, welche Reaumir Barte nennet, zwischen welchen ber Saugeruffel zusammengerollt liegt. Die Bartspigen bes vorermannten Schmetterlings, Lab. III, Fig. 2, bc, bc, haben ein artiges Grun. Sie bestehen aus dren, mit vielen haaren und Schuppen besetzten Studen, Fig. 3, dfe, cdeb, abc, die nach bem Borbertheile bes Ropfs ju gwischen ben benden Augen gebogen finb, Fig. 2, ec.

So verschieden die Urten ber Schmetterlinge find; so verfchieden find auch bie Beftalten ihrer Barte. Ben einigen find fie furz und bide, ben andern langer und bunner. Einige find gerabe, andere find bogenformig, und feben wie zwen horner aus \*\*\*). In ben Reaumittichen Nachrichten kann man viele Benfviele Diefer Berfchiebenheiten finden, und in ben folgenden Studen werbe ich ebenfalls Belegenheit haben, noch beinige anzuführen.

Unter allen mir befannten Schmetterlingen aber haben feine merfwurdigere Barte, als die auf ben Wiesen herumfliegen, und ble ich oft gefunden habe. Sab. V, Fig. 1. +).

Benni

\*) Tom. I, Pl. 39, Fig. 13, 14. Es in Phalana tortrix prafinana Linnei, pag. 875. ber Erlenwickler. Rosel Insektenbel. IV 23, Tab. 22. 3.

(c) Mein. Tom. I, Pl. 39, Rig. 10. Rofel IV B. Tab. 22, Rig. 1. 3.

200) Reaumur Memoires &c. Tom. I, Pl. 18,

Fig. 11, 12, 15.

f) Es ist Phalana Pyralis tentacularis, Linnei pag. 881, Der Cangfühler, ber zu ben

Lichtmaden : Phalanen gehört. unser Verfasser sind also die einzigen Raturfor= icher, die dieses Infett konnen. Rosel hat es nicht. Schweben fcheint alfo fein Baterland git fenn. Ingwischen giebt es in Deutschland noch fehr viel unbekannte Arten berfelben, wovon une ber herr D. Rubn im Maturforfcher 3 St. Tab. I merkwurdige Benspiele geliefert bat. Die erfte Kigur zeigt ein Mannchen von der Phalana noctua spirilingui Linnei, welches herr R. ben Drevilia

Behm ersten Anblick scheinen biese Schmetterlinge, wegen ihrer simplen Farben, nicht sonberlich achtungswurdig zu senn. Die Flügel sind schmußig weiß, ober braum melirt. Der seib und die Juße fallen etwas mehr ins Braune, und die Augen sind schwarz. Jeder Flügel hat zwo blagbraune, aber kaum'nnerkliche Queerstreisen.

Diese Schmetterlinge fliegen des Nachts, haben bartige Fühlhorner, ober Schnurren, und einen ziemlich langen Saugerüssel. Die Fühlhorner sind braun und artig gesiedert, Lab. V, Fig. 2, aa. Der Saugerüssel ist braungesblich. Die Flügel tragen sie senkrecht und ausgebreitet, wie sie Lab. V, Fig. 1, vorgestellet sind. Sie fliegen aber

febr langfam.

Die gröste Merkwürdigkeit an ihnen sind die benden Barte vorn am Kopfe. Sie sind fast so lang, als die Antennen selbst. Tab. V, Fig. 1, bb, und Fig. 2, bcd, bcd, welches gewiß was sehr seltenes ist. Alls ich sie das erstemal sabe, glaubte ich, es waren ween Vorderfüße des Inselts. Ihre lange beträgt brittehalb linien. Insgemein trägt sie der Schmetterling gerade vor sich, Fig. 1, zuweilen aber thut er sie etwas weiter aus einander Fig. 2. Es bestehet jeder Bart aus zween ungleichen Theilen, bb, cc, die zusammen einen sehr offenen Winkel machen. An jedem besindet sich oben ein Einschnitt, Fig. 2, d und Fig. 3. Uebrigens sind sie ganz mit Haaren und Schuppen Fig. 3 bedeckt, die sowohl ihrer länge, als Gestalt nach, verschieden sind, Fig. 4.

Wir kennen noch keine andere Absicht der Schmetterlingsbarke, als daß sie dem Saugerüssel zum Futterale dienen, den sie, wenn er spiralkörmig zusammen gerollt ist, auf benden Seiten umgeben. Inzwischen sind diese Theile von sehr verschsedener Gestake. Sollten sie also nicht vielleicht zu andern Absichten bestimmet senn? Wozu sind die Barte unsers vorigen weißen Schmetterlinges so lang? Die länge scheint wohl nichts zur Bebeckung des Saugerüssels benzutragen. Sie würden dazu eben so dienlich senn, wenn sie auch weit kürzer wären. Laßt uns immer bekennen, wir wissen die vorgebischen Absichten so wenig von diesen, als von andern Insektenkeilen, z. E. von den Filhkhörnern. Wir mussen sehr ohe Naturwerken in Unsehung ihrer Absichten, ihrer innern Struktur und der Kräfte, womit sie wirken, unsere Unwissenbeit bekennen \*).

Hiermit will ich noch die Beschreibung einer andern, wegen der besondern Gestalt ihres Barts und einiger andern Theile, merkwürdigen Phalanc verbinden. Man brachte mir im August eine Weidenraupe von mittelmäßiger Größe. Ich fand nichts Besonderes daran. Inzwischen erhielt ich sie in einem halb mit Erde angesüllten Zucker-

Dreysiger nennet, woben dieses das besonderssie ist, daß er die Zahl 30 überaus demlich auf dem rechten Flügel in der rechten Ordsnung, auf dem linken aber verkehrt OE stehen hat. G.

O) Allezeit ein ruhmlicher Geständnist, als eine philosophische Weisheit, die sich ohne Erfahrung nit Aathen behisst. Blose Vernunfrschlusse, ohne sie aus Saktis herzuleiten, machen die Telezologie siets verdächtig. G.

Zuckerglase. Einige Tage nachher froch sie in die Erbe, um sich zu verwandeln. Im Marz des folgenden Jahrs kam mir eine Phalane aus Tab. IV, Fig. 7, welche wegen einiger Seltenheiten besonders merkwürdig war \*). Sie kam sehr zeitig aus, (benn wir waren damals noch mitten im Winter,) weil das Glas in einem ziemlich warmen Zimmer gestanden hatte. Als ich den Schmetterling gesehen, reuete es mich, daß ich von der Raupe keine Zeichnung gemacht hatte. Was ich noch von ihr sagen kann, ist dieses, daß sie glatt war und sechzehn Jüße hatte. Die Farbe war ein schwies Grün, und auf dem Körper lagen einige weiße Streisen. Vorn am leibe war sie erwas Zitrongelb gesärbet, und fraß Weidenblätter.

In der Erde machte sie sich aus kleinen Rlumpchen, die sie mit Seide verband, ein Gespinnste, das aber nichts besonders hatte. Die Puppe war von gemeiner Gestalt und Farbe, nemlich braunroth, oder Kastanienbraun. Ich hielt es also nicht für nothig, davon eine Zeichnung zu nehmen. Den Schmetterling, Tab. IV, Fig. 7, wollen wir besto ausmerksamer betrachten.

In seinen Farben hat er weber Pracht noch Schönheit. Auf dem Ropse, Halskragen und Bauche, der lang und dunne ist, ist er grau, mit braun vermischt. Unten sind die Oberstügel ebenfalls grau, aber mit einer so gemischten Schattirung, wie die Achate haben. Ueberdem sind sie mit einigen schwarzen Pünktchen und weißlichen Flecken beworfen. Die Unterstügel sowohl, als die Jüße, sind grau, außer daß diese leßtern noch einige weißliche Flecke haben. Vorn ist der Halskragen mit einem weißen Halbzirkel umgeben, der braun eingesaßt ist, Lab. IV, Fig. 8, d.

Er gehört zu der Klasse berer, welche Fühlhörner mit gesiederten Barten, Fig. 8, c, haben. Unter dem Kopse liegt der, einige linien lange, Saugerüssel, ohne Bewes gung, spiralförmig zusammengerollt. Die Fühlhörner sind weißgrau; ihre Barte aber schwarz. Es war ein Mannchen.

Die Flügel trägt bieser Schmetterling wie ein Dach, mit einer sehr spisigen Kante, daß sie bennahe ganz dicht an einander schließen. Der untere Rand, Fig. 7, ef, der Oberflügel ist leicht ausgezackt, und sie sind so gestaltet, daß sie oben über das Hintertheil des Körpers ziemlich hervor stehen e. Dicht am Halskragen sind eben diese Flügel auf der inwendigen Seite mit einer Neihe langer schwarzer Schuppen belegt, die einen länglichten, b, aber an den Seiten flachen, Busch sormiren.

Fast ben allen Phalanen sien am Halskragen zween platte, sehr haarichte Theile, die gleichsam wie zwen Ohren aussehen, und an den Seiten platt anliegen. Un unserm Schmetterlinge haben diese Theile das Besondere, daß sie start mit langen Haaren bewach-

9) Mbermal ein in Deutschland unbekanntes Im Berlinischen Magazin II Band. S. 422. Insett, welches Absel nicht hat. Es ist heißt es die Russelmotte, Ein bequemer Nas-Phaixna Bombyx. palpina Linnel, pag. 828, me, G.

fet

sen sind, die sich aber mit den andern Haaren des Halskragens nicht meliren. Sie formiren also gleichsam zwo Platten, zwen gewisse sehr haarichte, Lab. IV, Fig. 7, 00, an bende Seiten des Halskragens auschließende Ohren. Vorn hat der Halskragen oberwärts noch einen kleinen erhabenen Haarkamm. Alle diese rauchen Theile machen die Oberstäche des Halskragens sehr ungleich, und gleichsam höckricht.

Das allermerkwürdigste aber an diesem Schmetterlinge ist die Größe und Gestalt der Bartspisen B, die er vorn am Ropse trägt. Sie sind so groß und haaricht, daß sie gleichsam vor dem Ropse eine ziemlich lange und breite Schnauze formiren, Tab. IV, Fig. 8, BB. Jede Bartspise bestehet aus einem Stiele mit zween ungleichen Theilen ab, so daß nemlich der am Ropse sisende viel länger ist, als der andere. Unten und oben ist dieser Stiel mit ziemlich langen Haaren und vielen Schuppen besetzt, die am Ende des Barts eine Ausschweisung e lassen. Es giebt wenige Schmetterlinge, die so große Bartspisen haben. Sie geben auch diesem Insest ein seltssames Ansehen. Recht ben der Wurzel der Bartspisen liegt der Saugerüssel zwischen denselben.

Am Tage sist dieser Schmetterling ganz stille. Alsbenn kann man mit ihm machen, was man will; ohne daß ers zu empfinden scheint. Er ist gleichsam ganz kraftloß. Benm Eintritte ber Nacht aber sest er sich in Bewegung, und fliegt allenthalben herum.

Wir haben oben gesagt: es waren die Stäubchen, womit die Schmetterlingestügel ganz bedeckt sind, und benen sie ihre schwen Farben zu danken haben, von verschiedenen Schuppen Federn genennet worden; der Herr von Neaumiur aber habe den Namen Schuppen für bequemer gehalten, weil sie, seiner Mennung nach, mit dem, was man Schuppen zu nennen pflege, mehr Aehnlichkeit, als mit den Federn, hatten. Inzwischen kann ich nicht undemerkt lassen, daß sie vielleicht, so wohl wegen ihrer Gestalt, als hauptsächlich wegen ihrer lage auf dem Flügel, eben so viel Aehnliches mit den Federn, als mit den Schuppen haben \*):

Ich könnte z. E. sagen, daß sie alle ein kleines Stielchen haben, Lab. III, no. 1, 2, 3, ac, ac, ac, momit sie eben so in der Substanz der Flügel, als die Federkiele in der Haut der Wögel, stecken. Ich könnte sagen, daß oft dieser Kiel bis ans andere Ende des Schuppthens no. 1, 2, ab hinauf gehe. Ich könnte sagen, daß sich in einigen der Riel & 2

bierinn mussen wir unserm Versasser vollkommen benpflichten. Es ist uns unbegreislich, wie der Herr von Reaumar Tom. I, Part. I, p. 252. sagen konne: Ihre Struktur hat gar nichts mit den Sedern gemein. Wer ein solches Staubchen unter einem guten Mikrostop, zugleich aber auch ein Studchen eines wohl abgepinselten Flügels betrachtet, der kann unmöglich auf eine Aehnlichkeit mit den Schupspen fallen. Bielleicht ist es ein Favorinanne

für den Herrn von Reaumür gewesen, der doch in den folgenden selbst gesiehet, daß es welche gebe, denen der Name Schuppen nicht füglich zusemme. Doch das sind Werre, woben sich große Naturforscher nicht lange aushalten. Ich merke nur noch an: daß unter allen Beobachtern keiner mehr Zeichnungen davon gesliesert, als Bonani in seiner Mikrographie, der allein vier Seiten damit angefüllet hat. G.

Tab. III, no. 3, a b, in verschiedene Zweige theile, und dast man selbst auf dem Körper dieser Stäubchen Züge oder Streisen erblicke, welche dem Wesicht wie dicht an einander schließende Federbärte personnen. Da dies aber eine gleichgültige Sache ist; so will ich mit dem Herrn von Meatimite sortsahren, sie Schuppen zu wennen. Denn ich lause weniger Gesahr, wenn ich hierinn der Mennung eines so angeschenen Schriststellers solge, als wenn ich einen neuen Namen ersinde, der mir vielleicht unnühe Urrheile zuziehen könnte. Ich will also lieber die merkwürdissten Verschiedenheiten durchgehen, welche diese Schuppehen in ihrer Gestalt zeigen. Wir wollen sogleich die Schuppen des weißen gemeinen Tagvogels untersuchen, dessen Raupe alle Urten Kohlblätter frist \*).

Diejenigen Schuppen, die oben auf den Oberflügeln liegen, sind inegemein erformig Tab. III, 4, und vorn zwen z drey z auch wohl vierfach gezackt; am andern Ende aber sietet das kleine kurze Kielchen. Unter diesen fand ich welche, no. 5, die weit kurzer, breiter und gezackter, als die vorigen waren. Andere sind gerader no. 6, das Ende zugerundet, und nicht gezackt. Bon dieser Sorre sindet man hauptsächlich viele auf der Oberseite ber Unterflügel. Folglich haben die meisten Schuppen der Oberssigel Zacken, no. 4, und die auf den Unterslügeln sind am Ende zugerundet no. 6.

Auf ben Oberflügeln eines schönen Zitrongelben Tagvogels (\*\*) Tab. XV, Fig. 8, 9. entbeckte ich bennahe gonz runde Schuppen, Tab. III, no. 7, mit einigen kleinen überaus kurzen Zacken.

Undere Schuppen des vorerwähnten weißen Tagvogels auf seinen Unterflügeln warren ganz oval, no. 8, und hatten gar keine Zacken. Außerdem sien noch auf den Flügeln ziemlich lange Have, womit überhaupt die Unterflügel aller Tagvogel bewachsen sind. Reiner aber hat langere und mehrere, als der schöne schwarze Nesselvogel \*\*\* Tak. XXII, Kig. 5, mit einer rothen Streife auf jedem Flügel.

Die Schmetterlingsstügel sind mit einem Saume eingefaßt. Ben unsern vorigen Weißen bestehet solcher aus ganz andern Schuppen, als die übrigen sind. Sie sind hier schmal und länglicht, Tab. III, 9, 10, 11, 12. Das Hinterende gehet in eine lange Spise zu, und das Vorderende hat zwo no. 10, bren no. 11, 12, auch vier Zacken no. 9. Sie sund übrigens von ungleicher länge, wie man an den Figuren sehen kann.

2lim

Bofel Jufeftenb. 1 B. Tago. 2te Al. Tab. 4. G.

Jusettenbel. III B. 2te Al. Lagu. 46te Suppl. Tab. Fig. 1, 2, 3. Sulzers Kennz, Lab. 13, Fig. 84. G.

84. (9. Papilio Nymphalis Acalanca Linnei pag. 779. der Admiral, das Jahlenthierchen, weil man auf seinen Flügeln die Zahlen 98, oder 86

zu sehen glaubt; der Scheckslägel, im Franzosesschen le Vulcain; Durio, Omega, Berl. Masgaz. II B. S. 58. Reaumür Tom. I. Pl. 10. Fig. 8, 9. Rösel I B. Lagu. 1te Al. Tab. 6. Insbesondere S. des Herrn D. Martini allgemeine Geschichte der Matur in alphabetischer Ordnung, nach Bomarischer Einrichtung. I Theil: Ubmiral sein Papilion) S. 381 sf. G.

Um Hinterleibe ficen wieber gang anders gestaltete Schuppen, barunter einige in Bergleichung ber übrigen febr groß find. Diese großen Schuppen sind oben am Ranbe enrund, und am groffen Ende etwas flach, no. 13. Undere find langer und fcmaler no. 15, bas Vorderende rundlicht, bas andere jugespist. Einige find auch an benden Enben runblicht, no. 14, und an jeder Seite etwas concav no. 14, a a. Diese bren Arten Schuppen haben feine Backen.

Der Alfgelfaum eines andern ichonen Tagvogels \*) bestehet noch aus größern Schuppen, als ben bem vorigen weißen. Ginige find fehr lang Lab. III, no. 16, 17; baben lange Riele, und vorn am Ende bren ober vier ungleiche Zaden. Unbere no. 18, find awar eben so gestaltet, umb auch so lang als die vorigen, haben aber am Borberende feine Backen, sondern find fimpel jugerundet. Die britte Gorte war lang und schmal, no. 19. und hatte vorn einige Zacken.

Der Schmetterling, ben ber herr von Reauttuir abgebilbet, und unter bie Sacvogel gefeget hat \*\*), hat unter bem Bauche, befonders merfwurdige, und gegen bie vorigen gerechnet, fehr große Schuppen. Dem blogen Auge kommen fie als bloße Hagre por; das Vergrößerungsglas aber zeigt, bages mahre Schuppen find. Ginige find lang und breit, Tab. III, no. 20, haben oben acht bis neun Zacken, und am andern Ende ein furges Stielchen no. 20, b. Unbere find fehr lang und fchmat, no. 29, bie Vorberhalfte ift bennahe gleich breit, hernach werben fie immer bunner und bunner, und verlieren fich in einer Spike, a, die in der Haut des Schmetterlinges steckt. Das Worderende bestehet aus fünf ober sechs Zacken. Undere sind noch schmaler als die letten, und gleichwohl sehr lang, haben aber nicht so viel Backen. Bergleicht man nun biefe benben letten Schuppenarten, no. 20, 29, mit ben verher angeführten, no. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; fo fiehet man, wie weit sie an Große verschieben sind. Denn alle Figuren biefer britten Rupfertafel find burch eine linfe gezeichnet.

Un ben Ruhlhornern biefes letten Schmetterlinges find bie Schuppen fehr flein, Lab. III, no. 23, 22, 24, 25. Einige find schmaler, no. 21, und oben in zwo Spifen ge-Undere find langer, no. 24, und haben zwo Zacken; andere breiter aber furger no. 22, mit mehr als zwo Zacken. Endlich find auch welche barunter, die mit dem Oberende in eine Spige zu geben, no. 25. Un ben Fiißen fant ich ebenfalls Schuppen von verschiedener Große, no. 23, 26, die im Rleinen just so aussehen, wie die ben no, 15.

Am

Diefen ibat ber Berfaffer nicht genennet, Der abgebildet. G.

<sup>50)</sup> Tom. I. Pl. 12. Fig. 5, 6. Er hat ilm, ob er gleich gestehet pag. 350, daß ihn die Merianin unter die Phalanen rechne, barum unter die Tag= vogel gesetzet, weil er sowohl ben Tage, als Elem. Tab. 116, Fig. 3. Rosel 1 B. Nachtv. Nacht fliege, Eigentlich gehort er also zu bens ne Kl. Tab, &. G.

bent, und ist gleichsam ein Mittelvogel; baber ihn Linne in die Klaffe der Sphinge, oder Dams merungevogel gefettet. Es ift Sphinx ftellatarim, p. 803. der Caubenschwang, Karpen. Lopf, Beel. Magaz. II B. S. 182. Schäffer

Um Ende des Bauchs hat unser Schmetterling lange Haare, welche zwen Buschel, oder eigentlicher einen doppelten Schwanz formiren, wie man ben den Reaumurschen Figuren ) sehen kam. Besiehet man diese Haare unter dem Vergrößerungsglase, Tab. III, no. 34; so sehen sie nicht eigentlich wie Haare aus. Denn vorn sind sie ein gut Theil breit und flach, Tab. III, no. 34, cb, und haben am Ende zwo Zacken c, wie einige Schuppen an andern Theilen des Körpers auch so beschaffen sind. Das andere Stück ist lang und dünne, a b, wie ein Haar. Ich werde sie also mit dem Herrn von Reaumite Haarsschuppen (écailles en poil) nennen. Der wie ein Haar gestaltete Theil, welcher eigentslich der Stiel ist, verlängert sich mitten auf der Schuppe, b d, wie man deutlich siehet. Zwischen diesen Haarschuppen liegen wieder einige von gleicher Länge, die am Ende aber nicht gespalten sind, sondern in eine Spise zugehen.

Der ganze Halskragen dieses Schmetterlings ist mit ziemlich langen Haaren bedeckt. Unter diesen sindet man einige Schuppen, die sowohl wegen ihrer Größe, als Gestalt hochst merkwürdig sind. Es giebt ihrer verschiedene Sorten. Einige sehen aus wie ein gleichschenklichtes Dreneck no. 27, dessen Spiße der Stiel der Schuppe ist. Dieser Stiel Tab. III, no. 27, 2, ist sehr kurz, er wird aber am Körper der Schuppe selbst, fast die gegen das Vorderende a d, immer langer, wo er sich in zween Ueste d c, d c theilet, die sich an den benden in zwo ungleiche Spißen auslausenden Mittelzacken hinausziehen. Uußer diesen Zacken hat die Schuppe noch sechs andere, und von jeder Zacke gehet eine Urt von braumer Aber aus, die sich mit dem Mittelstiele, der auch braun ist, zu vereinigen scheint. Diese Abern fallen sehr ins Auge, weil die Schuppe hellbraun und durchsichtig ist. Undere Schuppen von derselben Art waren nicht so breit, und hatten auch weniger Zacken.

Die Schuppen der zwoten Art sind nicht so groß, als die vorigen, aber ganz and bers gestaltet, no. 28. Ihr hinterende gehet nicht spisigzu; sondern ist rundlicht, und die Schuppe ist daselbst kast eben so breit, als sonst allerwegen. Der Riel 2, womit sie im Halskragen steckt, ist noch kürzer, als an der vorigen Schuppe, oben aber hat sie drenzehn sehn seine und spisige Zacken. Soust siehet man auch verschiedene braune Abern in der länge einander parallel hinausgehen. Undere Schuppen dieser Art sind viel kleiner, und sowohl unter diesen, als den vorigen drenzesigen waren einige nicht größer, als ben no. 4. Man merke noch, daß alle diese Schuppen des Halskragens, der länge nach, etwas Bogensörmig gekrümmet waren, damit sie an die Nundung desselben besser ans schließen möchten.

Endlich entbeckte ich noch an den Bartspißen meines Schmetterlinges Schuppen, die wie ein langlichtes Dreneck aussahen, Lab. III, no. 30, und oben fünf Zacken hatten. Der kurze Stiel a gehet nachmals in der Langeherauf, und sormiret eine dunkele Linie, 2 c.

3¢

<sup>6)</sup> Tom. I. Pl. 12, Fig. 5, 6. Schäffer Elem. Tab. 116, Fig. 3. Absel Ins. I B. Nachtv. 1 Kl. Aab. 8. G.

Ich werbe hier meine Bemerkungen an den Schmetterlingsschuppen (dem es ist Zeit aufzuhoren, da ihre Gestalt so unendlich verschieden ist) mit der Beschreibung einiger Schuppen beschließen, die ich an einem Surinamischen Schmetterlinge \*) gefunden, der in dem Merianischen Werke Tad. 36 vorgestellet ist. Diese Schuppen sind sehr groß. Die auf den Flügeln sind gegen ihre länge ziemlich breit, aber gegen das Hinterende zu ziehen sie sich etwas ein, Tad. III, no. 32. Oben haben sie siehen die auch an den Schuppen anderer Schmetterlingsarten bemerkt. Un Größe sind sie verschieden; es giebt kurze und breite, lange und schmale. Mehrentheils aber kommen sie mit der hier ben no. 32 abgebild deten überein.

Auf dem Bauche bieses Schmetterlinges siehet man große Schuppen Tab. III, no. 31, welche wie ein aus frummen Linien bestehendes Drepeck aussehen, und keine Zacken haben. Der Stiel, der sehr kurz ist, macht die Spise des Drepecks aus. Auf diesen Schuppen bemerkt man verschiedene, gerade und schiefgehende Linien. Andere sind beynahe ganz Zirkelrund no. 33, ohne Zacken, und haben einen sehr kurzen, in einer kleinen Kavität, steckenden Stiel.

Ich fürchte, mich ben biefen Verschiebenheiten der Schmetterlingsschuppen zu lange aufgehalten zu haben. Vermuthlich wird diese Erzählung für die meisten Leser ermübend gewesen senn; allein biese Theilchen sind so artig, und geben den Schmetterlingen so schone Farben, daß sie allerdings eine umständliche Vetrachtung verdienen .

Der

Dermuthlich Papilio Heliconius Clio Linnei P. 757. Die Erfahrung lehrt, daß die indianisschen Schmetterlinge weit pratchtigere Farben auf ihren Schuppen haben, als die thier zu Lande. Indessen fann man die ausgemahlten Schuppen der Antiopa, Aranermantel, beym Rosel Inf. I B. Tagv. ite Kl. Tab. I, Fig. 7, isehen. Bersschiedene schöne indianische Eremplare hat Rosel im IV. Bande, besonders Kleemann in seinen Beyträgen Tom. I-X. geliefert. G.

fer Versasser selbst schon für die Geduld seiner Leser besorgt gewesen, benselben noch ein besons dere mitroskopisches Bergnügen vorzuschlagen. Man wähle sich unter den hiesigen Schmetterlingen den Iris, oder den Schillervogel, den Perkmuttervogel, den Sphinx Convolvuli, und einige gemeine graue Wachtvögel, Phalæna Kronuba Linnei. Bon jedem nehme man etwas Stand mit dem Finger ab, und drücke solchen auf ein Mariengläschen, bedecke es mit einem andern, und fälle damit einige Schieber fürs Mitroskop;

p. Geer Infett.

To wird man bie Bericbiebenbeit und Schonbeit. bie besondere Struktur und Lage dieser Schundthen nicht genug bewundern fonnen. Der Sphing Convolvuli hat oben am Haletmaen einige, Die obnstreitig die groften unter allen find. Gie bas ben gehn lange menblich feine Backen, Die fich in die feinfle Spite verlieren. Gin Saarift, uns ter eben ber Linfe, wie ein Baum bagegen angu= feben. Gin Studchen rein abgepinselter Schmetterlingoflugel, ift mit feinen lochern, worinn bie Keberchen gestecht haben, unter bem Mifrostop, ein Dleifterfind ber Matur. Diese Beobachrun= gen haben mich beständig mit einem gang auffer= ordentlichen Bergungen belohnt. Ich habe das rinn mehr Spuren ber gottlichen Beisheit, als in andern Theilen zu erbliden geglaubt. Sollte es und aber amerlaubt fenn, dwas von ihrer Abs ficht und Duten ju gedenken? Offenbar ift es, baß fie mit bem kurzen Stiele in ber Membrane bes Fligels fteden. Mit ihren Baden aber greis fen fie in einander, damit fie die Luft nicht befians dig aufhebe. Uebrigens ist ihre Lage just so, wie

Der Herr von Reattmur hat die Raupen und Schmetterlinge in verschiedene Klassen und Geschlechte getheilet. Die Raupenklassen hat er nach der Zahl und Lage der stumpsen Füße; die Klassen der Schmetterlinge aber hauptsächlich nach der verschiedenen Gestalt ihrer Fühlhdrner und Saugerussel gemacht, wozu er ben den Tagvögelst noch die Stellung der Flügel genommen \*). Es giebt aber unter selbigen nur zwo Klassen, woben er allein zu der Gestalt der Flügel seine Zuslucht nehmen können.

Eine von diesen Klassen \*\*) begreift die Schmetterlinge, deren Weibchen keine, ober doch so kleine Flügel haben, daß man sie kaum sehen kann. Die zwote faßt solche in sich, deren Flügel aus wahren Federn, nach Art der Wogel, bestehen, wie der herr von Reattmillt sagt. Bequem wurde es freylich seyn, diese Insekten so einzutheilen, wenn dieser Eintheilung auch die Raupenklassen entsprächen. Ich will sagen: wenn sich alle Raupen einer gewissen Klasse in Schmetterlinge einer einzigen Klasse, und so umgekehrt, verwandelten: wenn z. E. alle Schmetterlinge mit Fadenförmigen konsschen Fühlhörnern aus sechzehnfüßigen Naupen u. s. w. gekommen wären. Aber hiervon sindet man ost das Gegentheil, wenn man Raupen von verschiedenen Arten auszieht. Es giebt sechzehnfüßige Naupen, aus welchen Schmetterlinge mit keulenförmigen, mit gebärteten, und mit konischen Fadenförmigen Fühlhörnern entstehen. Inzwischen sindet man auch wieder Schmetterlinge einer gewissen Klasse, davon sich die Naupen, sowohl in der Gestalt, als Zahl ihrer Theile, vollkommen ähnlich sind. Dies will ich durch allgemeine Beobachtungen beweisen, davon der Herr von Reaumilt bereits einige gemacht hat.

Die Schmetterlinge mit kenlenformigen Fühlhörnern, die sechs egale Füße haben, und mit ihren Flügeln den Unterseib des Bauchs bedecken, Tab. XIV, Fig. 19, 20. (19) kommen aus sechzehnfüsigen Raupen, die inegemein mit vielen kurzen Haaren bewachsen sind, Fig. 14, 15, 16, und sich in eckige Puppen verwandeln, die am Ende des Kopfs nur einen einzigen spisigen Theil haben, Fig. 17, 18. Diese Puppen pflegen sich mit einem seidenen

die Ziegeln auf dem Dache liegen. Bon der Abssicht ihrer verschiedenen Sarben nuff ich schweisgen, weil ich sie schlechterdings nicht kenne. Deswuchrscheinlicher scheint ihre Hauptabsicht wohl die zu senn, daß sie die Flügel der Schmetterslinge, die mehr, als andere Insekten, so wohl ben Tage als Nacht, unter den seuchten und besthaneten Pflanzen herumflattern, vor der Masse bedecken, um das Einkriechen der Membranen zu verlütten. Die Phalanen sind daher viel schuppichter und baarichter, als die Tagvögel. Bon der Struktur dieser Schuppchen S. Ayonet Remärques sur la Theologie des Insektes de Mr. Lesser, à la Haye 1742. S. Tom. I. p. 108. G.

9) Ben der ersten Abhandlung habe ich bereits bie Reaumursche Eintheilung angeführt, Damit

ich aber nicht nothig habe, die Eintheilung ber Tagvögel noch einmal hier abzuschreiben; so verweise ich meine Leser auf des Herrn Prof. UTUlsters anöführliche Erklärung des Linneischen Naturspstems V. Th. 1B. S. 560, wo sie zugleich die leichtere Röselsche Eintheilung, samt der Linsnelschen sinden, und also das Ganze besto bez quemer übersehen können. G.

#### 00) Reaumur Mem. Tom. I. Mem. 7.

Dies sind die Zelikonier des Linné: die Langstügel, deren Flügel in die Breite langgesstreckt, und mit einem glatten oder ungezignelsten Rande verseben sind. Der hier gemeynte Schmetterling ist der deutsche Weißling, Papilio Crataegi. G.

feibenen Burtel, mitten am leibe, aufzuhängen \*). Davon muß man aber bie Raupet ausnehmen, Lab. IV, Fig. 9, 10, bie ben Kellerwirmern \*\*) abnlich feben, woraus Lagvogel mit feche gleichen Fuffen entstehen. Denn ihre Puppen, Fig. 12, 13, find nicht ecig, sondern konisch, ober enformig, wie die Phalanenpuppen.

Die Schmetterlinge mit Reutenformigen Sublhornern, Die aber nur auf vier Suffen gehen, Lab. XX, Flg. 9, 10, weil fie furze, rauche und mie Haldzobel gestaltete Worderfüßichen haben, Lab. XX, Fig. 11 200), find alle aus Dornraupen, Lab. XX, Fig. 1. entstanden, und ihre Puppen sind beständig eckig und stadslicht, welche am Ropfe zwo Hornerformige Spiken, Fig. 6, 7, haben \*\*\*\*). Alle bisher bekannte Dornraupen aber haben fechzehn Bufe, ober acht Mittelfuße.

Alle Phalanen mit prismatischen Kuhlhornern, wie sie ber Berr von Reaumine nennet \*\*\*\* , find aus fechzehnfußigen glatten Raupen, hinten mit einem frummen Borne

entstanden t), Lab. VIII, Fig. 1 und 5, Lab. IX, Fig. 1, 2, 8, 9 tt).

Die meisten Phalanen aber, welche ihre Rlugel febr breit, und bem Rorver parallel tragen, haben ihren Ursprung zehnfüsigen Spannraupen zu banken. Allein verschiedene andere Raupen dieser Art verwandeln sich in Schmetterlinge, die ihre Flugel verschieben tragen, und beren einige bartige, andere Rabenformig-fonische Rublborner haben.

Dies alles habe ich aus eigener Erfahrung gelernt. Defters wiederholte Beobachtungen werden biese Regeln entweder bestätigen, ober vernichten, entweder einschränken. ober allgemeiner madien.

In einer meiner folgenden Abhandlungen †††) werde ich von einer gewissen Urt weiß fer Lagvögel, Lab. XIV, Fig. 19, 20 tttt), mit schwarzen Flügelabern reben, beren Raupen auf ben Weißbornen, auf ben Pflaumenbaumen und Vogelfirfchen +++++) leben. Ben ber großen Menge biefer Schmetterlinge, bie mir auskamen, hatte ich Gelegenbeit. an einem berfelben eine ganz besondere Bemerkung zu machen, die ich glaube, hieher

2) Reaumur Mem. Tom. I, Pl. 28, 29, Rig. 13, 14. Abfel Infeltenb. I B. Tago, 2te fil. Zab.

3, Big. 3, 4. G. Daher nennet sie Reaumar Tom. I, Part. I, pag. 103. Chenilles - Choporres. Pl. 28, Daraus fommt ber Schmetter= Fig. 1 - 7. Es ist Papilio Plebejus Pruni ling Fig. 7. Linnei, pag. 788. S. Schaffere Elem. Tab. 94, Fig. 5. Abfel Infettenbel, I B. Tagv. 2te Al. Lab. 7, Fig. 1 — 5. G.

cos) Reannur Tom. I, Part. I, Mcm. 6, p. 340.

Pl. 27, Fig. 9, 10. Der hier gemennte, und Zab. XX, Fig. 9, 10 abgebildete Papilion, ift Papilio C. album Linnei p. 779. Rofel Infeftenbel. I B. Tago. ifte M. Tab. 5. G. coops) Mcm. Tom. I. Part I. p. 277.

+) Dies ift Sphinx Populi Linnei, pag. 707. Rosel III B. 30ste Suppl. Tab. G.

11) Sphinx Elpenor Linnei, pag. 801. RS: fel Infefrent. I B. Nachtv. ifte Kl. Lab. 4, ber Weinvogel. G.

†††) In ber 6ten. ††††) Der beutsche Weißling, Papilio Crataegi. G.

1111) Lucia, Padus: Die Raupe frifft alles, und ist eine ber schablichsten. Rosel 19. Tagv. 2te Al. Tab. 3. ..

bieber feben zu konnen, weil fie fide zu allen Schmetterlingen überhaupt fchickt. Sie

betrifft aber ben Bau ihrer Glügel.

Der herr von Regumur fagt \*), daß bie fo außerordentlich bunnen Fligel ber Allegen bennoch doppelt find, und aus zwo auf einander liegenden Membranen bestehen. Denn er hat bazwischen eine große Menge Luftblafen gefeben. Giner von meinen Weißlingen war frank zur Welt gekommen, und blieb auch nicht lange leben. Der eine Flugel hatte gleichsam eine Urt von Bafferfucht. Denn ich fabe barinn inwendig eine giem-Ache Menge grunen Saft, ber ihn bick und unformlich machte-Auf welche Seite man ibn kehrte, lief auch ber Saft hin. Ich machte ba einen Einschnitt, wo er am häufigsten war, und sogleich quollen bren bis vier groffe Tropfen heraus. Dies gab mir Belegenheit, aufs beutlichste zu feben, bag ber Flügel aus gipo Membranen bestand, bie ich mit leichter Muhe trennen konnte. Ehe ich ben Ginschnitt machte, bemerkte ich offenbar, bak ber Saft nicht burch bie Abern angehalten murbe ; fondern gang ungefindert von einem Ende des Flügels bis zum andern lief. Es findet sich also zwischen ber innern Sohlung des Flügels und ber Abern eine Gemeinschaft. Folglich sind die Abern keine auf allen Seiten verschloffene Gefäße, ober Ranale.

Als ich die bende Membranen von einander sonderte, sabe ich auf jeder die Abern beutlich liegen, und als ich eine Eupe pur hand nahm, exblichte ich deutlich, daß fich, beb ber Theilung ber Membranen, zugleich die Abern, der lange nach, gang natürlich mit theils ten, und an jeder Membrane eine Balfte figen blieb \*\*). Inwendig waren biefe benben Balften nicht konver; sondern es formirte jede gleichsam eine kleine hohle Dachrinne. Bieraus erheller, baf bie benden hohlen Rinnen, in ihrem naturlichen Bustanbe, nur gang keicht auf einander liegen, und baft sie also die colindrischen Nerven des Flügels formiren. Sier ift bie Urfache, warum ber Caft in bem glügel bie Rerven ungehindert pafiren fonnte. Denn die benden hohlen Balften, oder Rinnen, schließen alebenn nicht gang bichte gusammen, und konnen folglich den Caft burchlaffen. Unfireitig fcheint auch ber grunliche Caft Dieses gebrechlichen Fligels mit bemienigen nicht einerlen zu fenn, ber insgemein inwendig in allen Schmetterlingsflügeln flieft, und febr viel, vielleicht alles, bagu bentragt, baß Der eben ausgekommene Schmetterling feine Flugel ausbreiten kann \*\*\*). bem

9) Tom. IV, Part. II. Mem. 8. p. 73, 74-Dies ift also eine gang weue Entbeching an ben Schmetterlingeflugeln: barauf, meines Wiffens, noch Niemand gekommen ift. G.

Ferner lehrt die Erfahrung, ausbreiten fann. baf ben aufgezogenen und verpuppten Raupen mancher Schmetterling furze, zusammenges schrumpfte und gebrechliche Flügel bekommt. Dies rühret ennweder baher, wenn die Puppe in einer Schachtel liegt, und ber Schmetterling benme Auskonnnen nicht an envas in die Sohe friechen, und fich ber Caft nicht, bermege feiner wecifischen Schwere, in die Flugel hat herabsenken konnen. Ober weil die Raupe por ihrer Perwandlung nicht

Dies ist eine eben so richtige, ale interesfante Bemertung. Es ift befannt, baf bie gubgekommenen Schmetterlinge fogleich an envas in Die Sohe friechen, und einen gewiffen Gaft in die Flügel gehen laffen, wodurch sie ihre gehörige Ronfistenz erlangen, daß fie ber Schmetterling

dem Flügel meines Schmetterlings war unstreitig des Safes zu viel, ober er hatte, durch eine nur unbekannte Ursache, nicht gehörig ausdünsten können. Folglich hatte dies eine Krankheit veranlaßt, die mir mit der Wassersucht viel Aehnliches zu haben schien. Der Schmetterling konnte auch davon nicht genesen, sondern starb des solgenden Morgens nach seiner Geburt. Uebrigens hatte der Sast dieses Patienten einen übeln, und bennahe ganz faulen Geruch.

Es giebt aber bie Bilbung jestgebachter Aligelabern bes Schmetterlings: bak fie nemlich aus zwo auf einander liegenden hohlen Rinnen bergefigtt zusammengefeßet find, bag eine Boblung auf die andere paft, und alfe biefe bende Rinnen fich in ben weichen und erst aus ber Puppenhulse gekommenen Stügeln so weit von einander thun tonnen, bamit ber Caft im Cranbe ift burchzukommen: biefe Struftur, fage ich, giebt bem scharffinnigen Ginfalle bes herrn von Regumir über bie Urt und Weise: wie fich bie Mugel ber erft ausgeschlossenen Edmetterlinge nach allen Seiten ausbreiten, ein nicht geringes Gewicht. Es geschicht foldes nemlich, wie er glaubt, burch ben hineingelassenen Saft, welcher nun anfangt in allen Theilen zu cirkuliren, und baburch bie Flügel nothiget fich auszubreiten und gehörig zu entwickeln. nun, Daf bie Flugelabern aus zween hohlen Theilen bestehen, welche fich trennen laffen, und alfo bem, in bem Glüget felbit, ober in benen, awischen ben Abern liegenben Relbern, cirfulirenben Cafte, von einem Orte gunr anbern ben Durchgang verstatten; fo begreift man feicht, bag berfelbe Saft überall in bem Glugel herumlaufen, bag er; ohne von ben Abern aufgehalten zu werben, von einem Ende zum andern kommen, und (ich)

Futter genug gehabt. Daff aber, wie unfer Bergaffer anmerkt, diefer Saft die einzige Urfache von ber Bollkommenheit der Flügel fen, will ich durch ein ganz befonderes, und vielleicht noch wenis gen bekanntes Benfpiel erlautent.

Fe ist bekannt, daß die Maupe des Nacht=
pfanenauges, Phalkna Puvona maior und minor Linner, pag. 810. Adsel Insestenbel. I B.
Machto. Ae Kl. Lab. 4, 5. Insest. IV. Lab. 15,
16, 17. de Geer Tom. I. Pl. 19, Fig. 1—12.
Reaumur Tom. I, Pl. 50, 47, 48, 49, ein ganz
eigenes Gespinnste mache, worinn sie sich ver=
puppe. Es hat die vollkommene Gestalt einer
Sischerreuse, Rosel I. c. Lab. 4, Fig. 6, 7, Lab.
5, Kig. 8, 9, 11. Ich glaube, die Absicht dieses
sonderbaren Gebäutest einigermaßen durch solgen=
den Versuch entveckt zu haben. Schneidet man
das Gespinnste auf, und numm die Puppe her=
and, so wird der nachher ausgesemmene Schmeisterling allezeit gebrechliche Slügel behalten,

Bleibt aber die Duppe barinn. kommt ber Bogel inwendig aus; so muß er erst mit bem Ropfe durch die, aus starten elastischen Faben bestehens de, Fischerreuse. Ift der Kopf durch, so kanne er nicht wieder gurud. Er muß fich also allmah: lig burcharbeiten. Ben jedem Ruck tritt ber Gaft If er gang heraus; fo fann er in die Flügel. fie gleich ausbreiten, weil ber Gaft icon allents halben verbreitet ift. Ich fabe es versucht, be= nen- außerhalb des Bespinnstes, ausgeschloffenen Schmetterlingen mit gebrechlichen Aligeln ben Leib zu briden, und jebesmal thatem die Alfael einen Rud, als wenn sie fich ausbreiten wollten: fielen aber gleich wieder gusammen. Ich weiß nicht, ob ich gang unwahrscheinlich schliefe, baff Die besondere Struktur bes Gespinnsted feine anbere Absicht habe, ale ben Saft in die Flügel gu preffen. Go weit hat schor bas Auge des Echb= pfere Die Bedurfniffe eines verachtlichen Thiers porhergefeben! G.

fich also baburch ber Flügel in seine vollkommene Flache, wie wirklich geschiehet, aus breiten konne \*).

So bald aber bie Flügel gehörig troden geworben; fo tann man mit aller feiner Geschicklichkeit die benden Membranen nicht mehr von einander sondern. war es nur ein gunstiger; aber besto wichtigerer Umstand, je seltner er vorkommt, ber mir bies zu seben erlaubte bo).

Es hat auch ber herr von Reaumur gefunden, baf fich die Duppen gang nature Die erste begreift bie, welche man ecfige nennet, lich in zwo Klassen theilen lossen. Sab. XIV, Fig. 17, und Sab. XXI, Fig. 6, 7, weil sie viele Ecken, Spigen, · Mus biesen Puppen fommen beständig lauter Buckeln und bergleichen haben. Tagvogel \*\*\*).

Die Puppen ber gwoten Rlaffe haben eine ebenere, Lab. V, Fig. 13, 21, runbere und gleichsam konische Westalt. Go find bie Scidenwurmerpuppen. then Puppen kommen insgemein Nachtvogel, ober Phalanen. Einige ber cefigen Duppen haben vorn am Ropfe nur eine einzige fonifche Spife, Sab. XV, Fig. 5, 6 und 7, t; anbere

2) Man kann fich von ben nabern Umftanden biefer intereffanten Sache aus dem 14ten Memoire Des zwecten Theile, im erften Bande ber Reaus murichen Jufektennachrichten, G. 350 - 360.

unterrichten. 3.

vo) Hierben fällt mir ein wichtiger Zweifel ein, ber meine obigen Gedanken von den Absichten des Slagelstaubes, G. 182. Mote, nicht wenig zu schwächen scheint. Ich sagte: er diene vielleicht bagu, die Membrane bes Flügels vor der Maffe Bu bermabren, bamit fie nicht zusammenschrum: pfe. Allein diefe Bemerkungen unfere Verfaffers fcheinen zu erweisen, daß, weim ber Caft einmal m die Alugelhaute und Adern getreten fen, und barim gehbrig cirkulire, die Flugel für allen fer= nern Ginschrumpfen ober Schaben gefichert fen. Ich habe bemnach, um mich bavon völlig zu überzeugen, verschiedene Papilions gefangen, ibre Glagel, fo viel ale moglich, von Staube gereiniget und bergestalt abgepinselt, daß fie gang burchsichtig wurden, hierauf ben funf Die nuten ind Waffer gestecht, und fie fodenn ihrem Schicffale überlaffen. Ich habe nicht gemerkt, baft bie Alugel badurch in mindeftem gelitten. So bald bas Waffer etwas abgelaufen war, kounten fie fo gut, wie vorher, fliegen. Und findet man nicht auch oft folche Papilions, besons bers bie, welche unter die rechten Schwarmer geboren, ale die Weißlinge, die Suwfe, u. f. m, die sich gang abgeflattert, und bennahe gang.

weiße und burchsichtige Alugel haben, aber boch eben so gut und auch eben so schnell fliegen fon= nen? Co leicht verschwinden Muthmassungen. wenn die Erfahrung mit ihrem Lichte erscheint. G.

200) Rosel nennet sie Menschengenichtslars Man wird fie im ersten Banbe seiner Infettenbeluftigung, ben ben Tagvogelflaffen, auf den ausgemahlten Aupfertafeln, nicht ohne Bergnugen sehen. Er hat von den Purven, ber der Gintheilung ber Zagvogel in zwo Mlaffen, zwey besondere Merkmale hergenommen. Die Puns pen, worand die Tagvogel erfter Maffe toni= men, hangen allezeit perpendikular mit bem Gez fichte unten. Die Puppen der zwoten Maffe aber haben feine fo vollkommene Menfchengefichte larve, find nicht ju edig, ale die erffen, und liegen horizontal, fo dafi fie mit einer Schlinge um den Spals befestiget find.

Daff indeffen diese Merkmale noch nicht in allen Studen gureichend find, bat Berr Klees mann durch feine schonen Unmerfungen und Bentrige, Tab. 19, Fig. AB, vergl. mit Ros selv IV B. Tab. 33, Hig. 3, 4, bewiesen. , Ich tenne, jagt er in der Unmertung zu der Rofels schen Alagification der Tagvogel erster Al. 1 Be Borber. S. 4, eine gewiffe Raupe olme Dornen, mit 2 Hinterspitzen, die fich in eine bloß auf der Erde liegende, nirgende augeheftete Durve, ohne Gefichtes. larve, verwandelt, find einen vierfuffigen Pavilion. ber erften Rlaffe bervorbringt., G.

andere haben ihrer zwo, Tab. XXI, Fig. 6, cc, bie sich einander vollkommen gleischen, und wie zwen Hörner aussehen.

Ich bin schon längst der Mennung gewesen, daß diese benden Hornspissen vielleicht die Bartsutterale des künstigen Schmetterlings senn könnten; allein gewisse Beobachtungen haben mich ganz was anders gelehrt. Ich hatte Gelegenheit, solche an einigen schwarzen Dornraupen auf den Weiden, Tab. XXI, Fig. 3, zu machen, aus welchen große, sast schwarzbraune Tagwögel \*), Tab. XXI, Fig. 8, 9, konimen, deren Flügel mit einer weißen breiten Streise eingefaßt sind, und deren Geschichte ich in der solgenden neunten Abhandlung beschreiben werde. Ich machte nemlich an einigen Puppen, deren Schmetzterlinge im Begriff waren auszukommen, solgende Operation.

Ich nahm mit einem spissen Federmesser von dem Halskragen und Kopfe die Haut ab, die jest daran so wenig, als an andern Theilen sesthieng, weil die Zeit nahe war, daß das Insest naturlicher Weise auskommen wollte. So bald ich ansieng, die Haut des Halskragens auszurisen, machte der Schmetterling verschiedene Bewegungen, um aus seiner Hulle heraus zu kommen. Hier sahe ich nun ganz deutlich, daß die benden Hörner der Puppe keinesweges die Futterale der Bartspissen des Schmetterzlings; sondern vielmehr seiner necksornigen Augen, Tab. V, Kig. 11, yy, waren. Denn diese Hornspissen liegen unmittelbar über den Augen, ader eigentlicher: in jeder Hornspisse liegt ein Theil von jedem Auge, und das Uebrige des Horns, oder sein spiziger Theil, ist leer und hohl. Diesen Versuch habe ich an verschiedenen andern Pupspen wiederholt, deren Schmetterlinge im Begriff waren auszukommen. An einigen nahm ich bloß die Haut der Körner ab, und sogleich kannen die Augen, aber nicht die Bartspissen, zum Vorschein.\*\*).

Die Schmetterlinge, benen ich aus ihrer Puppenhülse heraushalf, vollendeten nun bald selbst die ganze Operation. Dann besahe ich den Ropf unten, und erblickte die wahre tage der Bartspissen, Tab. V, Fig. 11, bb, so daß ich völlig überzeugt wurde, wie sie nicht in den Puppenhörnern gesteckt hatten \*\*\*.). Sie haben aber in der Puppe eine ganz

Papilio Anciopa Linnei, p.776. der Trauermantel, die Pleureuse. Schäffer Element. Tab. 94, Fig. 1.
Rösel Insektend. I B. Lagv. 1ste Klasse, Tab. 1.
Sulzers Kennzeichen, Tab. 14, Fig. 85, wo die ausgemahlten Figuren dieses schönen Vogels beständlich sind. G.

wie sehr die Erfahrung allen Muthmassugen porzuziehen sen. Bon biesen beiben Puppenstentern hat der herr von Araumar Gelegens beit genommen, dem Tom I, Part. II, Mem. 2, pag. 7, die beyden ersten Klassen der Tags

vögel zu machen. Die nur eine Spitze has ben, geben Tagvögel ber ersten, die mit zwoen aber, der zwoten Klaffe, welche mit sechs Füßen, jene aber mit vieren gehen. Doch scheimt dieses in unsern Tagen manche Ausnahme zu leiden. G.

. and) Man siehet hieraus, wie sehr man sich in amalogischen Schlussen ben ber Lage ber Theile eines Inseits betrügen könne. Dem Schnetterslinge sigen die Bartspissen vorn am Kopse, nun hat die Puppe an eben dem Orte zwen spissige: Hörnet; folgsich mussen died die Fluterale ders selben senn, Unser Persasser hat sie durch enter

scheibende

andere Lage, als sie nachher bekommen: sie sind nemlich mit ihren Spisen nach bem Bauche zugekehrt, wie man offenbar ben Fig. 11 fiehet. Sie liegen unter bem Ropfe und einem Theile bes halsfragens in geraber linie neben einander, zwifden ben benben furgen Pfotchen und ben Borberfüßen gleichsam eingeschichtet. Dies habe ich an mehrern Schmetterlingen biefer Urt wieberholt, beren Weburt ich, fo zu reben, befchleuniget hatte. Infonderheit versuchte iche an verschiedenen Papilions der schwarzen Reffelraupe mit Dornen und gelben Streifen, bie ber Berr von Reauntir \*) beschrieben bat. Folglich fiebet man an ber lage ber Bartspigen, daß ihnen die Puppenhorner nicht zum Futterale bienen konnten. Der boppelte Saugeruffel, ber nach Lab. V, Fig. II, t, unten abgeschnitten ift, bamit bie Bartfpigen mochten jum Borfchein fommen, liegt gerade über ihnen, und rubet gleichsam barauf.

Es ware, als eine bekannte Sache, überflußig zu erinnern, baf ber Saugeruffel. bes Schmetterlings, fo lange er moch in ber Puppenhulfe eingeschloffen ift, langs unter bem halbkragen und einem Theile bes Unterleibes, ausgestrecht liege, und bas Infeft, nachdem es bie Puppenbulfe verlaffen, erft aufange, felbigen allmählig fpfralformig, wie eine Uhrfeber, aufammen zu rollen. Bu gleicher Zeit entwickeln fich bie Flugel, und breiten fich je mehr und mehr aus. Go habe ich auch bemerkt, baß fich die Bartfpillen nicht eber anfangen aufzurichten, als bis sich ber Saugeruffel ganz aufgevollet, und die Flügel vollig ausgebreitet haben. Dann geben fie fich vom halstragen ab, und legen fich endlich vorn am Ropfe zwischen bie Zugen, fo bag ihre Spigen vorwarts gerichtet find, und biefe Stellung behalten fie nachher beftanbig. Un einem erst ausgekommenen Schmetterlinge kann mans beutlich feben, bag bie Barfpigen mit ihrem Banbe unter bem Banbe. bes Saugeruffels figen, und fie folglich mit bem Salskragen naber, als mit biefem les. tern Theile, gufammen bangen.

Der boppelte Saugeriffel, ben ich mit ber Scheere einem Papilion ber Beibenraupe, Tab. V, Fig. at, t, abgefchnitten hatte, war mir ein merkwurdiger Unblick au). Co mobil der eine, als der andere Theil fuhr auf dem Tifche, mobin ich fie geworfen, fort, fich zu bewegen, ja fich zu verschiedenen malen noch auf- und zuzurollen. nicht allein. Eine Stunde nachher, ba fie abgeschnitten maren, machten fie noch eben Die Bewegungen. Eine Zeitlang lagen fie ftille; fobalb ich fie aber anrührte, ffengen fie an, fich aufs neue ju bewegen. : Nach bren ober vier Stumben gaben fie noch eben bie Lebense

gefunden. Sollte es nicht mit mehrern Dingen, 3. E. mit ben Bornern gewiffer Raupen, ber Wein= Wolfsmildraupen u. f. w. amb ben Bornspingen amten an ihren Puppen, eben fo beschaffen fenn ? . G.

26, Sig. 1 - 7. Papilio Vreicae Linnel, 5, u. f. w. G.

Scheibende Berfuche an einem gang anbern Drte pag. 776, ber Pleine Suche. G. Swammers. bamme Bibel ber Ratur, Tab. 35, Fig. 12. Rofel Infektenbel, I B. Tagvogel, ssie Klaffe Tab. 4. . 3.

Die vollständigere Beschreibung diefes merte. wardigen Theils findet fich in Reaussur Mem. o) Mem. Tom. I, Pare. II, pag. 108. Pl. Tom. I, Part. I, p. 284. Pl. IX, Sig. 1, 2, 3, 4,

Lebenszeichen von sich, wenn es welche sind. Zulest vertrockneten sie. Es war aber ber Schmetterling, bem ich ben Russel abgeschnitten, erst ausgesommen, so daß derselbe keine Zeit gehabt hatte, sich zusammen zu vollen. Nachgehends machte ich eben den Versuch mit zween Papilions, die zween Tage alt waren; allein ihre abgeschnittenen Saugerüssel bewegten sich nicht mehr. Folglich thun solches nur die Saugerüssel solcher Schmetterssinge, die den Augenblick erst ausgesommen sind, und noch keine Zeit gehabt haben, sich auszurollen. An denen kann man nur dies Phanomen gewahr werden. Sollten aber wohl diese Bewegungen noch von denen Sasten herrühren, welche vielleicht in dem Rüssel, ohnerachtet er abgeschnitten ist, fort cirkuliren? Sollten es diese wohl senn, die ihn reizten, sich spiralförmig auszurollen? Denn an den abgeschnittenen Saugerüsseln zwentägiger Papilions, die sichen eine stärkere Konsistenz haben, siehet man dergleichen Bewegungen nicht. Vielleicht aber will man diese Wirkung lieber denen Sennen oder Nerven dos Rüssels zuschreiben, welche sich, ohnerachtet sie zerschnitten sind, doch noch eine Zeitlang ausbehnen und zusammenziehen können. Kurz, ich überlasse es scharssunigern Köpfen, die Ursache diese Phanomens anzugeben \*).

Wie uns die Reaumurschen Beobachtungen lehren; so haben die Fliegen mit zween, und einige Arten mit vier Flügeln, am Halskragen vier Stigmata, oder vier große Luftlocher \*\*). Es hat aber dieser berühmte Beobachter an jedem Bauchringe dieser Insekten noch zwen derselben gefunden. Hieraus hat er, vermöge der Aehnlichkeit, geschlossen: es musten auch die Schmetterlinge, außer den benden Luftlochern am Halskragen, am Bauche ebenfalls noch welche haben; allein er hat sie vergeblich gesucht, und sie, wegen der großen Menge Schuppen und Haare, auf dem Bauche des Schmetterlinges nicht sinden können. Inzwischen erzählt er doch, daß sie Bazin den der Gelegenheit entdeckt, da er sie inwendig im Bauche gesucht, und vorher alle innere Theile herausgen nommen habe. Er hat auch am Halskragen des Schmetterlings die benden kuftlocher gesehen. Was nun überhaupt die Luftlocher am Leide der Schmetterlinge betrifft; so bin ich noch glücklicher, als diese benden Herren gewesen. Ich habe sie gar nicht zwendeutig gesehen, und will meine Beobachtungen hierüber kürzlich erzählen.

36

langium, viele Stunden nachber, noch immerfort? Abgeschnittene Arne der Polypen thun dasselbe. Sollte ich irren, wenn ich die Ursache dieser fortdaurenden mechanischen Bewegungen in der Reizbarkeit der Muskeln und Nerven suchte, wovon und der große Saller so viel interessantes gesagt hat? G.

00) Memoires &c. Tom. IV, Part. I, Mem.

6, p. 316.

Diese lettere Ursache scheint mir wahrscheinslicher, als die erstere, zu seyn. Es giebt mehrere Ehiere und Inselten, deren abgeschnittene Theile lange Zeit noch ein mechanisches Leben behalten. Dahin gehört das bekannte Benspiel des Julus, den ein Schüler des Augustins mitten durch gestochen, und dessen bewode Theile die Flucht genonumen hatten. Wie zucken nicht die abgerissene Füse des Weberknechts, Pha-

Ich hatte eine ziemliche Anzahl Puppen von den dornichten Nesselraupen, die ber Herr von Reaumur Tom. I, Tab. 26, Fig. 1, 2, 3 u. s. w. vorgestellet hat \*). Bestanntermaßen sind diese Raupen sehr gemein. So bald ich in den ersten Tagen des Julius 1747, einige Schmetterlinge auskommen sahe, nahm ich mir vor, damit Ver-

suche anzustellen.

Ich nahm eine Puppe, deren Papilion im Begriff war, auszukommen. So bald ich sie anrührte, so platte die Haut über dem Halskragen auf. Diese Deffnung machte ich mit einem spisigen Instrument etwas größer. Endlich gab sich die Haut so weit von dem Papilion ab, daß ich ihn ganz aus der Hulse heraus ziehen konnte. Er war sehr munter, und regte sogleich die Füße nebst allen andern Theilen. Das erste, was ich nun zu sehen wünschte, waren die Stigmata des leibes. Raum hatte ich auf die eine Bauche seite einen Blick gethan; so erstaunte ich, daß ich sie so leicht sehen konnte. Wenigstens glaubte ich vorher: ich wurde sie muhsam suchen mussen, wenn ich sie entdecken wollte. Dies hatte ich also nicht notthly. Sie waren dem bloßen Auge sichtbar \*\*).

Da ich nun noch eine Lupe zu Hulfe nahm, wurde ich völlig überzeugt, daß ich nichts anders, als die Luftlöcher, sahe. Sie liegen langs den Bauchseiten, Tab. V, Fig. 5, ssss, u. s. w. Jeder Ring hat ihrer zwen, auf jeder Seite eins. Sie liegen ohngesähr mitten in der länge des Ringes. Sogleich entdeckte ich ihrer sieben sssssss auf jeder Seite des Körpers, die alle auf sieben besondern Ringen lagen. Ihre Gestalt ist ensörmig und schmal, oder sehr länglicht, Fig. 7, s. Ihre länge ist der länge des Körpers perpendikular. In der Mitte haben sie eine Spalte, die eben die Richtung hat.

Die Ursache, warum die Stigmata hier so sichtbar sind, und so fren liegen, ist diese, weil ein erst ausgekommener, vornemlich ein solcher Schmetterling, den man vor der Zeit aus seiner Hulse herausgeholt, noch ganz seuchte ist. Deshalben liegen auch die Haare und Federn am Bauche, wie die übrigen Theile, dicht am Körper an, und können also die Lustlöcher nicht ganz verbecken. Ein Beweis davon ist der, weil die Stigmata immer unsichtbarer wurden, und zulest gar verschwanden, je trockner der Körper wurde, welches in Kurzem geschahe, weil sich alsdenn die Schuppen aufrichteten, und alles bedeckten.

Mach

\*) Es kommt der kleine Suchs aus denfelben. S. p. 202. Anmerk. G.

Dunfer Verfasser ist nach einem Bazin und Reaumur nicht ber einzige, ber sie gesehen. Bonnet, der scharfsichtige Bonnet, der in der unsichtbaren Welt so viel gesehen, hat sie ebensfalls gesehen und beschrieben. Etwas mehr Måste scheint es ihm gekostet zu haben. Er hat seine Schmetterlinge erst enthaaren muffen. Wie

und unter welchen Umständen er sie gesehen: daß er sie alle 18, die die Raupe hatte, wahrgenommen, hat er in einer eigenen Abhandlung vom Othemholen der Raupen und Schmetterlinge, umständlicher angezeigt. S. des Herrn Karl Bonnets, und einiger anderer berühmter Naursforscher Abhandlungen aus der Inseltologie, Halle 8. 1774, S. 149. G.

Nach des Herrn von Reautitit Bericht \*) hat Bazitt, wie wir bereits angezeigt haben, ebenfalls die benden vordersten Luftlöcher am Halskragen gesunden, davon der erstere schon vorausseste, daß sie da senn musten. Bazitt hat sie wirklich an einem Papilion gesehen, der im Begriff war auszukommen, und den er aus seiner Hülle herausgezogen hatte. Eine Bemerkung, deren Bestätigung ich nicht unterlassen habe. Ich hatte Gelegenheit, sie auch an denen großen schwarzen Tagvogeln \*\*) Tab. XXI, Fig. 8, 9, mit der breiten weißen Streise am Rande der Flügel, zu machen, derer ich bereites oden gedacht, als ich von der eigentlichen lage der Bartspissen in der Puppe handelte. Einige von diesen Papilions zog ich kurz vorher aus ihren Puppenschalen, ehe sie von selbst wurden ausgekommen senn. Ich untersuchte das Vordertheil des Halskragens auf benden Seiten sehr sorgkältig. So viel als möglich, machte ich die Haare und Schuppen aus einander, womit diese Stellen bedeckt waren. Rurz, ich hatte das Vergnügen, daselbst die Stigmata sehr deutlich zu sehen.

Muf ber schuppichten Saut bes Halskragens muß man fie nicht suchen, ob man gleich mennen follte, baf fie ba liegen muften. Da suchte ich fie auch vergebens. Zwischen bem Halskragen und Ropfe unserer Schmetterlinge so wohl, als aller übrie gen, befindet sich eine Urt von membranofen Salfe, wodurch biefe benben Theile ausam-Auf jeber Seite biefes Salfes liegt ein jebes biefer benben Luftlocher in men hangen. einer fleinen Vertiefung. Diese Luftlocher find aber größer, als bie am Bauthe. Sie haben in ber lange eine Spalte, f, bie Bestalt ist oval, Lab. V, Fig. to. gleichsam mit zwen Augenliedern verschloffen ift, wie Bagitt schon bemerkt bat. thre lage noch beffer ju bezeichnen, will ich bingufugen, baß fie etwas vormarts vor bem Banbe liegen, woburch bie benben Oberflügel am halsfragen bangen. nun erft einmal gesehen hatte; fo war mire leicht, fie an jebem Schmetterlinge, ber mir vorfam, felbst an benen erst feit einigen Lagen ausgekommenen, wieder zu finden. Man tann fie, vermittelft einer Nabelfpise, aus ber fleinen Soble, worinn fie liegen, in die Höhe bringen, und alsbenn fallen sie sehr beutlich in die Augen.

Bisher hatte ich nur sechzehn Stigmata an den Schmetterlingen gesehen. Bekamtermaßen haben die Raupen ihrer achtzehn, an jeder Seite des Körpers neune. Folglich ist zu vermuthen, daß die Schmetterlinge auch so viel haben mussen. Der herr von Reaumitr muthmaßt: es musse der Halskragen der Schmetterlinge, wie den ben Fliegen, vier Luftlöcher haben. Die benden vördersten haben wir daran gesehen; also mussen wir die benden andern noch zu entdecken suchen, welche hinten am Halskragen sien sollen, und die weder Reaumin, noch Bazin, wie ersterer selbst versichert, gekannt haben.

3 2

34

Ich überlief also mit einer starken Lupe bas hintertheil bes Halskragens an solchen Schmetterlingen, die ich erst aus der Puppenhulse gezogen hatte; allein ich entedete nichts, was Luftlochern ähnlich gewesen ware. Daher war ich schon im Begriff, meine Untersuchungen auszugeben, als ich mit einemmale das Vergnugen hatte, die gewünschten Stigmata zu erblicken. Doch hatte ich sie am Halskragen, wo sie schlechterdings nicht liegen, vergeblich gesucht. Um aber ihre eigentliche Lage kennen zu lernen, muß man einigermaßen von der äußerlichen Gestalt des Bauchs einen Begriff haben.

Derfelbe bestehet aus neun in einander stedenden Ringen. Sieben davon sind sehr sichtbar, und leicht zu unterscheiben, Tab. V, Fig. 5. An jedem berselben besindet sich ein Paar lustlöcher. Das Bauchende, Tab. V, Fig. 5 und 8, p, woran der After und die Geburtsglieder sisen, rechnen wir auch für einen Ring. In seiner natürslichen lage steckt dieser Ring bennahe ganz in dem vorhergehenden, und die langen Haare, womit der Hinterrand dieses lestern bewachsen ist, helsen ihn noch mehr verdeschen; allein wenn man den Bauch etwas brückt, könnnt er bald zum Vorschein. Nun haben wir also geht Ringe.

Der neunte ist der unmittelbar am Halskragen hangende Theil, Fig. 8, S, C. wodurch der Bauch mit dem Halskragen zusammen gegliedert ist, und der insgemein den den langen Haaren hinten am Halskragen, und vorn am Bauche, bedeckt wird. Dieser neunte, eigentlicher dieser erste, Ring S, ist nicht so die, als die übrigen. Denn der ganze Bauch siehet gewissermaßen, wie eine länglichte Olive, aus. Er bestebet also aus neun Ringen, davon der erste und letzte mehr, als die siehen Mittelz ringe, verdeckt sind. Diesen ersten Ring muß man recht untersuchen, um die bense den andern Stigmata zu entdecken, die wir wirklich gesehen haben. Denn hier ist der Ort, wo sie liegen, und zwar auf jeder Seite eins.

Man barf nur die haare und Schuppen, welche die Seiten bieses Ringes bede den, mit einem Pinsel, ober anderm Instrumente, aufheben, und aus einander machen; so wird man bie Luftlocher erblicken. Ich habe fie wenigstens an verschiebenen Schmetterlingen geseben. Un benen erst aus ber Puppenhulse gezogenen, entbeckt man sie leichter, als an benen, die schon einige Zeit ausgekommen und zu ihrer Wollkommen-Es find aber diese benben Stigmata, Lab. V, Fig. 8, S, etwas beit gelanget finb. Sie find oval, Fig. 9, aber nicht fo langlicht, als an ben größer, als bie andern. Gegen die lange bes Rorpers liegen sie schief, und man siehet es übrigen Ringen. leicht, daß sie in der Mitte eine Vertiefung, ober Sohlung, o, haben, und ihre Rande weißlich find. Dies find die Luftlocher, auf beren Wirklichkeit am Salsfragen ber Berr von Reaumir, nach ber Unalogie, gefchloffen und geglaubt hat, baß fie fich dafelbst nothwendig finden muften. Ich bin baber gewiß: es wird sie jeder Beobachter, ber sie suchen will, so beutlich, als ich, baselbst erblicken. Allein ber Ruhm ber Entbedung gebühret inbessen boch von Rechtswegen bem berühmten Reaumur. nach feiner Unzeige ist mirs erft eingefallen, sie zu suchen, welches ich gewiß unterlaffen batte, mare ich nicht burch bas Benige, mas er bavon gefagt, auf bie Spur gebracht morben.

Mus biefen Beobachtungen erhellet alfo, baf bie Schmetterlinge ebenfalls achtzehn Luftlocher haben, bavon gerabe, wie ben ben Raupen, auf jeber Seite neune liegen. Jeder der acht ersten Bauchringe hat ein Paar berfelben, Tab. V, Fig. 8, S, sss, u. f.w. aber bem neunten und letten fehlen fie. Ben ben Raupen fehlen fie auch bem letten Wir feben alfo, bag ber membrandse Salsformige Theil, woburch Ropf und Halstragen jufammen hangen, und woran die benben Vorderfüße figen, ebenfalls mit zwen Luftlochern versehen sen, welche benen am erften Ringe ber Raupe entsprechen. Der awecte und britte Ring ber Raupe bat feine Stigmata, weil barunter ber fcuppichte Salsfragen bes Schmetterlinges liegt, bem fie gleichfalls fehlen. Und hieraus erfennen wir zugleich die merkwürdige Achnlichkeit und Uebereinstimmung der Raupentheile mit den Theilen bes Schmetterlinges \*).

"Die lebige Puppenhulfe ift inwendig mit verschiebenen biden, weißen und Sammet-weichen Raben überzogen, Die mit bem einem Enbe an ben Ranben ber Luftlocher, übrigens aber nirgends anhangen. Daß fie an ben Luftlochern hangen, ift ein Beweis, baß es vertrocfnete Luftrohren, ober Studen bavon find, welche ber Schmetterling benm Mustriechen in ber Puppenhulfe gelaffen hat. Alle diefe gaben geben nach ber Ropf. feite bes Insetes zu. Dies bringt mich auf bie Gedanken, baf die ber Raupe jum Othembolen bienende Luftrobren, wenigstens einige berfelben, nicht inwendig, in ben Papilion bineingeben; fonbern fich zwischen benen ber Raupe und bem Papilion zugehörigen Sauten, berumichlingen,, \*\*).

Eben dieses habe ich auch an den Tagydgeln der Resseln und Weiden bemerft.

Man nehme von einer Puppe, aus welcher ber Schmetterling eben auskommen will, bie haut sacht und vorsichtig ab, Lab. V, Fig. 6, CC: man bemerke, mas alsbenn an ben Luftlochern vorgehet; fo wird man gewiffe weife Faben t erblicken, bie inmenbig an ben Luftlochern, S, ber Puppenhaut hangen, allmählig aus ben Luftlochern s, bes Schmet-

und Wasserproben genugsam davon überzeugt. S. bes herrn Karl Bonnets, und einiger ane berer berühmter Maturforscher Abhandlungen aus der Insekwlegie, S. 151, 152, 153, 154. G.

60) Diesed find Worte bes Herrn von Reaus mur. Memi Tomel, Part. H. Mem. 14, p.348, 349. ed. in 4. p. 613.

Da Bonnet fcon 1742 ben 23ften Junius Derfaffer, gefunden, auch fich burch Bebls feine Entdedungen ber Luftlocher an den Schmetterlingen dem herrn von Reaumur gemeldet, und unfer Verfasser bie seinigen erft 1747 im Julius geniacht bat; fo gebühret jenem offenbar die Ehre, der erfte geroefen zu fenn, der die Regumurschen Bermuthungen burch beutliche Erfahrungen erfüllet und and Licht gezogen hat. Ingwischen bat er fie eben baselbit, ale unser

Schmetterlinges PP, heraus gezogen sind. Dies habe ich so wohl an den Luftlichern bes Bauchs, als bes halstragens bemerkt, und ben Versuch mehr als einmal wiederholt, um in der Sache recht gewiß zu werden.

Zuweilen hiengen aus jedem Luftloche bren, zuweilen aber nur zween beraus. lich find biefe Faben, ober Luftrobren, bie nur mit einem Enbe an ber Puppe waren bangen geblieben, wirklich inwendig in ben Schmettering hineingegangen; nachbem fie aber gang beraus gegangen, jo schwebten fie mit bem anbern Ende fren. Wir feben zugleich, daß die Regumürsche Unmerkung \*): ich sahe zuweilen, daß sich die von einer Deffnung abgehenden Kaden mit denen, aus einer andern kommenden, vereinigtent, einer Erklarung beburfe. Denn es geben bie Faben eines jeden Luftlochs ber Puppe inwendig in bas entsprechende bes Papilions, und wenn sich nun der Papilion von bee Puppenhaut logmacht; fo werden die Faben aus bem luftloche herausgezogen, und konnen fich also mit ben Kaben eines benachbarten Luftlochs nicht vereinigen. Es geben aber bie Faben ber Puppenhaut alle nach bem Ropfe bes Infefts zu, und liegen inwendig an ben Seiten. Dies ist eine nothwendige Folge von ber Art und Beife, wie sie aus ben luftlothern bes Schmetterlings gezogen find. Denn fo wie er ben Bauch aus ber Puppenbulfe ziehet, ziehen fich auch die gaben aus ben Luftlochern, und muffen also nothwendig eine folde Direktion bekommen, worinn fie auch, durch den Druck des Schmetterlingsbauchs an bie inmendigen Seiten ber Bulfe, erhalten merden.

Sind nun diese merkwürdigen Faden, die ber Schmetterling ben seiner Beburt in der Puppenhaut zurück läßt, ganze kuftröhren, oder ist es nur die inwendige Hantsberselben? Es scheinet fast, als wenn die Luftröhren, wie die übrigen Theile, ben der Verwandlung der Raupe in den Schmetterling, ebenfalls eine Veränderung leiden, und sich allmählig fast eben so häuten mussen, wie sich der Magen der Krebse ben seder Hautung erneuert \*\*). Folglich glaube ich, daß diese Fäden die inwendige Haut der Luftröhren sind \*\*\*).

Was

1. c. q. 348.
20) Von der Naturgeschichte des Krebses S. Robsels Insestenbelust. III Band, S. 305 ff. von seinen Sautungen aber S, 338 ff. G.

don bemerkt. Seine Worte verdienen anges schieft zu werden. "Ferner, sagt er in seiner Bisbel der Natur, Leipzig, Fol. 1752, S. 235, entbeckt man inwendig im Fell (der Puppe) einis ge weise Fädenchen, Tab. 35, Fig. 2, cc. Solches sind die abgestreiften Lungenröhren, die noch einmal, und zwat vors letztemal, ihre Haut ablegen. Denn die 18 Deffnungen der Luns

genrbhren bleiben auch meistentheils in dem Golds puppchen selbst, und das Thierchen holt dadurch seinen Othem, die es zum letztenmale hautet, und die Gestalt eines Zwiefalters annimmt. Daber kommt es, daß die Lungenröhren am Iwiefalter viel danner sind, als sie am Thierschen waren, da es sich noch als eine Raupe, oder Goldpuppchen, ansehen ließ. Da es unn jeho mehr Lust einziehen kann, als zuvor; so kann es auch gemächlicher stiegen, den Inhalt seiner Gedarme dewegen, seine Nahrung einsatzgen, seinen Koth von sich lassen, und viele andere Dinge mehr verrichten, n. G.

Was nun aber ber Herr von Reaumin in Absicht ber Faben, ober lungenrohrenhaute, außerhalb bes Schmetterlingskörpers, nicht scheint bemerkt zu haben, bas
hat er an benen Insekten sehr gut beobachtet, die ben Namen ber Jüngkerchen (Demoisciles), ober Libellen, sühren. Er hat nemlich wahrgenommen, daß die weißen Fabenchen ober Schmüre, die noch mit einem Ende an der Nyuphenhaut hängen, ben der Verwandlung aus den Lustlöchern der Libelle heraus getreten sind \*), und sest hinzu, daß
diese Insekten solche Schnürchen, oder Lungenröhren, sahren lassen, weil sie ihnen zu
nichts nüße sind. Sollte es aber nicht vielmehr eine wahre Häutung der Lungenröhren senn? Denn die Libellen so wohl, als die Schmetterlinge, sahren ja sort, durch
die Lustlöcher des Halskragens Othem zu holen, wie sie im Nymphen und Wurmskande gethan haben.

Die berühmten Naturforscher, Malpighi und Reaumur, haben die hintersten Theile der Schmetterlinge, und besonders die Geburtsglieder, sehr sorgfältig untersucht. Der erstere hat es mit den Seidenfaltern versucht, der zweete aber hat uns eine Beschreibung und Abbildung von diesen Theilen ben verschiedenen andern Schmetterlingsarten gegeben. Bielleichte scheint es also unnuß zu senn, über diese Materie neue Untersuchungen anzustellen. Da uns aber verschiedene Schmetterlingsarten in diesen Theilen eine so verschiedene Gestalt zeigen; so bin ich dadurch bewogen, einige Beobachtungen hiermit zu verschinden, die ich Gelegenheit gehabt habe, an denen Nachtwogeln \*\*), Tab. XIII, Fig. 18, 19, zu machen, deren besondere Geschichte ich in den solgenden beschreiben werde. Es tam mir im April 1749 eine große Menge solcher Schmetterlinge aus. Dieser Gelegensheit bediente ich mich, darüber einige Beobachtungen anzustellen, und machte den Anfang

mit ber Untersuchung ber hintersten Theile ber Weibchen.

Wenn ich den Bauch zwischen den Fingern drückte; so sabe ich hinten, Tab. IV, Fig. 1, ein länglichtes, chlindrisches, und am Ende wie eine Warze zugerundetes Theilchen, odab, zum Vorschein kommen. Un der außersten Spise desselben befindet sich der Uster a, wodurch der Schmetterling nicht allein sein Vischen Unrath von sich giebt; sondern wo auch die Eper, die er legt, den Ausgang nehmen. Das länglichte Theilchen ist mit einer diegsamen Pergamenthaut bedeckt; auf jeder Seite aber sist noch ein kleines, plattes, schuppichtes, braunes, und mit vielen kurzen Härchen bewachse nes Stucken bb.

Der langlichte Theil ftedt in einem schuppichten, harten, und aus einem Stud bestehenden Ringe, cde, worinn er, gleichsam wie in einer Buchse, liegt. Unter dem Bauche hat dieser Ring tiefe, in ber lange herunterlaufende Einschnitte, welche das Stud d, so sie einschließen, von dem übrigen Ringe absondern. Betrachtet mans aber genauer;

<sup>2)</sup> Mem. Tom. VI, Part. II, Mem. II, pag. 20) Der Mondvogel, Phaluna Sucephala. 187, 188.

fo fieht man, baß dies Stud mit bem übrigen Ringe nur einen Korper ausmache. Denn die benden Einschnitte, oder Spalten, gehen nicht bis an den Grundtheil des Ringes. Es hanget aber dieser schuppichte Ring mit dem letten membrandsen Bauchringe, Tab. IV, Fig. 1, AA, des Schmetterlings zusammen, und wenn das Ende des Bauchs in seiner natürlichen Lage ist; so tritt der schuppichte Ring in den membrandsen dergestalt ein, daß

ihm biefer gleichsam jum Futterale bient.

Die Beobachtungen benber vorher angeführten Schriftsteller lehren uns, bag bie Beibehen ber Seibenfalter und einiger andern Schmetterlingsarten, außer ber Deffe nung bes Afters, noch eine andere, wie eine Queerspalte, haben, welche insgemein wie ein halber Mond aussiehet, und weiter unter bem Bauche liegt, als die Deffnung bes Ufters \*). Gie haben gefunden, daß dies das weibliche Weburtsglied fen. Phalanen habe ich bergleichen Deffining ba, wo fie vorgebachte Beobachter an ibren Lagvogeln mabrgenommen, nicht finden konnen. Gie hatte muffen unten an ber Grundflache bes ichuppiditen Ringes fiben; id) habe aber nichts bemerken konnen. Rolalich muste ich fie an einem andern Orte fuchen, und bas that ich auch eine geraume Zeit, ohne Erfolg: enblich aber bemerkte ich, baß sie unter bem Stude lag, Lab. IV, Fig. 1, d, welches von bem übrigen schuppichten Ringe, burch bie benben vorerwähnten Ginfchnitte, abgeson-Folglich liegt sie eigentlich zwischen diesem Stück und ber cylindrischen Röhre bert ift. Es wird also bas weibliche Geburtsglied dieser Phalanen burch gebachtes bes Afters. schuppichte Stud bebedt.

Ich konnte auch ohne Schwierigkeit mit einer stumpsgemachten Nadelspiße ganz leicht hineinsahren, und, um mir alle Zweisel zu benehmen, daß es nicht wirklich dies Glied ware, drückte ich den Bauch der Phalane ziemlich stark, erweiterte zugleich die Usterröhre, und solchergestalt sahe ich die weibliche Deffnung sehr beutlich. Die benden Einschnitte des schuppichten Ringes scheinen vermuthlich dazu gemacht zu senn, damit der mannliche Theil den weiblichen desso leichter erreichen kann. Eine einzige Begattung bender Schmetterlinge wurde mir diese Muthmaßung haben aufklaren konnen; allein sie wollten sich nicht dazu bequemen. Vielleicht hatte ich dadurch, daß ich die Puppen in einem warmen Zimmer verwahrte, ihre Geburt zu früh beschleuniget. Denn natürlicher Weise würden sie erst im

folgenden Junius ausgekommen senn.

Die 2te Figur der 4ten Tafel stellet das Bauchende eines mannlichen Schmetterlinges dieser Urt vor. Es ist etwas zwischen den Fingern gedrückt, damit die verschiedenen daran befindlichen Theile zum Vorschein kommen mochten. In ihrer natürlichen Lage werden sie inwendig vom lehten Bauchringe bedeckt. Hier sind sie von Unten vorgestellet, und von denen vom Reaumit abgebildeten Schmetterlingstheilen etwas verschieden \*\*).

\* Reaumur Mémoires &c. Tom. II, Part. I, Don. II, Part. I, Mém. 2, p. 72, Pl. 3, Mém. 2, p. 101, Pl. 3, Fig. 2, 3.

Buerst etblick man baran zwengroße Tab. IV, Fig. 2, b d, b d, an ben Seiten liegende Stude, welches hier die sind, die der Herr von Reaumur mit toffeln ohne Stiel vergleicht. Sie sind schuppeicht, etwas konkav, und inwendig glatt; ihre Oberstäche aber stark mit Haaren und Schuppen bedeck. Sie sind ben unsern Schmetterlingen nicht so ordentlich, und länglichter gestaltet, als ben andern Arten. An dem einem, nach dem Nücken zugekehrten Rande, haben sie zwo kleine hervorstehende Plättchen pr, pr, welche hier die Dienste zwener Häschen oder Halter thun. Die Löffelstücken aber haben zwo bekannte Absichten. Wenn sie zusammenschließen, formiren sie für die übrigen Theile des Hinterendes ein Jutteral, oder eine Art von Büchse. Was alsdenn die Stücke von der Rückenseite leer lassen, wird durch ein drittes schuppichtes, und wie eine Kappe f gestaltetes Stück verschlossen, das fast wie ein Oreneck aussiehet, und an der Spise ein kleines Häschen shat. Der zwecke Gebrauch der töffelstücken ist dieser, daß der Schmetterling damit das Hinterende des Weibchens der Degattung ergreist und seschmen Theile, tragen hierzu auch das ihrige ben, und das kleine Häschen, Tab. IV, Fig. 2, 5, des Triangelstücks scheinet zu gleicher Absicht zu dienen \*).

An ber innern Seite ber Kappe gegen die Basis hangen zween andere schuppichte, trumme und gezähnelte Theile, Tab. IV, Fig. 2, cc, von brauner Farbe. Ihre Gestalt bezeuget, daß sie auch zum Anhalten am Weibchen bestimmt sind. Man siehet also, daß das Mannchen mit vielen Werkzeugen versehen ist, um sich damit ben der Begattung hinten am Weibchen anzuhalten.

Unten aus bem Futteral, welches diese sammtlichen Theile formiren, siehet man eine lange, fleischichte und chlindrische Rohre a heraustreten, die gegen das außerste Ende in der Dicke etwas abnimmt. Dies ist der Ufter des Schmetterlings. Um Ende befindet sich eine kleine Deffining, wo der Unrath herausgehet. Diese Rohre liegt an der innern Oberstäche der Triangelkappe. Man merke wohl, daß dies der Ufter sen. Man könnte es sonst wegen seiner länglichten Gestalt leicht für das männliche Geburtsglied halten.

Diese ist die Scheide bes eigentlichen Geburtsgliedes, oder vielleicht sollen benn

Die Natur ist in diesem Stud dis zur Beswunderung kunstreich. Einige Insekten hat sie an den Vorderstüßen mit gewissen besondern Draganen zum Anhalten ben der Begattung versehen. Dabin gehört die vermennte Siebbiene, Sphex eribraria, S. des Natursorschers USt. S. 21, der bekannte Wasserser, Dytiseus semistriatus, S. neue Berlin. Mannigsaltigkeiten /Jahrg.

S. 22. Undere führen fie am Sintertheile des Rors pere. Dahin gehört besondere die Storpionfliege, Panorpa, an deren Männchen die Zangen sehr sicht bar sind, ingleichen der Wehrling, eder Forficula, u. andere mehrere. Man wird über die Verschiedenheit dieser Lieile in ihrer Struktur erstauten, wenu man diese Matérie einmal zuin besondern Gegenstande seiner Beobachtungen machen wolke. G.

benn so man es fart brudt, verlangert sichs, und benn siehet man, baß fiche mit einem

fleinen aufgetriebenen Ropfchen enbiget.

Swammerdamm, Malpighi und Reaumir haben uns über die innern Theile der Schmetterlinge, sowohl der Tag- als Nachtvogel, schone Beobachtungen geliesert, und der lettere hat sich vorzüglich bemühet, die weiblichen Geburtstheile bekannt zu machen. Es können aber solche Beobachtungen nicht zu oft wiederholet werden, besonders zu einer Zeit, da man die Insektengeschichte erst angesangen hat zu bearbeiten. Indem man durch neue Bersuche die sich mirklich gemachten Entdeckungen bestätiget; so wird man immer noch etwas neues und nützliches für den Fortgang der Naturgeschichte sinden. Dies hat mich bewogen, die innern Theile der Schmetterlinge ebenfalls zu untersuchen, und mit solchen Führern, als die erwähnten großen Beobachter sind, din ich im Stande gewesen, von der bewundernss würdigen Struktur der innern Theile dieser Insekten so viel zu sehen, als es ihre Kleinheit gestatten wollte. Ich will also jest die Bemerkungen erzählen, die ich an den innern Theislen derer Schmetterlinge gemacht, deren hinterste Bauchtheile ich so eben beschrieben habe.

Malpighi hat den Eperstock, sammt seinen Trompeten und andern Anhangen, von dem Seidenfalterweibchen beschrieben und abgebildet. Der herr von Requittur aber hat diese Abbildung werth gehalten, sie in seine Insestennachrichten zu seinen ), auch solche Unmerkungen hinzugefügt, die unsere ganze Ausmerksamkeit verdienen. Jest will ich aber zeigen, wie ich die innern Geburtstheile in unsern Nachtvogelweitschen gesehen babe.

Wenn man ben Bauch eines solchen Weibchens, es geschehe oben ober unten, öffnet; so bemerkt man sogleich ein großes Bundel, welches aus vielen rundlichten Körnern bestehet. Dies sind die sammtlichen Trompeten, welche die Ener in sich schließen. Um ihre eigentliche Bestalt zu sehen, muß man sie aus einander machen, Lab. IV, Fig. 3, welches eben keine leichte Sache ist, weil sie mit unzähligen kleinen Luftröhren durchflochten sind. Deshalben muß man Geduld brauchen, und eine Luftröhre nach der andern abreißen, welches gleichsam die Bander sind, wodurch sie zusammenhängen. Habe ich das gethan; so ist mirs endlich mit vieler Mühe geglückt, die Trompeten von allen ihren Luftröhren loszumachen.

Alsbem siehet man, daß sie aus acht Acsten bestehen, die in zwen Bundel, Tab. IV, Fig. 3, AA, BB, vier und vier, gelegt sind. Auf der einen Seite vereinigen sich die vier Aeste nicht weit vom Eperstock a, und formiren nur ein einziges Gefäß. Die vier übrigen Zweige thun dasselbe, und diese zwen simplen Gefäße gehen hernach in eins zusammen, um ein breiteres Gefäß, Tab. IV, Fig. 3, no, zu sormiren, welches der eigentliche Eperstock ist, und in der Dessung des Afters seinen Ausgang hat. Am andern Ende, oder benm Ansange der vier Trompeten, sind sie auf jeder Seite mit ihren äußersten Enden bb, vereiniget, welches ich sehr deutlich gesehen habe. Ich habe also zu dem, was gedachte Schriste steller von der Gestalt dieser Trompeten und des Eperstocks gesagt haben, nicht viel hinzu zu sehen. Ich bemerke bloß noch, daß die Trompeten wahre Gesäße sind, welche die Eper in

fich schließen. Wo sie am Eperstocke in bangen, sind sie am bickften, und von ihrem Ursprunge an, wo fie am bunneften find, bb., nehmen fie allmählig an gebachter Dide zu. Ihre Beite richtet sich nad) ber Große ber Eper, bie fie in sich haben. Bo also die groften Eper liegen, fint fie aufgetriebener, als wo fleinere Eper befindlich find. Go fint fie j. E. an einigen Orten ben ihrem Ursprunge viel bunner, als an anbern.

Die Eper selbst find von grunlicher Farbe. Furs zwepte ist zu merken, baf sie in ihrer natürlichen lage im Bauche bes Weibchens Doppelt flegen, fo baß ihre außersten bunnen Enden nach dem Hintertheile des Bauchs zugehen. Ohne folde lage wurden fie im Leibe nicht Plat genug haben. Denn ohnerachtet fie eine folde Reinmung machen, erftreden fig fich boch bis jum Salsfragen.

Nun wollte ich doch auch gerne wissen, wie viel Eper wohl in ben Trompeten fenn 3ch fand nemlich in jedem Bange 60 bis 70. Mimmt man alfo bie Mittelaahl 60: so waren in ben acht Gangen wenigstens 480 Ener. Eine ziemliche Menge in einem

einzigen Schmetterlinge \*)!

An bem Enerstocke, Lab. IV, Ria. z. no, wo bie Ener burchgehen, bie ber Schmetterling durch die Definung des Ufters legen will, hangen noch brev merkwurdige Theile. Der erfte fiehet wie eine kleine rundfichte Blase, Tab. IV, Fig. 3, m, aus, beren Gestalt Malviahi mit einer Verle verglichen bat. Dieser Naturfundiger sagt uns: Dies sen die Barnutter. welche ben Saamen bes Mannchens aufnehme; sie habe mit bem Theile, ober ber Deffnung. durch welche ihr ber Saame bengebracht werde, eine Gemeinschaft, und es werde hernach ber Saame benen burch ben Eperstod gebenben Epern zu ihrer Befruchtung mitgetheilet. Denn man hat zwischen ber Barmutter und bem Enerftod einen Kommunikationskangl gefunden. Um bavon einen vollständigen Begriff zu haben, verweise ich meine Lefer auf die schonen Unmerkungen bes heren von Reaumur ca) über biefe Materie. Ich fann nichts weiter binauthun; indeffen habe ich ebenfalls bie berben Randle ber Barmutter gefehen.

Der zweete Theil ift eine doppelte Blafe, Lab. IV, Fig. 3, r, s, ober eine Blafe, ble aus zween Theilen bestehet, Die in ber Mitte eine Gemeinschaft mit bem Enerstock haben. Sie liegt über bem Eperstock, bicht am After. In meiner Abbilbung Fig. 3, rs, ift fie ausbrudlich von ber einen Seite etwas abgesonbert, bamit man sie recht unterscheiben kann. . Un jedem Ende nimmt sie an Dicke ab, wo sie sich in Form eines Ringes s zusammendrehet, und sich bernach an jedem außersten Ende, in ein bunnes, in viele Rreise to burch einander hergeschlungenes Gefäß verlängert, welches sich in eine rundlichte Spiße endiget, die mir aber verschloffen zu fenn scheint, fo bag bies Befag mit ben blinden Bedarmen übereinfommt. Inbessen ift boch zu vermuthen, bag biese benben Gefässe mit andern Gemeinschaft haben,

.

konnten 30000 Raupen, die aus ihnen entstehen, jur Bermuffung icon genng fenn. G. 00) Mém. Tom. II, Mém. 2, pag. 103 [q.

<sup>5</sup> Collten nim bavon auch 80, ja hundert durch die Witterung, ober andere Bufalle, verloren geben; so blieben bech immer 300, und wenn also 100 Schmetterlinge in einem Garten maren; fo 107 fq.

haben, welche man wegen ihrer Feinheit nicht sehen kann, und durch welche der Saft in die doppelte Blase geführet wird, den man darinn findet. Nach Reaumurs Mennung ift es die Materie, womit die Schmetterlingsener überzogen sind, und womit sie der Papilion da anklebt, wo er sie eins neben das andere hinzulegen pflegt. Eine Idee, die nicht nur an sich hochst wahrscheinlich; sondern auch durch diesen berühnten Naturforscher genugsam bestätiget ist. Ben meinem Schmetterlinge war die Blase mit ihren Gefäsen weiß.

Der britte merkwürdige Theil ist eine andere, noch langere Blase, Tab. IV, Rig. 3. n, als bie vorige, die ebenfalls mit bem After Gemeinschaft bat. 3ch weiß nicht, ob man fie mit benen benben, von Malvighi und Reauming, an der einen Seite bes Eperftod's bemerften Korpern, für einerlen halten foll, wovon fie glauben, daß baraus eingewisser Saft auf ben Eperflod fliefe. Diefe benben Rorper habe ich zwar in meinem Schmetterlinge nicht gefunden; (ben welcher Gelegenheit ber herr von Reaumin noch bemerkt, bag man bisweilen nur einen fabe, ber wie eine Birne, ober Olive gestaltet sen) man mufte benn biefe langlichte Blafe bafür halten. Dem fen, wie ihm wolle, fo habe ich fie boch eines Theils mit einer flufigen, bidbrenichten, weifigrauen, ins Braunliche fallenben Materie angefüllt gefunden, die dem Safte vollkommen ahnlich war, den fast alle Schmetterlinge in den ersten Tagen nad ihrer Geburt durch ben Ufter von fich geben. Rolalich scheinet biefe Blafe Das Behaltnif ber brenichten Materie zu fenn, die nichts anders, als ber Unrath ber Schmet-Dies wird baburch noch mehr bestätiget, baß ich in ben Mannchen eben eine terlinge ift. folche, mit gleicher Materie, angefüllte Blafe gefunden habe, wie ich in dem folgenden zeigen Bekanntermaßen geben die Schmetterlinge diefen Saft in großer Menge von fich. Er erforbert also ein ziemlich großes Behältniß, welches einem nothwendig in die Augen salfen muß, und allem Vermuthen nach, ift dies Behaltniß die vorerwähnte Blafe.

Nachdem ich die weiblichen Geburtstheile dieser Schmetterlinge einigermaßen beschrieben habe; so ist es der Ordnung gemäß, auch von den mannlichen noch etwas zu sagen, um so vielmehr, da der herr von Reaumur solche ganzlich mit Stillschweigen überganzen hat\*). Swammerdamm und Malpighi aber haben uns darüber einige Beebachtungen gelassen.

Die Theile, worinn die Saamenmaterie enthalten ist, sind lange, dunne und weiße Gefäße, Eab. IV, Fig. 4, die ich nun beschreiben werbe. Un der Wurzel, oder am Grundstheile, des manusichen Gliedes hänget ein langes gewundenes Gefäß, bc, das sich hernach in zween Aeste, cde, cde, theilet, die am äußersten Ende, so viel ich habe wahrnehmen konnen, zugerundet und verschlossen sind e. Aus diesen benden Zweigen, nicht weit von ihrem Aufange, dd, gehen wieder zwen andere Gefäße, dfg, dfg, aus, die sich zu äußerst g mit einander vereinigen, um einen kugelsormigen Theil h zu formiren. Ohngefähr in der Mitte sind diese benden Gefäße etwas ausgetrieben, und bilden gleichsam eine kleine Blase, ff. In ihrer natürlichen lage sind alle diese Gefäße dergestalt durch einander hergestochten, und

<sup>4)</sup> Unfer Verfaffer mennt hier die innern Theile. 3,

in Bundel gebrehet, daß es unmöglich ist, ihren Fortgang und Verbindung mit einander zu feben, wosern man sie nicht vorher von vielen kleinen Luftröhren absondert, und von den Fetestheilgen reiniget, womit sie umgeben sind. Hierzu gehöret viel Geduld, sie ganz bavon zu befrehen; aber denn hat man auch das Vergnügen, sie so beutlich, als ben Tab. IV, Fig. 4, zu sehen.

Unstreitig sind dies die Saamengefaße, die mit dem mannlichen Gliede Gemeinschaft haben. Eigentlich aber zu bestimmen, in welchem Theile der Saame zuerst formirt werde, scheinet etwas schwerer zu sepn: man muste denn die, am Ende der benden kleinen Gefaße sibende kleine Rugel, Tab. IV, Fig. 4, h, für eine Hode halten. Von da muste also der Saame an den ersten Ort kommen, und weiter in die Gefaße gehen, gkach, die man abführtende nennen könnte, um sich zulest in das mannliche Glied zu ergießen. Denn ist man aber noch über die Absicht gewisser an den benden großen Gefäßen sigender Theile, de, de, verlegen, die sich über den Ort erstrecken, wo aus ihnen die benden kleinen, dkg, dkg, sich in eine Rugel endigenden Gefäße herausgehen; man muste ihnen denn den Nuhen zugestehen, daß durch sie der Saame der Hode zugeführet würde. Laßt uns immer gestehen, daß wir die besondere Bestimmung so keiner Theile nicht wissen; sast uns vielmehr die Runst bewundern, mit der sie gebildet sind.

Indessen kann man doch sicher behaupten, daß alle diese Theilchen wahre Saamens gefäße sind. Dies ist ihre allgemeine Bestimmung. Die Swammerdammische Abbildung dieser Theile kommt mit der meinigen sehr überein; aber die Malpighische ist von dieser und jener verschieden. Ben meinem Schmetterlinge ist die kleine, wie eine Hobe gestaltete Rugel, weißgelblich, und mit vielen Luftröhren und gelben Fettpartikeln umgeben. In vielen Tagvögeln aber ist sie Rosenroth.

In der vorhergehenden Abhandlung haben wir gezeigt, daß ein großer Theil des Kaupenkörpers mit einer weichen und schleimichten Materie angefüllt sen, die insgemein weißgelblich aussiehet. Sie scheint in einer großen Menge kleiner Gefäße enthalten zu senn. Swattletterdumm hat sie für das Fett des Insekts gehalten, und Reaumur nennet sie den Fettkörper. Wir haben zugleich angeführet, daß der lestere diesem Fettkörper eine große und wichtige Absicht zugeschrieben, nemlich die verschiedenen Theile des künftigen Schmetterlinges zu ernähren, und fest zu machen. Wielleicht kann dies wohl, wenigstens zum Theil, die Absicht dieser Materie senn; allein ich darf es nicht mit Stillschweigen übergehen, daß man auch in dem Schmetterlinge dergleichen Materie in großer Menge sindet, welche ungemein hinderlich ist, daß man die Lage und Gestalt der übrigen innern Theile nicht recht deutlich sehen kann.

In unsern Schmetterlingen ist sie gelb, und scheinet aus einer großen Menge kleiner Gefäße, wie in einander geflochtene Fadenchen, zu bestehen. Diese Materie ist übrigens dem Fettkörper ber Raupen so ahnlich, daß man sie für einerlen Substanz halten muß. Folglich findet man den Fettkörper der Raupe, oder wenigstens einen Theil desselben, auch in dem

Schmetterlinge, ob er gleich in diesem nicht minder beträchtlich, als in jener ist. Was folgt aber hieraus? nichts anders, als dieses: ist der Fettförper der Naupe dazu bestimmt, die Theile des Schmetterlings zu ernähren, so lange er in der Puppenhülse verborgen tiegt; so ist dies wenigstens nicht seine einzige Absicht. Denn sonst müste dieser Theil ganz derzehre senn, wenn der Schmetterling seine Vollkommenheit erreichet hätte. Das sindet man aber nicht. Folglich ist der Fettförper ein Theil, der, wenigstens größentheils, so wohl in der Naupe, als in dem Schmetterlinge, übrig bleibe; mithin number dem Inseste, so wohl in dem einem, als in dem andern Zustande wesentlich senn. Vermuthlich ist es also das eigentliche Fett des Thiers, wofür es der große Anatom, Swammerdamm, schon gehalten hat.

Die lungenröhren und ihre Hefte, die man in dem leibe bes Schmetterlings gewahr

wird, haben eine rechte Gilberfarbe.

Die schuppichten lösselstücken, Tab. IV, Fig. 2, b.d, b.d, Fig. 4, a.a, und Fig. 6, a.a, bie das Mannchen hinten hat, und womit es den Bauch des Weibchens ben der Begattung sesthält, sind gegen die Basis mit einigen dicken weißen Muskeln versehen, deren ich einige Fig. 6, n.o., n.o., p.p., abgebildet habe. Mit dem andern Ende hängen sie an der schuppichten Haut der Bauchringe, und dienen zur Bewegung der lössel und einiger andern Theile des Hinterleibes. Außer diesen Muskeln sind gedachte Theile noch mit einer seinen muskulösen Haut umgeden, Tab. IV, Fig. 6, m.m., welche mit der innern Oberstäche des legten Bauchringes zusammenhänget. Ueberhaupt siehet man auf der gauzen innern Oberstäche der Ringe eine große Menge weißer, in der länge heruntergehender Muskeln, Fig. 5, m., m., n., welche wie kleine Bänderchen aussehen, und denen in den Raupen ähnlich sind. Recht in der Junktur der Ringe a.a, b.b., c.c., sind sie besestiget. Allein diese Muskeln sind nichts gegen die im Halskragen. Da sind sie Bündelweise, so daß er kast mit nichts anders, als mit Muskeln, angesüllet ist. Sie müssen der Zuch hier in großer Menge und von ziemlicher Stärke sen, weil sie zur Bewegung der Rügel und Jüsse bestimmt sind.

Wir haben auch gehört, daß das Weibchen, inwendig, nicht weit vom After, einen Eheil, wie eine länglichte Blase, Tab. IV, Fig. 3, u, habe, welche ben Unrath, ober den dicken Saft enthält, ben der Schmetterling durch den After von sich zu geben pflegt. Das Männschen hat accurat eben so eine, Tab. IV, Fig. 4, u, von gleicher lage. Ich habe es deutlich gesehen, daß diese Blase mit dem After Gemeinschaft hat; ja ich habe so gar die Gedärme sich nach dieser Blase hinziehen sehen, welche hier ihren Ausgang haben.

Ueber diese Eurdeckung war ich außerst zufrieden. Denn auf diese Weise ist es seicht zu begreifen, wie der Unrath, oder der Bren, in die Blase komme. Er kommt aber aus dem Magen und aus den Gedarmen dahin, von da er in die Blase gehet, um hernach durch die Oeffnung des Usters ausgeführt zu werden \*).

Dritte

Sch biefer gangen Abhandlung von den gleichen: Mullere ausführliche Erklarung bes Eine Schmetterlingen überhaupt, kann man noch vers neischen Naturspfteme, V B. Ister Th. S. 555. G.

# Dritte Abhandlung.

Von den glatten sechzehnfüßigen Raupen, und ihren Schmetterlingen.

achbem ich über ble Rauven und Schmetterlinge überhaupt einige allgemeine Anmerfungen gemacht; fo wende ich mich mun insbefondere jur nabern Befchichte ihrer berfchiebenen Urten. Ben ber Eintheilung berfelben werbe ich mich, fo viel als moglich, nach ber Reaumurschen Methobe richten, und folglich in jeder Abhandlung Diefenigen Raupen zusammen zu bringen suchen, bie in Aeusterlichen einander gleichen, wenn. auch ihre Schmetterlinge zu verschiebenen Rlaffen gehoren. Die Raupen seben wir insgemein ofter und haufiger, als bie Schmetterlinge. Wir konnen fie leichter, als biefe, bekommen und aufziehen. Diefe thun uns auch keinen Schaben, ob fie gleich wieder bie Stammoater ber Raupen find. Taglich erfahren wir aber bas Uebel, bas jene an unfern, Baumen und Pflanzen anrichten. Biebet man nun Raupen auf; fo tann man aflezeit ficher bie rechten Schmetterlinge auskommen feben, barinn fie fich verwandeln, ober eigentlicher, beren Gestalt sie annehmen. Unenblich schwerer aber ift es, ja zuweilen unmöglich, gefangene Schmetterlinge fo ju erhalten, baf man Raupen von ihnen befomme, legen fie ja Eper; so ifts ein Blud, wenn sie befruchtet sind. Sind fie es auch, baß junge Raupchen auskommen; so ift man ofters ungewiß, was fie fur Blatter freffen, und was man ihnen zur Rahrung geben foll. Der herr von Reautique hat biefe Unbequemlichfeiten wohl eingesehen. Deshalben hat er für gut befunden, in ber Beschichte biefer Infeften von ben Raupen anzufangen, und bernach auf die Schmetterlinge zu kommen. 3ch bente alfo nicht zu irren, wenn ich bierinn ben Fußstapfen eines fo großen Naturfundigers folge.

Selbiger hat aber die Raupen, nach der verschiedenen Anzahl ihrer stumpsen Bauchfüße, in gewisse Klassen abgetheilt. Die erste Klasse begreift die, welche überhaupt sechzehn, oder acht Mittel= ziveene Hinter= und seche Vorderfüße haben. Dieser sind

ben allen bieber bekannten Raupen nicht mehr, und nicht weniger, als seche.

Wir fangen also mit einigen Raupen der ersten Klasse an, und da diese unzählige Arten in sich faßt; so theilen wir sie mit unserm Vorgänger wieder in verschiedene Ordsmungen, oder Geschlechter, die nun den Inhalt einiger Abhandlungen ausmachen werden. Man siehet leiche, daß meine Absicht stets senn wird, nach dem Reaumurschen Plane zu arbeiten, der allen denen, welche sich von dem Nußen und von der Schönheit der Insesten unterrichten wollen, nicht anders, als richtig, bequem und angenehm senn kann.

### 80 Dritte Abhandlung. Von den glatten schzehnfüßigen Raupen,

In der ersten Rlasse sinden wir also glatte Raupen, die kein Harchen an sich haben: Raupen, die hinten auf dem Rucken ein Horn tragen: ferner, ganz und halbrauche Raupen; weiter solche, die gewisse Hoker, und die auch keine an sich haben: endlich Raupen, welche viel Verschiedenes in ihrer außerlichen Gestalt besißen, wie der Horr von Reatte mut pumständlicher gezeiget hat. Ich aber habe geglaubt, mit einigen glatten und bennahe ganz ungehaarten Raupen den Ansang machen zu mussen, da sie sonst in Aeufserlichem die einsachste Gestalt haben.

Die ziemlich große, glatte und grüne Raupe, mit dren weißen längsgehenden Rückenlinien, die von verschiedenen Pflanzen lebt.

Diese Raupen, Tab. V, Fig. 12 24), sind schon von verschiedenen Schriftstellern, von einer Merianin 244), vom Goedart †), und Reaumur tt) beobachtet und beschrieben worden.

lesterer aber hat Tom. I, Pl. 14,, Fig. 11, eine Raupe abgebilbet, und pag. 384. so beschrieben, daß ich glaube, es sen eben die Art, als die vorhergehende. Denn ber dasselbst Pl. 14, Fig. 12, 13, vorgestellte Schmetterling scheint es vollkommen zu bestätigen, weil er an Farbe und Gestalt dem Pl. 8, Fig. 25, 26, abgebildeten, ganz ähnlich ist. Indessen sagt er doch: es fräßen diese Raupen nicht einerlen Pflanze, die eine Pintspliell, u. s.w. die andere aber Resselblätter. Allein ich habe bemerkt, daß meine Raupe Ressel, Pimpinell und allerlen andere Pflanzen fraß †††).

Die Abbildung der Mad. Merianin ist ziemlich natürlich; aber die weise Seistenstreife ist nicht gut ausgedruckt. Sie bestehet aus vielen kleinen abgesonderten Streifen, welches sich ben der natürlichen Raupe nicht so besindet. Denn da gehet eine ziemlich

" Mémoires &c. Tom. I, Part. I, Mem. 2.

der Raupe fagt Linné: es sen larva nuda viridis lineis lateralibus albis. G.

- 000) Europäische Insekten. Tab. 34.
- †) Tom. I. Exper. 2ab. 56.
- 11) Tom. I, Part I, Mem. 5, pag. 304, 305, fq. Pl. 8, Fig. 25, 26. Pl. 14, Fig. 11, 12, 13.
- 111) Linné fagt p. 845, sie fresse auch Leus kosen (Cheixanthus), ingleichen Vingelkraut (Mercurialis). Assel berichtet IV B. S. 67, 6.3, baß sie auch gelbe Violen, blauen Robl, und sogar Selexylaub geniese. Herr D. Gladbach in Frankfurth am Mann hat sie im Marz und April am öftersten auf dem gelben Veil angestrossen; ein Beweis, daß diese Raupen, wenn sie das vorige Jahr spat ausschliefen, überwinztern können. G.

Dies ist die schone Raupe, welche Absel Inseltenbeluft. IV Band, S. 65 beschrieben, und Tab. 9, Fig. 1, abgebildet hat. Er nennet fie: die von verschiedenen Pflanzen fich nahrende glatte und grune Raupe, mit braunem Ropfe, weißer unterbrochener Rudenlinie, gelben Punkten und gleichfarbiger Seitenlinie. Der baraus fommens de Machtvogel ist unstreitig einer der allerschon= sten, Rosel IV B. Tab. 9, Fig. 4, 5. Man glaubt, an ben Flügeln den prachtigsten Achat zu sehen. Daber hat ihn auch Herr Müller in der ausführlichen Erklärung des Linneischen Mas turspfteme V B. 1 Th. S. 689 nicht murecht den Achatflugel genannt. Ee ift nach bem Linne S. N. ed. XII, pag. 845. Phalaena noctua spirilinguis meticulofa; das einfache Dreyeck. Bon

breite Sreise ununterbrochen fort \*). Die vom Reaumilt Pl. 14, Fig. 11 abgebildete Raupe ist ebenfalls gut getroffen, außer daß ihr nun eilf Ringe gegeben sind, da sie, wie alle übrigen, zwölfe hat.

Unsere Raupen gehören also zu benen, die sich an allerlen Urten Pflanzen halten, und keine Rostverächter sind \*\*). Denn sie fressen ohne Unterschied Pappelit, Sonnens blumen (Helianthus), Pinipinell, Epheut, gelbe Biolen, After, Schlüsselblumen, Aurikeln, Lavendel, alle Arten Küchenkräuter, und noch tausend andere Pflanzen. Denn wir haben gemeldet, daß sie auch die Nessel nicht verachte.

Es sind die ersten Raupen, die man mit dem Ansange des Frühjahrs in den Garten sindet. Ich habe sie mitten im Januer angetrossen, da die Witterung zwar gelinde, denn es frohr nicht, aber doch ziemlich frisch war. Sie waren schon zu ihrer rechten Größe gekommen. Man merke aber, daß ich diese Beobachtungen 1737 in Holzland machte. Hier in Schweden können in biesem Monate, wegen der großen Kälte, weder Raupen, noch andere Insekten, zum Vorschein kommen. Inzwischen trifft man doch diese Raupen auch hier zu kande, aber nie vor dem April und May, auch nicht so häusig, als in Holland, an. Ich erinnere es nochmals, daß ich daselbst meine Beobachtungen an diesen Raupen angestellet habe.

Wenn sie sich mittelmäßig ausgestreckt haben, sind sie, Tab.-V, Fig. 12, 16 bis 17 Linien lang, und dren Linien dick. Ihre Farbe ist ein schäues Grün, das ben einigen heller oder dunkler, ben andern aber ins Grüngelbliche fällt. Einige Stellen haben dunklere Schattirungen. Längs dem Rücken gehet eine sehr keine weiße Linie herunter \*\*\*), und so auch an jeder Seite, etwa in der Höhe der Lustlöcher, eine breite weiße Streife †). Ben einigen sind diese dren Streisen so blaß, daß das Grüne durchscheint. Un diesen unsern Kaupen waren sie hellgrün, und immer sehr sichtbar. Der Kopf und die sechs Vordersüße sind noch dunkelgrüner ††).

Sie haben sechzehn Füse, darunter die stumpsen Bauchfüsse mit einem Halbzirkel von Hakken besetzt sind. Uebrigens sind sie so glatt, daß man nur mit der Lupe einige sehr kleine feine Harchen gewahr wird, und die Haut auf dem leibe ist wie Sammet anzusühlen.

Da

Dich bemerke hier nur noch, daß Abfel die benden Seitenlinien schwefelgelbe nennet. Es kann senn, daß sie im Anfange weißlich sind, und nachber die schwefelgelbe Farbe annehmen, wie er benn hinzusett, daß man solche auch an andern finde, und sich daher, wenn man diese Raupe nur obenhin ansehe, leicht betrügen, und sie für eine bezreits bekannte halten koune, IV B. S. 66. §. 2. G.

Daber nennet man fie auch Vielfräße. G.
Dach dem Adfel ist die weiße Rückenlinie ftark unterbrochen. G.

<sup>7)</sup> Bennt Rofel fcwefelgelb. G.

<sup>++)</sup> Rosel giebt ihnen so wohl, als dem Ropfe, die braune Farbe. E.

Da biese Raupen schon im Janner, vorerwähntermaßen, ihre rechte Größe erreicht haben; so ist zu vermuthen, daß sie noch vor Winters aus den Epern kommen, und sich, wenns recht kalt ist, in der Erbe verbergen. Denn sie pflegen oft in die Erde zu kriechen. So habe ich sie auch niemals ben Tage fressen gesehen. Denn sißen sie ganz stille. So bald es aber Abend wird, und die Sonne untergegangen ist, sangen sie an zu kriechen und zu fressen, womit sie die ganze Nacht fortsahren. Will man sie leicht sinden, so suche man sie des Nachts mit einem Lichte; alsdenn kriechen sie, wie gesagt, um ihrer Nahrung willen, auf den Pflanzen herum. Am Tage aber verbergen sie sich unter den Pflanzen, daß man sie schwerlich sinden wird, da sie sast eben so grün, als die Blätter aussehen, und sich, wenn sie stille sißen, zusammenrollen.

Den 25sten Janner frochen sie in die Erde; sie giengen aber nicht tief, sondern blieben bicht an der Oberfläche. Da machen sie sich nun aus Erdflumpchen, die sie mit seidenen Fäden zusammen weben, ein Gespinnste, welches ziemlich diet, aber sehr zerbrechlich, ist.

Alle Tage untersuchte ich die Raupen barinn, um zu sehen, wenn sie sich in Puppen verwandeln wurden. Endlich legten einige, zu Anfange des Märzes; aber nicht eher, ihre Haut ab, und wurden braunröthlich glänzende Puppen, Tab. V, Fig. 13; wie viele Puppen, die eine konische Gestalt haben, gefärbt sind. Sonst haben sie eben nichts merkwurdiges \*).

Zu Anfange des Mans kam mir ein Schmetterling aus einer folchen Puppe aus, der an der Seite des Zuckerglases ganz stille saß. Diese Schmetterlinge, Tab. V, Fig. 14, gehören zu den Nachtvögeln mit Fadenförmig-konischen und gekörnelten Fühlhörnern \*\*). Ueberdem haben sie einen langen gelben Saugerüssel, und ihre Farben siemlich schön \*\*\*). Ben Tage, wenn sie stille sißen, haben sie eine besondere Gestalt. In den Flügeln gehet nemlich eine Falte längs herunter, und auf dem Halsfragen haben sie einen Haarbüschel. Die Fühlhörner liegen alsdenn an den Seiten der Flügel und etwas unter denselben, so daß man sie gar nicht sehen kann. Den Kopf haben sie unter sich gesteckt, und der Schwanz siehet etwas in die Höhe. Die Flügel haben übrigens mit dem Boben eine parallele Stellung.

Der

O Rosel hat noch einige Keine Umstände ans geführt: 1) daß sie in ihr Gespinnste zwischen die Fäden abgenagte Theilchen ihres Sutters mit einzuweben pflegen, IV Band, Tab. 9, Fig. 2. 2) daß die Puppen am letzten und kürzesten Gliede ihres Leibes eine Haarzarte (hernartige) Stielspige haben, womit sie sich im Gespinnste zum bftern-umwenden, Fig. 3.

Diesen Umstand scheint Rosel aber nicht bes merkt zu haben, oder vielmehr ist er ihm nicht gemeldet, daß sie sich in der Erde verwandeln, welches dieser Urt Nampen mehrentheils alle thun. G.

Denm Rofel gegen bas Original fast zu schon, G.

Der Kopf und Halsfragen ist oben grau, und fällt ins Braune. Der Halbe Fragen bat oben, recht in ber Mitte, eine fleine etwas erhabene Rante. Un jeber Seite geben bren feine, gekrummte, braune Streifen, queer über ben Salekragen, welche fich in ber fleinen Mittelkante verlieren. Die Augen find hellbraun und glanzend, wie kleine Spiegel.

Won eben ber Farbe find auch bie Fühlhörner. Zwischen ben benden ziemlich großen Bartipifen, Lab. V, Fig. 15, liegt ber Caugeruffel. Rebe berfelben beitebet aus zween Theilen, abde, bed, welche fast einen rechten Winkel machen. aweete bod liegt bem ersten, und bem Rorper bes Schmetterlinges parallel. Es find aber biese Bartfpiken ftart mit haaren und Schuppen befett.

Berichiebene Nachtvogel tragen auf bem Salskragen einen Saarbufchel, ber ben einigen langer, ben andern furger ift. Der gegenwartige hat einen grtigen Busch. Er fist ohngefahr ba, Lab. V, Fig. 16, abcde, wo ber halsfragen am hinterleibe banget, und ftehet ziemlich boch. Im Umfange murde er einen Salbzirfel beschreiben, wenn er nicht eine ziemliche Vertiefung c vor fich batte. Die Geiten bes Bufches find febr bunne, und laffen von ber Bauchseite eine große Bohlung, morinn ein anderes fleines Bulchchen stedt, f. Weiter herunter erblickt man noch zween andere kegelformige kleine haarbufdel, gh, bie oben auf bem hinterleibe figen, und über ben Rlugeln hervorstehen, wenn sie ber Schmetterling an ben Leib ange-Schlossen halt.

Wir muffen nun noch bie Farben imfers Schmetterlinges beschreiben. aber so fehr verschieden, und mit allerlen farbichten Blecken und Streifen vermischt find. Daß sie ein Mahler schwerlich recht vorstellen mochte \*); fo muß folglich ihre Beschreis bung etwas langweilig und imangenehm senn. Ich rathe also benen, die nur bas Ulis genehme in ber Inseftengeschichte lieben, folde zu überschlagen, und hierum bitte ich fie auch ben verschiedenen folgenden Befchreibungen, Die ich von einigen Insektenarten Man findet aber andere liebhaber, welche nicht nur die Gestalt, sondern auch die Farben ber Inseften wollen kennen lernen, und es gerne feben, wenn man die Arten genau von einander zu unterscheiden fucht. Bur die wird also die gegenwärtige Be-Schreibung sammt ben folgenben senn.

Der Grund ber Oberflügel ist rothlich grau, ober fleischfarbicht. Ueber benfelben geben einige Queerlinien, die bald schwärzlich, bald grünlich sind. Um Bintertheile. ober an ber Bafe biefer Rlugel, fpielen grune Schattirungen ober Recke, und bie Bafe felbst ift am Rande mit einer braumen Streife eingefaßt, Die fid) ber lange nach burch einige fdiwarze.

1) Dhnerachtet ich glaube, bag Rofet biofen wohl ben biefem, als fo vielen andern Jusetten

Schmetterling envas zu schon gemahlt hat; fo bewiesen hat. G. verdient doch die Runst immer Lob, die er so

schwarze linien auszeichnet. Mitten auf jedem Alugel liegt ein großer bunfelaruner brenecfiger Rleck, ber mit ber Spike nach ber innern Flügelseite zugekehret ift. Blecke befindet fich eine rothliche, ins Purpur fallende Streife, Die wie ein Winkelmagf gestaltet ift. Zwischen biefer Streife und bem vordersten Rande bes Triangelflecks fift noch ein fleiner bunkelgelber Fleck. Der erstere nimmt bie gange Flügelbreite ein. Awischen biesem und bem Unfange, ober ber Spite bes Blugels, bemerkt man noch einen zweeten grünlichen und fleinern Gleck, als ber vorige mar, beffen Spike aber nach ber auswendigen Seite des Flügels zugekehret ift.

Der Halsfragen und Hinterleib ift unten blagroth, bas ins Belbe fällt. Bauch hat hier einige braune Stecke, oben aber ift er grau. Die Unterflügel sind oben Arohgelb, mit halbbraunen Gleden und Streifen beworfen. Unten aber find alle vier Plugel weifigraulich, mit hellroth getuscht, und an der Base fiehet man einige braune Mitten unter jedem Unterflügel befindet fich noch ein Gledchen von glei-Queerstreifen. der Farbe.

Die Fuffe find grau mit Roth gemischt. Jeber Binterfuß hat vier fachlichte Spigen, an ben Mittelfußen sigen nur zwo, und die Vorderfuße haben gar feine. Ueberhaupt haben fast alle Schmetterlinge foldhe Stacheln an ben Fugen, die zwischen ber Junttur bes Schenkels und bes Fußblatts figen.

Die Basis ber Oberflügel ift, ber gangen lange nach, in verschiebene Binkel und Bohlungen gezackt, und macht mit bem Rorper eine schiefe Linie, so baß sie mit ber Bafe des andern Oberflügels einen tiefen und etwas krummlinichten Winkel formirt, Tab. V, Der Schmetterling tragt übrigens feine Blugel mit bem Boben paral-Fig. 14, abc. fel; es find aber baran verschiedene Ungleichheiten zu bemerken. Denn bicht am außerften Rande haben fie eine langs gebende Falte, Die ihnen ein ungestaltes Unsehen giebt.

Ferner wird ber Obertheil bes Hinterleibes von bem baran schließenden Theil ber Flugel genau eingefaßt, und gleichsam darauf abgeformt, daß man queer auf den Flügeln Die enlindrische Westalt beffelben feben kann. In biefer Stellung aber tragt ber Schmetterling die Flügel nicht eber, als bis er sich in einer vollkommenen Rube befindet. So balb man ihn nur ein wenig anruhret, ober beunruhiget, richtet er fie auf, macht fie gerade, und bie langlichte Falte verschwindet. Er gehöret also zu der Rlasse ber Nacht= vogel, beffen Flügel sich oben auf dem Hinterleibe abformen. Nach ber Reguniur= schen Eintheilung ist es die britte \*).

Die

9) Nach der Abselschen die zwote; und der dinatis. Uebrigens hat unser Berkasser diesen Linneischen die dritte Phalava nochus elinguis, etwas feltenen Schmetterling weit genauer, als

alls incumbentibus, antennis setaceis, nec pe- Rosel, beschrieben. G.

Die glatte, braune, ziemlich dicke und auf allerlen Kräutern lebende Raupe, mit zwo kleinen schwarzen Linien auf jedem Ninge, und bren gelblichen Streifen.

Es giebt noch andere Raupen, Lab. V, Rig. 17 und 18, welche fich bes Lages in bie Erde verfriechen, und nur bes Machts hervorkemmen ihre Mahrung ju fuchen. Cie freffen faft alles, befonbers aber bie Barten - und Ruchenfrauter. gerne genießen fie auch Aurikelblatter, Pimpinell, Schluffelblumen, Taufenbichon und viele andere Urten.

Ich habe zwar in Solland biefe Raupen beobachtet; man findet fie aber auch bier Es find bie allererften, bie man im Fruhjahre antrifft. In Holland habe ich einige gesehen, bie so gar mitten im Winter, als im Janner, schon vollkommen groß waren; allein in biefem lande find auch die Winter nicht fo ftrenge. Fotglich muffen fie bereits vor Winters aus ben Epern gefommen fenn, und fich, wenn bie Ralte ju ftrenge wird, in der Erde verbergen. Es giebt viel folder Raupenarten, die den Winter über ohne Mahrung zubringen.

Diese Raupen haben sechischn Rufe, und ihre stumpfen Bauchfuffe find, wie bie vorigen, mit einem Salbzirfel von Satchen befest. Gie find fo glatt, bag man Mube hat, mit ber Lupe einige Sarchen am leibe zu entbeden.

Die Mab. Merianin \*). Goedart \*\*), Blankgart \*\*\*) und Regumur t) haben von biefen Raupen und ihren Schmetterlingen gehanbelt. Unter ben Abbilbungen aber sind die Merianschen und Reaumurschen die besten.

Die benben legtern Schriftsteller haben sie in einer fehr gewöhnlichen Lage, nemlich in Birfel jufammengerollt vorgestellet. Solche lage aber pflegen fie anzunehmen, wenn man fie anruhrt, ober wenn fie fich jur Rube begeben wollen.

Thre Farbe Diefe Raupen find anderthalb Zoll lang, und etwa vier Linien breit. ift braun, etwas ins Grune spielend, mit einigen mafferichten Flammen und etwas duntlern Kleden gescheckt. Sie find aber von vielen andern braunen und glatten Raupen, durch zwo fleine schwarze, ziemlich breite, auf jedem, außer dem letten Ringe liegenden Linien, unterschieden, die sich nach ber lange des Rorpers giehen. Der herr von Reaumin

PI. 40.

verschiedenen Stellungen. Einne S. N. ed. XII. pag. 842. beschreibt die Raupe folgenbermaßen : Larva nuda, testacea, linea dorsali interrupta: habitat in Cheiransho (Leufojen), Thlaspi, †) Tom. I, Pl. 14, Fig. 4, welches die Rau= (Tafchenkraut, Baurenfenf), Senecione, Pri-

<sup>00)</sup> Tom. I. Exper. 14.

oos) Schoubourg der Ruplen &c. Tab. VI.

pe ift, Fig. 6-9, zeigen den Schnietterling in

mire \*) hat sie ebenfalls bemerkt. Etwas unter biesen schwarzen linien siehet man auf jeder Scite des Körpers eine gesbliche langs gehende Streise, und mitten auf dem Rüschen eben dergleichen Streise, die aber einen braunen Rand hat. Der Untertheil des Körpers ist blasigrun, und wird gleichsam vom Obertheile durch eine linie, welche die Stigmata formiren, abgesondert. Die stumpsen Bauchsüsse haben die vorige Farbe, die sechs Vorderfüsse aber sind braun. Diese Farbe hat der Kopf auch, mit zwo schwarzen langs gehenden und etwas gekrümmten Streisen.

Es ist besonders, daß man unter diesen Raupen welche sindet, die ganz grun sind; die schwarzen linien aber, die sie so wohl an ihren Ringen, als die braunen Raupen, sammt ihren Schwetterlingen haben, lehren uns, daß sie zu einer und eben derselben Gattung gehören. Doch sind diese linien an den grünen nicht so deutlich, als an den braunen. Der Herr von Reaumur sagt, daß sie in ihrer Kindheit grün sind, und hernach braun werden. Indessen habe ich aber doch grüne gehabt, die schen die rechte Größe hatten. Im Gegentheil habe ich auch eine kleine, nur von neun linien, gesehen, die eben so braun, als die großen waren \*\*).

Selten findet man diese Raupen ben Tage außerhalb der Erde; sondern sie liegen barinn ganz stille. So bald aber die Sonne untergegangen ist, kommen sie herver, begeben sich auf die Pflanzen, und fressen die Blatter ab. Mit einem Wachslichte kann man sich einen guten Vorrath sammlen. Auch ben Tage kann man sie sinden, wenn man die Erde um benen Pflanzen, die sie zu fressen pflegen, etwas weggräde. Denn gemeiniglich besinden sie sich nicht weit davon. Auf solche Weise habe ich manchen Fang gethan.

Da nun meine Raupen, die ich in einem Zuckerglase mit Erbe hatte, seit einiger Zeit nicht aus der Erde herauskamen; so vermuthete ich gleich, das sie sich verwandelt hatten. Uls ich daher im Unfange des Mays die Erde etwas aufscharrte, sand ich sie wirklich als Puppen. Ihr Gespinnste bestand aus bloßer Erde, die sie zusammen geleint, und einige Faden Seide mit eingewebt hatten. Inwendig sind sie glatt und glänzend. Der herr von Reaumit hat ein solches Gespinnste in zween gleiche Theile geschnitten, damit man die Höhle sehen kann, wo das Thier liegt, und daneben noch ein anderes ganzes vorgestellet was). Die Puppen unserer Raupen sind braunröthlich und glänzend. Uebrigens haben sie nichts Besonderes.

Im

ben ich noch anmerke, baß sie dieser Beobachter auch auf dem Sauerampfer (Ozeille) gefunben. G.

fich lediglich an die Erfahrung. Man gerath

fonst in einen dunkeln Labyrinth. Denn ich glaus be, daß es hier oft auf die Berschiedenheit der Nahrung und auf andere zufällige Uniftande anstomme, wodurch die Farbe ben einerlen Art Raus pen kann verändert werden. G.

epo) Mem. Tom. I, Part. II, Pl. 41, Fig. 10, 9.

Im Anfange bes Junius kamen die Schmetterlinge aus. Die aus den grunen waren in der Farbe denen aus den braunen Raupen ausgeschlossenen, vollkommen gleich. Denn ich hatte sie in verschiedenen Gläsern. Eins aber bemerkte ich, daß die aus den grunen Raupen ausgekommenen Schmetterlinge, Weibechen, die andern aber Mannchen waren. Vermuthlich ist also die verschiedene Farbe dieser Raupen eine Anzeige ihres verschiedenen Geschlechts \*).

Es gehören aber diese Schmetterlinge zu den Nachtvögeln mit Fadenförmig konischen und gekörnelten Fühlhörnern, nebst einem langen Saugerüssel. Sie tragen ihre Flügel mit dem Boden parallel, doch so, daß ein Oberstügel etwas auf dem andern liegt, und sie sich also einigermaßen kreuzen, wie man an den Abbildungen sehen kann, die der Herr von Reattmut von diesen Schmetterlingen gegeben hat \*\*). Da diese aber sehr natürlich sind; so konnte ich der Mühe überhoben sehn, sie noch einmal zu zeichnen. Eben so überstüßig wäre es, davon elne Beschreibung zu geben, indem ich nur das, was er davon schon gesagt \*\*\*), wiederholen müste. Ich sehe nichts hinzu, als daß seder Oberstügel zween Flecke hat, die mit der auswendigen Seite des Flügels in einer Parallel- Linie liegen. Der nächste am Kopse ist beynahe rund und blaßbraun; der andere ist größer, etwas unsörmlich, schwarz, und am ganzen Nande herum blaßbraun. Unten ist der Kops weißgraulich, und da, wo er am halskragen hänget, siehet man auf dem lehtern eine breite, weißgrauliche und braun melirte Queerstreise.

Diese Phalanen gehen und fliegen sehr geschwind; sie halten sich auch gern in Haufern, besonders in alten Gebäuden auf, wo ich sie oft gefunden habe. Vermuthlich bringen sie da den Winter zu; denn ich habe sie in dieser Jahrozeit oft lebendig gefunden. Inzwischen kann ich von ihrer eigentlichen Lebensdauer nichts gewisses sagen †).

Eine

4) Ich bitte alle Liebhaber und Insektensamms fer, auf diesen Umstand ausmerksamer zu seyn. Bielleicht kann man dadurch kunftig so weit kommen, daß man schon verher an der Raupe und ihrer Farbe den kunftigen mannlichen und welblichen Schmetterling unterscheiden kann. G.

(coo) Tom. I. Pl. 14, 6 — 9. (coo) Mém. Tom. I, Part. I, Mém. 7. pag.

380.

†) Damit aber meine Leser wissen, wohin, emb zu welcher Klasse sie eigentlich diese Nachtwosgel rechnen sollen; so sage ich ihnen: ce sen Phalizna noctua spirilinguis promiba des Linné S. N. ed. XII. pag. 842, der im III B. des Berlin. Magazins, S. 210. der Läuser, beym Müls

ler, ausführliche Erklarung des Linneischen Systems, V B. I Th. S. 687. die Zausmuts ter beifft. Den biefer Gelegenheit muß ich meis nen Cefern melden, baff Linne ben diefem Bos gel den Rojel nicht angeführt, worans man fast schließen follte, als habe ihn berfelbe nicht. Nach genauen Bergleichungen aber habe ich gefunden, baß ihn Rosel doch hat, nemlich Insektenbelust. IV B. S. 217, Tab: 32, 1 - 6. Meine Refer konnen ihn zuverläftig ben ihrem Linne citiren. fonst aber die furze Nachricht des Absels von dies fer feltenen Raupe burch die Bentrage unfere Ders fassers eraduzen. Der Schmetterling bat für bas Mikroskop bie schönsten Sebern. Er fliegt bes Abends fehr nach bem Lichte, G.

#### 28 Dritte Abhandlung. Von den glatten fechzehnfüßigen Raupen, Eine grünz, mit einigen langen schwarzen Haaren bewachsene Raupe, mit dren langen gelblichen Streifen.

Im August wurden auf der Orangerie in meinem Garten zwo Raupen von mittelmäßiger Größe, Lab. V, Fig. 19, gefunden. Sie waren etwas länger, als ein Zoll, ober 14 linien, und hatten sechzehn, oder acht Mittelfüße, mit verschiedenen im halben Zirkel herumsikenden Häkchen. Ob sie gleich mit einigen ziemlich langen Haaren bewachfen waren; so muß man sie doch unter die glatten rechnen, weil sie ihnen übrigens vollkommen ähnlich sehen.

Sie find ganz hellgrün, und die Haut so durchsichtig, daß man in ihnen beutlich das Herz, oder die große Pulsader, schlagen sehen, und so gar die Bewegung anderer innern Theile wahrnehmen kann. Un jeder Seite, weit über den Luftlächern, ist eine weißgelbliche, ganz in der länge des Körpers heruntergehende Linie; längs dem Rücken gehet eben dergleichen, aber etwas undeutlichere, Streise. Auf jedem Ninge liegen ohngefähr zehn oder zwölf schwarze Punkte; auf jedem Punkte sist ein langes schwarzes Haar; übrigens aber ist der ganze Körper glatt. Der Haare sind also sehr wenig, mithin hindern sie nicht, daß diese Naupen nicht benm ersten Unblick ganz glatt aussehen sollten. Deshalben habe ich sie auch in diese Klasse gesest.

An Gestalt ist ihr Körper von vielen andern Raupen etwas verschieden. Er ist an benden Enden dunner, als gewöhnlich, in der Mitte am dicksten, und so wird er allmählig nach dem Kopfe, Lab. V, Fig. 10, t, und nach dem Schwanze zu p, immer dunner.

Ich weiß nicht eigentlich, was sie für Kräuter fressen; denn da sie mir gebracht wurden, und ich sie in ein, halb mit Erde gefülltes, Zuckerglas seste, schieften sie sich zur Verwandlung an. Uebrigens kriechen sie sehr geschwind, und ihre kuftlocher sind gelbroth.

Es war ber rote August, da sie sich verpuppten, doch gingen sie nicht in die Erde; sondern hiengen ihr Bespinnste an die Seite des Glases. Ich hatte ein Stücken Mohnblatt zu ihnen hinein geworsen, das sie sich zu Nuhe machten. Sie wickelten solches um sich herum, Tab. V, Fig. 20, ff, und spannen sich inwendig darinn ein. Diese ihre Gespinnste aber sind ensormig, ccc, und bestehen aus brauner Seide, wozwischen verschiedene Erdklümpehen eingewebet sind. Bennahe waren sie auch wie die Gespinnsste, Tab. XI, Fig. 18, einer Weidenraupe, davon wir hernach reden wollen, ganz mit Erde überzogen. Das Gewebe darinn ist überaus sest und dichte, von den Erdstümpehen aber sehen sie schwarz aus, Tab. V, Fig. 20, ccc, und das Blatt schließt an den Seiten derselben sehr genau an. Sinige Tage nachher verwandelten sich meine Raupen in kegelsörmige, rothbraune Puppen, Fig. 21, die nichts besonderes haben.

Den 18ten May des folgenden Jahrs kamen die Schmetterlinge aus, Fig. 22, 23. Es sind Nachtrögel mit kegelförnigen gekörnelten Fühlhörnern, die einen langen Sangerüssel haben: niedliche Bögelchen ")! Auf den Oberflügeln und Halskragen sind die Farben sehr angenehm gemischt, aber schwer zu beschreiben. Oben haben sie nur dren Farben: schwarz, weiß und dunkelgrün, welche darauf so bunte Jüge, Flecke und Flammen sormiren, daß man Mühe hat, ihnen mit dem Auge zu solgen. Queer über gehet eine breite, weiße, schwarz und grün melirte Streife, auf der ein dunkelgrüner ensowniger Fleck liegt, der weiß eingefaßt ist, und einen schwarzen Rand hat. Auf jedem Oberflügel ist ein solcher Fleck. Nach dem äußern Winkel zu sind die Flüsgel viel weißer, mit schwarzen Linien und Wellen melirt; die Base derselben aber mit schwärzlichen Flecken eingefaßt.

Halskragen und Ropf sind oben weißt, mit schwarzen Linien artig beworfen, wie man Tab. V, Fig. 22, 23 sehen kann. Die Augen sind schwarz, und die Fühlschener braun, die Füße weißlich, mit einem leichten rosenrothen Anstriche, und schwarz gesteckt, benm Ansange aber sehr haaricht. Unten sind die Ober- und Unterslügel grau, die lestern aber auch oben mit schwarzsahlen Flecken und Streisen beworfen. Der Bauch ist grau, der Halskragen, besonders unten, sehr haaricht. Oben, von der Seite des Hinterleibes her, stehet ein Haarduschel in die Höhe, Fig. 23, h, der aus Schuppen mit einem langen Stielchen bestehet, die auch etwas nach dem Kopfe zu gebogen sind. Oben auf dem Hinterleibe sien auch dren oder vier Büschelchen bb, davon einige, wenn der Schwetterling still süget, über die Flügel wegstehen, wie man ben Fig. 23. sehen kam. Allsdenn trägt er die Flügel wie ein flaches Dach, und sie bebecken den ganzen Hinterleib.

Diese Schmetterlinge sind sehr lebhaft, und fliegen überaus geschwind. Die Schuppen der Oberstügel sind mehrentheils kurz und breit, Lab. V, Fig. 24, AB, aber von verschiedener Grösse, und am Ende gezähnelt. Undere sind länger und schmäler, C, sehen fast wie gleichschenklichte Triangel aus, und sind am Ende auch gezähnelt. Über die Schuppen, die den großen Busch des Halskragens sormiren, DE, haben eher das Unsehen der Haare: so lang sind sie gegen die Flügelschuppen. Indessen sind es doch Schuppen mit einem sehr langen Stiele, E.

Das

vogel dieser Raupen zu ber Phalxna noctua spirilingui aprilina, S. N. edit. XII. pag. 847, die im Berlin. Magazin III B. S. 280 ber Seladon heißt. Senst hat sie, Niemand; also ein keltenes Insekt. G.

<sup>9</sup> Nach der Beschreibung des Einspinnens sollte man sie fur Blattwickler halten, aber das Stückhen Mohnblatt haben sie vielleicht nur mit eingewebt, weil es ihnen in Burf gestommen. Nach dem Linne gehören die Nachts

Das ift es alles, was biefe Raupen fammt ihren Schmetterlingen merfwurbiges Ich erinnere es nochmals, daß ich nicht weiß, was biese Raupen fressen, weil fie fich gleich, als ich fie bekam, verwandelten +). Die folgenden sind, vornemlich was Thre außerliche Gestalt betrifft, viel merkwürdiger.

#### Die glatte Weibenraupe mit dren Fleischhöckern auf dem Rücken, die man bas Zickzack nennet \*\*).

Die besondere Gestalt und Stellung biefer Raupe, Lab. VI, Fig. 1, 3, 4, bat ben herrn von Reatiniffe bewohen, im II Bande, in der Gten Abhandlung, eine furze Geschichte berfelben zu geben, wo er zugleich von einigen Raupenarten handelt, Die sowohl megen ihrer Gestalt überhaupt, als wegen ber Bestalt einiger Theile merkwurdig find. Er hat sie auch daselbst Pl. 22, Fig. 8, 9, 10, 11, 12, in sehr verschiedenen und merkwurbigen Stellungen abgebildet; indeffen aber muß man gestehen, baß bie Zeichnungen mit der genauen Beschreibung dieses berühmten Naturforschers nicht vollkommen übereinstimmen \*\*\*).

Man findet diese Raupe auch in den Werken einer Merianin, Pl. 147, eines Frisch, III Theil, Tab. 1, Fig. 2, und benm Goedart, Tom. 3, Exper. 5, E. Frisch hat sie am naturlichsten, Goedark aber am schlechtesten vorgestellet t).

Bu Ende des Junius fand ich bren gedachter Raupen, eine auf ber Sahlweide, Lab. VI, Fig. 1, und zwo andere, Fig. 3, 4, auf ber Wollweide tt). Die erstere war schon so groß, baß sie sich gleich verwandeln wollte; denn des folgenden Morgens, che ich die Zeit zum Zeichnen hatte, war ihre Farbe und Bilbung fehr veranbert.

9 Mach bem gten B. bes Berlin, Magazins, 6.280 frifit die Raupe Bichblatter. G.

einné S. N. ed. XII. pag. 827 beschreibt fic glfo: Lurva nuda, dorso gibberibus 2, cauda rufa, habitat in Salice. Rifil hat fie in seiner Insektenbeluft. I B. Nachtwogel, ate Klaffe, S. 129, befchrieben, und Tab. 20, Fig. 1, 2, 3, fehr schon abgebiftet. Er nennet fie mit Srifch III Theil der Infettenbeschreibung Tab. I. Fig. 2, die Bameelraupe, wegen der benden Sofer auf dem Ruden, glaubt aber, man fonne sie füglicher Sattelraupe nemen, weil die beuden Budel einen Reitfattel fermiren. Bende, fowohl Linie, als Rofel, geben ihr nur zween Sofer, unfer Verfasser aber drev, weven wir unten die Urfache anzeigen werden. 3.

ood) Dies muß man überhaupt von ben Reaumurichen Siguren sagen, daß sie nicht immer ihren Originalen entsprechen, und die Becrichen und Rosetschen viel richtiger und genauer find. 3.

†) Beben ich noch anmerke, daß Goedarts Uebersetzer biese Raupe aus bem Grunde die fürchterliche nennet, weil sie benm Aurühren unt sich schlage, welches aber mehrere auch

thun.

11) Dies bestätiget Rofel I B. Nachtv. 2te Klasse, S. 130, wenn er sugt: sie finde sich gemeiniglich auf ber wollweide, Salix vulgaris folio hirfuto, glauco. Sor Rleemann aber versichert in einer Anmerkung bafelbit, er. babe fie auch auf den geidelbieren an folchen Dertern gefunden, wo feine Beiden, fondern Gichen, Safelunffe, Simbeer = und Rofenftrans che gestanden, G.

bert. Die benden andern aber waren ihrer Verwandlung noch nicht so nabe, mithin konnte ich mir Zeit nehmen, sie nicht nur natürlich abzuzeichnen, sondern auch zu beschreiben.

Es sind aber diese Raupen vollkommen glatt, und ziemlich sonderbar gebildet. Sie sind mehr als mittelmäsig groß, und auf anderthald Zoll lang. Auf den zien und sten Kinge haben sie einen solchen Fleischhöker, der wie ein Horn ausstehet, und hinterwärts gekrümmet ist, Tab. VI, Fig. 3, c, d; auf dem eilsten Ringe sist noch ein dergleichen Buckel c, der aber nicht so kruum ist, als die andern d. Sie haben sehn Füße, da an den Bauchsüßen die Häken in einem Haldzirkel herumsisen. Die benden Hintersüße, Fig. 2, pp, sind nicht so diet, und auch länglichter, als die ache Mittelsüße. Die Raupe bedient sich ihrer selten, weil sie den Schwanz sast immer in die Köhe stellt.

Der Ropf, vom Maule bis zur Spife, ist langer, als die benden ersten Ringe Vorn ift er platt und die Spige etwas ausgeschweift. Seine zusammen genommen. Farbe ift weiß, fallt ins Gleischfarbige, und überdem ift er mit vier fcmargen Punt-Die Naupe trägt ihn fast gerabe empor, wie die Beuschrecken und ten beworfen. Ben ben neun erften Ringen ift ber Brund ber Farben bell - und vierfüftigen Thiere. weißlich Rosenroth, burch schiefe und langs gebende, fanft und grunlich braune Strei-Die Luftlocher find buntelgelb und mit zween Birteln eingefaßt, bafen gemarmert. bon ber erfte schwarz, und ber andere weiß ist; jedes luftloch liegt auf einen großen Der 10te und 1te Ring, ingleichen bie hinterfte Salfte bes gten, grunlichen Flecke. und ber beyben Mittelfuge bes vierten Paars, bie an biefem Ringe bangen, find orange-Der zwolfte ober lette Ring ist rofenroth. und bunfelgelb. Unten auf ben brep ersten Ringen liegt eine breite, oliven- und gelbbraune Streife. Vorn an ben benben Sofern befindet fich eine Streife von gleicher Farbe, mit weißen Rande. Der hinterfte Buckel aber ist orangegelb, ebenfalls weiß gerandet. Langs bem Rorper auf benden Geiten, vom ersten Ringe bis zur Salfte bes neunten, gehet eine weifiliche runglichte Streife. Unten ift ber Rorper grau, außer benen bren erften Ringen, Die einen olivenbraunen Unstrich haben. Die Vorberfuße find braun, und bie Bauchfuße Aus biefer Befchreibung erhellet, baß biefe Raupen mit allerlen fanften granlich. Vergleicht man bamit bie Reaumursche: fo Rarben fehr bunt gescheckt find. wird fid amischen ben Farben einige Berfchiedenheit zeigen, obgleich biefe Raupen su einer Gattung gehoren \*\*).

M 2 Der

ge himmelblaue Flecke. Als Raupen ift ihre

Schönheit groß. Man muß, um sich davon zu überzengen, die Roselschen ausgemahlten Liguzren, I B. Nachtv. 2te Klasse, Tab. 20, Fig. 1, 2, 3, vergleichen, G,

<sup>\*)</sup> Dies ist die Ursache, warum unser Versasser der drey Hober annimmt. G.

Der erste Hoter, Tab. VI, Fig. 3, c, auf bem fünsten Ringe ist größer und hoher, als ber zwecte d, der aber auf bem eilsten ist etwas kürzer e, als bieser letztere. Merkwürdig ist es, daß die Raupe diese Hoker flach machen, sa völlig in den Leib einziehen kann, welcher alsdenn ganz gerade und glatt wird. Wenn sie ihrer Verwandlung nahe ist, geschiehet solches am meisten. Alsdenn ist nichts höhriges mehr an ihr zu sehen. Zugleich verändern sich ihre Farben, sie wird ganz bleich und unansehnsich, und man sollte kaum glauben, daß es noch die erste Raupe ware. So ist sie Tab. VI, Fig. 1 anzusehen, da sie im Begriff war, sich zu verwandeln \*).

Das merkwürdigste an unsern Raupen betrifft die verschiedenen Stellungen, die sie ihrem Körper geben können. Selten sißen sie in gerader Linie, oder so, wie sie Lab. VI, Fig. 3 vorgestellet sind. Die Raupe macht shren Körper fast immer krumm. Am gewöhnlichsten stämmet sie sich auf zwen oder dren Paar ihrer Mittelfüße, und hebt den hintersten, den fünsten und sechsten Kling, sammt dem Kopfe und ganzen Vordertheile des Körpers, in die Höhe, wie den Fig. 4 zu sehen. Usbenn formirt der Körper ein Zickzack, welches von Zeit zu Zeit seine Gestalt verändert. Zuweilen siehet der Schwanz am höchsten, ein andermal ist die Mitte, ost auch nur der Kopf allein in die Höhe gerichtet. Insgemein aber ist es der Schwanz, so daß die Hinterfüße den Boden nicht berühren. Kurz, diese Raupe macht mit ihrem Körper verschiedene Stellungen, Krümmen, Winkel und Zickzacks, weswegen ihr der Herr von Reautmit den Namen Zickzack gegeben \*\*).

Nachher habe ich noch verschiedene Raupen von dieser Art gefunden. Sie sind langsam, und haben wenig leben. Zugleich muß ich noch melden, daß die Tab. VI, Fig. 3, 4 etwas größer, als natürlich, gerathen sind.

In den lesten Tagen des Junius schicken sie sich zur Verwandlung an. Sie spinnen mit Seide einige Weidenblatter zusammen, und bereiten sich inwendig ein sehr dusnes Gespinnste von weißer Seide, worinn man die Naupe sehr gut sehen kann \*\*\*). Hierauf

bemerkt. Er sagt in seiner Anmerkung zu der Abselschen Beschreibung I B. Nachtv. 2te Al. S. 132: "wenn die Naupen ihrer Berwandlung nahe sind, konnten sie ihre benden Sattelspisch, davon die erste allezeit die höchste ift, so fark einzichen, daß man sie kaum noch an ihnen bez merkt., G.

20) Mein. Tom. II, Part. II, Mem. 6, pag. 16, woben ith annierke, daß ber herr von Reaumur ebenfalls drey fleischhokker ben diesen Raupen augenommen hat. Nur barüber muß ich mich wundern, daß keiner von biefen

bren großen Naturkundigern, Acaumar, Absel und Geer, etwas von der Absicht dieser Höfer gesagt haben. Ich vermuthe, daß darium die Musteln liegen, welche zu den verschiedenen Stellungen derselben ersordert werden. Kurz vor ihrer Berwandlung ziehet sie die Raupe ganz ein, weil sie ihr denn zu nichts mehr nütze sind. Weder an der Puppe, noch auf Schnetterlinge, ist die geringste Spur daven zu sehen. Die Reaumurssehen Figuren dieser Raupen sind in meinem Exemplare sehr schlecht.

in Blattern benm Rojel 1. c. Tab. 20, Fig. 4.

- ---

auf werben sie von Tage zu Tage fürzer und bunner, und werfen endlich die Haut ab. Dies geschahe ben mir ben vierten Julius. So lang aber vorher die Raupen waren, so kurz und klein sind nunmehro die Puppen, Tab. VI, Fig. 5.

Diese Puppen sind nur neun linien lang, von braunrother, oder recht tief kastanienbraumer Farbe. Sonst aber haben sie nichts besonderes, außer daß hinten zween Theile oder Knopse sigen, Lab. VI, Fig. 6, pp, die mit vielen kleinen kurzen und hokrichten Spisen bewachsen sind, woran sich die Puppe an der Seite des Gespinnstes aufhänget, und woran man auch einige kleine Härchen wahrnimmt \*).

Den 23sten Julius kamen die Schmetterlinge aus, Tab. VI, Fig. 7, 10. Unter allen hat sie Goedart\*\*) am besten und natürlichsten vorgestellet. Ich kann aber gleichfalls versichern, daß sie auch hier sehr genau abgebildet sind. Wir wollen vom Weibchen anfangen, Tab. VI, Fig. 7.

Es hat foldes wenig lebhafte, aber boch artig gescheckte Farben. Muf bem Ropfe, auf bem Salstragen, an ben Borterfußen, und oben auf ben Dberflugeln, ift bie Grundfarbe, ein ins Gelbliche fallenbes Blagbraun. Auf bem Salsfragen liegen Schwarze, mit grauen haaren vermischte Abern, so find auch die Borberfuffe mit vieden schwarzen Barchen bewachsen. Auf jedem Oberflügel geben, bis zur Balfte feiner Breite, amo bunkelbraune, frumme Queerstreifen, Tab. VI, Fig. 7, a, b, smifden welchen bas Felb, bas sie in sich fassen, weißlicht ift. Dicht am hinterffen Ranbe befindet fich eine bunkele gestammte Streife, Die bennahe einen Halbzirkel beschreibt, Rig. 7, c, beren Boblung an ber Kopffeite ift, und fast in ber gangen Breite queer Diefe und die vorhergebende Streife b, beren Sohlung nach über ben Flügel gebet. bem hintertheile zugebet, formiret ein ungerades weißliches, ins Uchatne und ichwarz Die inwendige und hinterste Seite ber Flügel ift mit einer gemischte, fallende Dval. schwarzen linie eingefaßt, und am Rande mit einer haarfranze und grauen Schup-Diche am halsfragen fibet auf bem innern Ranbe eines jeden Fligels ein hober Bufchel, Tab. VI, Fig. 7, h, ber aus schwarzen Schuppen bestehet. Dben M 3 benm

Tablel, Tab. 20, Fig. 5, wo diese benbent Spigen scheinen auch bemerkt zu senn. G.

Beichnung und Mahleren ist surrestich, Tab. 20, Fig. 6, 7.

Mad) bem Linné S. M. edit. XII. pag. 827. ist es Phalæna Bombyx Ziczae, subelinguis, alis destexis dorso dentatis apicibusque macula grisea subocellari, antennis lamellatis.

Rosel hat zweyerley besonderes von diesen Phalanen angemerkt, davon wir in dem folgens den die Bestätigung finden werden:

1. daß das Mannchen und Weibchen an Farbe und Zeichnung nicht im geringsten; sondern wie die übrigen an der Dicke des Hinterleibes, und Breite der Kuhlibruer verschieden sein.

2. daß biefe Urt Phalanen ihre dicken und haas richten Borderfuße gerade vor sich hinausftrecken. G.

benm Unfange des Hinterleibes sind auch einige folder Bufchel, aber braune, befindlich. Der innere Rand felbst ist da, wo er anfängt, mit Raffeebraun getufcht.

Ropf, Halsfragen und Fuße sind sehr haaricht. Die Augen schwarz, und bie Fühlhorner braun. Die Mittel- und hinterfuße sind eben so grau, wie der Bauch, ber ben bem Weibchen bicke und plump ist.

Unten sowohl, als oben, sind die Unterflügel aschfarbicht und weißlich, in der Mitte mit einer schwarzen, kurzen, ziemlich breiten, und im Halbzirkel gebogenen Linie, am Rande aber schwarz. Unten sind die Oberstügel grau, mit Braun gemischt, vornehmlich gegen die auswendige Seite, wo große dunkle Flecke liegen.

Die Fühlhörner find barticht, ben dem Weibchen aber sind diese Barte sehr kurz. Statt bes Saugeruffels haben unsere Schmetterlinge zween kleine, kurze, weißgelbe Rörperchen, die kaum eine Spirallinie formiren.

Das Mannchen, Tab. VI, Fig. 10, ist dem Weibchen an Farbe ganz gleich, und etwas kleiner. Die Vorderfüße 22, sind dicke und sehr haaricht; wenn es stille sist, streckt es sie vor sich gerade hinaus, und denn sehen sie wie zwen große rauche Hörner aus. Die Barte an den Fühlhörnern des Männchens sind viel größer, als benn Weibchen, und der leib ist auch, wie den allen Insektenmännchen, weit dunner. Der einzige Unterschied zwischen den Farben bender Geschlechter ist der, daß unten die Flügel des Männschens weißlicher, als ben dem Weibchen, und überdem ben jenem die Unterflügel oben fast ganz weiß sind.

Der Halskragen, Fig. 8, ist ben vielen Phalanenarten, vielleicht ben allen, auf jeder Seite, mit einem großen besondern Stücke besetzt, das die Gestalt einer Flügelsspisse ab, ab, oder vielmehr eine Art von Ohrlappen hat. Ich wüste nicht, daß Reaumit von diesen benden Theilen etwas erwähnet hätte. Sie hängen nur mit ihrem Anfange, Tab. VI, Fig. 8, bb, oder dichte benm Kopse, t, am Halskragen, übrigens aber liegen sie an selbigem platt an. Hebt man sie auf; so siehet man, daß der Theil des Halskragens, den sie bedecken, ganz glatt und insgemein braungelblich ist. Diese benden Ohrläppchen ab, ab, haben ben unsern Phalanen viel erhobenes, sind unten sehr haaricht, und am Nande schwarz. Ben andern Phalanenarten sind sie nicht so groß und deutlich, sondern mit den Haaren des Halskragens so verwirrt, daß man sie sorgfältig suchen muß, wenn man sie entdecken will.

Ben Nachte sind unsere Schmetterlinge sehr munter, und fliegen schnell und stark, ben Tage aber halten sie sich ganz ruhig. Die Weibchen legten eine große Menge halbrunder weißgrunlicher Eper, Fig. 9.

Uebrigens verwandelten sich von diesen Raupen einige später, als die andern, aus benen auch die Schmetterlinge erst im Junius des folgenden Jahrs auskamen. Diese Spätlinge waren aber den vorigen vollkommen gleich.

Die glatte, grune, weißgestreifte Nesselraupe, mit dren dunkeln Rus ckenslecken und sechzehn vollständigen Füßen, welche aber doch gewissermaßen wie die Spannmesser zu gehen pflegt.

Man findet diese Raupen, Tab. VI, Fig. 13, 17, zu Ende des Julius auf den Resselblattern. In dem Werke der Madame Merianin sind sie Pl. 97 abgebildet, und ich glaube fast, es sind Raupen von eben der Art, welche der Herr von Reaumir \*) beschrieben und abgebildet hat.

Diese Raupen sind von mittelmäßiger Größe, und etwa 13 linien lang, wenn sie ihren Leib ausstrecken. Sie haben sechzehn Jüße, ober acht Mittelfüße, von gleicher Größe, an benen verschiedene Hakchen im Halbzirkel herum sigen. Inzwischen gehen sie boch wie die Spannmesser, und ziehen ihre Mittelsüße dicht an die Vorderfüße, daß der vierte, fünfte und sechste Ring, wie ein Bogen, gekrümmet wird. Wenn sie stille sigen, halten sie gemeiniglich diese dren Ringe in solchem Bogen, den Ropf aber etwas in die Höhe. Rührt man sie nur ganz sacht an, so richten sie den ganzen Vorder-leib in die Höhe, und halten ihn so in der lust, daß die Vorderfüße den Boden nicht, berühren. In solcher Stellung habe ich sie Tab. VI, Fig. 13 vorgestellet. Will man sie mit den Fingern wegnehmen; so schlagen sie gewaltig um sich, bewegen ihren Körper, wie kleine Schlangen, sehr geschwind von einer Seite zur andern, und springen gemeiniglich auf die Erde. So bald sie also einige Gesahr verspühren, ziehen sie den Leib krumm zusam= men, und halten sich ganz stille.

Der Ropf und die fünf ersten Ringe, wie auch der ganze Unterleib, sammt ben Füßen, Tab. VI, Fig. 13, sund dunkelgrun, ben den andern Ringen aber ist diese Farbe etwas heller. Der Ropf ist klein und platt, und hat auf jeder Seite eine dunkle Streife. Bom Ropfe bis zum vierten Ringe gehen auf dem Rücken zwo eben dergleichen Streifen. Der vierte und fünfte Ring hat oben einen schwarzen Rautenschmigen Fleck, Tab. VI, Fig. 13, ab, mit weißem Rande, aber auf dem vorlegten Ringe besin-

ber

mar hat fie auch auf bem ganerbaem (Mouron, Alfine media. Lin.) gefunden.

Rosel Insektenbelust. I B. Machtwogel, 2te Klasse, S. 190. No. 33. nennet sie: die grüne, bucklichte Mookdiesteltraupe, weben Herr Rleemann die Anmerkung macht: es schicke sich das Benwert grüne zur Namendbestimmung nicht wohl, weil er aus eigener Erfahrung wisse, daß diese Art Raupen oft gar verschiedene Fars ben an sich hätten. Sie ist vom Rosel Lab, 34, Fig. 1 abgebildet. G.

<sup>9</sup> Mém. Tom. I, Part. II, Mém. 13, pag. 246, Pl. 37, Fig. I. Inzwischen scheint es fast, als habe Linné daran gezweiselt, weil ich S. N. edit. XII. p. 854. no. 175. den Herrn von Reausmar unter denen daselbst angeführten Schriftstellern dermisse. Indessen fann dies aus Bersehen geschehen senn, da die Kennzeichen der Geerschen den der Keaumurschen ziemlich zutressen. Larva, sagt Linné am angeführten Orte, nuda, viridis, gidberidus 2 dorsi, &'t ani suseis, habitat in Soncho', (Ginsediestel), Humulo (Hespsen), Vrtica, (Nessel), Der Herr von Reau

bet fich zwar eben bergleichen weiß gerandeter Bleck, p, ber aber auf jeber Geite eine fleine Ppramibal-Erhöhung hat, Fig. 15, 16, dd, die sich mit einem Barchen endle Worn an biefen Erhöhungen siehet man eine weiße Streife, Sig. 15, efe, bie bier queer über die gange Breite bes Rorpers weglauft. Der Vorbertheil bes Korpers ift mit einem leichten fleischfarbichten Unftrich vertrieben. Etwas über ben luft. lochern gehet, langs ben Seiten bes Rorpers, eine weiße geflammte Streife, oben mit braunem Rande. Die Luftlocher sind weiß. Der gange Körper ift auch überall mit fleinen weißen Buckeln besäet, in deren jedem ein seines harchen steckt, wie man ben Lab. VI. Rig. 14 feben fann. Diefer Sarchen ohnerachtet muß man fie boch unter die glatten rechnen, weil man sie mit blogen Augen kaum gewahr wird. sonst für die unvollkommen glatten Raupen eine ganz eigene Klasse machen, zu ber benn bie gegenwartige eben so wohl, als bie vorher beschriebene grune, Tab. V. Fig. 10, geborte, bie man auf meiner Drangerie gefunden batte. Batte ich die Absicht, von mehreren glatten Raupenarten zu reben; fo murbe ich mich biefer Diffinktion in gang, und nicht gang glatte Raupen bedienen.

Die Reattunitesche Beschreibung einer gewissen auf Hünerdarm gefundenen Raupe \*), kommt in so viel Stücken mit unserer Nesselraupe überein, daß sast Niesmand mehr daran zweiseln kann, als ob es nicht einerlen Gattung senn sollte. Inzwischen habe ich doch zwischen selbigen, oder vielmehr zwischen der Beschreibung dieses berühmten Beobachters und der Gestalt meiner Raupe, einige kleine Verschiedenheiten gesunden, woraus ich sast muthmaße, daß es doch nicht einerlen Gattungen senn mochsten. Dem sen, wie ihm wolle, so will ich den Unterschied an meinen Raupen ansühren, und dem Leser das Urtheil überlassen.

Reaumur sagt: Die benden schwarzen Ruckenflecke lagen auf bem vierten Ringe. Un meinen Raupen habe ich beutlich gesehen, daß ber eine dieser Flecke auf bem vierten,

ber zweete aber auf bem funften Ringe fag.

Die Gestalt der Ringe hat er so beschrieben, daß sie nicht völlig mit derselben an der meinigen übereinsommt. Er sagt: die Ringe wären nicht cylindrisch, sondern jeder habe mitten auf dem Rücken einen winklichten Theil, wie ein Grabstichel, welcher über den vorhergehenden hertrete, und ihn bedecke. So sind auch die Ringe in der Abbildung dieser Raupe vorgestellet \*\*). Ich will nun ansühren, was ich in dieser Absicht an meinen Raupen bemerkt habe.

Benm ersten Anblicke scheinen die Ringe eine solche eckige Gestalt zu haben; besiehet man sie aber genauer, so zeigt sichs, daß es ein bloßer Augenbetrug sen, und sie eben so cylindrisch, als ben wielen andern Raupenarten sind, wie man Lab. VI, Fig. 13 sehen

<sup>\*</sup> Mem. Tom. I, Part. II, Mem. 13, p.246. von benden Seiten spitig zu, so daß die Spis vo) Pl. 37, Fig. 1. Jeder Ring gehet oben te auf dem andern Ringe zu liegen kommt. G.

sehen kann. Die Ringe aber, zwischen bem fünsten und letten, haben jeder oben einen großen breneckigen Fleck Fig. 14, abc, def, bessen Rand mit einer weißen kinie eine gefaßt ist, welche benm ersten Unblick eine Absonderung der Ringe zu sehn scheint; die wahren Einschnitte berselben aber lassen sich bald entdecken, und von den weißen Linien unterscheiden. Denn sie gehen queer über die Breite des Körpers in sehr gleichen und eben nen Zirkeln, wie Tab. VI, ben Fig. 14, df, vorgestellet ist. Die weiße Randsinie der Triangelssecke hat etwas erhobenes, und ist gleichsam die tage eines kleinen aufgeworfenen Bulsts. Jeder Fleck ist in der Mitte seiner tänge mit zwo weißen, einander parallel gehenden, kinien bezeichnet. Auch wird man an den Seiten der Bauchsüße eine weiße schiese Streise gewahr.

Reaumur sagt ferner: seine Raupe habe zwen Hörner am Kopfe, und dies könne ihr, als einem besonderen Raupengeschlechte, zum Kennzeichen dienen. Meine Raupen haben zwar auch vorn am Kopfe zween langlichte konische Theile; man findet sie aber ben allen Raupen, es sind ihre Bart voer Fresspissen. Reaumur hat selbige auch an andern Raupen vorgestellet "). Zwar sind sie ben den unfrigen erwas langer, als ben andern; allein beshalben konnen sie sich doch ben den übrigen auch sind den, und falglich mussen sie auch ben den unstigen eben so genennet werden.

Der Schwanz unserer Raupen von den zween Höbern des eilsten Ringes an, Tab. VI., Fig. 16., dd., dis zum After, ist sehr hoch und breit, dkkd. Die benschen Hintersüsse sind tang und hoch, kl., kl. Faßt man den Schwanz recht ins Gessicht, wie er Fig. 16 vorgestellet ist; so glaubt man einen Thierkopf zu sehen. Dennt auf dem eilsten Ringe sehen die zween konlichen Höber wie zwen kurze Ohren aus, Tab. VI., Fig. 16., dd; aber zween kleine solche weiße Knöpfe mitten auf dieser Fläche, womit der ganze Körper besät ist, haben ziemlichermaßen das Unsehen zwener kleiner Augen, gg. Unter diesen sogenamnten Augen liegt ein etwas erhabener Theil, der gleichsam eine Stumpfnase h formiret. Dies ist die Kappe, die den Uster bedeckt. Endlich kann die Dessinung des Usters wie eine Kehle, oder Maul, i, angesehen werden. Eine nicht minder ahnliche Fistion, als wenn man die erkigen Puppen mits Windelkindern vergleicht wo.

Wenn

Cocolo

Memoires &c. Tom. I, Part. I, Pl. 4,

Tig. 4, 5, e.e.

Sch muß bier noch als etwas besonderes anmerken, daß Köfel I B. Nachtv. 2te Klaffe, S. 191 sagt: daß diese Raupe darum so konders bare Stellungen des Leibes mache, um gegen feindlichse Anfalle auf ihrer Hund zu senn. Herr Kleemann macht daselbst die Anmerkung: daß sie in ihrer Jugend noch nicht alle Kuße zum

Gichen amveude, sondern ihren Ruden, wie die Spannenmesserraupen, emporgekrunmt trage, so daß ihre vordersten sumpfen Nauchfuse noch nicht, wie ben den Erwachsenen gesthiebet, den Boden berühren.

Sie bleiben anch nicht alle von Jugend auf grun; sondern bekommen ben mehrern Wachdsthum, oft eine rothliche, oder grauliche, oder auch braunlich grune Olivenfarbe. G.

Wenn biese Raupen aushören zu fressen, und folglich ihre Verwandlungszeit herannahet; so verändern sie ihre Farbe. Alles Weiße verschwindet, und wird braumgrünlich, wie sich denn auch die grüne Farbe des Körpers in ein unangenehmes Gründraun verwandelt, und der keid bekömmt an verschiedenen Orten einen dunkel violetten Unstrich. Alsdenn sind sie sehr unruhig, kriechen allerwegen herum, und suchen sich einen zur Verwandlung bequemen Ort aus.

Ebe ich biefe aber beschreibe, muß ich von benen Raupen, bie zu eben ber Urt, als bie vorigen, gehoren, Zab. VI, Fig. 17, noch etwas fagen. In ber Farbe geben fie Die Mad. Merianin hat in ihrem Werte Pl. 97. Diese zwote febr von biefen ab. Un Gestalt, Große und Urt bes Ganges sind fie ben Corte ebenfalls abgebildet. vorigen vollkommen gleich, nur, wie gefagt, in der Farbe verschieden. Auf bem vierten, fünften und eilften Ruckenringe haben fie brei große, aber fcone buntelgrune Flecke,: Die benden Pyramidal - Erhöhungen haben fie auch auf dem vorlegten Ringe. bem Korper ift ber Grund weiß, und an einigen Orten mit Grun vertrieben. Diet. auf gehen einige schöngrime Streifen balb fchief, balb gerabe in ber lange fort. Die fchiefen formiren gewissermaßen krummlinichte Drenecke. Lebe Geite bat eine lange Un jebem Bauchfuffe finbet fich auch grune Streife, unten mit einem weißen Ranbe. eine fchiefe grune Streife, die Borberfufe aber find bunkel. Unten ift ber leib grun und weiß gesprenkelt. Im Uebrigen sind sie ben vorigen Raupen vollig gleich, und gehören ficher zu einer Urt. Ich habe vergessen zu untersuchen, ob nicht ber Unterschied ber Karbe vielleicht von bem unterschiedenen Weschlechte herruhren mochte.

Ich habe bereits gesagt: baß unsere Raupen ben ber geringsten Berührung zu Boben fallen; alsbenn rollen sie ben leib bergestalt zusammen, daß ber Schwanz über ben Kopf gehet, und so liegen sie stille. Denn kommt atso ber Kopf unter bem Schwanze zu liegen. So habe ich noch keine andere Raupen, aber wohl einige Aftervaupenarten, sich zusammenrollen gesehen.

Die weißen, grungestreiften Raupen, Tab. VI, Fig. 17, verändern ebenfalls ihre Farbe, wenn ihre Verwandlungszeit herbennahet. Alles weiße verschwindet, sie werden ganz bleichgrun, und fressen auch nicht mehr.

Rurz barauf schicken sie sich zur Verwandlung an, indem sie einige Nesselblätter mit Seibe zusammen spinnen, Fig. 18, die sie mit Klümpchen Unrath oder Erde bedeschen. Inwendig in dieser Masse machen sie ein weißes, abet sehr zartes Gespinnste, abcd\*). Sie mussen aber deshalben zur Bedeckung besselben Blätter und andere fremde Materien zu Hulfe nehmen, weil sie nicht so viel Seide ben sich haben, als zu einem sessen und dicken Gespinnste, das allen außerlichen Zufällen widerstehen könnte, erfordert

<sup>\*)</sup> Rosel I B. Nachtvögel, ate Klasse, Tab. 34, Fig. 2,

erforbert wird. Diesen Mangel muffen ulfo bie andern Materien erseben, und gleichwohl zu einer Absicht bienen.

Hernach verwandeln sie sich darinnen in dunkel rothkraume Puppen, Fig. 19, die das Besondere haben, daß der Kopf ziemlich früßig, Tah. I., Fig. 19, r, und der Schwanz ebenfalls in eine länglichte, ziemlich lange, mit Häkchen besetzte Spiße zugehet, p, womit sie sich an die Seide des Gespiunstes anhängen, um sich selchergestalt zu der Zeit, wenn der Schmetterling auskonunen will, desto sesse anzuhalten \*).

Diese Puppen bleiben ben ganzen Winter über, und so gar ben nachsten Frühling, verschlossen liegen \*\*); benn aus meinen kamen bie Schmetterlinge erst im Junius bes folgenden Jahres aus.

Sie gehören zu ben Phalanen, ober Nachfodgeln, Tab. VI, Fig. 20, 21, mit fadenförmig-konischen und gekörnelten Fuhlhörnern, sanunt einem langen Saugeruffel. Die Merianschen Figuren sind gut, wenigstens kenntlich, obgleich hin und wieder einige Flecke und Streisen kehlen \*\*\*).

Diese Phalanen sind von mittelmäßiger Größe, und tragen die Flügel bachfornig, Tab. VI, Fig. 20; ihre bunkelbraunen Farben sind artig unter einander gemischt.

Die Oberflügel haben einen braumen, ins Achatne fallenden Grund. Jeder ist mit zwo schwarzen, flammichten, braun gerändelten Queerstreisen bezeichnet, Fig. 21; r, s. Zwischen den benden Streisen ist das Feld dunkelbraun, und mitten dariun, gezgen den äußerlichen Rand des Flügels, liegt ein schwarzer, dreneckiger, etwas ungerader Fleck, t, bessen Spige ein erhobener weißer Punkt formiret. Un der Seite dieses Flecks gehet eine schwarze linie, o, die sich auch mit einer kleinen Erhöhung von senkrecht stehenden Schuppen endiget. Zwischen der Flügelspisse und der ersten schwarzen Queerstreise, wie auch zwischen der zwoten schwarzen Streise und der Base des Flügels, ist die Farbe weiß, ins schweselsgelbe kallend, und braum gescheckt. Gegen den äußerlichen Winkel siehet man einen schwarzen ungeraden Fleck, n. Die Flügelbase hat übrigens einen Rand von braumen Haaren.

Ben ben Unterflügeln ist die Farbe oben einförmiger, nemlich schwarzbraun, gegen die Vorderhälste mit Weiß vertrieben. Der Rand ist weiß. Unten sind so wohl die Ober- als Unterflügel schwarz, ins Grune fallend; aber die Vorderhälste ber Unterflügel ist von dieser Seite weißlich.

M 2 Der

#### 2) Absel I. c. Fig. 3.

ist ed Phalaena nochua spirilinguis Triplacia (Drenhoser), alis dessexis, superioribus arcu duplici contrario maculisque tribus glaucis intermediis, die im Berlin. Magaz. III B. E. 288. die Nessemblemotte heißt. Rosel I B. Nachtp. 22e Kl. Lab. 34, Sig. 4, 5, hat sie sehr sehon abzgebildet. G.

Dies ist nur so zu verstehen, wenn sie ben eigentlichen Termin überschreiten, und sie ber Ralee wegen nicht mehr auskommen konnen. Denn soust bleiben sie nicht långer als drey Woschen liegen, G.

Der Ropf, Halskragen und leib sind graubraun, mit dunkeln Streisen beworfen. Unten ist der Halskragen sehr rauch, und an Farbe braun, mit Purpur vermischt. Der Schwanz endiget sich ebenfalls mit Purpurhaaren. Die Huftbeine und Schenkel sind braunrothlich; die Fußblätter aber schwarz, mit Fleischfarbe vertrieben. Die Augen schwarz, und die Fühlhorner hellbraun.

Vorn ist der Halskragen ganz herum mit einer schwarzen Streise gerändelt. In dem Felde, das sie beschreibt, liegen zween ovale Flecke, wie Augen gestaltet, welche schwarz gerändelt sind, und in der Mitte einen dunkeln Fleck haben, Tab. VI, Fig. 22, qq. Wenn man den Halskragen recht ins Gesicht faßt, prasentiren sich diese Ausgenstecke ganz sonderbar.

Das merkwürdigste, was diese Schmetterlinge an sich haben, ist ein auf bem Halskragen sißender hoher und dicker Haarbusch, Fig. 20, h, dessen Haare senkrecht stehen. Oben auf dem Vordertheile des Hinterleides stehen ebenfalls zween kleine schwarze Haarbuschel, tp, welche, wenn der Schmetterling die Flügel niedergelegt hat, daselbst, wo die Flügel von einander stehen, zum Vorschein kommen, so daß man benm ersten Andlick glauben sollte, sie hiengen selbst an den Flügeln; allein sie fangen oben vom Hinterleide an, wie man deutlich wahrnehmen kann, wenn man die Flügel aus einander macht.

Die specifischen Kennzeichen dieser Phalanen sind also solgende: die benden schwarzen Queerstreisen der Oberstügel, und der schwarze dreneckige Fleck, den sie elnschließen: ferner die Haarbuschel des Halskragens und des leibes, endlich die benden ovalen Augenstede vorn am Halskragen.

Die Bartspissen am Ropse sind lang und etwas frumm, Lab. VI, Fig. 23, ste bestehen aus zween Theilen, davon der erste ob, der unten am Kopse mit einer Urt von kleinem spisigen Stielchen hanget o, breit und oval; der andere aber, bs, viel dunner und cylindrisch ist, sich aber auch in eine rundlichte Spise endiget s. Sie sind ganz voll Haare und Schuppen. Zwischen diesen Bartspissen liegt der lange, braune und spiralformig zusammengerollte Saugerüssel. Uebrigens sind diese Phalanen sehr lebhaft, und fliegen des Abends sehr schnell.

Die glatte, grune, mit kleinen konischen, schwarzen und schuppichten Punkten beworfene Raupe, mit einer weißen Linie an jeder Seite des Korpers, die auf den Wegdorn- oder Faulbeerblattern (Frangula) lebt.

Bisher haben wir von solchen Raupen gehandelt, baraus Nachtvogek, oder Phalanen, entstehen; jest wollen wir solche beschreiben, die sich in Papilions, oder Tagvogel, verwandeln.

Im

Im Junius fand man auf dem Faulbeergestrauche (Frangula) glatte Raupen von mittelmäßiger Größe, welche wegen verschiedener an sich habender Seltenheiten verbienen bekannt zu werden \*).

Diese Raupen, Tab. XV, Fig. 1, sind 14 linien lang, und zwo breit. Ihre Farbe ist eben ein solches Dunkelgrun, wie die Blatter oben aussehen, die sie fressen. Gemeiniglich sien sie oben auf benselben, daß man sie wegen der ähnlichen Farbe nicht gleich unterscheiden kann. Unstreitig sind die Natursorscher, welche diese und andere bergleichen grune Raupen gesehen haben, baburch veranlaßt worden, die allgemeine, aber unrichtige, Regel anzumehmen: daß die Raupen mit denen Pflanzen, worauf sie leben, einerlen Farbe haben; sest weiß man aber, daß diese Regel nichts weniger als allgemein sey.

Der Körper dieser Raupen ist hinten bunner, als vorn. Insgemein ist er an den Raupen überhaupt bennahe cylindrisch, weil er unter dem Bauche etwas platter, als auf dem Rucken ist. Unsere grünen aber haben das Besondere, daß ihr Bauch sehr flach und platt, Tab. XV, Fig. 3, adc, der Rücken hingegen ein ordentlicher Halbzirkel ist, abc. Dies zeigt sich insonderheit, wenn die Raupe stille sit, alsdenn ziehet sie die Füße zum Theil in den Körper, wenigstens beträchtlich zusammen. Der Umriß des Leibes sormirt nur ein Segment, oder ein kleines Stück eines großen Zirkels adc. Folglich hat die Raupe bennahe die Gestalt eines halben, der länge nach, in zwen gleiche Stücken getheilten Cylinders. Wenn sie auf einem Blatte stille siet, stellet sie das Vordertheil des Körpers dergestalt in die Höhe, daß sie mit den Vorderfüßen das Blatt nicht berühret; sie halt sie entweder auch in die Höhe, oder ziehet sie zum Theil in den Leib, und halt sich bloß mit den Bauchsüßen am Blatte sest.

Der Körper bestehet, wie ben allen Raupen, aus zwölf Ringen, jeder Ring aber sift nochmals mit funf oder sechs ringelförmigen Einschnitten besetzt, Lab. XV, Fig. 2, so daß der ganze Körper aus vielen Ringen zusammengesetzt scheint. Indessen kann man die zwölf ordinaren Ringe an den Füßen und kuftlöchern unterscheiden. Der Rücken ist vom R 3

", habe ich mich doch bisher umsonst bemuhet, ", die Raupe oder Puppe derselben kennen " zu lernen.

Mithin wird es vielen Insektenliebhabern in Deutschlaud desio angenehmer sevn, hier eine genaue Beschreibung und richtige Zeichnung dieser seltenen, und den größen Naturforschern bisher unbekannt gebliebenen Raupe zu sinden. G.

Supposite.

<sup>&</sup>quot;) Und das um so vielmehr, da weder Ainzue nech Rosel diese Maupe gesehen und beschriesben haben. Ersterer sagt in seinem 3. N. ed. XII. pag. 765. no. 106, nichts weiter, als habitat in Rhamno Europae, Africae. Dieser hingegen bezeuget ausbrücklich, Inseltenbelwstig. III Band, Supplem. Tab. 46, S. 264, S. 2.:

<sup>&</sup>quot;Ungeachtet diese Papilionen zweymal unim Jahre von mir bemerket worden; so

Unterleibe durch eine weiße Streife geschieden, die auf jeder Seite eine schaffe Linie formirt. Oben ist der ganze Rücken, sammt dem Kopse, mit vielen kleinen schwarzen konischen Punkten besäet, die man aber nur durch die lupe sehen kann, Fig. 2. Diese verursachen, daß das Grüne ins Dunkse spielt. Sie sind steif, hart und gleichsam schuppicht, und daher rührt es auch, daß die Haut, wie ben den Chagrinartigen Rauspen, rauh anzusühlen ist. Unter dem Bauche sinden sich wenige von diesen harten Körnerschen. Da ist die Farbe hellgrun und gelblich.

Die Raupe hat sechzehn Fuße, unter benen die Bauchfüße mit einem Halbzirkel von Hakthen besetht sind. Sie sind alle, vornemlich die sechs Borderfüße, gegen die Größe des Körpers fürzer, als gewöhnlich. Die Lustlöcher aber, Tab. XV, Fig. 2. s. klein und weisigrunlich.

Insgemein überzieht sie oben bas Blatt, wo sie sich zur Rube sesen will, mit einer bunnen Schicht weißer Seide, in die sie sich mit den hakthen der Bauchfüße eine flammert. Berührt man ihren Schwanz, so hebt sie solchen in die Hohe, als wollte sie sich zur Wehre sesen.

Bu Ende des Junius findet man diese Naupen nicht mehr auf den Faulbeeren, weil sie sich alsdenn schon zur Verwandlung anschicken. Um isten dieses Monats und die solgenden Tage hiengen sich die, so ich in einem Zuckerglase hatte, an die Seiten, oder an den Deckel. Sie gehören zu denen, die sich den der Verwandlung mit einer Schlinge um den Hals befestigen, wie der Herr von Reaumin' in einer besondern Abhandlung gezeiget hat \*).

Sie arbeiteten vor meinen Augen, daß ich ihr ganzes Verfahren sehen konnte. Wenn ihre Verwandlungszeit kommt, wird ihre dunkle Farbe immer heller, so daß der Körper zulest ganz durchsichtig scheint. Denn blast sich der Bauch auf, und wird rund, Tab. XV, Fig. 4, daß der Körper bepnahe eine enlindrische Gestalt erhält. Um sich dieses Band umzulegen, bedienen sie sich überhaupt eben der Mittel, als die schönen gestreisten Fenchel= und Nautenraupen, die der Herr von Reaumitt ebenfalls in der dorher angesührten Abhandlung beschrieben hat.

Die Raupe, die sich also verwandeln will, pflegt sich vertikal, mit dem Kopse oben, hinzustellen; wenigstens haben sich alle, ben mir verwandelten, an der Seite des Glases in veiner solchen Stellung angehänget. Sie macht damit den Ansang, daß sie den Platz, wo der Bauch soll zu liegen kommen, mit einer dünnen Schicht Seide überwebt. Hernach drehet sie den Ropf ganz herunter, und fähret fort, ein kleines Hübelchen Seide zu spinnen, woran sie sich mit den berden Hintersüssen anklammert, den Leib aber in seine vorige Stellung bringt. Das Klumpchen Seide wieder

9) Mem. Tom. I, Part. II, Mem. It. Beym Absel ein Kennzeichen ber Tagobgel zweier Klasse. G.

zu finden, darf sie nur mit den hinterfaffen ohngefahr die Stelle beruhren, wo es hingesponnen ist, und so macht es die Raupe auch. Sie betastet den Plas hin und her, bis sie den Fleck getroffen hat.

In dieser Operation beobachtete ich eine folche Maupe. Nachdem sie bas Klumpchen Seibe angesponnen, brehete sie ben Kopf wieder in die Höhe, und suchte das Fleckchen mit den Hintersussen zu fassen. Es glückte ihr aber nicht sogleich. Sie kroch langsam fort, und tüpfte immer mit dem Schwanze nach dem Flecke, endlich aber gieng sie über den Plas weg, ohne sich angehäkelt zu haben. Die Raupe merkte ihren Irrthum bald, drehete sich von neuen um, und suchte, wo nicht mit den Augen, doch mit dem Kopfe, das Fleckhen Seide. Sie sand es, und nun kehrte sie sich zum drittenmal um. Sie machte auss neue den Versuch, wie das erstemal, herum zu fühlen. Endlich faste sie es und häkelte sich mit den Hintersusen ein, Tab. XV, Fig. 4, p.

Hierauf sieng sie an, die Schlinge I zu machen, worinn sie sich aufhängen wollte. Dies thut sie deshalben, um den Körper in einer wagerechten, oder dem Boden parallelen, Stellung zu erhalten, vornemlich, wenn sie erst die Puppengestalt angenommen hat. Ich will jest nichts von der Art und Weise sagen, wie sie das Band spinnet; auch nicht, wie sie solches an dem bequemsten Orte anzuhringen weiß, welches in den Einschnitt zwischen dem fünsten und sechsten Ringe geschiehet. Ich würde weiter nichtsthun, als das wiederholen, was uns der Herr von Reaumunt, in dieser Absicht, von der Arbeit der Fenchelraupen berichtet, dahin ich den Leser vorweise. Ich demerke mur, das die Schlinge unserer Raupe von weiten Umsange ist, und einen größern Bogen, oder doppset zusammengeschlagenen Strang, als der andern Raupen, die derzleichen machen, formiret, Lab. XV, Fig. 4, 1. Wir werden in der Folge sehen, das die sonderbare Gestalt der Puppe einen so weiten Gürtel ersordert.

Das zwente, worauf wir hierben zu sehen haben, ist dieses: daß die benden Enden des Gürtels nicht, wie insgemein ben den Kohl- und Fenchesraupen, in einer gewissen Entfernung von einander am Boden hängen; sondern bloß an einem Orte, an der Fläche, worauf der Naupenkörper liegt, a, besestiget sind. Dies vorausgesetz, muß die Naupe ben der Einrichtung des Gürtels nothwendig ihren seib mehr, als andere Naupen, beugen, wir mich auch die Erfahrung gelehret hat. Folglich erfordert die länge des Gürtels, daß sie den Körper an benden Enden start zusammenziehe, und dies thut sie auch wirklich so weit, daß sie nur mit dem letzten Paar Mittelsüssen den Boden berührer.

Ift der Gurtel fertig, so ziehet sie alle ihre Fuße, außer den lehten, von dem Boden ab, wo'fle liegt, und bfeibt also; vermittelft des Gurtels, in der Schwebe hangen, Lab. XV, Fig. 4. Denn frummet sie den Leib dergestalt, daß der Ruden immer hober, und zulest so hoch wird, daß der Korper einen Halbzirkel formiret, und bies kann

200010

fie beshalben, weil der Gurtel einen fo weiten Umfang hat. Ohngefahr zween Tage hernach wirst sie die Haut ab, und erscheint in Puppengestalt.

Ich nahm ben Augenblick in Acht, ba sie ansieng bie haut abzulegen, und hierben habe ich folgendes bemerkt. Bekanntermaßen pflegt biefe Saut auf bem Ruden nahe am Ropfe zuerst aufzuplaßen. Dies zu befordern, pflegt sich die Raupe bin und her zu breben, und verschiedene Bewegungen zu machen. Balb ftreckt fie fich aus. bald blast sie sich auf, vornennlich vorn, wo die Vorderfüße sien. Was mir aber bagu am meisten bengutragen scheint, ift biefes, bag fie zuerft bie Saut von ben bren, Hier wird sie auch gang runglicht, und bie Raupe ober vier letten Ringen abloset. schiebt sie, burch verschiedenes Zusammenziehen und Ausbehnen der Ninge, nach dem: leften zu. Dies alles gefchiebet vorher, ehe man etwas von einer Spalte auf dem Rus den mahrnimmt. Durch foldies Berfahren wird alfo die vorderste Saut des Rorvers alle mahlia nach bem Schwanze zugeschoben, baburch wird sie mehr gespannt, und muß zulebt benm Hufblasen bes Wordertheils nothwendig platen. So bald bies erfolget ift, macht fich die Puppe vollends auf die Urt, wie Requinur gemeldet, von ber Saut log, und, bleibt in bem feibenen Burtel eben fo, wie vorher bie Raupe, bangen.

Ist nun die Haut ganz hinten hin geschoben, ober hangt sie nur noch an den zwen oder dren lesten Ringen; so zieht die Raupe den Schwanz nach dem Kopse, inesdem sie den Leib in Bogen krümmet. Hierauf zieht sie sich mit dem Schwanze nach der Seite der Haut, die der Raupe auf dem Rücken lag. Indem sie also den Schwanze außerhalb der Haut ausstreckt, so sucht nun die Puppe mit ihrer Schwanzspisse dass Klümpchen Seide zu erreichen, und häselt sich gleich mit denen Hakchen, womit sien hinten versehen ist, daselbst an. Immittelst aber die Schwanzspisse der Puppe aus der Haut heraus ist, und bevor sie sich an das Klümpchen Seide hat anhäseln könnenz so hänget die Puppe woch an der Haut, die unten zwischen den Schwanzringen geblieden ist. Dies habe ich sehr deutlich bemerken können. Die Raupe saßte mit der Junktur zweiner Ringe, wie mit einer Zange, ein Stück zusammengerunzelter Haut. Auf diese Art gelangen die Dorntraupen dazu, sich hinten an der Puppenspisse vertifal und an eben dem Orte auszuhängen, wo zwor die benden Hintersüße gehangen hatten. Diese Geheimnisse hat der Herr von Reaumurzuerst entdeckt \*).

Die Puppen unserer grünen Raupen gehören zu den eckigen, weil sie an verschiedest nen Stellen Spisen und Ecken haben. Der Har von Reaumite (man kann in der Naturgeschichte fast keinen Schritt thun, ohne den Namen dieses großen Natursorschers; zu nennen) hat demerkt, daß einige Urten eckiger Puppen, im ersten Augenblick ihres Austritts aus der Naupenhaut, noch nicht alle Ecken und Spisen haben, die man nach-

Mem. Tom. I, Part. II, Mem. to.

her an ihnen wahrnimmt. Sie haben alsbenn fast bie Gestalt konischer Puppen \*). Er rebet aber auch von folden edigen Puppen, an benen man gleich Unfangs bicfe Eden und Höfer erblickt; boch find sie alsbenn kurzer, als sie nachmals werden. Wenn unsere Raupen in ben Puppenstand treten; fo haben fie vor bem Ropfe eine Spife, an jeder Seite bes Korpers eine Erhöhung, und auf bem Rucken, ober Salskragen, noch eine. Allein biese Ecken haben nicht gleich vom Anfange ihre gehörige Größe. Sie werden allmahlig langer, und zeigen sich hernach viel beutlicher. Der erft entstandene Puppenforper ift langlicht, schlant, biegfam, und bas Insett kann alle feine Theile bewegen. Ich fabe von Zeit zu Zeit, bag es ben Ropf von einer Seite zur anbern bog, und bamit allerhand Bewegungen machte; aber einige Augenblicke nachber zog fich die Puppe zusammen. bie haut wurde hart und schuppicht, endlich verlohr sie alle Bewegungen, außer am Bauche, wo fie fich noch immer regt, fo lange fie Puppe ift. Benm Anfange ihres Puppenstandes ist sie mit einer feuchten Materie überzogen, die nach und nach trocken wird, und ibr ben ersten Zag eine Urt von glanzender Kirnisbecke giebt, ben folgenden aber ist aller Glang verschwunden, und bas auswendige ber Puppe wird gang matt.

Man merke noch, daß sich die Puppe eben nicht viel Mühe gebe, die Raupenhaut von dem Orte, wo sie hängen geblieben, loß zu machen. Sie versucht es zwar, wenn es aber nicht gleich gehen will, läßt sie solche, wo sie ist. Ich bemerkte also, daß sie an vielen Puppen dieser Art war sisen geblieben. Jest will ich die Puppen selbst näher beschreiben.

Wir haben bereits gefagt, baß sie zu ben eckigen geboren, Lab. XV, Fig. 5, 6, 7, weil fie an verschiedenen Orten Eden und Spigen haben. Ihre lange beträgt zehn linien. Anfanglich ist bie Farbe gang grun, und zwar schones Wiesengrun; hernach aber wird fie etwas gelblich, und hat auf jeder Seite eine hellgelbe Streife. Der Ropf bestebet aus einem einzigen langlichten, fonischen und zugespisten Stude, Big. 5, 6, 7, t, welches oben braun, und unten gelb ift. Auf bem Rucken, ober oben auf bem Salsfragen, befindet fich eine Erhöhung, als ein runder Buckel, Fig. 5, 6, c, welcher ber lange nach durch eine scharfe linie, als durch eine Naat, in zween Theile abgeschnitten ist. Un jeber Seite bes Halsfragens, wo ber Unfang ber Flügelfutterale ift, fißet eine braune edige Erhöhung, Lab. XV, Fig. 5, 7, ce, welche ben ben Eden zwo ftumpfe Spigen formiren. Langs bem gangen Rorper gehet oben vom Ropfe bis jum Schwanze eine Der Bauch ift kegelformig und ohne Eden, die Spife etwas einbunkelgrune Linie. gebruckt, und mit einer ziemlichen Menge Bakden besetht, womit sich bie Puppe an bas Fledchen Seibe anhanget, Fig. 5, p. Dben auf bem Rorper liegen einige fleine bunfle Glede, und unter bem Bauche, ba, wo er anfangt, siehet man eine fleine braune Streife.

Supposite.

<sup>\*)</sup> Mem. 11.

v. Geer Infett.

Das merkwürdigste, was unsere Puppen noch an sich haben, bestehet darinn; das die Flügelsutterale des künftigen Schmetterlings sehr breit sind, s. Sie verlängern sich unten merklich, und geben der Puppe ein besenderes Unsehen, Fig. 6, kg. Sie sormleren unter dem Bauche eine Urt von Sack, oder eigentlich scheint der Bauch sehr diet zu senn. Indessen haben sie doch eine solche tage, daß sie unterwärts eine Urt von spissegen Dache mit runden Umsange sormiren. Ich öffnete diesen Sack, machte die Futterale aus einander, und sahe, daß sie inwendig sehr räumlich waren, worinn man aber nichts, als die Embryonen der Flügel und der benden Hinterssüße siehet. Dieser weiten Futterale halben muß die Raupe ihren Gürtel, worinn sie sich als Puppe ausgängen will, so weit machen. Sonst würde sie darinn keinen Raum haben. Man sindet auch, daß die ausgehangene Puppe, Lab. XV, Fig. 5, eine solche Stellung hat, daß ihr Rücken, top, mit dem Boden, ap, einen Winkel von ohngesähr 45 Graden sormiret, und dessen ohnerachtet der höchste Theil der Futterale solchen doch bennahe berühret.

In den ersten Augenblicken des Puppenstandes sind die Futterale von mittelmäßiger Größe; je mehr aber die Haut eintrocknet und sich verhärtet, desto größer werden sie auch, und erweitern sich gleichsam zusehens. In der ersten Zeit, selbst den ersten Tag, ist die Puppe besonders auf den Futteralen sehr durchsichtig, und seitdem kounte ich inwendig den leeren Raum sehr deutlich sehen. Mit der Zeit vergehet aber das Durchsichtige \*).

Nach vierzehn Tagen kamen aus diesen Puppen sehr gemeine Schmetterlinge, deren Raupen ich schon längst gerne hätte komen mögen. Die sich den isten Junius in Puppen verwandelt hatten, kamen den solgenden dritten Julius als Schmetterlinge aus. Man wird sie gleich kennen, so bald ich sage, daß es die schönen Zitrongelben Tagvögel, Tab. XV, Fig. 8, 9, sind \*\*), die so häusig in Gärken und Hölzern fliegen. Reautimit hat sie nicht. Albin in seiner Naturgeschichte der Insekten in Engelland hat sie Tab. 2, g, h, vorgestellet, und nennet sie the Brimitone Butter-sty, die schweselgelben Papilions. Linné in der Fanna Suecica no. 795 nennet sie Positiones caniculares, vermuthlich, weil sie in den Hundstagen am häusigsten fliegen. Denn kurz vor dieser Zeit psiegen sie, wie, wir erst gesagt haben, aus ihren Puppen auszukommen.

Diese Schmetterlinge, Tab. XV, Fig. 8, 9, sind nicht so groß, als die weißen aus den schönsten Rohlraupen, wie sie Rautmur nennet. Ohnerachtet ihre Farben, sehr einfach sind, haben sie doch viel Unnehmliches, und gehören mit Recht unter die schönften:

rimis angulatis flavis: lingulis puncto flavo: subtus ferrugineo. Alfel Insektenbelnst. III B. S. 264, Tab. 46, Fig. 1, 2, 3, nennet ihn den besonders schonen schwefelgelben Tagpapilion der zweyten Klasse, mit vier eraniengelben Flecken. Sulzer Kennzeichen der Ins. Tab. 13, Fig. 84. G.

Dis hieher haben wir also tauter neue und interessante Berbachtungen gehort, da in Deutsche land vielleicht wenige, vielleicht noch gar keine Natursorscher diese Kaupe und Puppe gesehen haben. G.

no. 106, Papilio Danaus Bhauni, alis integer.

stern Papilions. Man findet sie mit verschiedenen Schattirungen: einige sind recht schan Zitron- andere aber blaß schwesetzelb, das bennahe ins Weistliche fällt. Doch sehlt diese gemischte Farbe den Weibchen. Da ich viele Papilions dieser Art anatomirt, habe ich gefunden, daß die Zitrongelben Männichen, die weißlichen aber Weibchen waren. Uns Raupen, die einander vollkommen gleich waren, kamen auch Papilions bald von dieser, bald von jener Farbe, oder, welches einerley ist, männliches und weibliches Geschlechts. Najus \*) hat sich also geirret, wenn er behauptet: die fahlen und weißlichen wären Männichen; denn es ist gerade umgekehrt.

Ihre Fühlhörner sind keutenförmig, und sie gehen auf feche gleichen Füssen. Wenn sie stille sigen, tragen sie ihre Flügel mit dem Boden perpendikular, und die Unterstügel gehen um den Unterleib herum. Jeder Flügel formiret hinten einen hervorstehenden Winkel, oder einen eckigen Anhang, Tab. XV, Fig. 9, 2 b.

Erwähntermaßen find bie Oberffagel bes Mannchens oben Fig. 9 bas ichonfte Bitron-Wegen ihre Spike zu, ober mo fie am Halskragen befostiget find, haben fie einen schwarzen Fleck. Unten aber, Fig. 8, find fie etwas gringelblich, die Unterflügel bingegen haben eine gelbe, ins Beiße fallende Oberfeite. Um Rande haben bie Oberflügel So befinden sich auch noch an andern Orten ber Flügel einige fleine braune Flecken. Jeber Flügel hat ohngefähr in einige braune, aber fast unmerklich kleine, Pünktchen. ber Mitte einen runden Fleck, ber oben oraniengelb, imten aber braun ift. terflügeln ift er größer, als auf ben Oberflügeln. Wo die Unterflügel, Lab. XV, Fig. 10, am Halskragen sigen, sind sie etwas ausgeschweift, c, woburch zween Halbzirkel entstehen, ef, eg, beren konvere Seite auswarts gekehrt ift. Der vorberfte, ober oberste, Halbzürkel hat am Rande eine Purpurstreife, of. Wegen bieser Gestalt ber Unterflügel kann sie der Papilion sehr genau auf dem Unterleibe abformen. Spike find fie mit etwas Nofenroth vertrieben.

Die Füße sind schweselgelb, und haben vorn zwen braune Hakchen mit einer doppelten Kralle. Die Fühlhörner sind nicht so lang, als sie gewöhnlich ben den Tagwögeln zu senn pflegen, sie haben ohngesähr vier kinien. Im Stande der Ruhe trägt sie der Papision vom Kopse gerade ausgestreckt und so dicht neben einander, daß sie eine krumme kinie formiren, deren konvere Seite oben stehet, die Spise aber sich etwas nach dem Boden neigt, Tab. XV, Fig. 8, a. Sie sind braun, mit rosenroth vermischt. Die Keule am Ende ist ziemlich lang, Fig. 11, b; aber von dem Stiele nicht so genau unterschieden, als ben andern Papilions; eigentlicher: das Fühlhorn nimmt am Ende b allmählig an Dicke zu, a, und sormirt also eine länglichte Keule.

Oben ist der Kopf sammt den Bartspissen braumröthlich, unten aber sind diese lestern Theile gelb. Vorn am Kopfe stehet ein kleiner Haarbuschel, Fig. 8, h, der in der Puppe O 2

<sup>\*)</sup> Hift. Inf. p. 112. no. 4.

in der konlichen Spike, Fig. 5, 6, 7, t, steckte. Der spiralformige Saugerüffel ist schwart, die Augen anfänglich grunlich, hernach werden sie braun.

Der Grund des Halsfragens ist schwarz, oben mit vielen langen silberweißen Haaren, unten aber mit gelben Haaren und Schuppen bewachsen. Der Hinterleib ist unten gelb, oben aber schwarz.

Alles, was an dem Mannchen gelb ist, ist ben dem Weibchen weißgrünlich, ins schweselgelbe fallend, die Vartspissen unten ausgenommen, die an benderlen Geschlechte daselbst gelb sind. Un den Flügelspissen sowohl, als an ihrem ganzen Rande herum, sichet man noch einen gelben Unstrich. Die orangegelben Flügelslecke des Mannchens sind ben dem Weibchen obergelb, unten aber, wie benm Mannchen, braum. Dies sind die vornehmesten Verschiedenheiten in den Farben benderlen Geschlechts. Sonst sind sie einander im Aleuserlichen vollkommen gleich.

Im Stande der Ruhe schließen die Flügel so dicht an einander, daß sie oben den Halskragen und den ganzen Hinterleib bedecken. Denn siehet man nichts als den Ropf, die Fühlhörner, das Untertheil des Halskragens und die Füße. Halt man den Schmetterling ben den Flügeln zwischen den Fingern; so zieht er die Füße dicht an den Unterleib. Uedrigens sind sie eben nicht sehr geschwind, und man kann sie leicht kangen, besonders wenn sie eben damit beschäftigt sind, den Honigsaft aus den Blumen zu saugen, welches sie sehr begierig thum. So bald sie ausgekommen sind, geben sie durch den Uster ein helles durchsichtiges Wasser von sich, so wie die Resselpapilious einen blutrothen Saft von sich lassen.

So lange die schöne Jahrszeit dauret, sliegen sie allerwegen herum. Sie bleiben auch den Winter über, und verbergen sich in den Nissen der Bäume und an andern dergleichen Oertern, wie viele andere Papilions auch thun, um sich gegen die Kilte zu schüsen. Gleich in den ersten schönen Frühlingstagen kommen sie wieder aus ihren Winterquartieren hervor. Alsdenn sind sie auf die Fortpflanzung ihres Geschlechts bedacht, die Weibchen legen Eper, aus welchen die jungen Näupchen zu Anfange des Sommers ausschliefen.

## Vierte Abhandlung.

Von glatten sechzehnfüßigen Raupen, die hinten auf dem eilften Ringe ein krummes Horn haben, nebst ihren Schmetterlingen.

Insgemein sind die Raupen, die hinten ein hartes und schuppichtes Horn haben, groß und bid, und übertreffen barinn fast alle bier ju lande bekannte Urten. Gemeiniglich, fagt der herr von Reaumir, haben sie einen festen Korper, der sich zwischen den Kingern hart aufühlen läßt "). Es finder sich ein gedoppelter Hauptumterschied unter ihnen. Ginige haben gleichsam einen punktirten und mit vielen harten Körnern besäcten Körper, welche nicht anders anzufühlen sind, als wenn man Chagrin zwischen den Fingern hatte. Ihre haut gleicht dem Seehundsfelle, und der schicklichste Name für fie ift dieser : Chagrinartige Raupen \*\*). Undere haben, wie die gemeinen glatten Raupen, eine blanke, glatte und fanft anzufühlende Saut. Co ist die Ligusterraupe, Lab. I. Fig. 6, wenn sie zu ihrer rechten Große gekommen ift, wie wir in ber ersten Abhandlung gezeiget haben \*\*\*).

Um Ropfe biefer Raupen finden fich auch noch einige Verschiebenheiten. einigen ift er insgemein enformig, wie ben allen gemeinen Raupen. Ben andern aber hat er eine gang sonderbare Gestalt, ift breneckig, vorn platt, und stehet vom leibe gerade

in die Höhe. So trägt ihn gedachte Liguiterraupe.

Alle diese gehörnten Raupen, so viel wir bisher kennen, haben sechzehn, ober acht Mittelfüße, und verwandeln sich in Nachtvogel †) mit prismatischen Fühlhornern, wie sie Reaumin ++) nennet, Die, nach seiner Beschreibung, ber lange nach gröstentheils einen fast gleichen Durchmesser haben, bessen Settor Kurbenformig, ober ein krummlinichtes Dreneck ist ##). Alle biese Schmetterlinge haben einen Saugeruffel, ber ben einigen oft außerordentlich lang ift.

Diefer Art Raupen find bose Spinner, und an vielen merkt man niemals, baß fie die Babe zu spinnen haben. Denn so sie sich verpuppen wollen, friechen sie in die Erbe, und verwandeln sich barinn, ohne merkliche Gespinnfte zu machen. Unbere begnugen fich bamit, baf fie einige Blatter und Erbflumpchen lofe zusammen spinnen,

moraus D 2

<sup>\*)</sup> Tom, I, Part. I, Mem. 2. \*\*) Mem. de Reaumur Tone, I., Part. II., fcminge, Sphinges. G. Mém. z.

<sup>200)</sup> Man erinnere sich stete, bag Reaumar Diefe Raupe ben Sphing nenne. G.

<sup>+)</sup> Gigentlich Dammerungevogel, Pfeile

<sup>1)</sup> Tom. I, Part. I, Mem. 5.

<sup>111)</sup> Tom. I, Mem. 7.

woraus sie denn dicke und unsörmliche Gespinnste machen. Die, so keine Gelegenheit gehabt haben, in die Erde zu kriechen, verwandeln sich zwar auch in Puppen; selten aber kommen die Schmetterlinge aus, indem sie allmählig vertrocknen und sterben. Sonst kenne ich keine Raupen dieser Urt, welche rauch waren; sondern sie sind alle ganz glatt. Jest wende ich mich zu der besondern Beschreibung einiger Urten.

Die glatte, grüne, auf der schwarzen Pappel lebende Raupe, mit einem Horne hinten auf dem Rücken, chagrinartiger Haut, und mit einem platten dreveckigen Kopfe.

Den 8ten August fand ich eine solche Raupe, Tab. VIII, Fig. x, auf einer schwarzen Pappel, die sich von ihren Blättern nahrt\*). Sie ist groß und dicke. Wenn sie sich ausstreckt, beträgt ihre Länge zween Zoll und zwo Linien, so daß sie zu den größten dieses Landes gehöret. Sie ist schön, ob sie gleich fast nur eine Farbe, ein blasses Grasgrun, hat, und der ganze Leib ist mit weißen, in lauter Queerlinien liegenden Punkten sibersäet. Dergleichen befinden sich auch auf dem Kopfe, und an den stumpsen Bauchsüßen. Ihrer ist eine beträchtliche Menge, deren Gestalt und Bildung wir in der Folge zeigen werden.

Der Ropf ist dreneckig und vorn platt, also ganz anders, wie ben gewöhnlichen Raupen. Die Spise des Triangels ist oben, die Basis aber bestehet aus den Zähnen und Maule, und ist auf benden Seiten mit einer Zitrongelben Streise gerändet, Tab. VIII, Fig. 1, 2b, 2c. Bende Streisen sehen überaus artig aus; die Zähne aber, oder Kinubacken, sind braun.

Der Körper bestehet, wie gewöhnlich, aus zwölf Ringen; jeder Ring hat wieder verschiedene Einschnitte, oder Queerrunzeln, die alsdenn besonders zum Vorschein kommen, wenn sich die Raupe zusammenziehet. Dicht ben den Bauchstüßen sigen noch einige langs herunter gehende Falten und Runzeln.

Die

\*) Einné S. N. ed. XII, p. 797, no. 2 sagt von dieser Raupe: habitat in Populo, Salice rubra. Rosel Insektenbelust. III B. S. 187, Tab. 30, Fig. 1, nennet sie: die grune Pappelbaumsraupe, mit sieben Paaren schräger, gelblichsweisser Sireisen, einem horizontalen Seitenstreise und dem zugespitzten Kopfe. S. 189, S. 2, heist ed: sie halte sich auch auf dem weißen Pappelbaum, (auch auf der Espe) auf, und werde darauf im Herbst gesmeiniglich erwachsen angetroffen, doch mochte sie

auch wohl eine andere Nahrung haben. Sonst bemerkt Rosel noch, daß sie beynahe 3 Joll lang werde, und daß er sie lange mit der Larve oder Raupe des Sphinx acellata, (Nachtpfauenausge, Schnordeck, Molkendieb,) 1 B. Machw. iste Klasse, Lab. 1, Fig. 1, für einerlen gehalsten habe, die er endlich durch die Verschiedenheit der ausgekommenen Schmetterlinge eines andern belehret worden. G.

Die feche Mittelringe bes Korpers, nemlich ber 4te, 5te, und bie folgenden bis jum gten, haben an jeder Seite eine fchrage weiße Streife, Die fich bis iber die Mitte bes folgenden Ringes erftrectt: es gebet, 3. E. die fich unten am 4ten Ringe anfangende Streife bis oben in die Mitte des zeen, und fo die andern. Dies sieht man deutlich auf Tab. VIII; Uebrigens bestehen biefe meife Streifen aus vielen bergleichen weißen Punt. ten, ober fleinen Blecken, wie man überall auf bem gangen Leibe fichet.

Es find aber alle biefe weißen Punfte nicht bloge Flecke; fonbern fie bestehen aus lauter fleinen fonifchen, fcuppichten und barten Rnopfchen, bie unten girkelformig find, Zab. VIII, Fig. 2, h, h, h, u. f. w. Darinn liegt bie Urfache, baf bie haut fo bodricht und rauh, wie Chagrin, anzufühlen ift, und aus diesem Grunde hat ber Berr von Reattmitt, wie ich oben gemelbet, biefe und andere bergleichen Raupen chagrinées,

ober Chagrinartige, geneimet.

Auf bem eilften Ringe fifer bas horn, Fig. 1, h, welches fich in eine nach bem Schwanze zustehende Spife endiget \*). Es ift grun mit gelb melirt. Aefferlich bestehet es aus einer hornartigen harten Substang, unten aber ift es membrands und biegfam, baff man es auf allen Seiten bewegen fann. Die Raupe aber fann bamit feine folche willführlidje Bewiegungen, als mis ben Fußen und andern Theilen, maden. Wenn es irgendwo auffoßt, fublet fie foldes, und legt fich mit bem Schwanze bichter an. Seine Ablicht ist uns alfo noch vollig unbekannt. Goedart, der verschiedene solche Raupen mit bem Borne abgebildet hat \*\*), behauptet, baß fie fich bamit, als mit einem Stachel. wehreten, und fest bingu: biefer Stachel fen, wegen bes barinnen befindlichen Bifts. bochft gefahrlich. Denn fo balb man die Raupe beruhre, hebe fie biefen Theil in die Bobe. um fich bamit gegen ihren Feind zu wehren. Dody bergleichen Borgeben find Traume. Das Born bient ihr feinesweges jum Stedjen, es ift auch jur Begenwehr ungeschicft, und bie Raupe fann es nicht einmal nach ihrem Gefallen bewegen. Denn ich habe fie hunbertmal angerührt und auf alle Art gequalt, aber nie gemerkt, baf fie Mine gemacht batte, mit ihrem Sorne ju ftechen, ober fich bamit ju mehren.

. Das horn felbst hat eine gang fonderbare Struktur. Es ift hockricht, Lab. VIII. Rig. 2, abc, und befreht aus vielen ungleichen Warzen und Spifen, die alle mit bem auf. ferften Ente nach ber Spife bes horns zuftehen. Colches fann man aber nur vermittelft ber lupe, ober bes Vergrößerungsglases, feben.

Zwifden bes Borns Bufe, und bes gren Ringes hinterftem Ranbe, liege auf jeber Ceite eine weiße schräge Streife, Fig. 1, de, die fich bis jum voten und uten Ringeerstrecft.

<sup>\*)</sup> Bennt Abfel flehet bie Spige gerabe, und bas horn macht mit bem Schwanze els 21, 23 ber frangofischen Ausgabe. Man vergleis then scharfen Winkel, W. Theil, Tab, 30, Fig. che fiber die Absicht dieser Theile des herrn D. I, G,

<sup>18)</sup> Tom. I, Exper. 24, Tom. 3, Exper. 14, Schäffers Abhandl, von neu entdeckten Theilen an Raupen und Zwiefaltern. G.

erstreckt. Bende Streifen aber sind mit verfchiebenen kegelformigen und ziemlich hoben Bargen, Jab. VIII, Fig. 2, cdebgf, befest, welche ebenfalls fleif und bart find, Dergleichen befinden fich aber auch am Raupenforper felbst', ohngefahr ba, wo die stumpfen Bauchfüße anfangen.

Unfere Raupe bat 16 Fuge, bavon bie feche fpisigen Borberfuße hellbraun, bie acht Mittel. und die benben hinterfuße grun find. An biefen benben lettern Arten figen verfchiebene braune Batchen im halben Birtel, womit fie fich an bie Blatter und Zweige an-Die Luftlocher find schon orangegelb. flammert.

Boedart hat am Ropfe biefer Raupe bie Augen nicht entbeden konnen: hatte er fich aber nur einer guten lupe bedient: er wurde fie bald gefunden baben. Reaumur bat weitlauftig von ben Raupenaugen gehandelt \*).

Zuweilen hat diese Raupe eine gang befondere Stellung. Wenn fie fich wobor fürchtet, ober fich zur Rube fegen will; fo flammert fie fich mit ihren Baudifugen fest an einen Zweig, ober Blatt, richtet fich mit bem Borbertheile in bie Bobe, bangt ben Ropf nieber, und streckt die Vorberfuße bergestalt unter ben Bauch, bag bavon fast gar nichts Co bleibt fie oft gange Stunden figen, und fommt barinn mit ber Liquiterraupe überein, bie beshalben Reaumitt, wie oben gemeldet worden, ben Sphing genennet hat, weil fie in ihrer Stellung gewissermaßen biesem poetischen Monstrum abnlich Bugleich aber habe ich noch an unserer Raupe angemerkt, baf fie febr ftark ift, und eine ziemliche laft mit bem Ropfe tragen fam.

Da ihre Verwandlungszeit fam, fieng fie an auf allen Seiten herum zu friechen. und sich einen beguemen Rubeplat auszusuchen. Dies geschicht aber in ber Erbe, mo sie fich aus Erbe und ktwas Seibe ein ziemlich großes Gespinnfte bereitet. Ben mir geschahe foldes ben zoten August. Denn wurde fie ruhig, und ber Leib immer furger. ben Ufter gab fie viel grunen Unrath von fich. Ihre schone Farbe verschwand ganglich, und murde nun grungelb \*). Die Bauchfuße murden gang flein und zulest vollig unlichte bar.

b) Mem. Tom. I, Part. I, Mem. 3. Die baben wir abermal ein Zeugniß, baf unfer Derfaffer an mehr, als einer Art Ranpen, Die Mus gen gesehen habe. Auch ber herr. D. Schäffer pon neu entdeckten Theilen an Raupen und 3wies faltern S. 33, versichert, daß man nur, um von ibrer Wirklichkeit gewiß zu werden, bas Ropfens be eines abgestreiften Raupenbalges gegen bas Licht halten durfe. Dben, G. 6, fagte ich, daß Rofel im Anfange barüber zweifelhaft gewesen wißbeit gefommen, wie er dem im III B. Tab. und werde benn eine Puppe. G.

- 9, bie Mugen ber Seidenwurmer fehr fchon abgebildet hat, und alle übrigen Zweifel hat Berr Bleemann in feinen fconen Bentragen unftreis tig vollig gehoben. G.
- 80) Rosel hat hierben einige Verschiedenheiten bemerkt. Er fagt im III B. G. 190, J. 4, "fie werde über und über, gleich einem faulen Apfel oder Birne, braun. Hierauf suche sie fich in ber Erde eine geraumige Sohle auszugraben, die fie fep. S. 13. Machtrogel, 2te Rlaffe, S. 106, mit keinem Gefpimfte überziebe. Dier liege fie 6. 2. Nachmals aber ift er boch zur volligen Ges zwen bis bren Lage, lege ihren Raupenbalg ab.

#### die hinten auf dem eilsten Ringe ein krummes Horn haben, ic.

bar, wie benn auch die hinterfte hornspige vertrodnete. Alle biefe Beranderungen zu beobachten, muste ich die Raupe aus ihrem Gespinnste nehmen.

Den 15ten legte sie Haut ab, und erschien als Puppe, Tab. VIII, Fig 3 °), die anfänglich noch grun aussahe, hernach aber dunkelbraun, und gleichsam röthlich wurde. Die Haut ist unter der Lupe ganz mit erhabenen und odalen Körnern bedeckt, und also ber der Puppe eben so Chagrinartig, als ben der Raupe. Sonst hat sie nichts besonders, außer daß daran hinten noch das Horn der Raupe, Tab. VIII, Fig. 3, h, aber um die Hälste fürzer, als vorher, zu sehen ist. Solches hat hier am Ende keine Höcker, sondern ist ganz glatt, es hat auch seine Krümme verloren, und ist vollkommen gerade geworden, so daß es mit der Länge des Körpers in gerader Linie steht ax).

Bep Fig. 4 habe ich noch ben Naupenbalg vorgestellet, ben sie ben ber Verwandlung ablegte. Auf bem Ropfe und einem Theile bes Nückens ist sie geplaßt. Ob daran gleich bie Naupentheile sehr verunskaltet sind; so kann man doch das Uebrige, als die Haut des Ropfes, des Rückenhorns, Fig. 4, h, und der Vorderfüse, pp, beutlich sehen.

Den 29sten Marz bes folgenden Jahrs, kam der Schmetterling aus, Tab. VII, Fig. 5, weil ich die Puppe in der warmen Stude gehabt, sonst wurde er nicht so zeitig erschienen senn \*\*\*\*.

Es ist ein Sphing mit prismatischen Fühlhörnern. Die Flügel trägt er mit bem Boben parallel, aber vom leibe so weit abstehend, daß sie ihn nicht einmal mit den innern Ränden berühren, und der Hinterleib, wie ben Fig. 5, Tab. VIII zu sehen, ganz bloß erscheint. Die Unterflügel sind die Hälfte fürzer, als die obern, und stehen gegen die aufferliche Seite ein gut Theil über sie weg, Fig. 5, ii.

Ropf, Brustschild und Hinterleib, der ben unserm Weibchen +) sehr dick ist, sind mausefahl, und vornemlich der Bauch unten mit Purpur gemischt. Die Augen sind schwarz, die Fühlhörner oben weiß, unten aber recht dunkel ofergelb. Die mittelsten und hintersten Füße weiß, mit grau gemischt, die vordersten aber kastanienbraun. Uebrigens sind die Farben auf den Flügeln gescheckt und so artig durch einander gemischt, daß man schwerlich davon eine genaue Beschreibung geben kann. Die Farben sind sanft und dem

7) Refel III B. Tab. 30, Fig. 2. G.

166, aber gefrummtes horn. G.

Denm Rofel ift er erft im Junius jum

Borfcbein fommen.

Nach dem Linné S. N. ed. XII, p. 797, no. 2 ist es Sphinx populi, alis dentatis reversis, posticis basi ferrugineis, anticis puncto albo. Miller in der ausschhrlichen Erklärung des Linn. R. S. V B. I Theil, S. 636, nennet ihn den

Jahnflügel: Im II B. des Berlin. Magaz. S. 178, heißt er die Kreuzmotte, und Rofel Insektenbelust. III Band, Tab. 30, Fig. 3, 4, hat ihn in seiner naturlichen Schönheit vorges ftellet. G.

†) Das Weibenen siehet man benm Absel Tab. 30, III B. Fig. 4, bas Mannchen aber, Fig. 3, woben er S. 191, 6.5 noch erinnert, bass sie bende einen großen Jimmetrothen Sleck auf ben Unterflügeln zum Hauptkennzeichen haben. G.

Auge nicht unangenehm, aber nicht sonderlich helle. Alles, was auf den Flügeln unserer zien Figur, Tab. VIII, z. E. die ganze Mitte der Oberflügel, schwarz scheint, ist eigentlich braun, mit einem sast unmerklichen Blaßgrun gemischt. Auf diesem großen braunen Felde liegt ein ovaler weißgraulicher Fleck. Alles aber, was in der Figur weiß aussiehet, ist Mausefahl mit Purpur melirt. Die etwas schattig gezeichneten Stellen sind an sich mehr dunkelgrau. In der Figur kann man die Vermischung der Farben sehen, daher wurde eine weitere Beschreibung überstüßig sehn. Noch ist ben den Obersstügeln der äußere Rand mit verschiedenen Winkeln und Ausschweifungen ausgezackt, die Innere Seite aber etwas ausgehöhlt.

Die Unterflügel sind eben so grau, als die andern, sie haben nur dunklere und mit Purpur gemischtere Flammen. Gegen die inwendige Seite zu sind sie okergelb und rothlich, unten aber alle viere grau, mit Braun und einigen bunkeln Flammen gescheckt.

Hiegt ein hellgelber Saugeruffel, der aber nur einen Spiralgang formirt, und nicht zwo Linien lang ist. Er bestehet aus zween Theilen, die zwar gleich lang, aber neben einander abgesondert liegen. Besonders ist es, daß dieser Schmetterling nur einen sehr kleinen Saugeruffel hat, da sonst die Sphinge ber gehörnten Raupen, angezeigtermaßen weit langere führen.

Dieses mein Weibchen war sehr faul und trage, und legte keine Eper \*). Bermuthlich war die starke Kalte in diesen Tagen daran Schuld, und außerdem hatte ich seine Geburt beschleuniget. Inzwischen lebte es fast einen ganzen Monat, die zum 25sten April; gleich nachher aber wurde es matt und starb,

Ein anderes Weibchen biefer Urt, das ich einige Jahre nachher bekam, legte ovale grunliche Eper.

# Die große, glatte, Sammtartige, dickleibige und auf dem rothen Beisberich lebende Raupe, mit einem Horn auf dem Rucken.

Im Julius findet man auf dem rothen Weiderich (Lylimachie), den Tournefort Chamaenerion, Linné aber Flor. Lapp. §. 149. Epilodium foliis linearibus nennet, aufserordentlich große, merkwürdige und gehörnte Raupen, Lab. IX, Fig. 1, 2 40), die ich auch

\*) Rofel III B. S. 193 fagt: bie Eper hate ten eine glanzendgrune Farbe, und fugelrunde Korm. G.

no. 17. habitat in Epilobio angustisolio, Impatiente (Springtraut,) Vite, Convolvulo.

Rosel I B. Machtodgel iste Klasse, no. 4, Tab. 4, Kig. 1, 2, 3, S. 25, neunet sie die große, geschwänzte und gespiegelte Weinraupe, wober ich die Ammerkung des Herrn Kleemanns sehr gegründet finde: "obgleich Rosel wuste, daß sie sich eben so wohl auf den Weiderichpstanzen,

auch mit einer andern Art dieser Pflanze, welche benm Linné Flor. Lapp. J. 146. Epilobium foliis lanceolatis integerrimis heißt, gefüttert habe. Sie fressen benderlen Rrauter gleich gern, und schonen auch der Blumen nicht.

Folgende Schriftsteller haben sie ebenfalls abgebildet. Dahin gehoret Goedart.\*), die Merianin \*\*), Albin \*\*\*) und Frisch †). Die Merianschen Figuren sind die natürlichsten; allein diese Schriftsteller geben mehrentheils nur Figuren ohne Beschreibung. Boedart nennet diese Raupe den Elephanten.

Sind diese Raupen zu ihrer rechten Vollkommenheit gediehen, so sind sie sehr groß und dick; alsdenn beträgt ihre känge oft mehr, als dren Zoll ††); so daß es immer noch größere, als die hier, Tab. IX, Fig. 1, 2, vorgestellte, giebt. Sie sind ganz glatt, ihre Haut sammetartig und weich anzusühlen. Der Körper ist schwarz †††); auf dem Dankeln

als Weinstocken einfinde; so gab er ihr vermuthlich deswegen ben Namen Weinraupe, um sie von andern auf den Weiderichpflangen noch lebens ben Ranpen besto beffer zu unterscheiben. Indefe sen mbchte sie doch wohl eher die Weiderich = als Weinraupe genennet werden tonnen, weil fie ofter auf jenen, ale bicfen Pflangen angetroffen wird. Ueberhaupt, fahret herr Bleemann fort, icheinen mir die Mamen ber Raupen, fo von denen Gewächsen, worauf sie fich aufhalten, bergenommen werben, niemals so wohlgewählt, als Diejenigen, fo ihre Bestalt, Zeichnungen und ans bere wefentliche Kennzeichen berfelben an die Sand geben; es sen benn, bag man gewiß muste, baß eine Raupe von einer Pflanze allein, uub fonft von teiner fich nahren tonne., Sonft halt fie Rofel für eine ber groften hier zu Lande, indem die hellbraunen und grunen, wenn fie ausgestreckt figen, aber 4 Joll lang find. G.

\*) Tom. 3, Exper. 23.

eoo) Pl. 73.

†) Beschreibung allerlen Inselten, 13ter Th. Tab. 2.

11) Alfo haben wir fie hier zu lande, vielleicht wegen bes warmern Klima, ungleich großer, als in Schweben. G.

111) Hier muß ich gleich anfänglich bemerz ken, daß man sich leicht bep diesen Raupen, wes gen ihrer Farbe, irren kann. Ich will daher, der Deutlichkeit wegen, das vornehmste, was hieher gehoret, aus dem Kosel Insektenbelust I Band Nachtvogel, tfte Klaffe, no. 4, G. 27 anführen, obgleich unfer Verfaffer auch etwas davon in den folgenden bemerkt bat.

1. Rosel hat sie nie aus dem En auskommen sehen, und konnte nicht sagen, was sie denn für Farbe haben. Herr Kleemann aber vermuthet, daß sie alsdenn eher grun, als braun aussehen muffen, weil er bemerkt hat, daß sie in einer solchen Jugend, da sie ihren ersten Balg noch nicht lange abgelegt haben konnten, an statt der brausnen Farbe, eine grune, mit noch ganz unmerklischen Zeichnungen vorgezeigt, und die braunen sols ehe Farbe gemeiniglich erst nach der zwoten oder dritten Zautung bekommen hatten.

2. Es ist gewiß, daß man ben gegenwärtis ger Raupenart sehr unähnliche Geschwistrige ans zutreffen pflegt, indem man unter einer Brut von einer Mutter gemeiniglich dreyerley, der Farbe nach, unterschiedene Sorten zu sehen bekommt.

3. Einige find recht bunkel und schwarzbraun, — bleiben meistentheils kleiner, daraus lauter mannliche Schmetterlinge kommen. Undere find hell = ober gelblich braun, und wieder andere haben eine recht schöne hell=grune Farbe, ans welchen benden letztern Arten die weiblichen Schnietzterlinge entstehen.

4. Die Schmetterlinge sind einander alle gleich, baber die Berschiedenheit der Farben bep dies sen Raupen, als ein bloßes Naturspiel anzuse: ben ist. G.

bunkeln Grunde liegen ungahlige Abern und kleine noch schwarzere Streifen, bie ihr ein artiges gemarmeltes Ansehen geben, Fig. 4.

Die Luftlocher sind oval und weißlich. Am leibe sind die fünf ersten Ringe auf benden Seiten blaßgelb, grünlich, ins Braune spielend. Un den benden ersten Ringen und an der Hälfte des dritten etwas höher hinauf, ziehen an jeder Seite, zwo gelblich braume, in der länge sortgehende, Streisen. Um dritten, vierten und sünsten Ringe besindet sich auf jeder Seite des Körpers, und an jedem Ringe ein großer schwarzer, sammtartiger Fleck, Lab. IX, Fig. 2, t, q, c; aber die Flecke des 4ten und 5ten Ringes haben in der Mitte wieder einen ganz besondern merkwürdigen Fleck, der sast wie ein halber Mond aussichet, dessen erhabene Seite auswärts stehet. Diese vier letzern Flecke haben eine dunkelgrüne Farde, außer daß der Rand im ganzen Zirkel herum weißgrauslich ist. Sie sehen wie Augen qc, oder Spiegelpunkte aus, und sormiren den eigentslichen Schmuck dieser Raupen \*). Un den sieden andern Ringen zeigt sich auch noch eine etwas schwärzere Stelle, als das Uebrige, und sormirt hier ebenfalls einen besondern Fleck.

Der Kopf ist rundlicht und gegen den übrigen großen Körper sehr klein. Seine Farbe ist ein mattes Schwarz; das Maul aber, und die übrigen daran herumsissenden. Theile eben so grungelblich, als die spisigen Vorderfuße, die zehn übrigen Fuße hinges gen sind ganz schwarz.

Auf dem eilsten, oder vorlestem Ringe sist nun derjenige Theil, der wie ein Horn gestaltet, Lab. IX, Fig. 2, r, und von ziemlicher lange ist. Dieses Horn bestehet aus einer harten und schupplichten Substanz, von schwarzer Farbe, ausgenommen am Ende ist es weißlich. Die Gestalt ist kegelformig, und endigt sich in eine ziemlich seine Spise. Ueberall ist es sonst mit lauter furzen Spisen und Stacheln besetzt, Fig. 3. So besinden sich auch auf der hintersten Hälfte der Ringe, vornemlich der sieben lesten, viele, oberwärts queer über sie weggehende, Runzeln, Fig. 4, ps., ps., ps.

Das merkwürdigste, was unsere Raupen noch an sich haben, bestehet darinn, baß ber zee, 4te und 5te Ring sehr dick und gleichsam aufgeblasen ist, Fig. 2, b d e: also viel dicker, als die folgenden; die benden ersten hingegen f g sind sehr dunn, und in Vergleichung der übrigen auch nicht sonderlich stark. Diese benden Ringe sammt dem Ropse formiren eine Urt von langen Rüssel, wenn sich die Raupe stark ausstreckt, oder wenn sie gehet,

geblieben, entweder durch die Matur, ober burch Rofels reizende Mahleren erklaren zu laffen, und, wenn fie die vollständigste Beschreibung haben wollen, unsers Verfassers artige Bemerkungen, mit Rosels Borstellung, I B. Nachto, ite Al. S. 28, no. 4, zu vergleichen. G.

<sup>4)</sup> Man wird sich schwerlich nach dieser Bes schreibung einen deutlichen Begriff von dieser schwen Raupe machen können, wenn man sie ents weder nicht selbst, oder wenigstens keine illumis nirte Figur davon gesehen hat. Daher bitte ich meine Leser, sich davon, was ihnen hier dunkel

Dies hat ben Goedart bewogen, biefe Raupe ben Elephanten zu nengebet, Fig. 2. men, und andere Schriftsteller, als Raius, haben ihr aus eben dem Grunde ben Damen Porcellus gegeben \*). Wenn man die Raupe berührt, ober wenn fie stille figet; fo giebet fie bie benden erften Ringe fart gufammen, und felbft ben Ropf gum Theil in ben ersten Ring; alsbenn formiret die beträchtliche Dicke ber bren folgenden Ringe vorn am Insette gleichsam eine Art von bicken Ropfe, Lab. IX, Fig. 1, t, t.

Es ist auch dies noch an ihnen besonders merkwurdig, daß sie vor ihrer letten Bautung eine gang andere Rarbe, als die jest beschriebene haben. Alsbenn sind fie fo lebhaft grun, bag man fie fur eine besondere Urt von Raupen halten sollte. Ingwischen haben fie bie vier Spiegelpunkte noch, und wenn man fie fo lange futtert, bis fie fich jum kestenmale gehautet haben; fo siehet man beutlich, baß sie ihre Farbe verandern, und Nach biefer letten Sautung gelangen fie erft zu ihrer aus grune schwarze werben. rechten Broge, werben gleichsam zusehens von Tage zu Tage größer, und noch einmal so groß, als fie borber maren.

Sie freffen viel und gierig, baben aber find fie febr furchtfam, baß fie ben bem geringsten Gerausch ben Ropf und bie ersten Ringe einziehen, und sich gang stille bal-Streicht man mit ber Band über ihren Rorper; fo fühlt fich bie Baut wie Eis ten. Sonft friechen sie ziemlich langsam. Ihre Erfremente find schwarz, bick, bennabe funf linien lang, Lab. IX, Fig. 5, und in ber lange mit feche Rerben gerieft,

Den 28sten Julius verließen einige von meinen Raupen bie Blatter, und schickten fich zur Verwandlung an. 3ch hatte bie Vorficht gebraucht, etwas Erbe neben fie zu legen, fie frochen aber nicht hinein; sonbern machten fich oben auf berfelben aus ber-Schiebenen Blattern und Erdflumpelen, Die fie mit einigen Raben Seibe lofe gufammengesponnen hatten, ziemlich grobe Bespinnfte. Die Seiten berfelben maren fehr bunne. Da fie aber blog aus einem unformlichen Saufen Blatter und Erde bestehen, und fonst nichts sehenswurdiges haben; so habe ich es nicht fur nothig erachtet, eine Abbilbung bavon zu geben.

Einige Tage nachher veranderten die Raupen ihre Bestalt in den Gespinnsten, und verwandelten sich in große Puppen, Lab. IX, Fig. 6, bie in ber lange wohl 16, und, P 3

Dies ist vermuthlich auch bie Urfache, wars um Linné S. N. ed. XII, p. 801, no. 17, bas gange Infett, und den Bogel Diefer Raupe Sphinx Epenor genennet hat, weil die Ranpe, wie herr Prof. Maller in feiner ausführlichen Erflarung bes Linneischen N. G. V B. I Ih. S. 17 fagt, den Ropf wie einen Blephantenroffel hervorstres den tann; baber er ben Boget auch felbft: Eles phantenruffel genennet hat. Allem Ainsehen

nach scheinet Linne mit bem Namen Elpenar auf die Geschichte im homer angespielt zu haben, ba die Circe den Elpenor, sammt den übrigen Bes fahrten bes Ulpffes in Schweine permandelt hat, beren Ruffel unfere Beinraupe mit ihrem Berbers theile abulich ift. Man weiß es, wie weit oft Limie feine Benennungen bergeholt habe. Gi= gentlich aber nennet er den kleuwren Weinvogel no. 18. Porcellus. . . .

wo sie am dicksten sind, fünf Linien haben \*). Un sich sind sie schwarz, mit vielen hellbraunen Flecken beworfen. Die Haut, worinn die Füsse des künftigen Schmetterlinges stecken, ist gleichfalls braum. Mitten auf der Länge des Rückens gehet eine dunkelschwarze breite Streise herunter. Der Ropf, Tab. IX, Fig. 6, t, ist spisiger, als ben den gewöhnlichen Puppen, die Augen hervorstehend, und deutlich zu erkennen. Das Bruststück aber nimmt mehr, als die Hälste von der Länge der ganzen Puppe ein.

Dren Bauchringe, ber 6te, 7te und 8te, 000, sind in der Mitte mit einer brenfathen Reihe furzer, schwarzer und harter Stacheln, Fig. 7, 00, besetht, die mit ihren Splagen nach dem Schwanze zu siehen. Sie sigen nur oben, unten aber an den Seiten der Ringe siehet man keine.

Die Puppe hat hinten auch noch bas Horn, welches ber Raupe auf bem uten Ringe faß, Fig. 6, c, nur stehet es hier etwas paralleler, die Spise aber ist unten so gekrümmt, daß sie hinten einen großen Haken formiret. Uebrigens ist diese Hornspise sehr hart. Vermittelst einer Lupe sieht man, daß sie mit kleinen Vertickungen, oder flachen tochern ganz bedeckt ist. Die vier lesten Bauchringe haben tiefe Einschnitte. Sonst sind biese Puppen sehr lebhaft, und schlagen mit dem Bauche start um sich, wenn man sie nur ein wenig anrührt \*\*).

Borschein, die nun ein ganzes Jahr in der Puppe gesteckt hatten. Es sind sowohl wegen

Dierben verdienen noch Rofels Bemerkun-IN B. Nachtv. 1ste Al. no. 4, S. 30, S. 6 gebort zu werden:

r. Ben heramahender Verwandlungszeit maschen diese Raupen, da sie langsamer Art sind, wenig Umstände, und bereiten ihr Lager gleich unster dem Kraute, oder Weinstode, auf welchem sie

fich aufgehalten haben.

2. Einige friechen nur unter die Blatter, oder anderes Gesträuche, so sie auf dem Erdboden anstreffen; andere graben sich in das lockere Erdreich hinein: bende aber machen ein lockeres, weithetheriges, braunes Gespinnst um sich ber, damit sie von andern Insesten nicht in der Ruhe gestoherer werden.

3. Darinn bleiben sie noch volle acht Tage uns verwandelt liegen; auf die Letzt aber schrumpfen sie start ein, und dies ist das Merkmal, daß sie sich bald in Puppen verwandeln und den Raus verbalg ablegen.

4. Tab. 4, Fig. 4 ift die Puppe von Fig. 3, von ziemlicher Größe und Dicke, woben Herr Bleemann die Anmerkung macht: das die dick

leibigen und tragen lauter weibliche, die langlichten und schlanken aber, die eine lebhaftere Bewegung außern, die mannlichen Schmetters linge bringen.

5. An solchen Puppen ist die Lage der Füsse, Mugen und Sahlhorner des Schmetterlinges deutslich zu erkeimen. Sie haben auch die Lufildere der Raupen, ingleichen das unter sich gekrummte Hornchen. An etlichen Gelenken des Hinterleis des sind sie mit kleinen spitzigen Stacheln dewassent, wovon Kösel muthmaßet, daß sie ihnen zum Umkehren in ihrem Lager dienen. G.

96) Besonders die schmalern mannlichen Pups

pen. (9

pag. 801, no. 17. Sphinx Eipenor, ber Clephant, ber Schweinrussel, ber Weinvogel; die große Weinmotte nach dem Berlin. Magazin II B. S. 180. Rosel III B. Nachtv. 1ste Kl. no. 4, Tab. 4, Fig. 5, 6. Die Ursache, warum ihn Linne Eipenor nennet, habe ich bereits S. 117 angeführt. Er beschreibt ihn so: alis integris virescentibus: fasciis purpureis vaxiis; posticis

subris

der Farben, als wegen ihrer Gestalt niedliche Vogel. Un sich muß man sie unter die grösen Schmetterlinge rechnen; gegen ihre große larven gerechnet, sind sie aber doch klein, und vom Kopse bis an die Schwanzspise 14 Linien lang. Der leib ist ziemslich dick und plump. Nach Reaunuirs System gehören sie zu der ersten Klasse der Nachtwögel, oder Phalanen, mit prismatischen Fühlhörnern \*). Insgemein haben die Schmetterlinge dieser Klasse, in Vergleichung ihres Körpers, kleine, schmale und länglichte Flügel, und so sind auch die Flügel der unsrigen nach Lab. IX, Fig. 8 und 9 beschaffen.

In der That muß man die ausnehmend schönen Farben dieser Schmetterlinge bewundern, wie auch viele, die sie gesehen, mit mir gethan haben \*\*). Der Obertheil des Kops, des Halskragens und des Hinterleibes, Tab. IX, Fig. 8, ingleichen der Ober und Untertheil der Oberstügel, sammt dem Untertheile der Unterstügel, Fig. 9: dies alles ist ein schönes Olivengrun. Doch ist dies nicht die einzige Farbe, die siert. Es sind alle diese Theile überdem noch mit dem prächtigsen Rosenroth, das man sich gedenken kann, gescheckt. Oben auf dem Halskragen liegen, in der Länge, einige rosensarde Streisen, wie auch der Leib oben, in der Länge herunter, eben dergleichen Strich hat, außer daß selbiger hier durch den grünen Grund eines jeden Ringes unterbrochen wird. Sowohl der leste Ring, als auch die Seiten, sammt dem Untertheile des Leibes und des Halskragens sind ganz roth.

Die Oberflügel haben auswendig auf benden Seiten einen rosenrothen, inwendig aber einen weißen Rand. Benm Ansange der Flügel sißen viele Milchhärchen, welche zwischen dem Halskragen und der inwendigen Flügelseite zwo weiße Streisen sormiren. Oben liegen auf den Flügeln selbst dren schräge, breite rosensardige Streisen, die ins weißgrauliche spielen. Die Basis ist unten mit eben einer solchen Streise geziert. Die Unterflügel aber, Tab. IX, Flg. 9, haben unten auch dren dergleichen schräge Streisen, allein ihre Basis hat einen weißen Rand. Oben hingegen sind sie halb schwarz, halb rosenroth, welches ein artiges Ansehn giebt, die Vorderhälfte aber ist glänzend schwarz.

Die

rubrls basi atris. Reaumur hat weder Raupe noch Bogel. Außer dieser Art giebt es noch eine Reinere Sorte, deren Larve schwarzbraun, und der Bogel kleiner ist, und brennendere Farben hat. Linne nenner ihn Sphinx Porcellus, I. c. no. 18. Rösel hat Raupe, Puppe, Bogel, und verschiedene-Theile dieses Ausekts gleich auf der folgenden zten Tasel sehr schwa abgebildet. Borsher sagte unser Verfasser: Rasus habe die Raupe des großen Weinvogels Porcellus genennet. Ich

vermuthe aber: er habe diesen gemennt, die man auch die kleine Weinmotte zu nennen pflegt. G.

- 9) hieher hat fie Rofel anch gerechnet. Rach dem Linne aber gehören fie zu ber Mittelflasse, nemlich zu ben Dammexungsvögeln, ober Sphingen. G.
- (1997) Man muß entweder die Originale der Natur, oder Absels schone ausgemahlte Figuren seben. G.

# 20 Dierte Abhandlung. Von glatten sechzehnfästigen Raupen,

Die Hauptfarbeit dieser Schmetterlinge find also olivengrun und rosenroth, gang fited treffich durch einander gemischt, welches durch die weißen Streisen, und durch das Schwarze ber Unterflügel erst recht gehoben wird.

Unten find bie ben Saugeruffel bebeckenben Bartspigen rofenroth; wie benn auch febes Muge oben ebenfalls mit einer folden fleinen rothen Streife eingefafit ift. Rublhorner find oben weiß und unten braun, aber mehr als bie Oberhalfte, nach bem Ropfe ju. ift mit rosenroth vertrieben. Das Ende berfelben ift braun und etwas Die Fuge find weiß, auf einer Seite aber grun gescheckt, und bie Buften gebogen. unten mit ziemlich langen rosenrothen Saaren bewachsen. Unten, ober vielmehr an ben Seiten bes Binterleibes figen in vier Reihen einige weiße Glede, auf jeber Seite Die nebformigen Augen sind groß, grun und glanzend, auf ameen, Lab. IX, Rig. 9. beren Grunde aber ein runder brauner Rfeck liegt. Es find überaus prachtige Augen. menn man anbere bie Augen eines Infetts fo nennen kann.

Ein fo artig gefarbter Wogel verdient, meines Erachtens, eine noch umftanb-

Die Unterflügel sind viel kleiner, als die obern, ob diese gleich selbst wieder gegen andere sehr klein sind, und werden, wenn der Schmetterling in Ruhe sist, beynahe ganz von den Oberflügeln bedeckt. Denn sind sie alle viere mit dem Boden parallet, lassen aber doch den ganzen Obertheil des hinterleibes frey, wie man Lab. IX, Fig. 8 sehen kann. Der dußere Winkel der Oberflügel ist zugespist und bogenformig gekrummt, der innere Rand aber etwas ausgehöhlt.

Der Hinterleib endiget sich in eine ziemlich seine Spise, die ihm gleichsam einen spisigen Schwanz, Fig. 8, 9, sormirt, der aus langen rosenrothen Haaren besteht, worunter sich die Deffnung des Usters besindet. Die Bartspissen des Kopfs sind oval und am Ende rundlicht, unten mit vielen Haaren bewachsen. Recht dazwischen liegt der lange braungelbliche, spiralförmig zusammen gedrehete Saugerüssel, der ausgestreckt wohl neun Unien lang ist. Unter dem Kopfe sisen noch zween weiße Haarduschel, die wie ein weißer Bart aussehen.

Die Füße haben vorn zwen kleine braune Haken. Jeder Mittelfuß hat ohngefähr in der Mitte, oder am Ende der eigentlichen Schenkel, zwo weiße Stacheln. Un den Hinterfüßen sigen vier solche Spigen, die Vorderfüße aber haben keine. Alle Füße sind überdem noch mit schwarzen spigigen Harchen bewachsen, die man aber nur durch die Lupe sehen kann.

Ben ben Vorderfüßen ist ber Mitteltheil, ober ber eigentliche Schenkel, Tab. IX, Fig. 10, 0 ip, breit und oval, unten aber mit einigen langen rosenrothen Härchen beschet, ip. Unter diesem Theile befindet sich noch ein kleines, braungelbes, glänzendes, länglich-

langlichtes und hartes Körperchen, Fig. 11, 2b, welches bicht am Schenkel sist, und nur mit seinem obersten Ende daran hanget. Ich habe es mit dem Mikroskop untersucht, Fig. 12; es endigt sich in eine kleine krumme Spise p, an der einen Seite sisten viel Haare dicht neben einander p, pp, übrigens ist es ganz glatt, ohne alle Haare und Schuppen. Alle Schmetterlinge dieser Art hatten es, und ich habe es auch an andern Sorten gefunden. An den vier übrigen Füßen zeigt sichs nicht, und ich kann seine Absicht nicht bestimmen.

Sonst sind diese Schmetterlinge stark, und haben viel Krast, besonders in den Flügeln. Sie lebten ben mir sehr lange, ob ich sie gleich an einer Madel ausgespieste hatte. Zwischen benden Geschlechtern sindet sich außerlich kein weiterer Unterschied, als daß die Fühlherner des Mannchens dicker, als ben dem Weibchen sind \*). Die Weibchen legten wohl an die zwanzig Eper, die etwas oval, Fig. 13, und recht schan wiesengrun waren; doch vertrockneten sie einige Tage nachher, weil sie das Mannchen nicht befruchtet hatte \*\*).

Die

18che allgemeine Unterschied, bas die Weibchen einen weit dickern Leib, als die Minnchen has ben. Herr Rlemann bemerkt noch in Rossels III B. Nachtwögel, iste Klasse, S. 32, bas die Fühlhörner dieser Schmetterlinge am Ende in eine zarte Spige auslausen, auch nicht allezeit ganz weiß, sondern bisweisen oben hellrossensang, und unten gelbbraun sind. G.

jelts gehört noch folgende Auckote, die Rosselts gehört noch folgende Auckote, die Rossel im IVten Bande seiner Insektrubelustigung S. 59 erzählt. Er gedenkt daseibst einer besfondern Weinraupe mit zween Augenspiegeln, woraus ein schöner brauner Nachtvogel der erssen Klasse, nit rosemoth gesteckten Unterstüzgeln, komme. Sie war ihm damals, als er die vorige Weinraupe, I Band. Lab. 4, besschrieb, bekannt geworden, sie war auch auf dem Weinstock angetrossen, mid wurde mit Weinblättern gefüttert. Ansänglich hielt et sie für eine don denen daselbst beschriebenen

dren Arten, weil sie mit der dritten derselben ziemlich übereinkam, Tab, 81, Fig. 1, IV B. obgleich am dritten Absaße das erste Paar der Augensplegel mangelte. Endlich aber ist er durch den schmen Schmetterling, Tab. 8, Fig. 3 belehret worden, daß dies eine ganz andere Art von Raupen und Sphinxen, als vorgesdachte sen. Und hierand erhellet, daß es der Sphinx Celerio Linnei, S. N. edit. XII, pag. 800, no. 12, der Phonix, der Traubenles der sen, siehe das Berlin. Magazin, II B. S. 182.

Diesen und keinen andern hat Srisch XIII Theil, Tab. 2 gemennt. Es ist also ein kleisner Irrthum, worinn unser Verfasser stehet, wenn er verher S. 115, unter den Schriftstellern, die den Sphinx Elpenor sammt seiner Raupe, beschrieben haben, diese Stelle des Srisch mit anführt. Dier hat Srisch keinen andern, als den Celerio, im XIIten Theile aber, Tab. I, wie auch Linne erkannt hat, den Elpenor abgebildet. G.

# 122 Dierte Abhandlung. Won glatten fechzehnfüßigen Raupen,

Die große, ganz glatte, olivengrüne, auf dem Labkraut (Galio) lebende Raupe, mit großen schwefelgelben, schwarz gerändeten Flecken, und einem rothen Horne auf dem Rücken \*).

Auf dem Labkraut ((Galio) mit gelben Blumen: einer ziemlich kleinen, auf unsern Wiesen aber sehr gemeinen Pflanze, trifft man eine große, schöne und hinten auf dem Rucken ein Horn tragende Raupe an, Lab. VIII, Fig. 6. Ihre lange beträgt mehr als brittehalb Zoll, und, wo sie am dicksten ist, hat sie über vier linien. Gewiß eine große und dicke Raupe! Sie frist die kleinen Blatter des labkraut, noch lieber aber defen Blumen und ihre Stengel, mit gutem und öfterm Appetit. Sonst hat sie, wie alle Raupen dieser Art, die hinten ein Horn tragen, sechzehn Füße.

Ihre Hauptfarbe ist oliven- oder braungrunlich, unter dem Bauche aber ist sie weiße grau und etwas gelblich. Auf dem Rucken siehen zwo Reihen große schwefelgelbe Flecke. Lede

Dier will ich gleich Anfangs wieder erin: nern, was ich bereits oben G. 123 angemerkt habe. Man irret fich offenbar, wenn man diese bier von unferm Verfasser beschriebene Raupe und Bogel, mit ber gewöhnlichen Wolfsmilchs raupe und bem baraus fommenben Bogel, Sphinx Euphorbiae, für gang einerlen halt, obaleich Linne in biefer Mennung gestanden, und unter ben Schriftstellern Dieses Insetts Die Gees rische, Tab. 8, Fig. 9 und 11, mit angeführet Bergleicht man aber nur biefe Geerschen und Rofelfden Figuren, I Band Rachtvogel, Iste Klaffe, Tab. 3; so zeigt sich zwischen benden ein merklicher Unterschied, welcher durch mehrere Erfahrungen bestätiget wird. Unter andern hat ber, in diefem Fach nicht ungenbte, Berr Conreftor Meinete gu Quedlinburg, im Iften Stud Des L'aturforschers, S. 244, einige nicht gang unerbebliche Grunde augegeben, warum er die= fe Beerische Raupe fammt ihrem Bogel, mit ber andern bekannten Wolfsmilchraupe und tem Sphinx Euphorbiae, nicht fur einerlen halte.

r. sagt er: wird es wehl eben nicht allgemein tekamt seyn, daß man eine, der Wolfsmilcheraupe zwar nicht ganz doch in den meisten Stilzen sehr ahnliche, Raupe auf dem Gallio mit gelben Blumen, auf dem Wegebreit und Welsden antrifft, deren Puppe die Dunkelheit ihrer Farbe, den Schmetterling hingegen eine beson-

bere Schattirung von bem andern, (nemlich bem Sphinx Eupborbine) merklich unterscheidet, ohnerachtet bende, in Ansehung der Farben selbst und ihrer Stellung, die untere Seite der Flügel ausgenommen, einander sehr ahnslich sind.

2. Der herr von Geer und verschiedene ans bere Natursorscher halten sie mit der gewöhnslichen Wolfsmilchraupe für einerlen, obgleich der erstere Tom. II, Part. I, pag. 236 selbst noch zweiselhaft ist, und die ben und bekannte Wolfsmilchraupe nie gesehen zu haben vore giebt.

3. Er glaubt nun aus folgenden Gründen bezrechtiget zu seyn, die Beerische Raupe für eine von der Wolfsmildraupe unterschiedene Art zu halten: weil sich die erste nie bequemen wollen, Wolfsmild zu fressen, und die gewöhnliche Wolfsmildraupe lieder verhungere, als daß sie Galium oder Wegebreitblätter andeißen sollte: weil endlich unter den Bögeln der Luphordiä keiner das Colorit der andern Gattung gehabt, u. se w.

Die Bestätigung davon findet sich in den Anels boten zur Insestengeschichte des Herrn D. Auhns im zten Stad des Naturforschers, S. 22, 23, und ich glaube nun gewiß, daß umsere Geeris sche Labkrautsraupe mit der Koselschen 3 B. Tab, 6, Fig. 1, 2, einerley sey. G. Rebe Reihe enthält zehn Plede, und auf jedem Ringe, außer dem ersten und letten, liegt Sie find rundlicht, vorn aber geben fie in eine fleine Spige git, ein Paar folder Blede. baß sie fast wie eine Birne, ober eigentlicher, wie eine langs burchgeschnittene Birne ausfeben \*). Indeffen find bie bren erften Flecke in jeder Reihe bennahe gang rund, bie auf bem eilften Ringe aber langlicht und schmal, welche auch nach ber Grundflache bes Horns spibla zu laufen. Uebrigens sind alle diese Blecke schwarz eingefaßt, ober gleichsam in einen schwarzen Birtel eingeschlossen, welches ihre gelbe Farbe ungemein erhöhet.

Unter biefen gelben Gleden figen an jeder Seite bes Rorpers noch andere fleine, ovale, gelbe, und gleichfalls schwarz eingefaste Flocke. In jeder Reihe liegen ihrer neune auf so viel verschiedenen Ringen, außer daß sie auf bem zweeten, britten und legten feb-Dies find die Luftlocher ber Raupe, an benen man in ber Mitte einen fleinen Strich gewahr wird, welcher bie Spalte ift, wodurch fie Othem holt.

Das frumme horn auf bem eilften Ringe ift roth. Vermittelft ber Lupe, felbst mit bloffen Augen, fann man baran einige fleine Stachelspigen bemerten.

Jeber Ring ist oben in zwen Queerfelder getheilt, bavon bas vorberfte, worauf die großen Flecke liegen, blank und glatt, die hinterhalfte aber mit funf bis feche Queerfalten ober Rungeln bebeckt ift. Uebrigens ist bie Haut ber Raupe fehr glatt und eben, ja fo blank, als wenn fie polirt mare. Raum fann man mit ber lupe an benben Enben bes Rorpers und am Ropfe, einige gang furge Barden entbeden. Unter ben Luftlochern aber flegen an benden Seiten bes Körpers ziemlich farke Falten und Aunzeln.

Der Ropf ist rundlicht und gegen bie Große bes Rorpers flein, bie Farbe grunlich, vorn aber, wo die lippen und Zahne sigen, schwarz. Auch sind die zween oder brev ersten Ringe lange nicht so bid, als ber übrige Rorper. Langs ber Mitte bes Rudens gebet eine gelbliche Streife.

Die feche fpigigen Borberfuße find gang fchwarz, aber bie Bauchfuße, beren Farbe etwas ins rosenrothe spielt, haben auswendig einen gewissen schwarzen Fleck, wo die Haut etwas barter, als bas Uebrige ber Fuge ift. Die an jedem gufe im Salbgirfel figenben Salchen find schwarzlich. Die benben Hinterfuße figen an gewissen breiten Lappen, und ber After ift mit einer breneckigen, spifig jugehenden Rlappe bebeckt. Unten ift ber leib ohne alle Rlecke und von einerlen Karbe.

So lange bie Raupe jung ift, ift ihre Farbe viel gelber, fo balb fie aber zu ihrer rechten Groffe gelanget, wird fie brauner, und die Luftlocher bekommen alebenn eine oraniengelbe Mischung. Es giebt biese Raupe auch ziemlich große Erfremente von sich, Die in ber lange herunter feche Rerben haben, Lab. VIII, Fig. 7.

Ich fand auch noch eine andere Raupe berfelben Urt, und von eben ber Größe, als die vorige, die aber in der Farbenmischung nur etwas von dieser verschieben war. Dben

2 2 Dechon ein kleiner Unterschied von ber ges biefe Flede ovalrund, und gar nicht birnen:

mar

wohnlichen Wolfsmildraupe, an ber alle formig sind, G.

# 124 Wierte Abhandlung. Von glatten sechzehnfüßigen Raupen,

war der Rorper braumrothlich, oder leberfarben, unten aber hatte er bloft eine leichte roth. So waren auch die großen Rudenflede viel gelber, als ben ber anfiche Schattirung. Ueberdem hatte fie noch an benben Seiten bes Rorpers verschiebene fleine gelbe Puntte, welche fich an ber andern nicht befanden, und an ben Bauchfußen zeigte fich auch ein weit starterer Anstrich von Rosenfarbe. Uebrigens war sie ben andern Raupen biefer Urt vollkommen gleich.

In ben legten Tagen bes Millius horten biefe fchonen Raupen auf zu freffen, und frochen in ihrem Glafe eine geraume Zeit herum. Enblich begaben fie fich in bie Erbe, um Ich habe bemerkt, baß fie nicht fehr tief in die Erbe geben, fich barinn zu verwandeln. fonbern gang nahe an ber Oberflache bleiben, wo fie fich aus Erdflumpchen, fleinen Steinen, trodfnen Pflangenftuden und bergleichen, ju ihrer Ubficht fchicklichen Materien, ein evales, ziemlich grobes Gespinnste machen. Das weben fie alles mit einigen Raben Seibe Bufammen, bavon fie boch feinen großen Vorrath befigen. Denn überhaupt find bie Raupen mit bem Sorne, wie wir oben angemerft haben, feine fonberliche Spinner.

Den britten August und die folgenden Lage verwandelten sich einige von biefen Raupen, balb früher, balb fpater, in ziemlich große Puppen, Lab. VIII, Fig. 8. Denn fie haben in ber lange bennahe zwanzig, und in ber Dicke wohl funf linien. Das Bruftftud ift fast so groß, als zwen Drittel von ber lange des Rorpers. Der leib hat eine braunrothliche Farbe, oben bunfler, als unten, und mit bunfeln Fleden ober Schattirungen Ropf, Bruftstud und Flügelfutterale sind braungraulich, und schwarz gemargemischt. Die luftlocher feben bunkelbraum aus. Hinten fift noch bas Horn ber Raupe, melt. nur ift es hier ben ber Puppe, Fig. 8, c, turger, und ben ber Wurgel etwas bicfer. Gegen bie lange bes Rorpers ftehet es fo horizontal, baß fich bamit ber Bauch enbiget, es befindet sich auch nicht mehr auf dem eilften, sondern auf dem letten Ringe, der keine Luftlocher bat. Man konnte fast hieraus schlufen: es fen bies ein gang anderes Sorn. als die Raupe getragen; benn fonft mufte es noch, wie ben biefer, auf bem eilften Ringe Ein fimpler Verfuch fonnte bie Cache entscheiben, ich habe ibn aber ju machen vergessen \*). Sonst ist die Puppenhaut sehr hart.

Ohngefahr gegen die Mitte bes folgenden Jahrs famen die Schmetterlinge jum Porfchein, Lab. VIII, Fig. 9, 11. Gie gehoren zu benen, welche fchmale, und an bem außern Wintel zugespiste Flugel, prismatifche Bublhorner, und einen langen Caugeruffel Wenn fie fliegen, machen fie mit ihren Flugeln ein ftartes Besumme. haben. Das Mannchen.

fahren, welcher Theil bem Schmetterlinge fehle. Fast scheint es bas bloße Fitteral ber baarichten Schwangspige ben diefen Pfeilfchmangen zu fenn. Regumare Berfuche mit bem horn ber Lique sterraupe ben ihrer Sautung find Tom II. Part.

<sup>2)</sup> Ich habe oben beroits eines folchen Berfuchs gebacht. Man schneide ber Raupe bas Sorn ab, and die Duppe wird es doch haben. Ein offens barer Beweis, daß dies ben ber Raupe und Puppe nicht einerlen Sorn fen. Man schneibe es ber Puppe auch ab; fo, bachte ich, tonnte man ers II, Mem. 6, p. 6 befcbrieben. .

Mannchen, Tab. VIII, Fig. 11, ist fleiner, als das Weibchen, Fig. 9. Uebrigens sind es ziemlich große und artig gefärbte Sphinre.

Oben auf dem Ropfe, auf dem Halstragen, auf dem Hinterleibe und auf den Oberflügeln ist die Grundfarbe dunkelgrun, ins Braune fallend. Ropf und Halskragen sind an jeder Seite mit einer weisen Streise gerändelt, die sich durch das inwendige Schwarze sehr hebt. Der leib ist den seinem Unfange mit zween, ben manchen einzeln Vogeln aber, mit vier großen schwarzen Flecken bezeichnet \*), und langs jeder Seite liegen noch einige große weiße Flecke, wie denn auch die Rückenlinie aus fünf dergleichen kleinen weißen Flez den bestehet.

Die Oberflügel haben oben eine weifigelbliche, in ber lange etwas schräg gehende Streife, beren außere Seite ungleich, und an verschiedenen Orten tief eingezackt ist. Begen ihre Basis zu haben sie noch eine breite aschgraue und schwärzliche Streife. Sonst ist die innere, etwas ausgehölte Seite dieser Flügel weiß gerändelt, und gegen die Spisse liegt ein schwarzes Feld.

Die Unterflügel, Tab. VIII, Fig. 10, find oben schwarz, in der Mitte mit einer breiten schwärzlichen Queerstreife, mit einem blassen Rosenroth vertrieben, welche einen großen hell rosenrothen, und gegen die inwendige Seite zu einen überaus weißen Fleck hat. Nach der Basis zu haben diese Flügel noch eine weißgrauliche Streife, und die Basis selbst ist weiß gerändelt.

Unter dem leibe befindet sich ein weißliches Grau mit Dunkelgrun gemischt, und der Bauch hat hier vier die funf Queerstreifen. Die sehr dicken Bartspisen sind unten weiß. Die Huftbeine grunlich, und die Schenkel grau. Der Saugeruffel ist braun, die Augen groß, grunlich, und auf dem Grunde des Nebes ein schwarzer Reck.

Unten haben die vier Flügel eine aschgraue, mit Grun gemischte Grundfarbe. Jeber Flügel hat eine breite gelbliche Queerstreise. Auf ben Oberflügeln zeigt sich ohngefähr in der Mitte ihrer länge ein überaus haarichter schwarzer Fleck, und über die Unterflügel gehet eben eine solche Streise. Eine genauere Beschreibung dieser Farbenmischungen möchte dem Leser verdrüßlich fallen, und ich habe mich vielleicht schon zu lange daben ausgehalten. Dies mag genug senn, sie kennen zu lernen.

Ich sehe weiter nichts hinzu, als daß die Fühlhorner des Mannchens dicker, als des Weibchens, sind. Oben sind sie graugrunlich, unten aber braun, und an jedem Gelenke siehen zween kleine Haarbufchel. Die Fühlhorner des Weibchens sind zwar von gleicher Farbe, wie ben bem Mannchen, aber sie haben keine solche Haare. Bende sind gleichwohl oben an den Spisen weiß.

Diese Schmetterlinge tragen ihre Flügel auf die Art, daß sie ben hinterleib. oben unbedeckt lassen, und die Oberflügel die untern zum Theil bedecken. Diese lettern find

Diese vier schwarzen Flecke haben die pe auch. S. Rosel IB. Nachtv. 1ste Kl. Tab. 3, Sphinges Euphorbiae, ober der Wolfomilchrau= Fig. 4, 5. G.

fleiner als jene, wie es ben allen Schmetterlingen dieser Art gewöhnlich ist. Der Leib ist kurz, aber dick und stark. Der Bauch endiget sich wie ein zugespister Regel. Der vom Frisch im II Theile seiner Insektengeschichte von Deutschland, Tab. XI, vorgestellte Schmetterling ist mit den unsrigen einerley \*).

Die große glatte Fichtenraupe von weißgraulicher Lillafarbe, mit vielen schwarzen Queerstreifen, einem Horn auf dem Rücken, und gelbbraunen Kopfe \*\*).

Zu Unfange des Augusts brachte man mir zwo solche große glatte Raupen, die hinsten auf dem eilsten Rückenringe ein krummes spissiges Horn tragen, wovon die eine auf einem Wege, der über eine Wiese gieng, gefunden war. Ich gab ihr verschiedene Wiesenstenter zu fressen, die sie nicht genießen wollte. Uls ich aber etwas Erde zu ihr ins Glas that, kroch sie gleich hinein, weil ihre Verwandlungszeit gekommen war \*\*\*).

Sie ist ziemlich groß, Lab. X, Fig. 1, ihre lange beträgt brittehalb Zoll, boch ist sie nicht so dick, als die vorher beschriebene Labkrautraupe, Lab. VIII, Fig. 6. Die Farbe ist seltsam, und schwer zu beschreiben. Sie ist gewissermaßen ein mit weißgrau gemischtes lilla. Auf dem Rücken besinden sich weißere Felder, unter dem Bauche ist sie auch weiße grau, mit einem leichten Unstrich von Purpur oder Lilla. Was aber diese Raupe haupt, sächlich von andern unterscheidet, ist dieses, daß oben der ganze Körper lauter schwarze Furchen, oder Einschnitte hat, welche hier eine Menge von Runzeln sormiren t).

Huf

Das ist er ans oben angeführten Ursachen wohl nicht, weil Srisch baselbst ausbrücklich sagt, dass es der Schmetterling der bekannten Wolfesmildraupe sen; Fig. 3 aber ist die gegenwärtige Raupe. Die Geerische Beschreibund dieser besons dern, ähnlichen und doch unterschiedenen Art unuß allen Liebhabern der Insettengeschichte desso angesnehmer senn; je leichter es ist, solche ähnliche Arsten von Raupen und Schmetterlingen mit einander zu verwechseln. G.

Don dieser Raupe sagt Linné S. N. ed. XII, p. 802, no. 22 habitat in Pino. Rosel Insestend. I B. Nachtw. Iste Al. Tab. 6, Fig. 1, 2, S. 41, nonnet sie die geschwänzte, schöne, grünzgeld, weiß und braun gestreiste Sichtenraupe, mit dem Seuschreckenkopse. Reaumur Mem. Tom. I., Part. I., Pl. 13, Fig. 8, hat mur den Vogel, die Raupe aber nicht, wovon er p. 371 sagt: "die Raupe von diesem Bogel habe ich nie gehabt, ich glaude aber, daß es der unter denen Weriamisschen Europäischen Insesten sen, bellbraunen, aber giebt: er sep aus einer großen, hellbraunen, aber

dunkelbraun gesteckten und gestreiften geschwänze ten Raupe gekommen, welche, wie sie nienut, von Unkrautwurzeln lebe... G.

Dies läßt sich leicht aus der Dekonmie dieser Raupe erklären. Sie lebt auf den eigentlischen Sichten, die man von dem andern Tangelsholz wohl unterscheiden muß, ja sie nährt sich allein von den Tadeln diese Baums, und frist, wie Rösel berichtet, sonst nichts anders. Wenn sie aber unter den Fichtenbäumen, im Gesträuche, oder auf den Wiefen gefunden wird; so ist sie ihrer Vervandlung nahe, und im Vegriff, in die Erde zu kriechen. Dies ist der Fall, warum sie berzunzserm Verkasser nicht mehr fressen wollen. S. Közsels Insektenbelust. I B. Nachte. Iste Kl., no. 6.

†) Man vergleiche mit dieser Beschreibung die Adselsche I. c. s. 2—6, besonders die Kleemannsche Anmerkung S. 42, worinn man artige Beobachtungen vom Uriprunge dieser Raupe aus dem Ey an, bis zu ihrer Verwandlung findet. G.

5 7000

Auf jedem Ringe liegen sieben oder acht solche Runzeln, außer dem ersten, und des nen benden letten, wo ihrer weniger sind. Unter dem keibe zeigen sich auch verschiedene schwarze Einschnitte, und an den Seiten haben die Ringe ebenfalls Falten und Runzeln, die aber längs dem keibe herunter gehen. Oben am hintersten Rande der Ringe liegen einige schwarze, länglicht-viereckige Flecke. Die Einschnitte der Ringe sind ziemlich tief. Die dreneckige Rappe, Tab. X, Fig. 1, c, welche den After und die benden kappen, p, woran die Hintersüsse hängen, bedecken, sind schwarz punktiert. Besiehet man diese Punkte mit der kupe, so sind es kleine harte hornartige Knötchen.

Das Ruckenhorn ist ganz schwarz, seine Oberstäche aber höckricht und hart. Oben auf bem ersten Ninge ist eine ovale, schuppichte, obergelbe, und mit vier großen schwarzen Flecken beworfene Platte, a. Die ziemlich großen kuftlocher sind orangegelb und mit einem schwarzen Zirkel eingefaßt.

Der Ropf ist groß, vorn platt, und siehet auf dem Korper eben so gerade, wie ben der Ligusterraupe. Er ist von dunkel- okergelber Farbe. Vorn ist er bennahe braun, hat aber auf jeder Seite eine schwarze Streise. Die Zähne sind schwarz und sehr stark; reizt man die Raupe, so beißt sie damit. Die sechs Vorderfüße sind Zitrongelb, die Bauchsüße weißgrau, wo sie aber anfangen, haben sie eine schwarze, schuppicht scheinende Platte. Auch wird man noch an jeder Seite des eilsten Ringes, zwischen dem Horne und kuftloche, in der Haut eine kleine Vertiefung gewahr.

Diese Raupen leiben sast gar nicht, daß man sie anrühret. Nimmt man sie zwisschen die Finger; so beugen sie den Leib gewaltig vorwärts, und suchen den, der sie hält, zu beißen. Ihre Haut ist sest und hart anzusühlen. Auf einer glatten Fläche, z. E. auf einem Lische, kommen sie nicht gut fort, weil sie sich da nicht anhäbeln können, und fallen gemeiniglich auf den Rücken.

Ru Unfange bes August's geben fie, wie wir bereits gemelbet haben, in die Erde. Bier machen fie nun faft gar fein Bespinnfte; fonbern bruden nur Die Erbe, bie um fie ift, von allen Seiten zusammen, und befestigen bie Seitenwande ber Soble baburch, baft fie folche mit einigen feibenen Gaben gang leicht überziehen. Gleich nachher vermanbeln fie sich in große und bicke Puppen, Lab. X, Fig. 2, beren lange sich auf funfgehn, ihre ftartfte Dicke aber auf funf linien erftreckt. Die Farbe ift, wie gewöhnlich ben ben Duppen, fastanien - ober rothbraun. Bor bem Rapfe haben fie einen langlichten, colins brifchen und ziemlich bicken Theil t, ber etwas niebergebogen ift, und auf bem Brufiftuce ru-Reaumit vergleicht ihn einer Rafe, und er fiehet auch gewiffermaßen fo aus. Berichiebene andere Duppen gehornter Raupen, s. E. ber Ligusterraupe, baben eben bergleichen Mafe. hier liegt ein Theil vom Saugeruffel bes funftigen Schmetterlinges. Der Bauch unferer Puppen endiget fich mit einer bicken, fegelformigen, etwas gebogenen Spige, beren Dberfache hodricht ift c. Gie kommt mit bem horne überein, welches bie Raupe auf bem eilften Ringe hatte, ben ber Duppe aber fift fie am legten Baudringe, und mit bem Rorper horizontal.

# Dierte Abhandlung. Von glatten sechzehnfüßigen Raupen,

Den 23sten May des folgenden Jahrs kamen die Schmetterlinge aus. Sie wurden aber nicht so zeitig erschienen senn, hatte ich die Puppen nicht in der warmen Stude gehabt, und ihre Geburt beschieuniget. In Unschung ihres dicken und rodusten Körpers sind sie sehr groß, weil sie vom Kopse dis zum Bauchende eine Länge von anderthald Zoklaben \*). Der Halskragen ist fünf Linien breit, und die Oberstügel sind bennahe so lang, als der Körper, nach Proportion aber etwas schmal. Die Unterstügel sind viel kleiner, als die obern, wie es ben den Pfeilschwänzen der gehörnten Raupen gewöhnlich ist. Die Basis der Oberstügel ist etwas konver, und an der äußern Seite sehr schräg, weshalben denn diese Seite auch viel länger als die innere ist, und daher rührt es auch, daß diese benden Flügel zusammen einen ziemlich tiesen Winkel machen. Die innere Seite hingegen ist etwas ausgehöhlt. Sonst trägt der Bogel die Flügel mit dem Boden so parallel, daß sie oben einen großen Theil des Hinterleibes unbedeckt lassen, und man etwas von den Unterstügeln sehen kann. In dieser Stellung erscheint der Schmetterling Tab. X, Fig. 3.

Ben ben neuern Schriftstellern wie sich weber die Raupe, noch den Schmetterling. Die Farben dieser Schmetterlinge sind eben nicht prächtig. Die Grundfarbe des ganzen Körpers und oben auf den Oberstügeln ist dunkelgrau, oder schwärzlich, mit Weiß und einiz gen dunklern Schattirungen, als das Uebrige, gemischt. Die Augen und Kopfseiten sind schwarz. Der Halskragen ist oben mit zwo breiten, schwarzen, längs herunter gehenden Streisen bezeichnet. Längs über den Hinterleib zieht sich auch eine schwarze Streise, und jeder Ring hat an den Seiten ebenfalls zween große schwarze Flecke. Unter dem Bauche liegen nicht minder vier die sinfsschwarze, runde, aber kleinere Flecke, als oben. Der Bauch endiget sich wie ein zugespister Kegel. Die Oberstügel haben oben in der Mitte dem ziemlich schwarze Striche, und am äußern Winkel besindet sich eine eben dergleichen schräge Streise.

Oben sind die Unterflügel ganz schwarz, hingegen alle viere unten bunkelbraun und schwärzlich, außer daß hier über die Unterflügel noch eine schwarze Streife gehet. In der Basis haben sie alle einen weißen mit schwarzen Flecken gescheckten Rand. Die Fühlhörner sind oben weiß, und unten braun. Die Schenkel sind braungraulich, die eigentlichen Füße aber haben weißliche Flecke. Der Saugerüssel ist braungelblich und sehr lang.

Das Weibchen legt grune, ziemlich große Ener, wie langlichte Rugeln, die aber sonst nichts merkwurdiges haben \*\*\*).

e) Mach bem Linné S. N. ed. XII, p. 802, no. 22. Sphinx Pinastri, die spitsstüglichte Sichetenmotte: S. Berlin, Magazin, II Raud, S. 182. Rosel Insestenbelust. IV. Machte. 1ste M. Tab. 6, Fig. 4, 5. Resumin Tom, I, Part. I, Pl. 13, Fig. 8.

Dies fonnte vor mehr als 22 Jahren wohl möglich senn, ba jetzt außer dem Scopoli Caru. 473, Absel und Reaumur, meines Bissens, noch Niemand dieses Inselts gedacht hat. G.

Machtwogel Lic Al. S. 42: Die Eper legt bas Beiben

menanen

Die

#### die hinten auf dem eilften Ringe ein frummes Horn haben, 2c. 129

Die Fühlhörner bender Geschlechte sind barinnen unterschieden, daß sie ben dem Mannchen dicker, als ben dem Weibchen, und die Haare unten an denselben so lang sind, daß sie davon ganz bartig aussehen, da hingegen die Haare an den Fühlhörnern des Weibchens so klein sind, daß man sie gar nicht sehen, und daher fast mit Necht sagen kann; sie haben gar keine Haare. Eine Anmerkung, die ich ben vielen andern Schmetterlingsarten mit prismatischen Fühlhörnern gemacht habe.

Das Mannchen aber hat noch etwas Befonderes vor dem Weibchen voraus: es fifet nemlich an ben Oberflügeln, bicht ben ihrem Anfange, unterwarts, Lab. X, Fig. 4, ein fleines, wie ein Batchen gebogenes, mit haaren und Schuppen bebedtes Rorperchen a, burch beffen Krummung ein langes steifes haar p burchgehet, welches außen an ber Wurzel des Unterflügels befestiget ist. Wenn nun ber Vogel seine Flügel aus einander thut; fo fommt bas haar nicht aus bem haken heraus, sondern es gleitet auf ihn ab, und tritt befto weiter nach ber Spife gu, je weiter fich die Flugel ausfalten, und vom leibe abgeben. Ich habe bergleichen Bakchen mit einem Saare ichon an mehrern mannlichen Phalanen. als an dem Ligustervogel, wie auch an dem von der Gabelschwangraupe (Vinula), telnesweges aber an ben Weibchen, bemerkt. Go gebenkt auch Reaumur beffen nicht. Ich will mich mit Muthmassungen über bie eigentliche Absicht biefer Theile nicht abgeben; fondern gestehe aufrichtig, baf fie mir unbekannt fen. Alles, was ich bavon habe entbeden fonnen, bestehet barinn, bag, wenn ber Schmetterling bie Dberflugel entfaltet, Die Safchen, vermittelft des freifen Baars, die Unterflügel auf eine gewisse Weite zugleich mit fort ju ziehen scheinen, und fie baburch nothigen, sich etwas auszustrecken. burch folgenden Verfuch bestätiget zu haben. 3ch nahm nemlich bas haar unter bem Saten weg, und als ich hierauf ben Oberflügel entfaltete; fo folgte ber untere nicht nach. fondern blieb an feiner Stelle. Dies kann aber, meines Erachtens, nicht die einzige Abficht biefer Theile fenn; fonst mufte fie bas Weibchen auch haben. Sollte bem nur bas Mannchen, um bie Unterflugel auszustrecken, ein Organ mehr, als jenes, nothig gehabt haben? ober warum muste bas Mannchen, wenn es bequem fliegen wollte, feine benben Unterflügel weiter, als bas Beibchen, ausbreiten? Dem fen aber, wie ihm wolle, biefe Theile scheinen mir besto merkwurdiger, ba ich sie auch ben allen manulichen Phalanen, wo ich fie gesucht, aber ben feinem einzigen Tagvogel, angetroffen babe +),

Mn

Weibchen im Junius und Julius in ziemlicher Anzahl, aber boch nicht häufig benfammen, sonwern einzeln, an die Madeln der Sichtenbaume. Sie sind gelblich und glanzend, ovalrund und ohngefähr so groß, als ein hirsetorn. Rosel hat sie nie gesehen. G.

Dier haben wir eine ganz neue Entbedung einiger neuen Theile an ben Flügeln ber manntischen Sphinre und Phalanen, worauf, meines Wiffend, noch Niemand gekommen ift. Da fie die Mannchen allein haben; so glaube ich, baß sie etwa zu einer gewiffen Stellung des Körpers ben bem Begattungsgeschäffte dienen michten! G.

# 130 Dierte Abhandlung. Von glatten sechzehnfüßigen Raupen, zc.

An der leeren Puppenhaut habe ich nachmals auch den länglichten, nasensörmigen Theil, Lab. X, Fig. 2, t, dessen ich vorher gedacht, untersucht, und gefunden, daß er inwendig sehr geräumig war. Nothwendig musten darinn einige Schmetterlingsthelle verborgen gelegen haben. Ich muthmaßte oben, daß es wohl der Saugerüsselse seine Um davon gewiß zu werden, öffnete ich diesen nasensörmigen Theil an einer lebendigen Ligusterraupenpuppe, und sahe zu meinem größen Bergnügen, daß hierinn der doppelte Saugerüssel des Vogels steckte. Ich konnte ihn leicht nach seiner ganzen länge herausziehen. Es ist aber nicht der ganze Saugerüssel, sondern nur ein Theil desselben, in dies nasensörmige Futteral hier eingeschlossen. Das Ucbrige steckt in einer, längs dem Bruststück, zwischen den Füßen herunter liegenden Köhre, wie den allen andern Puppen, deren Schmetterlinge lange Saugerüssel haben.

Ich muß mich beutlicher erklaren. Der Saugeruffel nimmt seinen Anfang am Ropfe, tritt in bas Nasenfutteral, und gehet bis ans Ende besselben. Won da kehret er wieder jurud, und gehet aufs neue nach bem Ropfe gu, daß er also barinn boppelt gu liegen fommt. Mit der übrigen lange nimmt er die langs dem Bruftstuck herunter liegende Robre ein. Dies wird man deutlich gewahr, so man einen Theil Diefes schuppichten Rasenfutterals aufnimmt. Denn kann man die lage bes Saugeruffels fehr beutlich feben, und mit einem beguemen Instrument bas Uebrige bes Saugeruffels aus bem, auf dem Bruftftucke liegenden, Futterale herausnehmen. Da ber Saugeruffel ber Ligufer : und Diefer Sphinge, Tab. X, Fig. 3, weit langer, als bas Bruffftuck ber Puppe, ift; fo hat bie Natur ben Mangel ber lange an biefem Behaltnife, durch den nafenformigen Theil erfebet, baß also ber Saugeruffel, indem er hierinn boppelt liegt, in jenem eine bequeme lage für seine übrige lange finbet.

Bekanntermaßen ist ber Saugeruffel doppelt, und bestehet aus zwen Studen. Ju dem Nasensutteral und ber andern Rohre sind bende Theile abgesondert, und jeder liegt in einer besondern Zelle. Denn ich habe deutlich gesehen, daß zwischen den benden Rohren des Saugeruffels in dem Nasensutteral, ein dunnes, perpendikular stehendes Plattchen lag, welches hier die Stelle einer kleinen Scheidewand vertrat.

# Fünfte Abhandlung.

Won sechiefüßigen, rauchen, haarichten, gebuckelten Raupen, samt ihren Schmetterlingen.

be Unterschied, daß einige glatt und ohne Haare, andere hingegen rauch und mit vielen, an der lange, Zahl und Stellung, verschiedenen Haaren bewachsen sind. Insgemein siehet man die glatten lieber, als die rauchen. Diese haben auch ein fürchterliches Ansehen, und man rühret sie nicht gern an. Ja es giebt keute, die sie, doch ohne Grund, für giftig halten. Das ganze Uebel, was sie stiften können, bestehet darinn, daß sie oft ben benen, die sie angreisen, einige Haare zwischen den Fingern lassen, die in die Poros, oder andere Stellen der Haut gehen, und darinn ein beschwerzliches und bremendes Jucken verursachen. Reaumur hat diese Eigenschaft einiger Haarraupen umständlich beschrieben \*).

Unter ben Haarraupen findet man einige, deren Haare so wohl in der lange, als Stellung, sehr verschieden sind. Einige sigen auf den halbrunden Buckeln, und formiren auf jedem eine Art von Buschel. Ben andern sind sie gleich aus der Haut gewachsen, ohne auf Buckeln zu stehen. Wieder ben andern formiren sie dickhaarichte Burschen, wovon die Raupen Burstenraupen heißen. Einige haben nur wenig Haare an sich, und der größte Theil der Haut ist glatt. Man nennet sie halbgehaarte. Ausserdem sinden sich hierben noch mehrere Verschiedenheiten, die der Herr von Reaumur in seinen fürtreslichen Nachrichten angesühret hat. In der gegenwärtigen Ubhandlung Ra

\*) Mém. des Insectes Tom. II, Part. I, Mem. 4. In ber Beschichte ber englischen Gee= reisen und Entdedungen im Gubmeer, im gten Theile S. 112 haben ber D. Banks und Solan= der auf einer Insul auf ben Mangrevebaumen in morastigen Gegenden eine große Menge fleiner, gruner Raupen gefunden. Die sehr haaricht ge= wesen, und zu zwanzigen und dreußigen, eine neben ber andern auf ben Blattern gefeffen. Ben dem Berühren haben sie empfunden, daß die haare wie Brenn : Neffeln gestochen, ja einen nech durchdringendern, aber nicht so lange ans haltenden Schmerz verurfacht haben. Tiff es nicht aufferst merkwurdig, daß sich die Matur in allen Welttheilen nach einerlen Gesetzen richtet?

Auch in benen seit 5000 und mehreren Jahren, unbekannt gebliebenen Südlandern, stechen die Haare der rauchen Maupen. Schade, daß in diesem prächtigen Werke die Insektologischen Bemerkungen so selten und kurz sind. Doch wird gewiß alles hinlänglich ersetzt werden, wenn das unglaublich prächtige Werk, dergleischen die Welt noch nicht gesehen, in 18 Foliosbänden mit 2000 Kupfertaseln, worinn die ganze Naturgeschichte dieser neuentdeckten kansber enthalten senn soll, und wozu Herr D. Banks allein 10000 Pf. St. andgesetzt hat, and Licht treten wird. S. die Berlinischen Sammlungen VII B. S. 659. G.

# 132 Fünfte Abhandlung. Von sechzehnfüßigen, rauchen, haarichten,

werde ich bloß die Haarraupen zum Angenmerk nehmen, welche auf gewissen insgemein balbrunden Buckeln biede Haarbuschel haben.

Der Herr von Reaumir hat gründlich bemerkt, daß die Anzahl der Buckeln, und folglich der Haarbufchel, ein bequemes Kennzeichen abgeben könne, die verschiedenen Gattungen dieser Raupenart zu unterscheiden, die man sonst oft mit einander verwechseln wurde. Denn man sindet Haarraupen, die einander an Farbe und Gestalt sehr ahnlich sind, und die man kaum für andere Arten halten würde, wenn man sich nicht die Mühe nimmt, die, insgemein ungleiche Zahl der behaarten Buckeln, zu berechnen. So kenne ich auch keine Haarraupen mit Buckeln und Haarbuscheln, die sich in Tagvogel verwandelsten, sondern es werden lauter Nachtwögel.

# Die braune rauche Raupe, mit zehn Buckeln, die im Herbst auf versschiedenen Baumen angetroffen wird, die man den Haasen, auch die Weinraupe, nennet.

Diese Raupen hat die Merianin in ihrem Werke Europäischer Insekten, Tab. 65, vorgestellet. Unf der 46. Tasel hat sie eine Raupe abgebildet, welche unstreitig zu ebendieser Urt, als jene, gehöret, ob sie gleich verschiedene Pflanzen fressen, und ihre Schmetzterlinge auch nicht einerlen Farbe haben. Denn der Herr von Reaumur berichtet, daß das Männchen und Weibchen dieser Schmetterlinge in der Farbe verschieden sind, wie wir auch in der Folge heren werden. Goedart redet von diesen Raupen Tom. I. Exper. 23 und Albin hat sie Pl. 21 no. 30 abgebildet.

Der herr von Reatituit nennet sie ben Haasen \*\*), weil sie weit schneller als andere Raupen läuft. Ingleichen giebt er ihr ben Namen ber Weinraupe, weil sie Weinblätter frist, wie denn auch Coslus hortensis (Coy des jardias Rostenkraut) nach threm Geschmack ist. In Hokland habe ich diese Raupen auf den Virn- und Aprikosen-bäumen, auf den Büchen und Nesseln gefunden, und mit dergleichen Blättern gesüttert, jugleich aber auch bemerkt, daß sie Weinblätter frasien. In Schweden werden sie ebenfalls angetrossen. Der herr von Reatituit hat sie ziemlichernaßen getrossen \*\*\*). Mein Rupserstecher aber hat sich nicht genau nach meiner Zeichnung gerichtet, daher ist die

nennet sie die schwarz und streifhaarichte Raupe, mit dem gelben Ruckenstreif, u. s. w. G.

Sig. 16. Tom. II, Part. I, p. 119, 125. Pl. II, Sig. 16. Tom. II, Part. I. Pl. 1. Sig. 1.

1, Fig. 1.

Die übrigen Schrististeller hat Linné S. N. cd. XII. p. 829 ben no. 69, benn das ist der Bogel dieser Raupe, angeführt. Er sagt das von, Larva pilosa, susca punchis coeruleis, linea dorsali pallida: habitat in Quercu, Atriplice, (Meste) Vrtica, Portulaca. Absel Insestenbel. I B. Nachtv. 2te Kl. Tab. 46, S. 257.

die rie Figur der XI. Lafel, welche diese Raupe vorstellen soll, eben nicht natürlich gerathen, welches ich hier anzuzeigen schuldig bin. Die besten Figuren sind unstreitig die Merianischen und Reautmirschen "). Doch ist des lestern Beschreibung gar zu kurz, die meinige aber vielleicht zu weitlauftig.

Es find aber biefe Raupen von mittelmäßiger Groffe, Lab. XI, Sig. 1, und, wenn fie friechen, ohngefahr 14 bis 15 linien lang. Gie gehoren mit Recht unter bie rauchften, Denn sie find über und über mit haaren bedecft, beren einige langer als die andern find, welches man auch bei ber Reaumirschen Abbildung Tom. II, Pl. 1, Fig. 1 bemerkt Es sind aber diese Haare braun und fuchsicht, und gehen nicht unmittelbar von ber haut aus; fondern fifen Bufchelweiße auf halbrunden Buckeln, Sab. XI, Fig. 2, ab cdu. f. w. und Fig. 4. Muf jedem Buckel fiehe ber Bufchel bergeftalt, baf fich bie Saare benm Abgehen von der Grundflache weiter auseinander thun; mit den Spiken aber fich dermaken mit bem nachsten Bufche meliren, baf bie Raupe fcheint überall gang haaricht zu fenn. Allein ble Zwifdenraume ber Buckeln find gang glatt, und blog bie Buckeln nur mit haaren befest. Jeder Ring bes leibes hat, wie Regumir \*) verfichert, gehn Bufchet, oder zehn halbrunde Rnopfe. Man merte aber, bag biefe zehn Rnopfe ober Buckeln, Zab. XI, Fig. 2, nicht in emer linie, ober eigentlicher, nicht in einem und eben bemfelben halben Birfel um ben Ring herum fteben, weil einige bem Ropfe naber, als bie andern figen. Es befdreiben g. E. bie ben Big. 2 mit ben Budiftaben e, c, a, k, h, f, bezeichneten Anopfe einen Salbzirfel um den Ring, und stehen naber am Ropfe, als bie vier andern d, b, i, g, welche einen besondern Birkel um ben leib herum machen. Inzwischen haben nicht alle Ringe eine gleiche Ungahl Die dren erften; woran die fechs spisifen Borberfufe figen, und ber lette von Anopfen. mit ben zween hinterfüßen, haben weniger, als bie andern. Dies hat Reauming ebenfalls schon bemerkt, umb beshalben fagt er: inan muffe, um bie Bahl ber Saarbufchet, und ber Stacheln an den Dornraupen zu bestimmen, folche immer an ben mittelften Ringen, woran bie Bauchfuße figen, gablen.

Vermittelst ber lupe sieht man nur, daß die Knöpfe unserer Raupen, Tab. XI, Fig. 4, ganz mit schwarzen Punkten besäet sind. Sigentlich sind solche nur kleine Vertiefungen, worinn die Haare mit ihren Burzeln stecken. Es wurde unnut senn, sich ben
der Struktur dieser Knöpfe langer aufzuhalten, da ber herr von Realitmit überhaupt
schon von der Gestalt ber haarichten Raupen umständlicher gehandelt hat.

Es sind aber die Haare dieser und vieler andern Raupen keinesweges einfach, oder den vierfüßigen Thierhaaren gleich; sondern sie sind mit langen spissigen, nach ihrem Ende R 3

\*0) Benn Adsel ist dieser Umstand auch sehr gut ausgedruckt. G. 200) Mein. Tom, I, Part. I, pag. 105.

<sup>\*)</sup> Allen ziehe ich die Abfelsche Abbitomg \*\*\*) Brinn A ver, I B. Nachw. 21e Kl. Tab. 46, Fig. 3, 4. G. gut ausgebruckt.

# 134 Fünfte Abhandlung. Von fechzehnfüßigen, rauchen, haarichten,

zustehenden Stacheln Tab. XI, Fig. 3 bewachsen. Diese sißen ohne Ordnung durch einand der her, und an einigen Orten stehen ihrer dren p p dicht bensammen. Sie formiren mitt dem Stammhaare einen sehr spisigen Winkel. Der herr von Reaumin hat ebenfalls von diesem stachlichten Haaren gehandelt \*).

Oben ist die Haut des Körpers braun und schwärzlich, die Buckeln aber sind hellbraun. An jeder Seite, etwas über den Luftlöchern, gehet eine breite weiße, mit Braunvermischte Streise herunter. Reaumint gedenkt dieser benden Streisen nicht \*\*). Mankann dadurch aber andere ähnliche Arten sehr gut unterscheiden. Die Merianint hat sie in ihren Figuren sehr wohl ausgedruckt. Unten ist der Leib blaßschwarz, und der Kopf voneiner hellgelben Okerkarbe. Die Luftlöcher sind weiß, mit schwarzen Rande.

Es haben diese Raupen sechzehn Füße, davon die Vordersüße, wie der Kopf gelb, die Bauchsüße aber hellbraun, und mit verschiedenen, in einem Halbzirkel, stehenden Bakchen besetk find.

Ich zog einige berselben auf. Darunter war eine braun, und siel ins grune, auch waren ihre Haare nicht suchsroth, sondern hellbraun. Inzwischen war es doch keine verschiedene Art ...

Bu Ende des Septembers giengen sie in die Erde, um sich zur Verwandlung ans zuschicken. Sie begaben sich aber nicht tief hinein, sondern blieben an der Oberstäche. Im Hornung des folgenden Jahrs untersuchte ich sie wieder, um zu sehen, was in der Erde aus ihnen geworden ware. Da hatten sie sich nun ovale Gespinnste bereitet, Tab. XI, Fig. 5, die aneinem Ende etwas spissiger, als am andern, zugiengen. Diese Gespinnste bestehen aus Seide, die mit den Haaren der Raupe vermischt, und auswendig mit Erdelimpschen überzogen und besossiget sind. Wegen der vielen mit hineingewebten braunen Baare ist ihre Grundfarbe ebenfalls braun.

In diesen Gespinnsten hatten sie sich nun in bunkelbraun rothliche Puppen verwandelt, Tab. XI, Fig. 6, die an jeder Seite bes Körpers auf den Futteralen der kunftigen Flügel eine Vertiefung hatten, so man gewöhnlicher Weise an andern Puppen nicht findet, die aber vom Requinit ebenfalls bemerkt ist.

Machher

\*) Mem. Tom. I, Part. I, p. 100-116. Pl. II, VI. XXXVII.

De fcheint, baß unser Verfasser diese Rauspe vor ihrer letten Sautung bevbachtet habe. Man kann es fast aus der Figur schlüssen. Da hat sie die benden weisen Streifen, verlieret sie aber, wenn sie sich zum letzeumale gehäutet hat, und in der Bellkommenheit der 4ten Rosselschen Figur, Tab. 46. IB. Nachtv. 2te Kl. erscheint. In diesem Zustande hat sie nur eine

gelbe Rudenstreife. Folglich scheint bas angegebene Unterscheidungszeichen ber benden weißen Streifen nicht zuverläßig und beständig zu fenn. G.

willen, wenn ich zeigen werde, daß Röfel I B. Nachtv. ate Al. Tab. 46, 47 aus einer Art der Bogel dieser Raupen zwo verschiedene Sorten gemacht habe, G.



# 136 Fünfte Abhandlung. Von sechzehnfüßigen, rauchen, haarichten,

Nicht minder gedenkt der Herr von Reaumire ') der verschiedenen dunkelbraunen Punkte und Flecken, die ich auch an den meinigen wahrgenommen habe. Sie haben auf jedem Oberflügel eine Reihe folcher Punkte, die der Base des Flügels bennahe parallel ist. Wenn der Vogel die Flügel in Ruhe legt; so treffen bende Reihen am innern Rande zusammen. Außer diesen Reihen haben dieselben Flügel noch dren oder vier andere Flecke von gleicher Farbe. Unter diesen Flügeln sind die Flecke, die den obern entsprechen, größer als die lestern; aber mitten auf jedem Unterslügel liegt nur ein einziger brauner Fleck.

Ben diesen Mannchen ist der Hinterleib oben ein schönes Okergelb, in der Mitte sitt eine Reihe großer dunkelbrauner Flecke, auf benden Seiten aber liegen zwo Reihen kleinerer Flecke. Der Bauch und die Füsse sind unten gelbweißlich, von letztern aber haben einige recht schöne gelbe, andere dunkelbraune Flecke. Augen und Fühlhorner sind schwarz.

Einige Weibehon waren in ber Farbe benen gelben, jest beschriebenen Mannchen gleich. Dergleichen ist bas Lab. XI, Fig. 7 abgebildete, und die gelben Mannchen sind eben so, wie dieses Weibehen, beschaffen. Folglich giebt es unter diesen Phalanen gelbe Mannchen und Weibehen, aber auch weiße von beyderlep Geschlecht, die alle eine Art ausmachen \*\*).

Dem man trifft nicht felten Phalanen an, da Mannchen und Weibchen in der Farbe sehr verschieden sind. In den Reaumurschen Machrichten sindet man davon verschiedene Benspiele. Dergleichen sind die Phalanen der Stammuraupe (a oreilles.) \*\*\*), der großen rauchen Raupen, die Reaumurt) mit Rüster und Hagbüchenblättern gesüttert, und beren Geschichte er umständlich beschrieben hat, wie auch der Grasliberenraupen Tab. XIII, Fig. 4, 5, 6, die ich in der folgenden Abhandlung untersuchen werde-††).

Alber folche Schmetterlinge zu sehen, ben benen die Geschlechtesfarbe so veränderlich ist, daß das Männchen weiß, und das Weibchen gelb, ferner, daß es auch darunter-gelbe Männchen und weiße Weibchen gebe, und daß benderlen Sorten doch zu einer und eben derselben Art gehören, solches scheint mir sehr merkwürdig zu senn. Kurz, die Werke des allmächtigen Schöpfers sind nach so viel verschiedenen Modellen gemacht, daß sie uns

mil

9) 1. c. p. 77, 78. Er behauptet es so wohlvon ben Beibchen als Mannchen, daß fie mit schwarzen Punkten auf ben Flügeln gezieret find. G.

Tom. II, Part I, Pl. I, Fig. II = 15.

7) Phalaena Quereus Tom. I, Part. II, Pl. 35, Lin. Reaum. Fig. 7, S. Mem. 12. Rosel I D. Nachtv. 2te Kl. Tab. 35 a, b. G. 47) Diese nennet unser Berfasser la livrée des prés: es ist eine besondere Art der Ringele raupe, die auch auf der Wolfsmilch und nie drigen Kräutern lebt: des Linne Castrensie; Kösel IV. B. Tad. 14. Die andere Art der Ringelraupe abert, des Reaumur livrée; nennet der Ritter Neustria, die sich auf den Bäumen aushält. Ich muß diese Beynamen oft ansühren und erklären, weil ich nicht von allen Lesern erwarten kann, daß sie ihnen geläusig seun sollten. Man vergleiche hiermit die Unmerstung <sup>2</sup>) S. 11. G.

Diese Bemerkung unsere Verfassers zuntet also in der Geschichte dieser Phalane ein besonderes Licht an, und kann allen Insektenliebhabern nicht anders als angenehm senn. G.

mit der groften Bewunderung erfüllen, wenn wir gleich nicht im Stande find, ihre Absicht und Urfachen einzusehen.

Ausserdem haben unsere Schmetterlinge kammformige Fühlhorner und einenfehr kleinen Saugerüßel. Des Mannchens Fühlhorner sind darinn von den meibelichen unterschieden, daß sie wohl drenntal langer sind. Auch haben demselben Tab. XI, Fig. 10, c d, zwo Neihen Barte AB, die an den Seiten mit seinen, am Ende aber mit zwen oder dren bickern Haaren besetht sind. Des Weibchens Barte Fig. 9, AB, sind ungleich kurzer, und haben bennahe eine kegelförmige Gestalt. Das Ende gehet mit einem langen Haare zu und an den Seiten sien einige kurzere Harchen. Un benz derlen Geschlecht aber ist der Stamm der Fühlhorner, Fig. 9, 10, c d mit Schuppen und Harchen bedeckt.

Der Saugeruffel besteht aus zwen kleinen, bunnen, eine Linie langen, Theilchen Lab. XI, Fig. 11, c f, g h, die zwischen ben benden Ropfbartspißen, und der Länge nach, dicht neben einander liegen. Raum kann man vermuthen, daß der Bogel mit einem so kurzen Ruffel Nahrung saugen konne. Es scheint daher fast, als ob sie gar nichts mehr genießen; sondern sogleich sterben, wenn sie ihr Geschlecht fortgepflanzt haben \*).

Die rauche, schwarze, auf dem Rücken rothlich und weißgesteckte, und an den Seiten weiß, oder orangegelb gestreifte, auf den Erlen, Birken und Weiden lebende Raupe, mit zehn Buckeln \*\*).

Im Berbst habe ich einige von diesen Raupen Tab. IX, Fig. 14, auf ben Erlen gefunden, deren Blatter sie fressen. Wenn sie ausgestreckt sind, beträgt ihre kange etwas mehr, als ein Zoll. Sie haben sechzehn Juße, davon die Bauchfüße mit einigen im halbzirkel sigenden hakchen besetzt sind.

Die

9) Man findet davon mehrere Benspiele, worunter der Seidenfalter eins der bekanntesten ist. Reaumar hat noch einige Merkwürdigkeiten von diesen Geerischen Phalanen angeführt, die ich hier nicht gern verschweigen mochte: Tom. II, Part. I, p. 77. 78.

I. Un biefen Erempeln, fagt er, tann man fes ben, wie verschieden oft bie Farben ber Mann=

chen und Beibeben find.

2. Ich hatte nicht gewust, daß ein graugelblischer Begel bas Mannchen eines weißen Beibechens ware, hatte er sich nicht mit demselben bezattet, und ware er nicht an die 16 Stunden au selbigem hangen geblieben.

v. Geer Infett.

Sonft find biefe Phalanen erflaunlich fruchts bar, indem manches Weibchen auf 500 Eper gu

legen pflegt. G.

no. 164. Larva pilosa, nigra, punchis rubris albisque mixtis, habitat in Rumice, Soncheiferr Prof. Müller nennet den Bogel die Sauersampfereule, weil sich die Raupe von diesem Kraut nahret. Allein dies möchte wohl kein allegemeines Kennzeichen abgeben. Aus dem Gruns de ist es auch Röseln I B. Nachtv. 2te Kl. no. 26. Tab. 27, S. 161 so schwer geworden, diese Raupe zu sinden, weil er sie nirgeuds als sauf dem Sauerampfer (Rumice acctosa) und auf der

# Künfte Abhandlung. Von seckzehnfüßigen, rauchen, bagrichten,

Die Grundfarbe bes Korpers sowohl als ber Rufe ift ein schones Schmarz. Lanas bem Rucken geht eine Reihe kleiner rothlicher Glede ober Streifen, und an jeder Seite berfelben fist wieder eine Reihe weißer Flede, die auf den hinterften Ringen ziemlich groß find. hierauf kommen die Luftlocher, die eine blendendweiße Farbe haben, und baber sogleich in die Augen fallen. Weiter herunter und unmittelbar über ben Fußen giehet eine ziemlich breite Streife, die ben einigen orangegelb, ben andern aber weiß ist "). Auf Diefen benben Streifen fichen rothe Baarbufchel, Die wir gleich beschreiben werden, wenn wir nur noch angezeigt haben, baß ber Kopf eben so schwarz, als der Rorper ift.

Diefe Raupen tragen auch auf den halbrunden Buckeln oder Anopfen schone Saar-Huf jedem Ringe fiehen gehn bergleichen Knopfe, funfe auf jeder Seite, welche eine folche lage haben, wie Sab. IX, Fig. 15, a, b, c, d, e, vorgestellt ift. Wir betrachten fie nur von einer Seite. Der oberfte Buckel, ober ber auf bem Rucken fteht, a, ift halb weiß, und halb schwarz, ober rothlich, weil sich auf der Borderhalfte ein folcher weißer Bled g, bergleichen erwähntermaßen biefe Raupe mehrere hat, ausbreitet. benden folgenden Knopfe be find roth, der vierte d, liegt auf der vorgedachten orangegelben Streife, und ift recht ichon icharladhroth. Der funfte und legte e fift faft unter bem Leibe, und ist eben so schwärzlich. Die Knöpfe auf ber andern Ringseite sind eben to beschaffen.

Vorzüglich verdienen bie Baare auf ben Rnopfen wegen verschiedener Merkwurdigkeiten beobachtet zu werden. Es befinden sich darunter brenerlen Urten. Zab. IX, Fig. 17 A B gleichen ben haaren vierfüßiger Thiere; ich will fagen, sie find durchgebends glatt, und verlieren sich in eine feine Spige, auch find fie dicker, als bie benden andern Urten. Die zwote Urt Fig. 18, CD, ist nicht so glatt als die erste, sondern an den Seiten mit furzen Stacheln bewachsen. Fast alle haarichte Raupen haben bergleichen stadlichte Saare. Die Saare der dritten Urt find am merkwürdigsten gestaltet. Es liegt nemlich auf funf Mittelringen bes Korpers eine gewisse Urt von weißlicher Wolle, Die unter ber lupe fehr ungleich, und fleine Barte Fig. 16 gu haben fcheint, unter bem eigentlichen Wergrößerungsglase aber zeigt fichs, baß es haare find, Fig. 19, E F, Fig. 20, GH. Gie find felr barticht, ober mit vielen fleinen Seitenharden bewachsen, barunter einige ungleich gefrummet, alle aber mit ihren Spigen nach bem Ende bes Stammhaars jugekehrt find. Diese bartichten haare find alle weiß.

Huf

Moosdistel (Soncho) gesucht hatte. herr Klee- schwarzbraune, mann aber bemerkte einige Jahre nach einanber, daß fie fich nicht flets auf niedrigen Pflangen, fonden geworden. Rosel nennet fie baselbit: Die

buntgesprengte . Raupe. G.

5) Jie alter diefe Raupen werden, und je ofter dern auch auf allerhand Fruchtbaumen, auf De= fie fich gehauter haben, defto schoner und schime fenstauden und andern Strauchgewachsen auf: mernder werden ihre Farben. Dan sehe fie benm halte, daher fle ihm auch leichter zu entbe= Rofel I B. Dachte, 2te Al. Tab. 27, Fig. 1. G.

Auf dem vierten Ringe, der gleich nach dem dritten Paar der Vorderfüße folgt, sißen sechs schwarze Busche, deren Haare von den weißen bartichten nur in der Farbe verschieden sind, und insgesamt eine Urt von ziemlich langer schwarzen Burste Tab. IX, Fig. 14, b sormiren. Dies sind die einzigen schwarzen Haare an der ganzen Raupe, denn die andern alle, die weißen ausgenommen, sind rothlich.

Außer den Erlenblattern froffen unfere Raupen auch Weiden, Birken, Flieder, Pappeln, und andere Rrauter mehr. Ruhrt man sie an, so rollen sie sich rund zusammen \*). Sonst

friechen fie febr langfam.

In der Mitte des Oktobers machte eine von meinen Raupen an dem Papierdeckel des Glases ein ovales Gespinnste. Undere, die ich eher gesunden, hatten dergleichen schon im September bereitet. Sie hatten kleine Blaatstückchen, und von dem Papierdeckel des Glases abgefressen Streischen mit eingewebt. Dergleichen fremder Materien müssen sie sich bedienen, um ihren Gespinnsten die gehörige Festigkeit und Dicke zu geben, weil sie dazu keinen hinreichenden Vorrath von Seide ben sich haben, daher denn auch die innern Wände, die sie von purer Seide machen, sehr dunne sind. Diese Roupen friechen also nicht in die Erde, wenn sie sich einspinnen wollen, denn sie hatten dergleichen ben sich im Glase \*\*).

In diesen Gespinnsten verwandeln sie sich in schwarzbraune Puppen, Zab. IX, Fig.

21, welche nichts mertwurdiges, als vier fleine Rnopfchen am Ropfe haben \*\*\*).

Das folgende Jahr kamen die Schmetterlinge aus, Tab. IX, Fig. 22 \*\*\*\*\*\*). Es sind Phalanen mit Fabenformig-konischen Fühlhörnern und einem langen Saugerüssel. Die Flügel bedecken oben den ganzen leib, und stehen mit dem Boden bennahe parallel, außer daß sie nur ein wenig nach demselben zugebogen sind.

Der Ropf, Halsfragen und leib famt ben Oberflügeln find afchgrau, mit schwarz melirt. Auf ben Flügeln selbst liegen verschiedene weißliche Flecke, ingleichen allerlen

S 2 schwarze

9) Nach Urt aller Barraupen. G.

Die der Frenheit suchen sie einen Baum, ober senst ein Stud alt Holz, wovon sie etwad zur Besessigung ihres Gespinnstes abnagen. In Ermangelung bessen nehmen sie auch wohl durre Blätter, und dergleichen, und machen dadurch ihr Gespinnste nicht nur sest, sondern auch den Bbgeln ziemlich untenntlich. Da es unser Verssasser nicht abzebisdet; so verweise ich auf Kösels IB. Nachtv. 2te Kl. Tab. 27, Fig. 2. G.

coo) Nach Rosels Bericht I B. Nachw. 2te

Al. S. 163, liegen die Raupen

1. noch einige Tage in dem Gespinnste zusam= mengekrümmt, ehe sie nach Tab. 27, Fig. 3, Pup= ven werden.

2 vorn am Ropfe zeigen fich an dieser Puppe zwo kleine Spiken, und hinten am Schwanze and eine Stackelspike, welche ich insgesammt

an ber Geerischen vermiffe, vielleicht ift bie Lage baran Schulb.

3. noch eine besondere Eigenschaft dieser Pup= pen hat Adsel bemerkt, daß sie sich in ihren Gespinnste schnell im Kreise herumdrehen, und das durch die Schlupswespen abhalten. B.

no. 164 ist es Phalaena noctua Rumicis Spirilinguis cristata, alis destexis cinereis bimaculatis; litura marginis tenuioris alba. Absel 1 B. Medito. 2te Kl. Lab. 27, Fig. 4 das Weibdien, Fig. 5 das Manneben.

Der Geerische ist ein Spatling, der in der Puppe überwintern muffen. Gewöhnlicherweise kommen sie, wenn es die Jahrszeit erlaubt, 3 Wochen nach der Verwandlung aus. Ift aber der Winter vor der Thur; so kommt der Bogel erst kunftiges Jahr gemeiniglich im Man zum Borschein. G.

# 140 Fünfte Abhandlung. Von fechzehnfüßigen, rauchen, haarichten,

schwarze Punkte, Flecke und Flammen. Nach ihrer Basis zu haben sie auch einen Rand von verschiedenen kleinen schwarzen Flecken. Die Unterflügel sind oben graubraun, unten aber sind sie alle vier eben so gesärbt, welches einen rechten Silberglanz von sich glebt.

Die Fühlhörner sind dunkelbraun, die Augen schwarz, und die Füsse graulich, braun und schwarz gesteckt. Unten ist der Halskragen, wo er ganz haaricht ist, eben so aschgrau, als der Körper oben.

Unter ben Phalanen giebt es so viel verschiedene, grau, braun und schwarzgefärbte Urten, daß es hochst schwer, ja bennahe unmöglich ist, sie von einander zu unterscheiden, zumal wenn man sich mit bloßen Beschweibungen, ohne illuminirte Figuren behelsen muß. Es ist also nothwendig, ihre Raupen kennen zu lernen, wodurch man hernach leicht zur Kenntniß der Bögel gelangen kann. Denn es giebt Schmetterlinge, die sich an Gestalt, Barbe und Schattirung vollkommen gleich sehen, deren Raupen aber sehr verschleden sind. Hingegen trifft man auch Raupen an, die man schwerlich für verschiedene Urten halten sollte, wenn man nicht das Glück hat, ihre Schmetterlinge zu sehen.

Um also mit Gewißheit eine Raupen- ober Schmetterlingsart zu bestimmen, muß man sie in allen ihren Perioden und Veränderungen gesehen haben, oder ihre vollständige Geschichte wissen. Nächstdem muß man sich auch sehr in Acht nehmen, daß man die Urten nicht zu sehr vervielsättige, oder vermindere. Denn es giebt Schmetterlinge, ohnerachtet sie zu verschiedenen Arten gehören, die sich im Raupenstande noch einander gleich sind, und andere hingegen verändern sich so oft in ihren Gestalten, daß man sie leicht sür unterschiedene Arten halten sollte. Man muß die Insesten, und überhaupt alle Naturwerte mit vielem Fleiß und Genauigkeit studirt haben, bevor man im Stande ist, von ihrer Beschaffenheit und ihren wirklichen Verschiedenheiten etwas gewisses zu sagen.

Jest fahre ich in der Geschichte unserer Raupen fort. Im solgenden Jahre, und besonders 1748 sand ich im Julius und August, auf den Sahl- und Wollweiden, wie auch auf den Virken viele von diesen Raupen, an denen ich doch einigen Unterschied besmerkte. Ben einigen war die Grundsarbe eben so schwarz, als ben denen jest beschriedenen. Undere aber waren, ohnerachtet sie zu einer Klasse gehörten, suchsroth, Lab. IX, Vig. 23. Auf dem vierten Ringe hatten sie keine schwarze, sondern lauter rothe Haare. So war auch ben diesen Raupen die, auf benden Seiten, unter den Luftlöchern liegende Streise nicht orangegelb, sondern weißgelblich, aber die Rudpse roth, und die benden, an jeder Seite, auf jedem Ninge besindlichen Knopfe, zwischen den großen weißen Flecken und Luftlöchern, waren ebenfalls suchsroth.

Folglich find dies die bequemften Rennzeichen, die man nach meinen Beobachtungen von biefen Raupen angeben kann.

1. haben sie langs dem Rücken orangegelbe, oder röthliche, auf einem schwarzen Grunde liegende Flecke. Auf jedem Ringe sien ihrer zween, davon der erste enformig, der andere aber eine kleine Queerlinie vorstellet.

Es

- 2. Auf jeder Seite Dieser Flecke haben sie noch eine Reihe ziemlich großer weißer Rlecke.
- 3. Unter ben luftlochern befindet fich auf jeder Seite eine Streife, die gemeiniglich weiß, ben einigen einzelnen Raupen aber gelblich ift.
  - 4. Die auf biefer Streife figenben Andpfe find roth; und

5. ift ben einigen bie Grundfarbe fdwarz, ben andern aber fuchsroth.

Die vom Reaumur Tom. II, Pl. 34, Fig. 8 vorgestellte Raupe scheint vermuthlich zu eben berfelben Urt zu gehören \*).

Die rauche Buschelraupe auf den Sahlweiden und Pappeln, deren Saare an den Seiten wegstehen, mit großen schwefelgelben Rückenflecken.

Diese Art Raupen ist schon von verschiedenen Schriftstellern; vom Goedart\*\*), von der Merianin \*\*\*), vom Blankaart \*\*\*\*), Frisch +) und Reaumur ++) bes schrieben worden. Zu Ansang des Sommers, oder im Junius +++) sinder man sie haus sig auf allen Weiden, auf den Woll- Bruch- oder Sahl- wie auch auf den schwarzen und weißen Pappelweiden. Sie sind die ersten, die sich im Frühjahre zeigen, und haben sich schwetzerlinge verwandelt. Zu Ansang dieses Monats habe ich bereits einige angetroffen, die sich ein Gespinnst bereitet, und über dasselbe einige Weidenblätter als ein Obdach hergezogen hatten ++++).

Diese Raupen können oft an den Weidenbaumen eine entsehliche Verwüstung anrichten, 1746 war eine kleine Allee schwarzer Pappeln dergestalt abgefressen, daß die Baume wie im Winter aussahen. Ein Glück ist es für uns, daß die Fruchtbaume nicht nach ihrem Geschmack sind.

S 3

11) Mem. Tom, I, Part. II, p. 210. Pl.

Die andern Schriststeller findet man benm Linne S. N. ed. XII, p. 822. no. 46, der diese Raupe larvam pilosam, dorso longitudinaliteralbo maculato nemet, und hinzusett: habitat in Salicibus glabris, Populo.

Adfel Insestenbelust. I B. Rachtvögel 2te Kl. S. 57, Lab. 9, Fig. 1 beschreibt sie als eine brannhaarige Weidenraupe mit weißen Rückensschilden und rothbraunen Knöpfen. G.

111) In Schweden kann das wohl so seine. Hier zu Lande aber sind sie sehen da, so bald sich die geringsten gennen Weidensprossen sehen lassen, welches oft schwu zu Ausgange des Aprils gesschicht. G.

titt) Rofel Tab. 9, Fig. 2. 3

Dierben muß ich anmerken, daß ich sin meisner Reaumürschen Ausgabe in 12mo eine kleine Berwirrung gefundeu. Reaumür sagt von diesser Raupe Tom. II, Part. II, p. 272: er glausche, sie gehöre zu eben der Art, davon der Papislion. Tom. I, Pl. 15, Fig. 6 vorgeschlet sev. Diesse labor machliehet; so sagt er daselbst: es komme dieser. Raleibus glabi Raleibus glabi Raleibus glabi Raleibus glabi Raleibus es sagt von dieser dieser daselbst: es komme dieser Raupe larvam albo maculato Salicibus glabi Raleibus glabi glabi

co) Tom. l. Exper. 3. coo) Europ. Inf. Tab. 30. coon) Tab. 8, Jig. A. D. i I Lheil, Tab. 4.

#### 142 Fünfte Abhandlung. Von fechzehnfüßigen, rauchen, haarichten,

Es wurde überflüßig senn, diese Raupen samt ihren Schmetterlingen Lab. XI, Fig. 13, 14 weitläuftig zu beschreiben, da ich nur das wiederholen muste, was andere vor mir gesagt haben. Ich bemerke bloß, daß die Raupen ziemlich haaricht sind, inzwischen bedecken die Haare, ohnerachtet sie ziemlich lang sind die ganze Haut, vornemlich auf dem Rücken, nicht, weil sie größentheils von der Scite gerade wegstehen. Von der Stellung dieser Haare hat der Herr von Reaumit umständlicher geredet. Die Puppen haben nichts merkwürdiges an sich, als daß sie auch sehr haaricht sind \*).

Die Schmetterlinge Tab. XI. Fig. 13, 14 \*\*) haben Kammförmige Fühlhörner, oder Schmurren, und keinen Saugerüffel, tragen ihre Flügel aber Dachförmig. Die Farbe ist glanzend und gleichsam Silberweiß, die Fühlhörner schwarz, und die Füße ar-

tig schwarz gefleckt.

Ich hatte viele dieser Schmetterlinge in ein Glas eingesperret; und habe darinn ihre Begattung gesehen. Mannchen und Weibchen hangen alsdenn in gerader Linie zusammen, so dast der Kopf des ersten nach dieser, des zwenten aber nach der entgegengesehten Seite gekehrt ist, Tab. XI, Fig. 13. Sie hangen unten am Bauche mit ihren Geschlechtstheilen Fig. 14, v, zusammen, die man alsdenn wegen ihrer Schuppen und Haare nicht sehen kann. Die Flügel des Mannchens Fig. 13, m, liegen zum Theil sehr dicht auf den Flügeln des Weibchens f. Zuweilen ist es umgekehrt, und die Flügel des Weibchens Fig. 14, f, liegen oben auf den Flügeln des Mannchens m. So bleiben sie viele Stunden zusammen, und halten sich an den Seiten des Glases, oder in ihrer Frenheit an Stammen Zweigen und Blättern angeklammert.

Ist die Begattung geschehen; so legt das Weibchen seine Ener an den Stamm, oder an die Zweige, wo ich sie oft und häusig gesunden habe \*\*\*). Sie sind rund, aber etwas eingedrückt, Tab. XI, Fig. 16, 17, und von Meergrüner Farbe. Das Weibchen legt sie in einem Hausen neben einander, und bedeckt solchen mit einer weißen schaumichten Materie Fig. 15, welche, wenn sie trocken worden, halb hart, halb wollicht ist. Diese Materie

Big. 3, 4. Es gibt kleine und große Puppen, die ersten sind vermuthlich männliche, die andern weibliche, die ersten schwärzlich und etwas baasticht, die andern beller, mit weißen Flecken bewerfen, und über und über mit goldgelben Haasten bebeckt. Man sollte bemmersten Andlickkaum glauben, daß sie zu einerlen Art gehörten. G.

922 no. 46. Phalaena Bombyx Salicis elinguis, alis deflexis albis, pedibus nigris albo annulatis. Antennarum radii nigri. Nach Mallers anöführlicher Erklärung: der Kingels fuß; nach dem Berlin. Magazin. II Band S. 406 die weiße Weidenmotte; nach dem Roscl ist er Nachtv. 2te Klasse, S. 62 beschrieben, und Tab. 9, Fig. 5, 6 abgebildet. Diese Phalduen

1. kommen nach dren Wochen aus der Puppe

2. laffen, wenn die Flügel ihre gehörige Festig= keit erhalten, einen weißlichbraunen Reinigungos saft von sich,

3. fliegen, fo batt ce buntel worden, dur Be-

gattung,

4. damit sind oft ganze Weidenplage bedeckt, daß man vor bem Flattern bieser Bogel kaum die Blatter sehen kann. G.

unten auf die grunen Weidenblatter, doch geschiehet soldes erft acht Tage nach ber Befruchtung. G.

terie scheint etwas ahnliches von der Raupenseide zu haben, sie list sich in Wasser nicht auf, und ist daher sehr geschickt, die Sper vor dem Regen und andern Feuchtigkeiten zu verwahren. Blankaart und Frisch erwähnen dieses weißen Schaums, aber Reausmur gedenkt dessen nicht \*). Die jungen Raupchen kommen nicht eher, als den nachstessegenden Frühling aus, sobald die Blätter ansangen aufzubrechen.

Die schwarze rauche Raupe auf den Woll: und Bruchweiden, mit weiß: gelblichen halbrunden Queerstreifen, und vier fucherothen Anopfen.

Der Herr von Reaumit \*\*) hat diese Raupen beschrieben, und abgebildet, dem ich wenig benzusügen habe. Er hat sie auf den Apselbaumen und Eichen gefunden. Die meinigen aber fressen auch Woll- und Bruchweidenblatter. Ich erinnere mich, bergleichen in Holland auf den Weißdornen gefunden zu haben. Die Reaumurschen auf den Eichen \*\*\*), scheinen mit den meinigen auf der Bruchweide ziemlich überein zu kommen, die ich auch jest näher beschreiben will.

Es sind an sich schone und kenntliche Raupen. Ihre Grundsarbe ist schwarz, Reaus mitt sagt, braun. Auf bem hintersten Theile jedes Ringes besindet sich oben auf der Halfte ihres Umfanges eine weißgelbliche Queerstreife; langs ben bezden Seiten des Leibes aber, bezm Anfange dieser halbrunden Streifen, liegt noch auf jedem Ringe eine kleine okergelbe linie, und unter berselben ein kleines weißes Fleckchen. Jeder Ring hat vier halbrunde okergelbe Buckeln mit suchsrothen Haaren, wie benn auch der ganze Körper mit Haaren bewachsen ist. Auf dem ersten Ringe zeigt sich noch ein dunkelgelber Fleck.

Den 12ten Junius schickten sich meine Raupen zur Verwandlung an. Sie machten sich ovale Gespinnste, Tab. XI, Fig. 18, die sie mit einer glatten und gleichsam politeten Erde überzogen. Die Beschreibung dieser Gespinnste findet man benm Reaumilt \*), der das Sonderbare in ihrer Struktur so genau gezeiget hat, daß ich nichts hinzuzusesen wuste.

Den

\*) Rosel Insektenbelust. I B. Nachtv. 2te Al. S. 62 hat dieses Schaums auch Erwalfmung gethan, und ihn Tab. 9, Fig. 7 nebst den Evern, Fig. 8 abgebildet. Er vertrirt, wie er hinzusetzt, die Stelle bes besten Lackstruisses, so daß kein Regenwasser oder andere Feuchtigkeit diesen Ueberzug auszuweichen vermag. Welche weise Borsorge des Schöpfers in Erhaltung der Brut dieser geringen und schädlichen Geschöpfe!

Indessen haben sie boch wegen ihrer häufigen Bermehrung, mehr als eine Art von Seinden, damit das Gleichgewicht erhalten werde. Dahin gehören, ausser den Schlupswespen, dem großen Kafer, oder dem Raupenjager, andern Kaferges schlechtern, und den großen Baumwanzen, die

fogenannten Imirmwürmer, davon Rofel in dies fen Raupen einige von 7 Zoll gefunden hat. S. Insektenbel. I B. Nachtv. 2te Al. S. 64. G.

Pl. 44, Fig. 5, 7. Mach dem Linné S. N. ed. XII p. 823 no. 48 wohnt die Raupe auf den Sagedors nen, Crataego. Da sie aber bloß Reaumar und unser Versasser hat; so scheint sie ziemlich selten zu seyn. G.

000) Pl. 44. Fig. 7.

314 wird dies Sonderbare angezeigt:

1. Un den fertigen Gespinnsten war die Erbe noch feuchte und naßig, die im Glase aber gang trocken;

# 144 Fünfte Abhandlung. Von fechzehnfüßigen, rauchen, haarichten,

Den allten Julius famen bie Schmetterlinge aus. Ich offnete aber einige Tage porher ein Wespinnste, um die Puppe barinn Lab. XI, Fig. 19 gu seben. Sie mar braunroth. lich, und hatte nichts befonders, außer daß das Bauchende nicht fo fpißig, als ben andern Pup= pen mar. Uebrigens ist die Puppe bick und rundlicht.

Die Schmetterlinge Tab. XI, Fig. 20, 21, find Nachtvogel, welche bartige ober kammformige Fuhlhorner und feinen Saugeruffel haben \*). Zwischen ber Farbe, ober wenigstens zwif: -in ber Schattirung bes Mannchens und Weibchens findet fich einiger Unterschied. Das Beibchen Fig. 21 ift überall schwarzgraulich. Muf jedem Oberflugel befindet fich oben eine breite, geflammte, braunschwarzliche, schwarz gerandelte Queerftreife, b, b. Alle vier Flügel aber haben unten eine bunkele Queerftreife. Die Augen find schwarz und die Fuhlhorner haben furge Barte. Der leib ift bick und etwas langer, als

bie Rlugel, fo bag er bem Schmetterlinge einen Schwang formirt q.

Das Mannchen Lab. XI, Fig. 20 ift eben fo grau, als bas Weibchen, außer baß Die Oberflugel oben etwas weißlicher find. Gie haben, wie ben ben Weibchen, eben eine folde braunschwärzliche, breite, geflammte Queerfireife bb, nur ift fie bier ben Dannthen beutlicher ausgebruckt, weil ber Grund ber Flügel erwähntermaßen weißlich ift. So liegt auch unter allen vier Flügeln eine fchwarze Streife, biebeffer als ben bem Beibden ausgebrückt ift. Die Augen find eben fo fdwarz, als die Barte ber Rublhorner, Die ben bem Mannchen langer find. Der hinterleib ift nicht fo bid, als ben bem Beibchen, boch geht er einigermaßen unter ben Flügeln bervor, allein er bat noch etwas gang befonberes an sich, nemlich hinten am Ende zwo große bide Burften, die aus Febern und Saaren besteben, und insgesamt gleichsam einen Gabelschwanz ausmachen Fig. 20, g. Dimmt man biefe Burften weg; fo erscheint bas Bauchenbe, wie gewöhnlich, konisch und rundlicht. Eben so merkwurdig ift ber außere Rand ber Oberflügel ben bem Mannchen, bag er nemlich nach Lab. XI, Fig. 20 etwas ausgehählt, ben bem Weibchen aber Fig. 21, wie gewöhnlich, fonver ift.

Auffer.

troden; folglich konnen fie die Ranpen nach ih-

ren Bedürfniffen aufeuchten,

2. Die Hauptfache ift, wie sie bas Gespinnfte dufferlich mit einer fo glatten Erde überziehen fon= nen. Sie fangen es auf die Art an, wie unfere Maurer bie Wellermande machen. Erft webt bie Manne bas Gespinnst von Seide so fest, daß sie es ficher mit Erde überziehen tann. Denn verschlieft fie es mit Geide. Da fie nun borber fo viel Erde, als sie nothig batte, inwendig hinein getragen; so ift es nun ihre Sache, folche mit einem besons bern Baffer and bem Maule anzuseuchten, und wie einen Bren m machen. Den Bren brudt fie min bicht an die Seidenwande an, bas dunufte davon gehet burch die Maschen des Gespinnstes, und formiret auswendig ben glatten Uebergug. welches Werk binnen bren viertel Stumben ge= fchehen ift. G.

) Nach bem Reaumur ift bas Weibchen Tom, I, Pl. 44, Fig. 10 abgebilbet, bas mir aber mit unferm Beerifchen nicht fonderlich über= ein zu fommen scheint. Mach bem Linné S. N. ed. XII, p. 823 no. 48 ift ed Phalaena bombyx, elinguis Crataegi, alis deflexis cinereis rotundatis, fascia obscuriore, ano barbato. Der herr Prof. Muller nennet ihn in feiner ansführ= lichen Ertlarung bes Linneischen Raturfpfteme: Die Dorneulei Q.

Ausserbem sind diese Phalanen benderlen Geschlechts an allen ihren übrigen Theilen, besonders am Kopse, am Leibe und an den Füßen, ausserordentlich haaricht. Denn diese letztern sind wegen der vielen darauf sitenden Schuppen und Haare recht dickbuschicht. So habe ich auch ihre Begattung gesehen, worinn sie bende mit den Vauchenden dergestalt zusammen hangen, daß sie mit ihren Köpsen in gerader Linie von einander abstehen, wie wir an den vorigen gezeiget haben.

Es haben aber die Raupen überhaupt eine erstaunliche Menge Feinde, die ihnen nachstellen. Verschiedene Urten von Vögeln leben von nichts anders, als von ihnen, und von
allerlen andern Insesten \*).

Wiele Fliegenarten (Ichneumons, Raupentobter, Schlupfwespen) werden als Würmer in den lebendigen Raupen aufgezogen, und zuweilen beherberget eine einzige Raupe einige Duhende ben sich, die sie allmählich aussaugen, und ihr den Tod verursachen. Alle, die Lust haben, Raupen aufzuziehen, werden oft Gelegenheit haben, sich von der Richtigkeit dieses Fakti zu überzeugen: einer anjeho allgemein bekannten Begebenheit, die aber nicht minder bewundernswürdig bleibt, und alle Auswerksamkeit eines Natursorschers verdient \*). Hat doch selbst der Herr von Realitabill \*\*-) eine ganze Abhandlung von den Feinden der Raupen, insbesondere von den Schlupswespen= und Fliegen-Würmern welche die Raupen auf mancherlen Art verzehren, geschrieben. Hier wird der geneigte Leser alles sinden, was er überhaupt von dieser Materie zu wissen verlangt. Ich habe ebenfalls Erfahrungen genug gehabt, um diese sonderbare Sache bestätigen zu können. Im lehten Stücke, oder in

weisen Verschung des Schöpferd! Die Erfahrung lehrt es, daß diejenigen Insesten gemeiniglich die meisten Feinde haben, die sich am häusigsten versmehren. Wie viel Feinde haben nicht die Blattslänse allein? Sie werden nicht nur von allerlen Würmern, von Umeisen und Fröschen gefressen; sondern sie haben sogar in und an sich besondere Feinde, denen sie zur Nahrung dienen. Sonst wurde ihre Vermehrung unendlich, und ihr Schade unabhaltbar senn. Man vergleiche hierben meine Uebersetzung von Vonnets und anderer Nasturforscher Abhandlungen aus der Insestologie, Unhang, S. 558.

Und die Naupen — auch diese haben zu unsferm Troste Feinde genug, die sie verzehren. Wenn die Raupen der Phalaena graminis ganze Felder und Wiesen überschwennnen: so mussen die Krasben unsere Beschützer seyn, und dieses Ungezieser leichter vertilgen helsen, als es alle menschliche Borsicht verniag. Die kleinern Bogel, als die Grasmucken, die Spechtarten, Schwalben, Fius

ten, fogar bie Sperlinge, thun ifmen noch mehr rern Libbruch. Bradley, Professer ber Betanif ju Cambridge, hat burch fleifliges Beobachten gefunden: baff zween Sperlinge für ihre Jungen jede Woche 3360 Raupen gur Futterung einger tragen haben. Diefe artige Berechnung ftehet in Reaumur Mem. Tom. II, Part. II, Mem. II. p. 203. Da auch die Sperlinge die Papillons fait noch lieber in die Refier tragen, wie viel trägt bas nicht zur Bertilgung der Raupen ben. Aufferbem find fie ihre eigenen Feinde. Gine Art frift bie andere. G. Bonnees Betrachtung fiber bie Natur, 2te Titinfifche Ausgabe, G. 371, und Theologie des Insectes de Mr. Lesseravec des remarques de Mr. Lyonet à la Haye. 8, 1742 Tom, I pag. 121. 3.

\*\*) Sogar die kleinen bennahe unsichtbaren Minirraupchen find damit nicht verschent, wovon wir kunstig in der taten Abhandlung dieses ersten Theils merkwurdige Benspiele finden werben. G.

) Mem. Tom. II, Part. II, Mem. 11.

# 146 Fünfte Abhandlung. Von fechzehnfüßigen, rauchen, haarichten,

ber 17ten Abhandlung bieses isten Theils, werbe ich einige Ichneumonsarten samt einigen anbern Insesten beschreiben, die, auf vorgedachte Art, als Burmer, auf Discretion, in den Raupenbalgen leben. Jest gedenke ich nur einer zwenflüglichten Fliege, beren Made in einer von benen im gegenwärtigen Artikel beschriebenen Raupen wohnte.

Ich fand nemlich im Anfange des Julius 1746 eine solche Raupe, die ich in ein Glas seste. Einige Tage nachher machte sie sich von weißer Seide ein dunnes Gespinnste, weil ich ihr keine Erde gegeben hatte. Zu Ende des Monats sahe ich im Glase eine große zwenstügschichte Fliege des XI, Fig. 23, herumfillegen. Da ich nun das Gespinnste öffnete, fand ich die Raupe tode und vertrocknet. Hinten aber hatte sie ein großes loch, woran ich sogleich merkte, daß da die Fliege herausgekrochen war. Hierauf anatomirte ich die Raupe, und erblickte inwendig, dicht ben dem loche, die Wurmhaut, worinn die Fliege gesteckt hatte, Tab. XI, Fig. 22. Diese macht der Wurm aus seiner eigenen Haut, und die Farbe ist, wie gewöhnlich, dunkel braunroth. Raum darf ichs erinnern, daß er zu denen gehöre, die, wie die Fleischmaden einen beweglichen Kopf haben; denn alle sogenannte zwenstüglichte Fliegen (Muscae) sind vorher solche Würmer gewesen. Inwendig an der Kopsseite der Raupe sand ich noch ein dergleichen ganzes Kokon, und als ichs össnete, war die Nonmphe noch darinn. Folglich hatte die arme Raupe zween große Würmer, die alle ihre Eingeweide ausgezehrt, auf Kossen ihren lebens in sich ernähren mussen.

Die Fliege selbst, Fig. 23, ist ohngefähr einen halben Zoll lang. Ihre Grundfarbe ist, wie gewöhnlich ben den zwenstüglichten Fliegen, glänzend schwarz. Der leib ist mit aschfarbigen Flecken schattirt, welche, nachdem das licht fällt, artig changiren. Der Halstragen hat oben in der länge schwärzere und hellere Streisen, als der Grund ist, wo sie liegen. Die netzenigen Augen sind braunroth. Born ist der Kopf Atlasweiß, in der Mitte mit einer längsherunter gehenden schwarzen breiten Streise. Das drepeckige Stuck hinten am Halskragen ist braun, das Uebrige aber an der ganzen Fliege schwarz. Die Flügel sind durchsichtig, und scheinen etwas schwärzlich, benn Unsauge sind sie bräunlich.

Sonst ist sie haaricht und rauch, wie die Lupe am besten zeigt. Die Haare sind schwarz. Hinten am ganzen Nande des Ropfs herum stehet eine Neihe Milchhaare, die so dicht neben eine ander sien, daß sie gleichsam eine Urt von Palatin formiren, Tab. XI, Fig. 24, b b. Er ist merkwürdig, weil man baburch diese Fliege von andern Urten desto leichter unterscheiden kann.

Die Fühlhörner sind langlichte Paletten Fig. 24, an, woran ohngefahr in der Mitte ein einfaches langes schwarzes Haar sist pp, ich will sagen: bas keine Nebenhaare ober Barte hat. Es giebt noch andere Fliegenarten, mit dieser von einerlen Farbe und Größe, die aber am Ende des Bauchs roth sind. Man muß diese benden Urten nicht verwechseln, wie ich selbst bald gethan hätte. Da ich aber die Fühlhörner dieser lestern mit der rothen Bauchspisse verglich; so sahe ich, daß das daranschende Haar Barte hatte, und wie ein kleines Federchen aussahe, welches sich ben vorgedachter Fliege nicht so verhielt.

Die schwarz haarichte Raupe, mit rothen Seitenhaaren und zwolf Budeln, die man den Igel, oder Marder, nennet.

Hier zu lande sind die Raupen, die der Herr von Reaumite Herissonnes (Igel) oder Martes (Marder) nennet \*), sehr gemein, und in ganz Europa sind keine raucher und langhaarichter, als diese. Sie sind von verschiedenen Schriftstellern abgebildet, unter denen die Merianin, Europ. Insekt. Tab. 5, so wohl von den Raupen, als Schmetterlingen, die besten Figuren hat \*\*).

Im May habe ich sie in großer Menge auf ben Nesseln gefunden, deren Blatter sie sehr gierig fressen, denn es sind wahre Bielfraße. Sie genießen allerlen Krauter, als Sauerampfer (Rumex patientia et acetosa), Lowenfuß, oder Alchemille, und dergleischen mehr \*\*\*). So kann ich auch versichern, das die iste Figur der XIIten Tafel sehr natürlich getrossen, wenigstens ähnlicher als ben den übrigen Schriststellern ist. Viels leicht aber bin ich für mich zu stark eingenommen, ich überlasse daher dem Naturkenner das Urtheil.

Es sind große, dicke, und anderthalbzöllige Raupen. Der ganze Körper, Kopf und die Füße sind recht sammetschwarz, die vordersten Enden aber an den Bauchsüßen blassbraun und graulich.

Sie haben sechzehn, ober acht Mittelfuße, die mit verschiedenen, im halben Zirkel stehenden hakten besetzt sind. Un benden Seiten siehet man die hellweißen Luftlocher, Rig. 1, 88, sehr deutlich, die in der Mitte eine langlichte Spalte haben.

Die langen Haare dieser Raupen kommen aber nicht unmittelbar aus der Haut hervor; sondern sie sien Buschweise auf halbrunden Buckeln, Tab. XII, Fig. 2. Auf jedem
Buckel siete ein solcher Haarbuschel. Einige derfelben, z. E. die nächsten am Ropse und an
den Seiten sind weiß, die übrigen aber schwarz und glanzend. Auf den Ringen ist die Zahl
der Anopse nicht gleich. Bon denen, woran die Mittelsüse sien, hat jeder zwölse, und
nach diesen Ringen muß man sie zählen, wie wir bereits im Ankange dieser Abhandlung erinnert haben, um nach der Zahl derselben die verschiedenen Arten dieser Raupen zu bestimmen.
In den übrigen Ringen sinden sich mehr als zwölf Knöpse, wie ich denn daran wohl sechzehn
gezählt habe.

9) Mem. Tom. I, Part. II, Mein. 12, p. 219 fq. Pl. 36, Fig. 1, 2.

Mach dem Linne ist es nach S. N. edit. XII, pag. 819, no. 38, die Larve der Phalacna Caja, hirsuta, serruginea, habitat in Lactuca, Oleribusque variis, polyphaga. Hier sindet man auch die übrigen Schriftsteller benfammen.

E 2 Die

In Demschland ift sie ebenfalls fehr häufig, und unter dem Manien der gemeinen Barraupe niehr als zu sehr bekannt. G.

9. Nachtw. 2te Kl. S. 1, Tab. 1, Fig: 1, beffer find, mag der Augenschein lehren. G.

niedrigen Strauchern auf. Uebrigens fressen fie alle mögliche Krauter, sogar bas Gras. G.

# 148 Fünfte Abhandlung. Von sechzehnfüßigen, rauchen, haarichten,

Die Haare oben auf bem leibe sind schwarz, an den Spisen aber grau. An benden Seiten sind sie suchsroth, daher scheint die Raupe benm ersten Unblick auf jeder Seite eine suchsrothe Streise zu haben. Betrachtet man sie aber genauer; so zeigt sichs, daß nur die Haare daselbst so aussehen, und die Haut eben so schwarz als anderwärts ist. Alle Haare des ersten und zwecten, wie auch an einem Theile des britten Ringes, sind eben so suchsicht, als die an den Seiten, daher auch der Vordertheil des Leibes eben so gefärdt zu senn schwanze zu. Rentlmillt sagt: die Haare ständen alle mit den Spisen nach dem Schwanze zu. Einige haben eine solche Stellung, aber sie stehen deshalben nicht alle so. Auf dem Rücken sind die Haare am längsten, an andern Orten aber desto fürzer. Unter dem Bauche sind diese Raupen sast glatt, und man erblickt nur unten an den ohnsüssigen Ringen einige kleine Haarduscheln. Besiehet man die Haare mit dem Bergrößerungsglase; so stroßen sie von lauter Nebenstacheln.

Diese Raupen kriechen eben so geschwind, als der Reaumursche Haase \*), den wir im ersten Urtikel dieses Stucks beschrieben haben. Rührt man sie an; so rollen sie sich im Zirzkel \*) zusammen, und benn sehen sie natürlich wie ein Igel aus. Merken sie zu der Zeit, da sie auf den Rrautern sissen, die geringste Bewegung neben sich; so kallen sie gleich auf die Erde.

Es sind auch die ersten, die man zu Anfange des Frühlings auf dem Felde sindet, und denn sind sie schon sehr groß, weil sie bereits zu Ende des Sommers, und wohl noch eher, ans den Enern schliefen. Sie leben den Winter durch ohne Nahrung, vermuthlich in einer Art dom Schlaf, wie diele Arten vierfüßiger Thiere. Alsdenn verbergen sie sich ohne Zweisel in der Erde, oder in einem hohlen Baume, oder unter den Steinen. Goedart und Albin haben dies auch bemerkt. So bald der Frühling erscheint, und die Kräuter anfangen neue Bläteter zu treiben; so verlassen sie ihre Winterquartiere, und suchen wieder Nahrung. Das ist die Ursache, warum sie im Ansange des Frühlings schon so groß sind.

So lange sie noch jung sind, Tab. XII, Fig. 3, ober sich noch nicht zum lestenmale gehäuset haben \*\*\*), sind sie von den großen etwas verschieden. Sie sind nicht nur kleiner; sondern es haben auch die Haare eine andere Farbe. Alle Haare am Körper, außer an den benden ersten Ringen, sind grau und weislich, auch viel kurzer, als an den völlig ausgewachsenen. Ich nehme aber hier die Kurze dieser Haare in Absicht der Größe des Körpers. Un den zween ersten Ringen und an einem Theise des dritten, sind die Haare suchsicht. Rurz, benm ersten Unblick sollte man fast glauben, es gehörten diese Raupen zu einer ganz andern Gattung. So bald sie sich aber zum lestenmale gehäutet haben, sieht man das Gegentheil.

Der Herr von Regumin i) gedenkt einer Urt von Raupen, die sich einander selber fressen, und diese Leckerbissen noch den Blättern, als ihrer natürlichen Nahrung, vorziehen. Er führt dies mit Necht, als etwas ganz sonderbares an, daß Raupen, für welche die Blätter eigentlich zur Nahrung bestimmt sind, zu gleicher Zeit sleischfräßig wären, und ihres gleichen noch

†) Mem. Tom-II, Part II, Mem. II, p. 201.

Der Glitschfuß, lubricipeda. G.

Reaumur Tom. I, Pl. 36, Fig. 2. G.

South Bronet bemerkt ben diesen Rauven, daß

fie sich achtmal hauten. S. tessen Remarqu. sur Lesser T. I, p. 167. G.

noch lieber, als Blätter fraßen. Ich habe eine ähnliche Massafre unter meinen Barraupen gesehen. Iwar fraßen sie sich einander nicht selbst, wenigstens habe ichs nicht gesehen. Ich hatte aber von ohngefähr eine solche Barraupe mit in ein Glas geseht, worinn einige Raupenpuppen des deutschen Weißlings waren, Tab. XIV, Fig. 15, 19, 20, dessen Geschichte ich in den folgenden beschreiben, und zugleich zeigen werde, daß diese Raupen häusig von den Ichneumons beschmeicht werden, und eben so wohl, als die schienen Rohlraupen ihre Maden in sich ernähren mussen. Solche Maden kommen endlich aus dem Raupenbalge heraus, Tab. XVI, Fig. 1, und spinnen sich so ein, daß ihre Kokons dicht neben einander liegen.

Solche Wurmgespinnste, Tab. XVI, Fig. 5, packte meine Barraupe an, bohrte sie mit ihren Zahnen auf, und verzehrte die Maden darinn. Man erinnere sich aber daben, daß est wegen Mangel der Blätter aus Hunger geschahe: benn ich hatte ihr binnen zween Tagen keine gegeben. Da ich ihr nun frische gab, verließ sie die Würmer, und sieng sogleich wieder au, ihre natürliche Speise zu genießen. Inzwischen bleibt es immer merkwürdig, daß sich die an Blätter gewöhnte Raupen, doch auch im Fall der Noth; bequemen, lebendige Würmer zu fressen.

Einen zweeten so sonderbaren Versuch zu machen, ließ ich sie einen ganzen Zag ohne Nahrung, und legte hierauf einen ganzen Haufen solcher Aurmkofons zu ihnen hinein; die Raupen packten sie sogleich an, und verzehrten sie mit vieler Gierigkeit. Hier merkte ich nun, daß sie nicht nur die Burmer auffraßen; sondern auch der Rokons selber nicht schonten, und sie auf gleiche Weise, wie die Blätter, zernagten. Blankaart bat sogar bemerkt, daß diese Raupen die Puppen von ihres Gleichen fressen, wenn man es ihnen am gewöhnlichen Futter sehlen läste \*\*).

Bu Ende des Mans schickten sie sich zur Verwandlung an. Ihre Gespünnste machen sie von Seide, Tab. XII, Fig. 6, und flechten in das Gewebe derselben, wie Reattmitt auch bemerkt hat, ihre Haare mit ein. Derselbe meldet zugleich, wie sie die Haare nicht ausrissen, sondern sie etwas über den Buckeln abbissen, so daß sie zwar alle ihre Haare behalten konnten, solche aber nunmehro desto kurzer geworden waren.

Als ich aber ein Gespinnste öffnete, um zu sehen, in welchem Zustande bie Raupe ware, fant ich sie so nicht, wie sie Meaumir befchrieben. Denn sie war viel glatter, als

£ 3 · er

Dehoubourg der Rupsen, Wurmen, Macden &c. p. 59. Hat doch Risel Insestenbel. IV. Nachtv. 2te Al. S. 118 angemerkt, daß sich die Lysonetschen Holzraupen, (Cotsi) aus Mangel fauler Eichenrinde, einander vor Hunger im Glase, mit erstaunlicher Wuth, bis auf die Köpfe, sogar die Puppen, ausgestessen baben. G.

Rofel benfügen: Infektenbel. I B. Nachtu. 2te Kl. E. 5. "Die langen und häufigen haare verbindersten nicht, daß nicht bennoch diese Rauve, wie ans

dere, von den Schlupfwespen verfolget, und mit Epern von ihnen belegt werden sollte. Wielmehr sind dieselben sehr vertheilhaftig vor das Auffemmen dieser Thierlein, indem die Eperlein daran leichtlich anzukleben sind, und die nach der Kand aus der Raupe kriechenden Maden zwischen den Haaren sich bequemlich einspinnen konnen, wie nam denn viele solche Raupen mit weisen ensore migen Gespinnsten gleichsam überzogen, theils noch lebendig, theils schon tod, antrist.

# 150 Fünfte Abhandlung. Von sechzehnfüßigen, rauchen, haarichten,

er fie Tom. I, Pl. 36, Fig. 4, vorgestellet hat. Gie hatte fast gar feine Saare mehr an fich. Zab. XII, Fig. 4, und bie etwa noch an ihr herum fagen, waren fehr furg; boch fonnte man Als ich sie mit einer farken lupe betrachtete, fand nicht seben, baß sie abgebiffen maren. ich, baß fie eben fo fpisig, als ganze Haare, zuglengen. Baren fie nun abgebiffen gewesen: fo musten sie vorn stumpf fenn. Man erinnere sich, baf bie Raupe, ebe sie fich einspinnt, auf iebem Buckel, Haare von verschiedener lange habe, barunter die meisten sehr lang, die andern Die langen find es nun, welche fich die Raupe ausreißt, um fie mit aber besto fürzer find. in ihr Gespinnste zu weben; bie furgen aber bleiben gurud, wie man an einer aus bem Befpinnste genommenen Raupe schen kann. Inzwischen habe ich unter ben kurzen einige mahrzunehmen geglaubt, welche vorn stumpf waren, und also abgebiffen zu senn schienen. Bielleicht haben die langen zu fest in ber haut geseffen, und die Raupe hat fie alfo abbeigen muf-Um nun zu erfahren, ob ber Raupe bas Ausreiffen ber haare sehr empfindlich senn wurde, versuchte ich, ob die kurzen an der aus dem Gespinnste genommenen, Lab. XII, Fig. 4. jurudgebliebenen Baare, febr fest in ber Baut fagen; ich fand aber bas Gegentheil, und sie ließen sich leicht ausreißen. Folglich hatte sie nicht nothig gehabt, folche abzubeißen, In ber Folge aber werben wir feben, bag bas und sie hat es auch wirklich nicht gethan. Berfahren bieser Raupe, baß sie sich die Haare nicht abgebissen, außerordentlich und wider bie natürlichen Regeln gewesen fen.

Un dieser enthaarten Raupe hatte ich num Gelegenheit, die eigentliche Struftur der halbrunden Buckeln, wo die Haare gesessen hatten, zu sehen. Ihre Oberstäche ist nicht glatt, sondern höckricht, Lab. XII, Fig. 5. Sie bestehet aus vielen kleinen schwarzen Wärzchen. Uns selbigen gehen die Haare hervor, und in jedem Wärzchen steckt ein Haar. Es ist leicht einzusehen, daß diese Wärzchen in der Mitte ein kleines loch haben, worinn das Haar eingewurzelt ist, und man kann also jeden Buckel mit dem Kolben einer Gießkanne vergleichen.

Es war mir eine biefer Raupen übrig, bie fich noch nicht zur Verwandlung anschickte, bie aber balb barauf an ben Deckel bes Glases ein Gespinnste machte, Lab. XII, Fig. Mun war ich besto aufmerksamer, ihr Verfahren benm Ginspinnen, hauptsächlich aber bie Art und Beise, zu beobachten, wie sie bie Haare abbeissen und ausreissen wurde. Einspinnen hatte nichts Besonders. Anfänglich überzog sie ben Plat, wo sie bas Gespinn-Bernach jog fie einige Faben an ben Seiten bes Glafes ste befestigen wollte, mit Seibe. herum, und verdoppelte sie immer mehr und mehr, so daß sie zulest ein Gewebe formirten, bas bemahe die ganze Munbung des Zuckerglases einnahm. Nun war bie Raupe in ein raumliches und unformliches Bespinnste eingeschlossen, benn bie Form richtete sich nach ber Beschaffenheit bes Orts, wo bas Gespinnfte rubete und angehänget war. Gemeiniglich ist es oval, boch eher ein Gewebe, als Gespinnste, zu nennen. In bies Gewebe spinnt sie mit neuen Raben Seibe ihre haare ein, fo bag bas Gespinnfte aus Seibe und haaren be-In biesem groben Gewebe bereitet sie sich hernach von purer Seibe ein zwentes

ovales und fehr feines Bespinnste, worinn sie so lange rubig liegen bleibt, bis sie sich in eine Puppe, Lab. XII, Fig. 6, c, verwandelt hat \*).

Will sich nun die Raupe bie Haare entweder ausreissen, ober abbeissen; so brebet sie ben Ropf auf ben Rucken, welches fie wegen ihres schlanken Rorpers leicht bewerkstelligen Alsbenn faßt fie einige haare mit ben Bahnen, Die fie entweder ausreift ober abbeißt, wie ich benn bendes gesehen habe. Bierauf nimmt sie folche ab, und leat sie an ben Seiten des Gespinnstes zurechte. Ich habe sie biefes vielmal nach einander wiederholen Als ich nun mertte, daß sie rubig mar, schloß ich, baß sie ihr Werk geendiget und zu Stande gebracht hatte. Ich offnete also bas Gespinnste. hier fand ich sie nun eben fo beschaffen, wie fie ber Berr von Reaumir beschrieben und abgebildet, baß fie nemlich, ftatt ber vorigen langen haare, jest wirklich nur viel furze an fich hatte. Die langften waren abgebiffen, die furgesten aber gang. Rurg, es schien, als hatte man ihr gleich über ben Budeln, wie fich biefer Schriftsteller ausbrudt, Die Baare mit ber Scheere abgeschoren.

Bo möglich, muffen wir nun nach ber Urfache forfchen, warum sich meine ersten Raupen bie gangen Saare, ohne fie abzubeiffen, ausgeriffen hatten. In bem Buckerglafe, worinn ich sie aufgezogen, war eine ziemliche Menge von ihrem Unrath, den ich wegzunehmen bergeffen hatte, und ber noch nag und feuchte mar. Darüber hatte fie ihr Gefpinnfte hergezogen, welche Erfremente aber in bem Glase noch beständig ausbunsteten. Sollte baburch vielleicht ihre Haut mehr erweicht senn, bag beshalben die Haare nicht so fest als fonst naturlicher Beise gefessen hatten? Folglich hat sie die Raupe, Die sie abbeissen wollen, nur anfaffen burfen, fo find fie fchon ausgegangen. Diefe Erklarung scheint fich baburch ju bestätigen, weil sich alle andere Raupen, Die in trodnen und in reinen Glafern arbeite ten, allemal die haare, ohne fie auszureiffen, abbiffen.

In ben erften Tagen bes Junius legten verschiedene meiner Raupen ihren Balg ab, und verwandelten fich in Puppen. Insgemein aber blieb der Schwanz bavon, Tab. XII, Fig. 6, c, etwas in ber haut stecken, p. Die Puppen, Fig. 7, sind an sich gang glangend Begen ihre lange, die ohngefahr gehn linien beträgt, find fie ziemlich bid. ber Schwanzspise fist ein Bundelchen fleiner brauner Batchen, Fig. 7, p 20). 3m Unfange find fie weißgelblich, hernach werden fie braun, und endlich schwarz.

Ohngefahr 18 Tage nachher famen die Schmetterlinge aus: schone Bogel! Tab. XII, Fig. 8, 9 \*\*\*). Der Ropf, ber Obertheil bes Halstragens und ber Oberflügel ift kaffe braun.

alis deflexis fuscis, rivulis albis: inferioribus purpureis nigro-punchatis, ber Barvogel: in ber That unter ben Phalanen einer ber schönsten. Man muß ihn benn aber in ber ausgemahlten 4ten und 5ten Roselschen Figur ber Iften Zafel ber Machtvogel zten Al. feben. Benn Reaumur steht er Tom. 1, Pl. 36, Fig. 6, 7, und benm

<sup>\*)</sup> Die Beschreibung bieser Umftande findet man

benm Rosel IB. Machtw. 2re Al. S. 5. G. Tab. I, Fig. 3, fagt nur: fie habe binten eine furge Stielspite. G.

Mach dem Linné S. N. ed. XII. p. 819. no. 38, ift es Phalaena Bombyx elinguis Caja,

# 152 Fünfte Abhandlung. Von sechzehnfüßigen, rauchen, haarichten, ic.

braun. Diese benden Flügel haben auch verschiedene weiße Flecke und Streisen, welche sich auf dem braunen Grunde ohne Ordnung drehen, an einigen Orten durchkreuzen, und also eine Art von einem, gegen die Base jedes Flügels zuliegenden X sormiren, wie es der Herr von Reaumitiv nennt. Ben einigen variiren diese Flecke und Streisen etwas in der Gestalt und Größe. Die Unterslügel, Lab. XII, Fig. 8, sind oben purpurroth und etwas gelblich, mit sünf oder sechs großen schwarzen ovalen Flecken beworsen, davon der mittelste blaulich changirt. Die Oberstügel aber sind unten eben so, als oben, gesärbt, außer daß der braune Grund viel blässer ist. Unten hingegen sind die Unterslügel gelbroth, ben einigen gelber, ben andern weißlich. Es liegen darauf einige braune Flecke, die den obern schwarzen entsprechen.

Der keib ist oben rothgelblich, mit vier großen schwarzen Flecken; unten aber braum mit rothlichen Queerstreifen. Die Füße sind braun, die Huftbeine aber roth. Der Hals-

fragen ift unten roth mit braun gemifcht, und die Bublhorner weiß.

Auf bem Halskragen, bicht am Kopfe, sißet oben eine Art von bem schönsten carminrothen Toupe', Tab. XII, Fig. 9. t. Reaumir sagt: es habe eben die lage, als das
Rothe am Schnabel einiger Papagenen. Berührt man den Halskragen des Schmetterlings; so kommen zwischen diesen Toupe'haaren einige helle Wassertropfchen hervor. Eine
konderbare Eigenschaft, beren, meines Wissens, noch kein Schriftsteller gedacht hat \*).

Ihre Fühlhörner sind kammförmig, ben dem Weibchen aber sind die Barte baran kürzer, als ben dem Mannchen, und nur mit der Lupe zu sehen. Der Stamm derselben ist oben welß, die Barte aber braun. Ihr Saugerüssel ist so kurz und fein, daß ich kein Bebenken trage, sie unter die elingues zu rechnen\*\*). Die Flügel tragen sie wie ein rund.

lichtes ausgeschweiftes Dach.

Sie begatteten sich ben mir im Zuckerglase, worauf die Weibchen eine große Menge grüner, ovaler Eper, an die Seiten des Glases, dicht neben einander her legten. Nach 14 Lagen oder 3 Wochen kamen die jungen Raupchen aus, die aber alle starben, weil ich sie zu füttern pergessen. Diese Raupen überwintern, und kommen im Frühjahre wieder zum Vorschien. Wenn aber die Schnetterlinge ihr Geschlecht fortgepflanzt haben; so sterben sie.

Sulzer Tab. 16, Fig. 94. Die artigen Uas turspiele, die man oft in der Beränderung der Farben dieses Barvogels bemerkt, hat der Derr D. Rubn im 3ten Stud des Naturforschers S. 17 beschrieben. B. \*) Rosel gebenkt dieses Umstandes auch nicht, ob er wehl S. 6 versichert: er habe die Raupe einige folder Tropsichen ausbunften sehen. G.

(ert vorgestellet. G.

Ende des erften Quartals.



### Des Herrn von Geer Abhandlungen

jur

# Geschichte der Insecten.

Aus bem Frangofischen überfest.

Zweytes Quartal.



#### Sechste Abhandlung. Bon ben sechzehnfüßigen,

licher Unterschied zu fenn scheint. Schwerlich wurde man auch die Grenze bestimmen können, wo benderlen Arten zusammen kommen, und so man eine vor sich hatte, wurde man nicht im Stande senn, sie mit der andern gehörig zu vergleichen, folglich ungewiß bleiben, zu welcher Rlaffe sie zu rechnen ware.

Aus diesen rauchen und ungebuckelten Raupen kommen so wohl Tag = als Nachts vogel. Die unbehaartesten verwandeln sich in Papilions, davon wir an den schonen Rohlraupen ein Benspiel haben, es ware denn, daß man solche lieber zu den glatten, wenigstens zu den nicht ganz glatten rechnen wollte, indem sie genug, aber sehr kurze, haars den an sich haben.

Es haben aber die Haare der ranchen Raupen eine sehr verschiedene Stellung. Ben einigen stehen sie gerade in die Hohe, ben andern unterwarts nach den Füßen "); an einiz gen formiren sie spis zugehende Buschel, oder Pinsel ""); ben andern liegen sie wagerecht, Tab. XII, Fig. 1 11; und ben vielen stehen sie auf dem Korper vollig senkrecht, Tab. XIII, Fig. 1 und 14. Es wurde überstüßig senn, wenn ich mich hier ben der Stellung dieser Haare überhaupt langer aushalten wollte, da sie Reaumurt in seinem Werke zur Bnüge beschrieben hat In einer Geschichte aller Raupenarten kann es einigen Nußen haben, wenn man die unterschiedenen Stellungen ihrer Haare bemerkt, um ihre besondern Battungen besser zu unterschieden, und alle Verwirrungen zu verhüten. Inzwischen will ich es schon ben seder Art anzeigen, was die Haare für eine Lage haben.

#### Die sehr rauche, langhaarichte, zitron der grünlichgelbe Weibens und Erlenraupe \*\*\*).

Bu Ende des Sommers, im August, finden sich auf den Bruch - und Woll weiben gewisse Raupen, die wegen ihrer vielen und langen Haare merkwurdig sind. Sie leben von den Blattern dieser Baume; doch fressen sie auch Erlenlaub, ob sie gleich darauf seltener anzutreffen sind.

Wenn sie sich mittelmäßig ausgestreckt haben, beträgt ihre länge sechzehn Linien, Tab. XII, Fig. 11. Die Farbe ist das schönste Zitrongelb, das man sehen kann. Eben so sehen auch ihre Haare aus, außer daß sie an den Spissen etwas dunkelgelber sind. Necht zwischen den Füßen geht unter dem Bauche eine breite braune Streise durch. Der Körper ist ziemlich diet, und halt bennahe dren Linien. Uebrigens haben sie sechzehn Füße, unter welchen die Bauchfüße mit verschiedenen, im Halbzirkel herumstehenden, hatchen besetzt sind †).

Miemals

<sup>\*)</sup> Reaumar Mem. Tom. I. Pl. 35. f. 1.

<sup>\*\*)</sup> Ib. Pl. 34. f. 7, 8.

<sup>5.</sup> p. 411. G.

<sup>†)</sup> Unser Verfasser scheint ber einzige zu senn, ber biese Raupen bevbachtet hat. Der Ritter Linne . N. od, XII. p. 838. no. 109. sagt von n. ber Larve nichts weiter, als habitat in Alno, Salice. G.

Insgemein schicken fie fich im Hugust zur Verwandlung an. Gine that es schon ben eilften. 3ch legte einige Beidenblatter, und alte Baumeindenftucken neben fie, um. gu feben, was fie bavon ju ihrem Gefpinnfte nehmen wurde. Außerdem war auch Erbe im Blafe. Machdem fie lange herumgefrochen war, blieb fie unter einem Studden Rine. be, und bauete ihr Gespinnfte baran. Ben ber Arbeit fonnte ich fie nicht beobachten als ich aber das Gespinnfte offnete, sabe ich, wie fie es gemacht hatte. Es war enformig, und an ben Seiten ziemlich bicf, welche aus Seibe und fleinen abgenagten Dinbefpanchen beffanden. Das Rindenftud mar ziemlich ausgehöhlt, weil fie davon immer ein Spans den nach dem andern abgezogen. Go waren auch in bie Seitenwande ihre langen Saare fart mit eingewebt; woraus erhellet, daß fie fremde Materien jur Beveftigung bes Ges fpinnftes, worinn fie fich verwandeln will, nothig habe.

Eine andere Raupe diefer Art, die ich in eine Schachtel gefest hatte, machte ibr Bespinnfte von Seide, und verschiedenen fleinen holgspanchen, die fie mit ihren Bahnen von der Schachtel abgenaget hatte. Diefe Spanden waren mit Seide gufammengefittet. Die Raupe aber gebrauchte außer biefen Materien auch alle ihre langen Saare, fo bag Das gange Gespinnfte davon ftrotte, Zab. XII, Fig. 15. Reaumur hat uns die Art und Beife erklart, wie es eine Raupe in ihrem Befpinnfte anfangt, daß fie das Answens Dige deffelben mit ihren Saaren überziehen fann. Es besteht also ein solches Befpinnfte

aus Seibe, aus Solgfpanden, und aus den eigenen Saaren ber Maupe.

Ben Eröffnung des Gespinnftes fand ich die Raupe gang verandere, und den Rors per merflich furger. Es befrembete mich aber noch mehr, daß fie gang fahl und unfennt lich geworden mar, Zab. XII, Big 14; denn fie hatte bloß die fcmargen und furgen Saars Wenn man affo die tite und 14te Figur vergleicht, follte man fie faum noch für ein und eben daffelbe Thier anfehen.

Einige Tage nachher verwandelten fich meine Maupen in dunkelrothe fegelformige

Puppen, Fig. 16, die aber fonft nichts befonders hatten.

Das folgende Jahr ju Unfange bes Mans erschienen die Schmetterlinge, Fig-17. Es find Dachtvogel ") mit fonifd : fabenformigen und gefornelten Guhlhornern, Die einen langen fpiralformigen Saugerußel haben. Ohnerachtet fie fehr einfache garben haben, find fie doch artig und angenehm gezeichnet. Ropf, Salefragen, Bauch und Blugel find weiß, und die Oberflügel oben mit einigen fcmargen Bleden, unten aber mit. fcwarzen Punften beworfen; die Fublhorner bennahe gang weiß, außer daß daran bin

Ritter noch: biefe Phalane fen ber lubricipedag, bem Glieschfuß, ziemlich abnlich. Ein bodiff.

<sup>&</sup>quot; Mach bem Linné, ber vermuthlich biefes Mifett allein aus unfere Derfaffers Rachrich. ten kennet, S. N. ed. XII. p. 838, no. 109 ist est: seltener Bogel. In des 2ten Bandes Iter Phalaena noctua, leporina, spirilinguis laevis, Abth. p. 411 hat daben unser Verfasser noth alis destexis albis, punctis nigris ramosis; der ben Goed. Ins. Tom. 3. Pl. H. List. Geed. p. Aderpunke; nach dem Berlin. Magaz. III. B. 199. no. 85. angeführt. G. 6. 208 bie Wollmone. Conft verfichert ber



petiolis bifloris, foliis peltatis multifidis, caulo erecto nennet (Geranium syluatieum Linn: Sp. Plant. p. 254). Dies ist eigentlich das Rraut, davon sie sich nahren, und dessen Blatter und Blumen sie hausig und gierig fressen. Es sind aber sehr faule und trage

Maupen.

Ihre lange beträgt zween Zoll, und die Dicke ohngefahr dren linien. Der Jusie sind sechzehn, worunter die Mittelfüße eine ziemliche lange, und verschiedene im Haldzirkel herumstigende Hadchen haben. Der Kopf hat ein mattes Schwarz, die Oberlippe samt den benden Bartspigen ist unten am Ende gelb. Des Körpers Grundfarbe ist hellblau mit verschiedenen schwarzen sammetartigen Punkten und Flecken. Langs dem Rucken geben zwo schwarze linien. Nachst denselben liegt eine dunkel oder obergelbe breite Streit se mit einigen schwarzen Flecken. Hierauf folgt eine etwas schmalere gelbe Streife, und endlich ist, in der Hohe der Luftlocher, der blaue Grund mit vielem Dunkelgelb, und schwarzen Punkten vermischt. Alle diese gelben und blauen Streisen haben einen schwarzen sen sammetartigen Rand. Unter dem Bauche ist der Leib schmutzweiß, und auf sedem Minge liegt ein großer schwarzer Fleck. Es haben also diese Raupen vorzüglich viel dung tle, blaue und schwarze Streisen. Außerdem sind die sechs Borderfüße schwarz, und die Bauchfüße blau mit Gelb gemischt \*).

Ferner find fie ziemlich rauch, die Haare aber nicht febr lang; fie kommen unmite telbar aus ber Haut, und haben mit den Bandstreifen des Korpers einerlen Farbe. Beruhrt man sie; so wehren sie sich, und schlagen mit dem Kopfe um sich her, um ihren Reind

ber Bogel die Eper legt, muß er nicht gewust haben, sonst hatte er sie nicht die zwore Art der Wolfsmildraupe genennet, da sie nicht nur auf mehreren niedrigen Krautern lebt; sondern den eigentlichen Namen einer Kingelzaupe verdient. Hiernach, und nach dem folgenden, bitte ich meine Leser, die im ten Duartal S. 11 in der Anm. ') vorgefallene kleine Verwirrung zu berichtigen, vergl. mit S. 135 tt).

- \*) Die Rofeliche Beschreibung tommt hiermit ziemlich überein, IV. B. C. 113. Ich will Die sonberbarften Umftande furz zusammenfaffen.
- werben an den Stengel ber Wolfsnilch, als bicht an einander geschobene Ringe, so bicht angeleimt, daß sie die strengeste Winterkalte aushalten konnen.
- 2. Sind fie im Fruhjahre ausgetrochen, so ist das ihre erste Sorge, sich ein gemeinschaftliches Bespiunste, als in Obbach zu machen, woran sie alle arbeiten, welches bis auf die Er-

be gehet, und worinn fie vor ben Raubtafern, und andern Feinden ficher find.

- 3. Ift ber, mit bem Gespinnste überzogene Wolfsmilchstengel, abgefressen; so hauten sie fich bas erstemal, ziehen fort, woben sie immer, wahrend bem Aricchen mit den Ropfen um sich schlagen, um ihre Feinde abzuhalten, und begeben sich an ein anderes Kraut, das sie mit einem neuen Gespinnste überziehen, welches accurat wie ein Sezelt aussiehet, wovon der Stengel die Stange ist. Dieses Wandern dauret so lange fort, dis ihre Verwandlungszeit herbennahet.
- 4. Am Leibessind sie um ein mertliches bicker, als die andere Urt ber Ringelraupe, (Neuftriz), die sich auf ben Baumen aufhalt, ba bie gegenwartigen bloß auf niedrigen Krautern wohnen.
- 5. Benbe Arten haben die nemlichen Farben, nur mit bem Unterschiede, daß fie in anderer Ordnung fichen.; die gegenwartige hat auch nichrere, langere, und dichter jusammengewachfene Daare von Oraniengelber Farbe. G.

Außer dem Grorchichnabel freffen fie auch noch andere Wiefenfrau Reind zu verfagen. ter, als das rothe Steinbrech (Filipendula).

Unfere Raupen haben fonft mit denen, welche ber herr von Regumnt Die Lie brenraupen nennet \*), sowohl an Karben, als an Gestalt sehr viel ahnliches. Kolge werden wir feben, daß fie mit ihnen noch in andern Studen übereinkomme. glaubte alfo: ber Rame Biefen Livrenraupen wurde fich nicht übel für fie folden.

Als ich die inneren Theile diefer Raupe untersuchte, fand ich, daß die langen gelben Streifen am Rorper, von einer gelben, inwendig bicht an der haut liegenden, Materie berrührten, welche hier burch bie an biefen Stellen fehr durchsichtige Saut durchschien, wie ich denn auch diese gelbe Materie mit einem fpiten Meffer leicht abziehen fonnte, woraus alfo erhellet, daß die gelbe Sarbe biefer Streifen feinesweges die eigentliche Sarbe ber Haut sen.

Der herr von Reaumur "") ergablt ben Befchreibung bes Gespinnftes ber gemeinen Baum: Ringelraupe, (Neuftria), daß fie es mit einer zitrongelben Materic pus bere; er fagt une, wie fie diefen gelben Duder bereite, wo er herkomme, und wie fie baben verfahre. Unfere Felbringelraupen machen fich enformige weiße Gespinnfte, Zab. XIII, Big. 2, ab, die noch in eine befondere Decte von loofer Seide ec eingeschloffen find, web de eben fo gestaltet, und mit vielen Raben durchflochten ift. Gie hangen fie an die Blate ter, ober an andere Dinge, die ihnen in Burf tommen. Wenn bas Befpinnfte fertig ift; to laft die Raupe aus dem Ufter eine gitrongelbe Materie fliegen, womit fie es gang übergieht und gleichsam trankt, daß es nun, so weiß es zubor war, vollig gelb wird. Doch ift diefe gelbe Materie nicht allerwegen gleich vertheilt, einige Derter haben mehr, als die andern bekommen, inzwischen wird bas gange Gespinnfte inwendig gelb. Bir haben in ber erften Abhandlung gezeigt, daß diese Materie in den knotigen Gefäßen \*\*\*) oder blinden Gedarmen enthalten fen, und nachmals in den Mastdarnt fomme +).

Einige

Mém. Tom. I, Part. L p. 189. Pl. V. Fig. 7. cll. Tom. II. P. I. Pl. 4. Fig. I. fq. Dies ift die Neuffria ober Baumeingelraupe. G.

\*\*) Mcm. Tom. I, Part. II, pag. 204 fq. tvo er Jugleich von ber Abficht biefes gelben Puberftaubes fagt, baß ibn die Raupe beshalb auf bas Gespinnste mache, bamit fie inwendig besto

weniger gut feben fep. G.

et-Miritigs

in ber iten Abhandlung oft Krampfgefafie überfest, und zugleich burch ben Swammers Dammichen bengefügten Ramen: blinde De-Darme erlautern wollen. Der Erinnerung aber eines Freundes ju Folge, will ich es funftig burch knotige Gefaße geben, weil die Merste mit bem Worte Krampfgefaffe einen anbern Bep. Geer Infect, 2. Qu.

griff verbinden. Ueberhaupt bezeuge bier defentlich, baf mir alle Erinnerungen und Bers befferungen liebreicher Freunde bochft angenehm und willfommen fenn werden. Denn ich fuble ben Umfang meiner Arbeit, und murbe biefer Bobltbat einer freundschaftlich . bulfreichen Er. innerung nicht werth fenn, wenn ich nicht geffe. hen wollte, wie leicht es ben einem fast unüberfeblichen Edmall fo vieler verfchiedenen Dbiefte. zu fehlen fen. 3.

t) Bon bem Gefpiunfte biefer Raupen faat Rosel IV B. G. 113 überhaupt: es sen eind ber größten-biefer Art, enthalte ein boppeltes Bewebe; bas aufere beftebe aus weitlauftigen. burchfichtigen, und verwirrten Raben, bierin liege bas bichtere ovale und fdimefelgelbe Befpinnfte,

Einige Tage nachher, wenn die Gespinnste fertig sind, verwandeln sich die Raupen in schwarze Puppen, Tab. XIII, Fig. 3, \*) die den gemeinen Ringelraupenpuppen an Gestalt und Farbe sehr ähnlich, auch ziemlich groß und diese sind. Das merkwürdigste daran ist der kleine Raum, den der Halskragen, die Füse und kunstigen Flügel taa, einenehmen. Der Bauch hingegen ap a ist länger, wie ben andern Raupen, und geht in eis ne länglicht runde Spisse zu p. Vorn ist der Rops braun. Unter dem Vauche sind noch Spuren von den Bauchküßen der Naupe zu sehen. Ueberall sind sie mit kurzen braunen Hadrchen beseizt. Die Haut ist weich und biegsam, und die Puppe schlägt mit dem Schwanze um sich, wenn man sie anrührt.

Diese Naupen blieben ohngefahr dren Wochen im Puppenstande, und den 4ten und 5ten Julius kamen die Schmetterlinge aus. Gegen die Länge der Raupen sind sie klein, und die Weibchen ohngefahr einen Zoll lang. Es sind Nachtvogel \*\*) mit bartizgen Fühlhörnern, Tab. XIII, Fig. 4, 5, 6, die aber eben keinen merklichen Saugerüßel haben. Die Weibchen sind von den Männchen an Farbe und Gestalt sehr verschieden. Ich will sebes besonders beschreiben.

Das Weibchen Tab. XIII, Fig. 4, 5, hat einen dieten plumpen teib, bessen braus ne Farbe ganz augenehm, und etwas mit Roth vermischt ist. Bon dieser lettern Farbe haben teib und Flügel an beyden Seiten etwas; auf den Oberflügeln aber liegen oben zwo gest. mmte, schräge, weißlichgelbe Streifen, welche eine breite Streife zwischen sich haben, die etwas dunkelbrauner, als das übrige der Flügel, ist. Ihr hinterster Rand hat etwas von dergleichen gelben Farbe; jeder Flügel aber unten nur eine einzige schräge blaßgelbe Streife. Uebrigens sind die Augen schwarz, und die Fühlhörner gelblich.

Die Flügel trägt es dachförmig über bem Körper. Wenn es still sicht, haben die Unterflügel eine merkwürdige Stellung. Sie treten nemlich mit dem Vordertheile, Fig. 4, d d ein gut Theil über die Oberflügel weg, so daß der Vogel zwo Uchseln zu haben scheint, und wegen dieser besondern Gestalt mussen sie also vor den Oberflügeln weiter vorzstehen; denn sie sind viel breiter, als diese, und haben vorn gleichsam einen zugerundeten Unhang.

Die

worin eigentlich die Naupe liege. Er hat es Tab. 14, Fig. 2, abgebildet. G.

\*) Rösel IV B. Tab. 14, Kig. 3. die weibliche, Fig. 4. die männliche Puppe, woben erinnert wird, daß sie nicht immer einerlen Größe und Farbe haben, wie denn hier die männliche rothgelb, die weibliche aber schwärzlichgrun ausssehet. Ben der weiblichen hat Rösel noch bemerkt, daß sie hinten einen abgestumpften haarichten Zapfen führe, der ben der männlichen kürzer und gespalten zu senn scheine. G.

\*\*) Mach dem Linné S. N. ed. XII, p. 818.
no. 36. ist es Phalaena bombyx castrensis elinguis, alis reversis griseis, strigis duabus pailidis, subtus vnica. Rach dem Berlin. Magaz.
2te B. S. 402, die Lagermotte. Rosel IV B.
Tab. 14. Fig. 5, 6. Frisch Jus. 10 Th. Tab. 8.
Unser Verfasser hat Tom. II. Part. I. Mem. 3.
p. 299. diesen Unterschied der Reaumurschen Livrées des arbres, (Baumringelraupe, Neussied) und seiner Livrées des près (Rrautringelzraupe, castrensis) naber angezeigt. G.



Die rauche, furzhaarichte, bunkelgelb- und schwarzgestreifte geschige Raupe auf ben Wollweiben, Sichen und Ahornbaumen.

Der herr von Reatunur ") hat die Geschichte verschiedener Raupenarten beschries ben, die entweder nur einen Theil \*\*), oder die ganze Zeit ihres lebens hindurch, bis sie

fich bald in Schmetterlinge verwandeln wollen \*\*\*), in Befellichaft leben.

Im Julius findet man auf den Wollweiden, Eichen und Abornbaumen, eine große Menge kleiner Raupchen, Tab. XIII, Fig. 8, die, wie wir in der Folge sehen, sehr groß werden, auf den Blattern oder Zweigen, Schaaren : und Truppweise benfammen, Fig. 11, ab. Sie halten sich dicht benfammen, und liegen zuweilen auf einander. Rurz, sie leben in Gesellschaft. Ich habe auf manchem Blatte besondere Familien angetroffen. Haben sie das eine Blatt aufgezehrt; so begeben sie sich auf ein anderes +).

Als ich sie fand, waren sie sehr klein, und mußten noch erst wachsen. Wir wollen sie zuerst im Grande ihrer Kindheit betrachten. Alsdenn sind sie fast ganz schwarz, Lab. XIII, Fig. 8. Binnen wenig Tagen werden sie acht Linien lang, Fig. 7 und 9. Sie sind mittelmäßig rauch, und haben sechzehn Kuße, darunter die Bauchfusse mit einigen, im

halben Birtel ftebenden Batchen, befest find.

Die Grundfarbe des Körpers ist dunkelgelb, und fällt ins Braune. Auf diesem braungelben Grunde geben sieben lange, und ziemlich breite, aus schwarzen Skeken bestes hende, Linien herunter, Fig. 10, ab, ab, cd, dazwischen gedachte dunkelgelbe, und etwas wulstmäßig erhobene, Queerstreifen liegen. Die mittelste Rückenlinie hat die größten, und an den Enden zugerundete Flecke, cd. Die Zwischenkaume, die zwischen diesen Reise hen Flecken in der länge des Körpers heruntergehen, sind ein mattes Zitrongelb. Merks würdig ist es, daß die schwarzen Flecke mitten aus den Ringen des Körpers entspringen, und sich mit dem andern Ende die zur Mitte der solgenden erstrecken, solglich queer über die Fugen der Kinge weggehen, wie man solches ben zwo großen, und Tab. I, Fig. 13, Tab. XIII, Fig. 14, abgebildeten Raupen, besser sehen kann.

Der Ropf ift eben fo schwarz und glanzend, als die spigen Borderfuße. Das Ende der Bauchfuße ift ben allen gleich schwarz; endlich die hinterhalfte des vorlegten Ringes,

and ber lette gange Ring vollfommen (dwarz ++).

Es sind aber diese Raupen auch wegen ihrer Stellung besonders merkwurdig, die sie annehmen, wenn sie fille sigen. Sie richten alsdenn den Schwanz bis zum letten Paar

\*) Mém. Tom. II, Part. I. Mém. 3 et 4.
\*\*) Mém. 3. \*\*\*) Mém. 4.

Larva pilofa, nigra annulis lineisque luteis, punctis albis lateralibus.

nennet sie die schwarz und gelbgestreifte, haarichte, große Raupe, und hat sie Lab. 14, Fig. 1-3 sehr schon abgebildet. Er hat sie nirgends anders, als auf den Linden und Wollweiden angetrossen. Die sibrigen Schriftsteller findet man ben bem Linne. B.

#) Rosels Insettenbel. I B. Machto. 21e Kl.

G. 91, 92. G.

<sup>†)</sup> Der Ritter Linne S. N. ed. XII. p. 816. no. 31. sagt von biefen Raupen:

<sup>2.</sup> habitat in Tilia, Alno, Quercu, Salice. Rosel I. B. Rachto. 2te Rlasse, S. 89. no. 13,

der Mittelfüße dergestalt in die Hohe, daß sie solchen dem übrigen Korper just perpendikus lar stellen, Tab. XIII, Fig. 9, b. Die benden hinterfüße formiren denn einen kleinen Gabelschwanz q. So habe ich auch bemerkt, wenn die Raupe kriecht, daß sie sich selten ihrer Hinterfüße bedient; sondern beständig den Schwanz etwas hoch trägt, so daß die benden hinterfüße den Boden nicht berühren. Besonders ist es ferner, daß die hinterssüße ganz anders, als die Bauchsüße gestaltet sind. Diese sind, wie gewöhnlich, diet und breit; die andern aber sind länger und sehr dunne Tab. XIII, Fig. 12, 00. Ihre eigentliche Gestalt ist kegelsormig, und am Ende abgestußt. Ferner kann auch die Raupe jedes Paar der Mittelfüße mit den Spisen leicht unter den Bauch ziehen; mit den hinterfüßen aber schon nicht, weil sie nicht so weit biegsam sind, daß sie solche mit den Spisten zusammenbringen könnte. Die hinterfüße selbst aber kann sie übrigens, wie die anz dern Mittelsüße, zusammenziehen, da sie denn, wie Schneckenhörner, in sich selbst eins kriechen ").

Bur vollständigen Beschreibung unserer jungen Raupchen gehöret noch dieses, daß sie auf jedem Mittelringe vier kleine schwarze Knöpschen haben, aus welchen lange weiße Haare gewachsen sind. Die Ringe des Border und Hintertheils haben ihrer mehr, als vier. Allein diese Knöpse sind nicht von der Art, wie an den vorherbeschriebenen Raupen, mit Haarbuscheln bewachsen. Je alter unsere Raupen werden, destomehr verschwinden die Haare, wie wir bald zeigen wollen, wie denn auch die übrigen Haarden derselben uns mittelbar aus der Haut gewachsen, und ganz weiß sind. Ich habe sie mit dem Bergrößserungsglase untersuche, und gefunden, daß sie mit vielen kleinen Nebenhaarchen bewachsen

waren, Lab. XIII, Fig. 13.

Sie verstehen das Spinnen gut. Wenn sie auf einem glatten und ebenen Korper kriechen, & E. an den Seiten des Zuckerglases; so hangen sie allerwegen, so wie sie fie kries den, ihre Jaden, wie ein Zickzack an, damit sie sich daran mit ihren hackenen anklams mern, und vest halten konnen. Ohne dieses Mittel wurden sie auf einem glatten Korper nicht fortkommen, und eben so versahren sie auch auf ben Blattern \*\*). In dem Zuckerzglase, worin ich sie hatte, versammleten sie sich insgemein an dem Papierdeckel, womit es bedeckt war. Hier hatten sie sich eine Art von einem großen, hohlen, und raumlichen Trichter, oder Cylinder gesponnen, der von dem Boden des Glases, bis zum Deckel reichte. Hierauf stiegen sie an den Seiten auf und ab. An diesem Werke arbeiteten sie alle ges meinschaftlich, und es war viel weiße Seide hinein gewebt.

23 3

Wir

Derfasser muffen wir die Genauigkeit unfred Verfassers im Beobachten bewundern. Es ist ihm nicht leicht ein merkwurdiger Umstand in der Struktur eines Insitts entgangen. Jeder ein neues Zeugnif der Weisheit und Ehre des Schopfers! Rosel hat keiner dieser Besonder-heiten gedacht. G.

<sup>\*\*)</sup> Eine folche Strickleiter machen sich auch bie Solzraupen, (Cosi), die in faulem Holze leben, bergleichen Absel I B. Machtv. 2te Kl. Lab. 18. Fig. 3. sehr begreislich vorgestellet hat. G.





hintersten Queerstreise, gegen den außerlichen Winkel bes Flugels zu, liegt ein großer, weißgelblicher, fahlbraun schattirter Fleck, der über die Halfre von der Breite des Flugels einnimmt, und von vorgedachten Schriftstellern sehr schlecht ausgedrückt ift, da er doch den größten Schmuck des Vogels ausmacht \*).

Born ift der Halstragen und der Kopf dunkelgelb. Auf dem ersteren liegen einige dunkelbraune, ins Rothe fallende Queerstreifen, in einem halben Zirkel. Der Bordertheil des Kopfes ift ebenfalls fuchsroth, die Augen aber schwarz, und die Fühlhorner braun.

Die Ober : und Unterflügel sowohl, als der ganze Bauch sind unten blaß : und weißlichgelb, Lab. XIII, Fig. 19. Ueber jeden Flügel geht unten eine braune ungleiche Queerstreife. Mach dem hintersten Rande der Oberflügel zu liegen einige braune Flecke, und auf den Unterflügeln besindet sich daselbst, alles von der Unterseite zu verstehen, eine braune Linie. Auf jeder Bauchseite liegen fünf große schwarze Flecke. Die sechs Füße aber sind auch schwarz, mit etwas Gelb untermischt.

Oben find die Unterflugel schmutig weiß, nach der inneren Seite zu mit zwo schwärzlichen Streifen gescheckt. Hinten ist der Halskragen weißlich. Mit solchen Fars ben prangen diese schönen Phalanen.

Der Leib ist plump und dick, und der Ropf gegen felbigen sehr klein; der Halskras gen aber dick und erhaben, Fig. 18, dem die braunen Queerstreifen ein artiges Ansehen geben.

Oben habe ich gefagt, daß die Fühlhörner Barte haben. Selbige aber hat das Mannchen allein, Tab. XIII, Fig. 20, und sie sind von den Barten der Fühlhörner ans derer Schnetterlinge sehr verschieden. Auf jedem Gelenke der Fühlhörner siget nemlich unsten, ein Anopschen, das auf jeder Selte einen Haarbüschel, wie ein rundlichtes Sträuschen hat, Fig. 21, h, h, h, woran die Haare mit den Spissen zusammenstoßen. Diese Büsschel muß man hier durch die Barte verstehen. Die weiblichen Jühlhörner habe ich ebensfalls untersucht, solche aber einfach, fadenförmig, und gekörnelt besunden, außer daß sie mit einigen sehr kurzen Hadrchen bewachsen sind. Inzwischen habe ich doch an jedem Gestenke eine kleine Stachelspisse wahrgenommen, die hier vielleicht die Stelle der männlichen Batte vertreten möchte.

Sonft find bende Geschlechter einander an Gestalt und Farben gleich, außer daß ber Leib des Mannchens, wie gewöhnlich, dunner und kleiner ist, wie denn auch das Beibs den an jeder Bauchseite nur funf schwarze Flecke, das Mannchen aber sechse hat. Der zweete außerliche Unterschied.

Ben Tage sigen diese Schmetterlinge ganz ftill und unbeweglich, benm Anbruch ber Nacht aber fangen sie an, gewaltig herumzustattern \*\*). Sie haben ein jahes ter ben, und lebten wohl 14 Tage, wenn sie gleich mit der Nadel aufgespießt waren.

\*) Rofel hat ihn fürtreflich ausgebrückt. schonen Bogel: 1B Nachtv. 2te Rl. S. 95,96. S. Man vergleiche hierben seine Beschreibung biefer ") Kosel 1 B. Nachtv. 2te Rl. S. 91. hat hierben

Der

Der Bauch, der halskragen unten, und die Fuße sind febr rauch. Die Weibchen . legen ziemlich fleine, halbrunde, grunliche Eper, welche oben weißlich sind, und unten ein fleines eingedrücktes Grubchen haben.

Die große, lange, oben braungelbe, und unten schwarze, weiß und gelb. gefleckte, kurzhaarichte Sahlweidenraupe.

Die Raupen dieser Urt sind sehr selten, indem ich ihrer noch zur Zeit im Inlius, nur etwa funf bis seche gefunden habe. Eigentlich leben sie nur auf den glatte blatterichten Sahlweiden, so auf den Wiesen wachsen; doch bequemen sie sich auch die gemeinen Sahlweidenblatter zu fressen \*\*).

Sie sind zween Zoll lang, und ziemlich diet, Tab. XIV, Fig. 1. In der Diete sind sie bennahe allenthalben gleich, ausgenommen am Ropfe, und Schwanze, oder am letzten Ringe, welche Theile etwas dunner, als das Uebrige sind. Sie sind ferner sehr rauchhaaricht, doch sind die Haare nicht sehr lang, weshalb man noch alle Farben der Haut deutlich unterscheiden kann. Sie gehoren also zu den halbrauchen, und in der Folge wollen wir zeigen, was die Haare für eine Stellung haben.

Dben auf dem Rucken, und an den Seiten find sie fahl : und dunkelgelb, so ins Braune fallt. Langs den benden Seiten, über den Lufelochern, liegt eine breite dunkel blaue,

hierben einige wichtige Anmerkungen mitgetheikt: "Das Slattern biefer Phalanen bauerte in ihrer Gefangenschaft, Die gange Dacht binburch. bis an ben folgenden bellen Morgen. Ich habe biefen Umftand besmegen anführen wollen, weil man baraus abnehmen fann, wie bie Datur auch ben fleinsten Kreaturen eine bestimmte Beit gur Rube, und eine andere ju ihren Berrich. tungen ausgesetzet babe, welche fie auf bas genaueste beobachten, wenn gleich ihre ibrigen Umftanbe fich zufälliger Beife veranbern. Denn ohnerachtet bie, ordentlich bes Dachts berum. fliegenden Papilions, in einem gang finstern Bebaltnig verschlossen find, worinn feine Abwechfelung bes Lichts und ber Dunkelheit verspuret werben fann; fo wiffen biefe Thiere bennoch ben Anbruch, ober das Ende, von Tag und Racht allhier eben fo gut zu merken, ale wenn fie unter frenem himmel leben. Die Art und Weise aber, wie es biermit jugebe, aber überhaupt bie Befchaffenheit aller verschiebenen Mittel, welche ber allerweiseste Schopfer gur Erhaltung eines fo nothigeit Enbimectes, als bie an gewiffe Beiten gebindene Rabe und Bewegung der nuberv, Weer Infect. 2. Qu.

nunftigen Rreaturen ist, erwählet hat, und zwar folche Dinge, woran wir mit Muthmaßungen unser Nachbenken üben können, aber wohl schwer-lich jemals dist zu einer deutlichen Einsicht dar von gelangen werden. Genug, daß und eine jede natürliche Eigenschaft, die wir an den allergeringsten Geschöpfen beobachten, eine neue Bahn zur Erkenntniß und Verherrlichung der göttlichen Eigenschaften eröffnet; und hierdurch wird schon dem Zaupts Endzwecke, welchen Gott, in Absicht auf und Menschen, ben Erschaffung und Erhaltung so unzähliger Arten von Insesten, gehabt hat, ein sattsames Genüge gesteistet...

bung eines außerordentlich seltenen Insetts Rechnung machen: eines Insetts, dessen Larve sowohl, als Schmetterling keinem einzigen Naturkündiger unserer Zeiten, außer unserem Verfasser vorgekommen ist; selbst Linne hat es bloß nach seiner Beschreibung angeführt. Es wird also unseren Ausmersfamkeit desso wurdiger fepn. E. des Verf. Tom. IL Part. I. p. 298. S.

blaue, schwarz punktirte Streife. Alle Minge, den ersten und letten ausgenommen, hab ben oben, nach dem hintersten Rande zu, zween große weiße Flecke, mit einem schwarzen Worderrande. Auf jeder Seite des zweeten und dritten Minges aber findet sich unter dies sen Wiesen Flecken, noch ein schwarzer. Das Gelbe des Ruckens ist schwarz und blaulich gemischt; allein der Kopf ist grau, und fällt ins Schwarze.

Der Bauch Lab. XIV, Fig. 2. ist recht schon Sammetschwarz. Zwischen jedem Ringe, die dren ersten ausgenommen, liegt eine gelbe Queerstreife. Die sechs spinzen Bors derfüße sind schwarz, die acht Mittelfüße aber, iiii famt den benden Nachschiebern Lab. XIV, Fig. 2. p, besonders an der auswendigen Seite, gelblich, hingegen stehen hier die Hakken an diesen Rüßen, in einem Halbzirkel.

Muf dem eilften ober vorlegten Ringe figet ein runder, überaus fark behaarter, Buckel Rig. 1, e. Der gange Rucken ift mit vielen gelblichen haaren bewachsen, wor: unter boch einige schwarzlich find. Sie stehen alle fenfrecht und gerade, und fommen un: mittelbar aus der haut. In den Seiten aber figen ungleich mehr haare von eben der Rarbe, die unterwarts nach dem Boden zu gefrummet find, fo daß fie, im Kriechen ber Raupe, mit ihren Spigen auf bem Boden wegstreichen. Ginige barunter liegen fogar vollia borizontal. Man merte hierben, daß diefe Seitenhaare auf gelblichen, fegelformis gen Rleischknopfen fleben, Big. 3, tete, die aber gang anders beschaffen find, als die Bib fdelfnopfe berer, im vorigen Stuck beschriebenen Raupen. Ein seglicher Ring hat auf jeder Seite einen folden Rleifcbuckel, Sig. 1, ttt; der erfte aber viere, die auch hober, als die übrigen find. Jeder bat feinen Saarbuich, deffen Saare alle nach dem Ropfe gus Zwischen jedem Ringe fist überdem noch auf benden Selten, ein furg : und weiße haarichter Bufch Tab. XIV, Fig. 3, bbb, deffen Saarchen frumm stehen, und unten an ben Bauch anschließen. Benm erften Unblick scheinen diese haarbufche so viel weiße Rlecke ju fenn. Go befinden fich auch an den Seiten bes Rorpers verschiedene Ralten und Rungeln

Aus diefer Beschreibung erhellet, daß diese Raupen, an den Seiten des Korpers, wo sich der Bauch von dem Rucken scheidet, die meisten haare haben, und diese haare inse gesamt mit ihren Spihen unterwarts gekehrt sind.

Sie sind von träger und langsamer Natur, und friechen wenig herum. Ihr Korper ist, wie ben den Ringelraupen, schlank und schlapp. Zuweilen nehmen sie eine ganz besondere Stellung an. Bekanntermaßen rollen sich verschiedene Raupenarten, wenn sie berührt werden, rund zusammen, und bleiben eine Zeitlang so liegen, daß die Außenseite der Rücken ist; allein die gegenwärtige thut das Gegentheil. Wenn man sie anrührt, oder wenn sie nur einige Gefahr befürchtet, rollt sie sich auf eine ganz verkehrte Art zus sammen, hebt den Kopf in die Hohe, zieht den Rücken ein, und kehrt sich dergestalt um, daß der Kopf ben nahe auf dem Schwanze zu liegen kömmt Tab. XIV, Fig. 4. Alsdenn kömmt der Bauch austwärts zu siehen. Zuweilen hebt sich nur die Vorderhälfte des Leis bes in die Höhe, und zieht sich rückwärts ein. Oftermalen bleibt sie über eine Viertele stunde

ftunde in diefer Stellung. Ein andermal biegt fie den Borderleib bergeftalt juruct, baff ber Ropf auf dem achten, oder neunten Ringe ju fteben fommt; denn aber bleibt fie mit ben Baudfuffen an ben Boden angeflammert, und in diefer Stellung ift ber Rorper nur Doppelt zusammengezogen.

Den 8ten Julius, und die folgenden Tage machten meine Raupen zwischen einigen Blattern ovale, ziemlich dicke und vefte Gespinnfte Zab. XIV, Rig. 5, die aus reiner weiffer Seide bestanden. Waren fie fertig; fo puderten fie folche inwendig mit einer rothliche weißen Materie auf eben die Art, wie die Rraut, Ringelraupen das außerliche Gewebe ibres Gespinnftes mit einem gelben Puder zu übergiehen pflegen. Diese Materie, oder die fe Art von Duder giebt dem Gefpinnfte eine ins Rothe fallende Farbe, und macht es gang undurchfichtig.

In bergleichen Befpinnsten verwandeln sich nun biefe Raupen in ichwarzblauliche Duppen, Lab. XIV, Rig. 6, die etwa nur zehntehalb linien lang find. Besonders aber ift es, daß fich zwenzollige Raupen in Duppen verwandeln, die über die Salfte furzer find. Benn ich fie aus dem Bespinnfte nahm, waren fie mit dem rothlichweißen Puder gang Sie haben aber auch noch bies besondere an fich, daß oben der Ropf und Sales bedecft. fragen mit vielen fleinen rothen Saarden bewachsen find, bergleichen auch an den Bauch: ringen, aber nicht fo baufig, figen.

Erft im folgenden Jahre, nemlich ben 23ten Man famen die Schmetterlinge aus, Die foldergeffalt in ihren Puppengehaufen über 10 Monat gesteckt hatten. Gie gehoren ju den Nachtvogeln \*) Zab. XIV, Big 7, 8, 9, mit fammformigen Guhihornern, und ohne merklichen Saugerußel. Gie find fury und did, ba doch, welches besonders ift, die Raupen fo lang waren. In den Farben gleichen fich die Mannchen Zab. XIV, Fig. 7, und Beibchen Rig. 9; boch fann man bende Weschlechter leicht an den Jublhornern und am leibe unterfcheiden.

Wegen der Gestalt find diefe Schmetterlinge merkwurdig, ihre Karben aber duntel, schatticht und fehr unansehnlich. Die Grundfarbe der Rlugel ift rothlichbraun mit Grau gemifcht. Dben liegen auf jedem Dberflugel dren buntele, fcbrage und geflammte Streis Zwischen der hinterften Streife, und dem hinterften Rande bes Flugels, ift die Fars be ein blauliches Grau; ohngefahr in der Mitte aber, etwas naber nach bem außern Rande, befindet fich ein dergleichen grauer Fled, mit einem schwarzen Punkte. Die aus: wendige Seite hat einen dunkelbraunen Rand; allein das Sinterfte, ober der rundlichte hinterrand biefer Flugel, ift mit einer braunen ausgefappten linie eingefaßt, baran bie Rappen oder Auszackungen mit fleinen Milchhaaren bewachsen find, welches ein artiges

grifeis margine postico albo variegato. Margo

<sup>\*)</sup> Rach bem Linné S. N. ed. XII. p. 813, no. 19 ist ce Phalaena bombyx elinguis ilici, inter dentes alae albus est, antennae pallidae. folia, (weil ber Bogel Die Bestalt eines Steche Faun, Suec. 1109. G. palmblatts hat), alis reverlis semitectis serratis

Anschen giebt. Zwischen benden schrägen Streifen aber, die dem hinterften Rande des Flügels am nachsten sind, ist der Grund fleischfarbig.

Die Unterflügel sind oben graulichbraun, in der Mitte mit einer breiten weißlichen Queerstreife: an der außerlichen Seite aber rothlich oder fahlbraun gezeichnet. Der hins terste Rand, und ein Theil der auswendigen Seite ist, wie der Grundtheil der Oberflügel, mit einer braunen ausgekappten linie eingefaßt, deren Winkel ebenfalls mit Milchhaaren bewachsen sind. Unten Tab. XVI, Fig. 8, sind die Unterflügel, wie oben, graulichbraun, in der Mitte aber zieht eine breite Queerstreife, oder dunkelbrauner Fleck durch. Die Obersstügel hingegen haben unten eine graue Rossfarbe, und in der Mitte eine schräge dunkle Streife.

Ropf, Halekragen, Leib und Jusie sind aschfarbig, mit Roth melirt. Der Stamm der Juhlhörner ist weiß, die Federbarte aber braun, und die Augen schwarz. Die Oberessügel haben die gewöhnliche Bestalt, außer daß ohngefähr in der Mitte ihrer länge der ine nere Rand ziemlich tief ausgekappt ist, Lab. XIV, Fig. 9, d. Sie stehen wie ein spisses Dach auf dem Körper. Die Unterslügel hingegen sind ganz unregelmäßig, fast ensörmig, gestaltet. Un der auswendigen Seite Fig. 10 haben sie einen tiefen Einschnitt i; an der andern Seite aber sieht man einen gewissen kleinen erhabenen Theil e etwas hervorstehen. Hierzwischen und zwischen der Spisse des Flügels ist der Rand b, etwas in die Höhe gestlappt, Fig. 9, p. Das merkwürdigste aber ist dieses, daß, wenn der Schmetterling still siet, die Unterslügel weit über die Obern wegstehen, so daß zuweilen mehr als die Hälste davon erscheint, wie man ben Fig. 7 und 9 sehen kann. Es haben also unsere Schmetzterlinge mit denen großen Papilions viel ähnliches, welche Recumitit die trockenen Blätterbündel nennet \*); denn daran stehen auch die Unterslügel über die Obern weg.

Der halskragen Tab. XIV, Fig 9, c, ist diek, groß, und eben so haaricht, als die Buße. Der Ropf scheint vorn eine Spige, wie ein kleiner Bogelschnabel, zu haben, Fig. 7, 9, t, welche die benden, vorn am Ropfe, neben einander liegenden, Bartspigen formieren. Statt des Saugerußels habe ich zwischen den Bartspigen nichts weiter, als zwen kleine, kurze, weiße Faserchen gefunden. Un den Fühlhornern des Mannchens sind die Barte auch viel langer, als ben dem Beibchen.

Der leib ist, selbst ben dem Maunchen Fig. 8, ungeschieft und diet, der aber hierin von dem Weibchen weit übertroffen wird. Die Weibchen legten Ener Fig. 11, wie kleine länglichte, weiß; und braungesteckte Kugeln, Fig. 12, an einem Ende mit einem schwarz zen Punkt, p.

Diefe Schmetterlinge sind sehr geschwind, und fliegen bes Abends mit großer Lebhaf, E 2 tigkeit.

<sup>\*)</sup> Tom. II, Part. II, Mém. 7, p. 41 faquets Absel Insestenbel. I B. Nachtw. 2te Kl. Tab. de feuilles séebes. Pl 23, Fig. 1, 4. Linn. S. N. 41, S. 233 die große haarichte Warzen • und ed. XII, p. 812. no. 18 Phalaena quereifolia. Zapfen Gravenpe. G.

tigfeit. Wenn sie still sien, liegen die Juhlhorner langs den Seiten des halsfragens, und den Ropf halten sie niedergebuckt. Ich habe sie in keinem Schriftsteller gefunden ").

Die rauche, schwarze, gesellige Vogelfirschenraupe, mit kurzen weißen und gelben Haaren, welche letteren auf benden Seiten eine gelbe Streife formiren.

Raum waren den toten May 1746 die Blatter etwas aufgebrochen, als ich be merkte, daß sie an den wilden Bogelkirsch: Baumen (Padus, Prunus Padus Linn.) schon sehr groß waren, weil diese mit zuerst treiben. In Schweden heißt dieser Baum Higg; Teutrnefort aber meldet, daß man ihn in Frankreich St. Lucasholz nenne, hier zu kande ist er sehr häusig. An einigen Zweigen von diesen Baumen entdeckte ich das mals verschiedene Raupen von mittelmäßiger Größe, welche truppweise bensammen saßen, Tab. XIV, Fig 13, und die Blätter abgefressen hatten. Sie waren ohngefähr zehn Uswien lang, und nach Proportion die \*\*).

Diese Raupen sind haaricht, Tab. XIV, Fig. 14, und haben sechzehn Juge, nemlich sechs Border: acht Mittel: und zween Hinterfüße. Die Farbe ist ganz schwarz, und zwar oben auf dem Rucken recht schon Sammetschwarz, unter dem Bauche aber matter-Unter den Luftlochern sind bende Seiten des Korpers mit vielen weißen, ziemlich langen, unterwärts nach dem Boben zu gefrummten Haaren, bewachsen. Es sigen zwar dergleichen Haare auch auf dem Rucken, aber nicht so häusig, welche hier aber mit einigen schwarzien und kurzern Haaren vermischt sind. Und den Seiten der dren ersten Ringe spielen sie ins Zitrongelbe. Ueber den Luftlochern steht auf seder Seite eine Reihe oraniengelber ins Rothliche fallender Haare, die den Raupen das Unsehen geben, als hätten sie daselbst zwo längs herunterlausende Streisen von solcher Farbe. Hieraus erhellet, daß sie besons ders an den Seiten, sehr haaricht sind; ihre Haare aber sind kurz, und sitzen keinesweges Buschelweise zusammen; sondern gehen unmittelbar aus der Haut heraus. Unter dem Bauche sind sie glatt, und man merkt da eben keine Haarchen. Der Ropf ist glänzend, und mit weißen Haaren bewachsen.

C 3 · Eine

\*) Im 2ten Tom. P. I. Mem. 3. p. 299 nennt unfer Verfasser diesen Rachtfalter petit paquet de feuilles seches: bas kleine trodine Blattbundel: G.

\*\*) Bon dieser befannten Raupe sagt Linné S. N. ed. XII, p. 758. no. 72, habitat in Pruno, Crataego, (Hageborn) Sorbo, (Quitschen), Pyro. Rosel I B. Tagv. 2te Kl. S. 15, Tab. 3, Fig. 1, 2. nennet sie, die schäbliche gesellige Drangegelbe Raupe, mit bem schwarzen Rucken, und eben bergleichen Seitenstrichen.

Dier zeigt fich eine fleine Berfchiedenheit in

benben Beschreibungen, indem unser Verfasser biese Rauve die schwarze mit gelben Seitenstrichen, Rosel aber die orangegelbe mit schwarzen Seitenstrichen nennet. Allein es find bloge Abanderungen in den Farben einer und derfelben Urt, die von der Berschiedenheit der Nahrung abhangen.

Im Jahr 1741, unmittelbar nach bem falten Winter best vorigen Jahrs, waren biefe Raupen in so überschwänglicher Menge ba, baß sie alle Obstbaume tahl fraßen, und unsäglichen Schaben thaten. G.

Eine geraume Zeit ihres Lebens bringen sie in Gesellschaft zu. Die ersten, die ich entbeckte, fand ich in einer Art von weißem seibenen Meste bensammen, das wie ein Knaul um einen Zweig gesponnen war, Tab. XIV, Fig. 13. Als ich solches öffnete, sah ich nichts darin, als trockene, mit ihrem Unrath vermischte, Blatter. Es scheint also, als wenn diese Naupen noch vor dem Winter ausschließen, und sich, ben Annaherung besselben, aus einigen Blattern, ein gemeinschaftliches Nest bereiten, um darin zu überwintern, wie die, vom Reaumitt genannten gemeinen zu thun pflegen. Es ist also kein Wunder, wenn man im Frühjahre von dieser Art schon so große Naupen antrisst \*).

Wenn sie sich hauten wollen, flammern fie sich auswendig an dem Refte in die Selb be mit den hatchen ihrer Bauchfuße an.

Meine Raupen, die noch nicht zu ihrer völligen Größe gediehen waren, lebten bis zu Ende des Mans im Zuckerglase fort. Sie fraßen entsetzlich, und wuchsen gleichsam zusehens. Den 23ten waren sie sechzehn gute kinien lang, und ziemlich dick, Tab. XIV, Fig. 15. Uebrigens sahen sie noch fast eben so, wie vorher, aus. Ich will sie jetzt besthreiben, wie sie nach ihrer vollkommenen Größe beschaffen waren.

Unten, und an den Seiten druber, oder weit über ben Luftlochern, ist der Leib graulichschwarz, und mit schwarzen Punkten beworfen. Oben hingegen ist der übrige Körper recht schon schwarz; aber auf jeder Seite liegt in der Lange herunter, eine Streise, welche nicht allein aus vielen rothen, oder dunkelgelben Haaren; sondern auch aus kleinen Flecken von gleicher Farbe bestehet. Leib, Kopf, und Füße sind mit vielen weißen, ziemlich langen, und mit einigen schwarzen vermischten Haaren bewachsen. Jedes Haar steht auf einem,

") Es scheint unser Versasser biese Raupen mehr im Gefängniß, als in ihrer frenen Detonomie beobachtet zu haben, daher hat er sich über einige Umstände nur durch ein: es scheinet, erkläret. Ich will daher aus Rösels Benfreibung noch einige überaus artige Bemertungen bepfügen, I B. Tagv. 2te Kl. S. 15.

t. Das Weibchen derer aus biefen Raupen fommenden Papilions legt schon im Julius feine Eper, ble von der Sonne noch im Unfange bes

Auguste ausgebrutet werben.

2. So bald die jungen Raupchen ausgefrochen, machen fie sogleich um das Blatt, worauf sie sitzen, ein weißes flaches Gespinnste herum, worunter sie so lange bleiben, dis das Blatt aufgezehrt ist. Alsdenn begeben sie sich samt bem Gespinnste nach einem andern, und machen es eben so.

3. Dies treiben fie so lange, bis die falten Machte einbrechen, und die Blatter fallen wolsten. Denn bereiten fie fich ihr Winterquartier,

baß fie nemlich ihr bieheriges Wohnhaus, fo= wohl von innen, als außen überziehen, und bie Blatter bergeftalt anhangen, baß fie famt ben

übrigen nicht abfallen.

(Ein wachsamer Gartner hat also besonbers im Februar, wenn die Raupzeit kommt, nach diesen zurückzehliebenen, und gemeiniglich im Gipfel der Baume sigenden zustammengesponnenen Blattern, zu sehen. Denn das sind die eigentlichen Raupennester, worin diese Feinde der Shibdume, als in einem hinterhalt wohnen.)

4 hierin bleiben sie den gangen Winter ohne Mahrung liegen, und leiden nicht den geringsten Schaden von Kälte, Schnee, Wind, und Regen, bis das Frühjahr erscheint, und die ersten Blätter herausfommen, da sie denn den Augengenblick auch ben der hand find, und ihre vorige Lebensart jum größten Nachtheil der ausschlagenden und blühenden Obstbäume, aufs neue wieder aufangen.

einem, etwas erhabenen, schwarzen Punfte Zab. XIV, Sig. 16, mit einem weißen Birtels Dhne Lupe aber tann man foldes nicht feben. Langs bem Bauche, amifchen rande. Den Ruffen, ift die Saut glatt, und die Luftlocher ichward.

Sie leben überaus gefellig, und wenn fie fich verfammlet haben, begeben fie fich auf Die Blatter, und ichichten fich dicht neben einander. Bier bleiben fie eine geraume Beit, als wollten fie bie Berbauung recht ruhig abwarten. Sie fpinnen ftart; die ich in einem Buckerglase hatte, tapegierten die Seiten beständig mit einem weißen Bewebe, worauf fie

beffer, als auf dem glatten Glafe, geben konnten \*).

Den 25ten Man, und die folgenden Tage fchickten fich meine Raupen jur Bers wandlung an. Gie bereiten fich aber feine Gespinnfte; fondern hangen fich mit dem Somange an irgend einen veften Rorper an, und machen fich hernach einen feidenen Burtel um den Leib herum, wie die schonen Rohlraupen, von denen die weißen schwarzgeflecks ten Papilions \*\*) fommen, chenfalls zu thun pflegen. hernach verwandeln fie fich allmahlig in Puppen. Man sieht es ihnen schon an, daß es Tagvogel, und zwar folche werden follen, die feche gleiche Buge haben, oder mit feche Buffen geben \*\*\*).

Dies zeigten mir die Puppen viel beutlicher, als die Raupen, welche verschiedene Schriftsteller beobachtet haben. Requitige handelt bavon in feinen Memoires Tom. II, Part. I, p. 93. Pl. 2. Fig. 5 ift die Raupe, Fig. 6, 7, die Puppe, und Fig. 8, 9, det

\*) Mit ber Sautung biefer Raupen hat es eben bie Beschaffenbeit, als mit anbern; fie laf. fen aber allezeit bie alte abgeworfene haut in ihrem Gefpinnfte liegen. Außerdem aber hat Rosel I. c. S. 16 ihre Wanderschaft artia befchrieben.

Ben Tage friechen fie, wie alle Tagvogelraupen, ihrem Kutter nach, bes Machts aber fegen fie fich meiftens alle jufaimmen. Wenn fie fruh wieder ihrer Rahrung nachziehen, pfleget eine bavon bie Babn, nemlich ein Gespinnfte zu machen, auf welchem bie anbern insgesamt nach. folgen, nicht anbere, als wie eine Beerbe Cchaafe ihrem Lockhammel, ober Anführer auf bem Fuße nachgebet. Sind sie nun an Ort und Stelle gefommen; fo gehet es über ben grunen 3weig ber. Während biefer Arbeit machen fie bin und wieber ein Gespinnste, moran fie leicht zu erkennen, und zu vertreiben find. Folglich freffen fle immer in Befellschaft, und fo lange, bis fie fich jum lettenmale gehautet haben. Je größer fie werben; fe mehrt gerftreuen fie fich auf bem gangen Baume, ben folche Armeen in furger Beit tahl machen fonnen., Ben biefer Belegenheit muß ich ein fleines Berfeben juructnehmen, fo in bes herrn Rarl Bonnets, und einiger anderer berühmter Naturforscher Abbandlungen aus ber Infettologie G. 158 in ber Mote f) fteben blieben. Es muß nemlich bafelbft in ber zwoten Teile nicht beiffen : ber schone Segelvogel, Podalirius; fondern ber deutsche Weiftling, Crataegi, benn bon beffen Ranpen fagt Rosel bas folgende, in bem übrigens riche tig angegebenen Citato. G.

\*\*) Pap. Brafficae Linn. 3.

\*\*\*) Rofel fest ibn baber in bie zte Rlaffe . ber Lagudgel, Die fich burch bies hauptfenngeichen von ber erften unterscheiben, baf fie sechs vollkommene Rufe haben, da jene nur mit zween orbentlichen und zween furgen Pfotden, ober Pugfugen, jur Reinigung ber Hu= gen, berfeben find. Daber bat auch Linne ben Papilio Ferenia p. 770 no. 140, einen India. ner, ber gur erffen Rlaffe gebort, als eine Geltenheit angeführt, baf er bexapus fen. Die, bon bem herrn Prof. Maller in ber ausführlichen Erflarung bes & M. C. Vten B. Iter Th. S. 602, ben biefer Gelegenheit gemachte Unmerfung: wer kann an den Exemplarien in den Rabineiten davor fleben, ob diejenigen, die man mit vier Suffen erblickt, nicht fechs gehabt baben, mogte wohl, wenn fonft alle übrige Rennzeichen gutreffen , eine fleine Einfcbranfung leiben. G.

Papilion vorgestellet. Die Raupe und der Papilion ist hier besonders gut getroffen. Die Merianin hat sie auch in ihrem Werke von Europ. Inf. Pl. 85 abgebildet; die Raupe aber ist schlecht gerathen. Frisch gedenkt ihrer im 5ten Theile seiner Beschreis bung der Insekten in Deutschland S. 16; allein die Figuren davon Tab. 5. sind sehr unzformlich. Inzwischen hat er doch ihre Geschichte am besten gekannt, und schon gewußt, daß sie in zusammengesponnenen Blättern überwintern. Diese Beobachter haben ihre Raupen mit Pstaumenblättern gefüttert.

Ben der Art und Beise, wie sie sich mit einem Gurtel aufhangen, will ich mich auch nicht langer aufhalten, da sie der Herr von Neaumur Mem. Tom. I. Part, 11. Mem. 11, aussührlich beschrieben hat. Ich wende mich also zu den Puppen selbst.

Benm Anblick der Raupen sollte man sich kaum vorstellen, daß es so schöne und artige Puppen wurden Tab. XIV, Fig. 17, und 18\*). Ihre Farbe ist Zitrongelb, ben einigen weißlich. Auf diesem gelben Grunde liegen viele schone schwarze Flecken und Streitsen, die sich überaus gut ausuchmen. In welcher Ordnung sie liegen, siehet man an den Figuren. Unter dem Bauche Fig. 18, geht eine glanzend schwarze breite Streise in der Länge herunter. Sie gehoren zu den eckligen, und man kann es ihnen gleich ausehen, daß daraus Tagvögel kommen werden. Der Halskragen hat oben eine schwarze erhabes ne, scharfe, im Haldziekel stehende, Kante, Fig. 17, a, an benden Seiten sist ein kegelt somiger Knopf, Fig. 18, t, t, und der Kopf geht in eine stumpfe rundlichte Spise zu, Big. 17, p. Der Schwanz endigt sich mit einem harten, länglichten, abgestutzen, und mit vielen Hächen beseitzen, Theile, Fig. 17, d, womit sich die Puppe an die, vor der Verswandelung gemachten Schichten Seide anhängt. Behm Anrühren schlägt sie mit dem Bauche um sich.

Die Papilions bleiben ohngefahr dren Wochen "") in der Puppe, benn sie kamen schon den 14ten Junius zum Vorschein. Ich hatte zwar eine große Menge Puppen; sie kamen aber nicht alle aus, sondern starben an einer besondern Krankheit, indem sie von Tage zu Tage rothlicher wurden. Ich siel gleich darauf, daß sie mögten Schlupf: wespenwurmer in sich haben; da ich sie aber öffnete, fand ich sie weich und modricht. Sie hatten einen dicken, rothlichen, faulen und stinkenden Saft in sich, und waren schon

\*) Rofel 1 B. Tagv. 2te Kl. Tab. 3, Fig. 3, 4. Un biefen Puppen fann man besouders alle Theile des funftigen Papilions sehr schon liegen feben. Scite vom Ropf angehet, und mitten unten am Bauche zusammen, hernach einfach bis zur Stielspipe fortläuft, daselbst liegen die Jublhorner, und zwischen diesen die 3 Paar Juste.

<sup>1.</sup> Der Vorderleib gehet bis jum Gurtel, oben in ber runden Hohe steckt der Ruschen, unter einer niedrigen Hervorragung der Ropf, unter dem Andpfchen vorn am Ropfe der gelb und schwarz eingefaßte Schneckentuffel.

<sup>2.</sup> Bo ber ichwarze Strich ift, ber auf jeber

<sup>3.</sup> Die Flügelscheiden haben am außersten schmalen hellen Rande, eine schwarze Einfassung, welche aus großen langlichten, an einander stehenden Punkten bestehet. S. Rosel l. c. S. 18. G.

<sup>\*\*)</sup> Dier ju ganbe faum 14 Tage. G.

Undere Puppen, die dicht neben diesen franken lagen, lebten und befanden sich wohl. 3ch fand teine Burmer in der faulen Seuchtigkeit; indeffen mogte ich wohl die eigentliche Urface diefer Rrankheit wiffen, die aber fcwer zu errathen ift \*).

Unter allen Abbilbungen, die wir von diefen Schmetterlingen haben, find die Mes rianischen die besten und naturlichsten. Inzwischen scheint mir boch etwas daran zu febe len, darum will ich die meinigen Tab. XIV, Fig. 19, 20 benfügen \*\*).

Es find Tagvågel mit keulenformigen Bublhornern, mit fechs vollkommenen Rugen, beren Unterflügel etwas unten um den Leib herumgeben. Gie find von ziemlicher Große, und nehmen mit ausgebreiteten Flugeln Sab. XIV, Fig. 20, gut und gern, einen Raum von zween Zollen, und neum linien ein. Sie haben aber nur zwo hauptfarben, Weiß und Schwarz. Die Reaumursche Beschreibung bavon ift furz, aber schon \*\*\*):

"Sie gehoren, fagt er, ju einer Urt ber erften Klaffe von Tagvogeln +). Die Grundfarbe ihrer Flügel ift weiß, mit verschiedenen schwarzen Stris ichen, wodurch sich die Aldern der weißen Flugel ungemein heben, und aus: "gebruckt sind. Ben bem Mannchen sind biese Abern schwarzer, als ben "bem Weibchen. "

Das folgende will ich beschreiben.

Langs dem hinterften Rande der Flügel liegt auf jeder Aber ein hellschwarzer Fleck, und eben dergleichen findet sich auch mitten auf den Oberflügeln, er ift nur nicht so deuts lich ausgedruckt. Unten find die Unterflügel weiß, das ins Gelbe fällt, und mit fehr feis nen schwarzen Dunkten bezeichnet. Ein gut Theil von bem außerlichen breiten Rande der Oberflügel ift braun. Merkwurdig ifte, daß die Flügel diefer Papilions fehr durchfich: tig, und also nicht so ftarf mit Schuppen, wie andere Schmetterlinge, bedeckt find. haben weit weniger Schuppen, welche die burchsichtige Membrane durchschimmern laffen. Die Unterflügel hingegen sind viel schuppichter, mithin auch undurchsichtiger. find die Schuppen an fich fehr klein und kurz, aber breit, deren Oberende ben einigen drene ben

") Von biefer Krankbeit fann ich aus eigener Erfahrung mehr als eine Urfach angeben:

1. fann baran eine Rrantheit ber Raupe furg vor ber Bermanblung;

2. ein allufeuchter Ort und verhinderte Aus. bunftung ber Puppen Schuld fenn;

3. habe ich insondetheit angemerkt, baf bie Puppen, wenn fie eine Zeit lang in ber Conne fteben, und ploglich an einen andern Ort gesetst werben, ersticken, und alsbenn leicht verfaulen. G.

\*\*) Mach dem Linné S. N. ed. XII. p. 758,

v. Geer Infect. 2, Qu.

no. 72 ift es Papilio Heliconius Crataegi, alis integerrimis rotundatis albis : venis nigris : der gemeine beutsche Weifiling, ben unftreitig Rofel I B. Tago. 2te Al. Tab. 3, Fig. 5, 6, am besten und naturlichsten vorgestellet bat. Die ubrigen Schriftsteller findet man benm Linne angeführt. Einen ahnlichen Chinesischen Weißling hat herr Prof. Müller ben ber ausführlichen Erflarung bes L. R. S. V & I Th. Tab. 18. Fig. 4 abgebildet. 3.

\*\*\*) Mem. Tom. II, Part. I, Mem. 2, p. 92.

+) nach feiner Eintheilung. B.

ben andern aber zwenmal gezackt ift. Diefe Rappen ober Bahne find wieder an einigen

rundlicht, die deshalb wie ein Serz aussehen \*).

Ropf, Korper, Füße, Fühlhorner und Rüßel sind schwarz; Ropf und Salsfragen aber mit langen weißlichen Haaren bewachsen. Das Ende, oder der Anopf der Fühlhors ner ist ebenfalls weißlich, die Augen hingegen dunkelbraun. Benm ersten Anblick sollte man sie für die Kohlweißlinge halten; ben genauerer Bergleichung aber findet man das zwischen viel Berschiedenheiten.

Zulest wollen wir noch anmerken, daß die Raupen dieser Schmetterlinge der Schlupfwespen : Plage Tab. XVI, Fig. 1, 2, 6, eben so stark, als die Rohlraupen unterworfen sind \*\*). Ich werde aber davon in dem letten Stuck dieses Theils ausführe licher handeln.

") herr Prof. Muller in der ausführlichen Erflarung des & M. S. V B. I Th. Tab. XVI. Fig. 1, a, c, d, hat einige Schuppchen von verschiedenen Theilen dieses Weifilings abgebilbet. G.

\*\*) Eine ganz besondere Weisheit der gettlichen Borsehung, daß die schädlichsten und zahlreichsten Inselten die meisten Feinde haben, die sie wieder verzehren, und ihren Verwüstungen Grenzen sehen. Außer den Sperlingen, Spinnen und andern Feinden werben diese Raupen auch noch von den Schlupswespen aufgerieben. Außerdem

1. legt bas Weibchen oft mehr als 200 Ener, woraus man auf bie entfehliche Vermehrung

biefer Raupen Schliefen fann.

2. haben biese Papilions einen sehr feinen Geruch. Rosel I B. Tagv. 2te Kl. S. 19 ergahlt davon folgende artige Geschichte. Er hatte einige Puppen in einer Schachtel vor bem

Fenster stehen. Ben derfelben fand sich ein solcher Weißling ein, und schwärmte immer um dieselbe herum. Ob er gleich weggejagt wurde, kam er doch wieder. Dies bewog ihn, die Schachtel aufzumachen, da er denn ein Paar ausgesschloffene Weibchen sand; er trat einige Schritt zurück, und sogleich fand sich der Vogel nicht nur wieder ein; sondern er begab sich in die Schachtel, und begattete sich sogleich mit dem einem ausgesommenen Weibchen. Er war also nothwendig durch die Witterung von diesem Weibchen herbengelockt.

3. Diese, und die Roblweißlinge (Crataegi et Brassicae) sollen den vermennten Blutregen an Wänden und Stauden am stärksten verursachen. S. Rosel Tago. 2te Kl. S. 27. Von diesem für den Aberglauben so fruchtbaren Phånomen S. Reaumar Mem. Tom. I. P. II p. 380. Areue Mannigsalt. 2ter Jahrg. S. 545. G.

### Siebente Abhandlung.

## Von den rauchen sechzehnfüßigen Bürstenraupen, und ihren Schmetterlingen.

nter den rauchen Raupen sinden sich welche mit einigen dieden Haarbuscheln auf dem Rucken, darin die Haare dicht neben einander, und gleichsam Bundelweise bensammen sigen. Insgemein sind die Haare in diesen Bundeln alle gleich lang, als war ren sie mit der Scheere geschoren, so daß sie gleichsam kleine Burstchen formiren, wie sie der Herr von Reaumite genennet hat. Durch diesen Namen Burstenraupen (a brosses) unterscheiden sie sich also von andern haarichten Raupen, und ich wüste auch keinen bessern und natürlichern Karakter für sie zu finden.

Einige darunter find raucher, andere glatter. Außer den Burften haben sie ges meiniglich noch andere Haarbuschel an sich, die eben so, als ben denen, im fünften Stuck beschriebenen Raupen, auf Buckeln oder Andpfen stehen. Einige haben dicht am Ropfe gleichsam zwen hörner von länglichten Haarbuscheln oder Pinseln, die aus vielen Haaren bestehen, welche Haarpinsel aber ben andern sehlen. Man könnte also die Burstenraupen in verschiedene Rlassen abtheilen; da ich jest aber nur von einigen wenigen Arten zu handeln gedenke; so will ich sie lieber in ein Stuck zusammenbringen, weil überdem ihre Arten ben weiten nicht so zahlreich, als die übrigen haarichten Raupen sind.

Insgemein haben sie auf bem eilften ober vorletten Ringe einen haarpinfel, der nach der Verschiedenheit der Arten, bald aus nichteren, bald aus wenigern haaren bestehet. Es ist auch die Zahl der Rückenbursten nicht ben allen gleich. Uebrigens haben sie sechzehn Füße, sechs vorn, acht in der Mitte, und zween Nachschieber. Wenigstens kenne ich keine Burstenraupen, die weniger hatten; und eben so wenig sind mir welche bekannt, die sich in Lagvogel verwandeln sollten; es werden lauter Nachtvogel, oder Phalanen.

Die schöne rauche, geibe, Bursten und Buschelraupe, mit Sammetschwarzen Queerstreifen in einigen Ringgelenken, die man im herbst auf ben Birn- Kastanien- und andern Baumen findet.

Die hier vorkommenden Raupen Lab. XVI, Fig. 7, sind von der Merianin Pl. 47, vom Goedart Tom. 3. Exper. 18, und vom Reaumur Tom. I. Part. II, Pl. 33,

Fig. 4, 5 vorgestellet worden \*). Sie haben 16 Füße, darunter die Bauchfüße mit vereschiedenen, im Halbzirkel stehenden Hakchen, besetzt sind. Im Herbst findet man sie auf den Birnbaumen; der Herr von Regumur aber hat die seinigen auch auf den Rastas nienbaumen angetroffen \*\*), und sie mit solchen Blattern gefüttert. Derfelbe hat sie, samt ihren Schmetterlingen, sehr schon beschrieben \*\*\*); doch will ich noch einige Unnere

fungen hinzuthun, um fie besto kenntlicher zu machen.

Die Haut dieser Raupen, sagt Reatlinur, sen grun. Ben den meinigen war sie recht hochgelb, ben einigen nur etwas ins Grune fallend. Die Haare auf derselben sind ebenfalls gelb, aber die Haare, woraus die vier Bursten bestehen, hellgelber; hinges gen ist der Haarpiniel auf dem vorletzen Ninge ganz Rosenroth. Reatlinur sagt nur: die Pinselspitze sen so gefärbt gewesen. Die vier Ruckenbursten sind diet, und besstehen aus vielen Haaren. Jede ist aus zween besondern Busteln, Tab. XVI, Fig 8, a, b zusammengesetzt, die oben e d dergestalt zusammenstoßen, daß sich die Haare einander daselbst durchkreuzen. Mithin sind die Bursten oben breiter, und dieter, als unten.

Realinur sagt, wenn sich die Raupe frummt; so kommen wenigstens von dren Ringen, die Fugen zum Borschein, welche wie das schonste Sammetschwarz aussehen. Ich habe dies auch noch an mehreren meiner Raupen wahrgenommen: daß nemlich die folgenden Ringe in ihren Gelenken schwarz gestreift, solche Streifen aber nicht so breit, und schön, als die dren vorhergehenden sind. Die dren Ringe, welche auf die folgen, worzauf die Bursten siehen, haben an jeder Seite, eine kleine schwarze, langs herunter gehende, Streife. Reaulitür gedenkt derselben zwar nicht, doch sind sie in seiner Zeichnung gut ausgedrückt.

Der Leib ist übrigens noch mit vielen Haarbuscheln (Aigrettes) bewachsen, die alle auf halbrunden Knopfen stehen. Auf den vier, mit Bursten beseigten Ringen, befinden sich sechs Buschel, auf jeder Seite dren, folglich auch sechs Knopfe. Die folgenden Rins ge haben acht Busch, allemal zween statt der Bursten; wie denn auch auf den dren erssten Ringen noch mehrere, aber kleinere Buschel sigen.

Mührt man diese Raupen an; so rollen sie sich sogleich in einen Zirkel zusammen +).

") Die übrigen Schriftsteller finden sich benm Linne, ber S. N. ed. XII, p. 824 no. 54 diese Raupe also beschrieben: Larva fasciculata, pilosa, flava segmentis nigris; fasciculo caudae longiori rubro; dorst 4 albentibus. Adsel, ber I B Nachtb. 2te Kl. S. 217 = 232 viererley Arten Bürstenraupen beschrieben hat, nennet die gegenwärtige S. 222. die gelbe Bürstenraupe, und hat sie Tab. 38, Fig. 1, abgebildet. G.

\*\*) Habitat, fagt Linne l. c. in arboribus Pomonae, Corylo, Quercu. Fago. Mach Rofels Zeugniß, S. 222, auf ben Bienbaumen am haufigsten, seltener auf Apfel und Pflaumenbaumen. Bienblätter find ihr rechtes Futter; bach verzehren sie auch, wie herr Alecmann baselbst berichtet, bas Laub der Psiestebhaume. Uebrigens Raupen von ganz sonderbarem Anssehen, wie kleine Jahnbursten. G.

fq. 3. Mem. Tom. I, Part. II, Mem. 12, p. 216

†) Besonbers ist es, bag bie Burften leicht ausgeben; man barf sie nur anfassen; so hat man sie zwischen ben Fingern. G.

Im September machten sie sich Gespinnste Tab. XVI, Fig. 9 \*), die mit ihren eigenen Haaren vermischt sind, worin sie sich bald in Puppen Tab. XVI, Fig 10 verwandeln. Bendes, sowohl das Gespinnste als die Puppen, hat Realitmur sattsam beschrieben \*\*).

Selbiger erzählt auch verschiedene Bersuche, die er über die Berlangerung und Berkurzung bed Echens der Insekten, besonders der Raupen, und Schmetterlinge ans gestellet, indem er die Puppen bald an sehr warme, bald an kalte Derter gelegt hat \*\*\*). Er berichtet, es waren verschiedene Schmetterlinge dadurch weit früher, als in der frenen Luft ausgekommen. Dies erfolgte, wenn er die Puppen an einem warmen Orte, &. E. des Winters in den Gewächshäusern, oder in andern warmen Behältnissen verwahrte, ja folche sogar brutenden Hennen unterlegte.

Ich war begierig, eben bergleichen Phanomen zu sehen. Mithln legte ich einige von diesen Burstenraupenpuppen in ein, neben einem Kamin, der beständig geheißt wurde, ans gebrachtes Schränken, worin es folglich so warm, ja oft noch wärmer war, als in eis nem Treibhause. Dies geschahe zu Anfange des Novemberg. Mun sabe ich alle Tage nach, ob die Schmetterlinge bald auskommen wurden. Gleich im Anfange des Decems bers hatte ich schon das Bergnugen, ein ausgekommenes Mannchen zu sehen; einige Tage nachher folgte ein zwentes, und den 24sten erschien auch ein Weibchen. Das erste Mannchen war damals schon todt, aber das zwente lebte noch.

Ein offenbarer Beweis, daß ich durch die Warnte die Geburt dieser Schmetterlinge beschleuniget hatte. Denn, so sie in freger kuft, oder in einer kalten Kammer gewesen waren, wurden sie, wie ich aus den vorigen Erfahrungen wußte, nicht eher, als im May des folgenden Jahrs ausgekommen senn. hatte ich sie gleich in gedachtes Schränkten gerhan, so bald sie Puppen geworden waren; so wurden sie noch zeitiger zum Vorschein gekommen senn. Der herr von Reaumurt hat in gedachter Abhandlung auch die Urs sache angegeben, warum die Schmetterlinge aus den warmgelegten Puppen zeitiger, als in freger kuft auskommen, wohin ich nielne Leser verweise †).

Unsere Schmetterlinge aber gehoren zu benen, die nicht lange leben, und ohngefahr acht Tage nach ihrer Geburt wieder sterben. Inzwischen begatten sie sich doch in dieser kurzen Zeit, und die Weibchen legen nachmals ihre Ener. Zugleich aber habe ich also auch das teben dieser Schmetterlinge durch ihre beschleunigte Geburt verfürzt. Denn sie sind noth.

\*\*) Mem. l. c. p. 216. Pl. 33, Fig. 6, 7, 8, 9. 3th füge noch hinzu Rosel I B. Nachtv. 2te Kl. Tab. 38, Fig. 2, 3, S. 223, 224. S. \*\*\*) Mem. Tom. II, Part. I, Mem. 1.

†) Mem. Tom. II, Part. I, Mem. 1. p. 5, 6, 7. Er vergleicht fie mit bem Bachsthum ber ge

triebenen Pflanzen, und beweiset: es werde durch die Warme die ersorderliche Ausdunstung der Puppen beschleuniget, durch die Balee aber zusrückgehalten. Daß dies aber nicht immer unter einerlen Umständen auf gleiche Art erfolge, fann ich durch das Benspiel einer gesinden und lebenden Puppe von der Pavonia minor beweissen, die ich vom Februar bis Man in der warmen Stube gehabt, und gleichwohl nicht ausgesommen ist. B.

<sup>3)</sup> S. Rofel I B. Machtb. 2te Kl. Tab. 38, Fig. 2. Das Gespinnste ift boppelt, ein außerliches und innerliches, in welchem letteren fich die Raupe eigentlich verwandelt- G.

#### 30 Siebente Abhandlung. Von den rauchen sechzehnfüßigen

nothwendig früher gestorben, als sie naturlicher Weise wurden gestorben senn: Bekanntermaßen leben die Schmetterlinge schon wirklich unter der Puppengestalt, folglich hatten die meinigen ihr Leben bis zum Man des folgenden Jahrs behalten.

Die Reaumürschen Abbildungen \*) dieser Schmetterlinge find von den meinigen sehr verschieden. Ich will sie jest gleich beschreiben. Goedart hat das Welbchen ziemlich naturlich vorgestellt. Davon will ich auch den Anfang machen Tab. XVI, Fig. 11.

Wenn es still figt, und das thut es den ganzen Tag; so streckt es die Füße vorwarts von sich, hangt den Ropf etwas nieder, und bedeckt ihn zum Theil mit den dicken Haaren der Vorderfüße. Die Fühlhorner legt es bicht an die Seiten etwas unter den Oberstüsgeln an; so daß man sie denn gar nicht mehr seben kann.

Die Oberflügel sind schmuzig weiß mit braunen Schattirungen. Da, wo die Flügel ihren Anfang nehmen, liegt eine kleine braune Queerstreife, hernach kommt eine etwas breitere Streife von gleicher Farbe, die der Länge nach gleichsam in zwo Linien getheilt ist. Noch weiter herunter sindet sich eine dritte braune Queerstreife, welche ebenfalls wie die vorige doppelt ist, davon aber die untere heller als die obere ist. Diese dren Streisen sind in der Breite wellensormig und ungleich. Außer diesen liegen noch auf eben diesen Flügeln andere kleine Linien und Flecke. Uebrigens sind sie braun punktirt, welches ihnenein artiges Ansehen, und niedliche Schattirung giebt. In der 11ten Figur der 16ten Lasfel sieht man das mit einem Blick.

Der Halstragen ist auch schmutig weiß, und sehr rauch. Die Oberstügel bedecken ben ganzen leib, wenn der Schmetterling still sist \*). Inzwischen sagt doch der Herr von Reaumur: der keib liege bloß und sen unbedeckt, wie er denn auch den Vogel in dieser Stellung abgebildet hat. Das ist also der erste Unterschied zwischen seinem und meinem Vogel. Zweptens sind die Farben des seinigen von dem meinigen auch sehr unsterschieden. Denn alle vorgedachten braumen Queerstreisen besinden sich ben dem Reausmurschen nicht. Inzwischen scheint es doch mit den unsern einerlen Art zu senn; denn die Beschreibung der Raupe kommt genau mit denen überein, woraus ich meine Vögel erhalten habe. Vielleicht sind die Schmetterlinge selbst wegen des kandes wirklich verschies den, und in Frankreich anders, als in Holland beschaffen, wo ich diese Veobachtungen Zeit meines dortigen Ausenthalts gemacht habe.

Der

Prof. Muller nennt ihn wegen des, zwischen die ausgestreckten Juse, niedergebuckten Ropfs, den Ropfbanger, und unser Verfasser Tom. Il Part. I p. 318 Phal. patte etendue blanche, weil er, wenn er still sist, die benden Vorderfüse vorzwärts von sich streckt; also konnte man ihn auch den Strecksuff nennen. G.

\*\*) hierin und in den übrigen Studen fimmt Rofel mit unferem Verfaffer überein. G.

<sup>\*)</sup> Pl. 33, Fig. 10, II. Minmermehr wied man diese Phalanen daran ersennen; besser, unendlich besser ben unserem Versasser, und am bessen bennn Kösel I B. Nachtv. 2te Kl. Tab. 38, Fig. 4, 5. Nach dem Linné S. N. ed. XII. p. 824. no. 54 ist es Phalaena bombyx pudibunda elinguis cristata, alis cinerascentibus, fasciis tribus susci linearibus vndulatis. Im Berl. Magaz. 2 B. S. 418 der Kothschwanz. Herr

Der Bauch des Weibchens ist wegen der vielen Eper, die es beherberget, sehr dick und ungeschiede. Er besteht aus verschiedenen Ringen, und hat gleiche Farbe, als der Halstragen, inzwischen ift er oben etwas gelblichbraun.

Die Unterflügel sind oben auch schmutzig weiß, mit einigen fahlbraunen Flecken be worfen, aber nicht wie die oberen braun punktirt. Unten sind alle vier Flügel mattweiß; die Unterflügel haben hier einen deutlichen enformigen braunen Fleck, der dem Herrn von Reaumit nicht entgahgen ist; allein er sagt: er sen völlig zirkelrund. Außer diesem Flecke haben sie noch einige hellbraunere Schattirungen. Uebrigens sind die Unterflügel viel kleiner, als die obern.

Die sechs Füße sind grau, unten mit braunen Punkten, und endigen sich mit zween kleinen braunen hakchen. Sie sind sehr haaricht, besonders die benden Vordersüße Tab. XVI, Fig. 11 BC, die mit vielen Haaren, wie Wolle, sehr stark bewachsen, und auch et was langer, als die andern sind. Die Augen sind schwarz, und die Fühlhörner kamne soder Schnurren. Ich werde in der Folge davon weiter reden. Jest gehe ich zur Beschreibung des Männchens.

Ben Bergleichung des Mannchens Tab. XVI, Fig. 12, und des Beibchens Fig. 11, sieht man gleich, daß das erste in allen Studen viel kleiner ift als das andere. So ist auch des Mannchens Farbe weit dunkler, und endlich sindet sich zwischen den Fuhlhorenern bender Geschlechter ein merkwurdiger Unterschied.

Oben ift die Farbe der Oberflügel ben bem Mannchen, wie benm Weibchen, schmus gig weiß; allein verschiedene dunkelgraue Flecke, und viele wellenformige Queerstreifen, ge ben ihnen eine tiefere, obgleich nicht unangenehme Farbe. Un der Figur kann man alle ditse Streifen weit besser sehen, als sie sich beschreiben lassen.

Hinten auf dem Halbkragen aber, recht zwischen dem Anfange der Flügel, befindet sich ein dunkelgrauer und schwarz gerändelter, merkwürdiger Fleck Tab. XVI, Fig. 12, F. Micht sowohl ein Fleck, als eine Art von einem etwas erhaben stehendem Buschel oder Burste, die aus Haaren und Schuppen besteht. Dieser Fleck sehlt dem Weibchen ganz. Eben so besindet sich hinten am Bauche ein dunkler Fleck, den das Weibchen auch nicht hat.

Der Bauch des Mannchens ist weit kleiner, und schmaler als des Weibchens, so lanz ge er voll Eper ist; so bald es aber solche abgelegt hat, ist sein keib nicht viel dicker, als des Mannchens. Uebrigens sindet sich alles, was wir von dem Weibchen gesagt haben, auch an dem Mannchen; die Fühlhorner aber bender Geschlechter sind verschieden gestaltet, wie es den Phalanen mit bartigen Fühlhornern eigen ist.

Die Fuhlhorner des Mannchens Lab. XVI, Fig. 12, E E, find ben nahe wie Bosgelfedern, denn fie haben Barte, wie diefe, und an jeder Seite derfelben noch fleinere Barste, die man mit bloffen Augen nicht mehr sehen kann.

Der hauptstamm Fig. 13, GH dieser Buhlhorner besteht aus verschiedenen Gelenken, und hat auf benden Seiten eine große Menge, schräges stehender Barte Lab. XVI, Fig. 13, IK. Die innern sind kuzer, als die dußerlichen. Sie find in dem Hauptstamm dergestalt eingewurzelt, daß sie mit demselben einen frummlinichten Winkel machen; ich will sagen: daß sie nicht wie die Vogelscderbarte, eine egale und ebene Flache; sondern eine Art von Rinne formiren. Es haben also diese Varte hier eine ganz andere Gestalt, als die der herr von Reaumur von einem andern Schmetterlinge beschrieben hat \*). Es sigen erwähntermaßen Fig. 14, I K L M, auf jeder Seite andere kleine Varte, die hier eben die Stellung haben, als die großen Varte am hauptstamme, daß sie nemlich von benden Seiten naher zusammentreten. Das Sonderbarste an den großen Varten ist noch dieses, daß sie am Ende eine Art von Dornspisse haben Fig. 14, a 2 a a, die nach dem Grundtheile der Fühlhörner, oder nach dem Kopfe des Schmetterlings zusseht. Die Spisse an den Kühlhörnerbarten, deren Requimur am angezogenen Orte gedenkt, steht mit der Spisse nach dem Ende des Fühlhorns zu. Unter dieser großen Spisse sigt noch eine kürzere Lab. XVI, Fig. 14, b, die auch mit dem Ende nach der Wurzel des Fühlborns zustelnte, dere Großen Spisse endigt sich der Vart in eine, nach dem Ende des Fühlhorns zulausende, diese Spisse C.

Des Mannchens Fuhlhorner sind braungelblich, oder dunkel okergelb; aber des Weibchens seine Fig. 15, GH, sind nicht so schon; denn dessen Barte Fig. 15, IK sind

febr furs, und haben lange nicht fo viel fleine Debenbarte, als bas Mannchen.

Die größern Barte Fig. 16, I K der weiblichen Fuhlhörner find in ber Mitte etwas dicker, als an benden Enden. Sie endigen sich, wie ben dem Mannchen, mit dren Dorns spigen a a a, b b b, o c, die ungleich furzer find. Un benden Geschlechtern aber ist der Stamm der Fuhlhorner oben mit vielen Schuppen bedeckt, wovon diese Seite gran

ausfiehet.

In der Reallmurschen Beschreibung dieser Schmetterlinge wird das noch als ets was merkwurdiges angeführt, daß sie vor dem Kopse fleischichte und glatte Bartspitten, ohne alle Haare und Schuppen haben, welche auch Pl. 33, Tom. I, Fig. 16, 17, so abgebildet sind. Ich aber habe sie über und über mit Haaren und Schuppen bedeckt gefunden. Man sieht es an der, Tab. XVI, Fig. 17, vergrößert vorgestellten Bartspitte, daß baran der Haare nicht wenig, und daß sie auf der einen Seite, B, sehr lang sind. Ihre Farbe ist grau, und sie sind mit einigen schwarzen hadrchen vernischt. Behm Anfange D, ist der Bart schmal und dunne, hernach aber wird er dieser B C, und endigt sich zulest in eis ne ganz glatte braune Warze A. Die Reaumurschen Bartspitzen sind ungleich kleiner, als die meinigen; aber bloß die Haare verursachen den Unterschied der Größe.

Requinur fagt ferner: es hatten diese Schmetterlinge zwischen den Bartspigen einen kleinen Saugerußel, der aus zwen besondern, etwas spiralformig gewundenen Studen bestände. Mit dieser Beschreibung stimmt ber Saugerußel Lab. XVI, Fig. 18, an den meinigen vollkommen überein. Er besteht nemlich aus zween hellgelben Theilen EF,

Tom I Part I a are Die Pig to to 16 17 ac

GH, die in der kange herunter abgesondert neben einander liegen, an der Burzel aber FH zusammenhangen. Sie sind bende etwas gekrummt. Unter dem Bergrößerungsglase Fig. 19 erscheinen sie mit kurzen haarden bewachsen, und haben gegen das Ende einige kleine Spigen K.

Aus dieser Beschreibung erhellet, daß diese Schmetterlinge zu denen gehoren, welche federbartige Fühlhorner, und einen so kleinen Saugerußel haben, den man nur durch die tupe erkennen kann. Die Flügel tragen sie oben auf dem hinterleibe wie ein abgerunde

tes Dad, fo bag berfelbe bavon vollig bebedt mird.

Wir haben vorher eines Busches oder einer Burste Fig. 12, F gedacht, der aus haaren und Schuppen bestehe, und den das Mannchen auf dem halskragen habe. Ich habe diese hadrchen unter dem Bergrößerungsglase sehr merkwürdig gefunden. Es sind Schuppen mit langen Stielen Tab. XVI, Fig. 20: Schuppen, die man Haarformige nennen mögte. Denn die Stiele sind so dunn als ein Haar SQ, RM, TO, und am Ende des Stiels siget eine flache länglichte Platte PS, LR, NT, die mit den gewöhnlichen Schmetterlingsschuppen übereinkömmt, aber in der Breite verschieden ist. Mit dem andern Ende steckt der Stiel in dem Halskragen. Es sind aber diese Haarformigen Schuppen mit wirklichen langen und feinen Hadrchen vermischt. Sowohl die länge dies ser Haare als Schuppen ist die Ursache, daß sie hier auf dem Halskragen des Schmetterzlings einen so hohen Busch formiren, denn sie stehen alle senkrecht. Die Fig. 20 verges stellten sind keinesweges die längsten.

Ehe ich die Geschichte dieser Naupen beschließe, muß ich noch erinnern, daß sie sehr oft der Plage unterworfen sind, gewiße Wurmer mit einem spiken und beweglichen Kopfe, auf Unkosten ihres lebens, in sich zu ernähren, die sich aus ihrer eigenen Haut, wie die Fleischwurmer, ein Gespinnste machen Tab. XVI, Fig. 21, und hernach braunrothlichwerden. Hieraus kriechen nachmals schwarze, gestreifte, zwenslüglichte Fliegen, Fig. 22, mit rothen Augen, aus, die den gemeinen Stubensliegen ziemlich ahnlich sind, gleichwohl

aber zu einer andern Art gehoren ").

## Die sehr gemeine schwarze Raupe, mit vier gelblichen Ruckenbursten, fünf schwarzen Haarpinseln, und rothen Andpfen, die fast alle Arten Baumblatter frist.

Die

") Diese Naupen und Schmetterlinge sind von unserem Verfasser sehr genau, und weit vollsständiger, als von andern beobachtet. Rösel I B. Nachtv. 2te Kl. S. 224 ist in seiner Beschreibung der Schmetterlinge sehr furz, und hat sich auch baben in einigen Stücken geirret, z. E. wenn er sagt: die Jühlhörner sind bey beyden Geschlechtern einander gleich, und Mannchen P. Geer Insekt, 2. Qu.

und Weibeben batten einerley Jarbe. Er hat aber folches im III B. S. 270 eingesehen und gefunden, daß das Mannchen nicht nur bunfler, sondern auch kleiner sep, und federformige Fühlhorner habe.

Die Eyer, bie bas Meibchen legt, find rund, hellbraun, mit einem eingebruckten Puntte I B.

Nachtv. 2te Kl. Lab. 38, Fig. 6.

Die Raupe, beren Geschichte ich jeigt beschreiben will, ift febr gemein, aber von gang besonderer Gestalt Sab. XVII, Fig. 1. Biele Schriftsteller, als Goedart \*), die Mes rianin \*\*), Swammerdamin \*\*\*), Reaumir +), haben bereits bavon gehans Bogu bient es alfo, mogte man hier fragen, fie nochmals ju befdreiben? Ich ant: worte, ihre Beschreibungen find fehr furg, und die Abbildungen ziemlich unvollfommen; doch icheinen bie Merianischen und Swammerdammschen Riguren noch die besten su fenn.

Es finden fich diese Maupen auf vielen Baumen, und freffen ohne Unterschied Wflaumen , Birnen : Weißdornen (Schleben) : Woll : Bruchweiden : Erlen : und Eichenblat Am haufigften habe ich fie auf den Bruch : und Wollweiden angetroffen, auch mit solden Blattern gefuttert. Sie fressen entsetzlich ++).

Die fich in Weibchen verwandeln wollen, find allemal etwas großer. Die großten find ohngefahr 14 kinien lang, und haben fedyehn Buge, darunter die Bauchfuße mit cie nigen, im Salbzirfel fiebenden Bafchen befest find. Uebrigens find fie hagricht und rauch.

Dben auf dem Rorper ift die Brundfarbe, wie der Ropf ein icones Sammetichwarg. Jeder von den fieben letten Ringen hat auf jeder Seite ein fleines bellgelbes langlichtes Rlecken Zab. XVII, Rig. &, tt; der zehnte und eilfte Ring aber auch auf jeder Geite des Rudens eine langs heruntergehende gelbe Streife i. Um Leibe finen noch viele rothe.

Da unfer Verfasser bler abermal ber Bliegen, warmer in biefen Raupen gebacht bat; fo fann ich mich nicht entbrechen, bavon eine gang befondere Anmerfung aus Swammerdamms Bibel der Matur Fol Leipzig, 1752 C. 282 ber-

aufenen.

"Es giebt Raupen, die ihren Keinden, die fie vergehren, behülflich find. Wenn fich die Burmer, die fie burchbohrt baben, unter ben Bauch begeben; fo bebt fich die Raupe in die Sohe, um ihnen Plat ju machen. Und ob fie fchon tobtlich vermundet ift; fo umspinnt fie boch bie befondern Gespinnfte biefer Burmer mit einem allgemeinen Gewebe febr forgfaltig, und wenn fie bas gethan, flirbt fie. hieraus fchlieft er, daß bies Durchbohren und Tobten ter Raupe nichte zufälliges sen, in bem er allein ben ben Rauven nach C. 281, eine vierfache beständige Ordnung mahrgenommen habe, nach welcher Die Burmer, Die fich in ihrem Imern aufhalten, endlich ba hervorfriechen.,, G.

\*) Juf. 2 Tab. 29, 30. \*\*) Eur. Juf. Lab 84.

\*\*\*) Bibel ber Matur Tab. 33, Sig. 3, 6,

berglich Schlecht.

†) Mem. Tom. I, Part. I Mem. 7, p. 409. Pl. 19, Fig. 4, 5, eben so schlecht. Unseres Verfasfers Zeichnung ift gang fartreflich, wie auch Rofels feine Infettenbel. I & Rachtv. 2te Rl. Lab. 39, Fig. 1.

Die übrigen Schriftsteller findet man benm Linné S. N. ed. XII. p. 825 no. 56. Es ift Larva fasciculata; pilosa, fasciculis dorsalibus 4 albis; antennalibus caudalique obscuris. Rosel nennt fie bie, mit rothen Andpflein gegierte,

graue Burffenraupe. G.

tt) Im August und September find fie borgualich, und erwachsen angutreffen. Linne berfichert, baß fie auch Lindenblatter freffen, Ros fel fagt, l. c. G. 225: fie fragen nur Pflaumen. laub. herr Aleemann hingegen bat fie auch, ju Folge feiner Ummerfung bafelbit, G. 226 auf Bindbeerstrauchen und Pfirstebhaumen angetroffen, und bemerft, baf fie bas Birnbaumlaub gern freffen, auch bie Apfelblatter bena-Die Merianin hat fie mit Schwarge Schlebenblattern gefuttert. Es hat zwar herr Aleemann bafelbft versprochen, die vielen Merf. wurdigfeiten biefes Infette in feinen Bentras gen nachzuholen; meines Biffens aber ift es in Absicht ber Burftenraupen noch nicht gesches hen. Im Ramen aller Infettentlebhaber, bie feine Verdienfte ju ichagen miffen, muntere ich ibn auf, biefe Cehnsucht bald zu erfüllen.

runde Andpfchen, aus welchen lange, schwarze und gelbliche Haarbilsche herausgewachsen sind. Die aus dem letten Ringe hervorstehenden Haare sind langer, als alle übrigen. Ucht dergleichen Knopfe sigen auf jedem Ringe, auf dem zweeten und dritten aber zehn. Ben der achten Figur siehet man diese rothen Knopfe sehr deutlich "). Worn aus dem ersten Ringe sind einige gelbe Haare hervorgewachsen, die mit den Spissen vorwarts ste hen, und dergestalt auf dem Ropfe liegen, daß sie ihn bennahe ganz bedecken. Alle jest gedachten Haare haben auf benden Seiten wieder verschiedene andere spisse Nedenhaarchen Lab. XVII, Fig. 5, 6, welche mit ihren Spissen nach dem Ende des Stammhaars zu stehen, so man aber nur mit dem Vergrößerungsglase sehen kann. Unter dem Bauche sind diese Raupen schwarzgrünlich. Die spissen Vordersüße sind schwarz, die Bauchsüße aber braun ").

Oben auf dem neunten und zehnten Ringe siet eine konische oder pyramidalformige, blanke und ebene, hellrothe, und ganz glatte Fleischwarze Lab. XVII, Fig. 8, 11. Die Gestalt derselben kann die Maupe verändern. Bisweilen drückt sie solche nieder, und zieht sie einwärts; denn siehet sie wie ein Trichter aus; zuweilen aber richtet sie solche wieder, bald kurz, bald lang, in die Hohe. Rurz, sie kann ihr, wie sie will, verschiedene Gestalten geben. Der herr von Reatimit hat an seiner sogenannten gemeinen Raupe \*\*\*) zwey dergleichen Wärzchen bemerkt. Er wußte ihre Absicht nicht, und ich kenne sie eben so wenig. Sicher müssen hemerkt. Er wußte ihre Absicht leisten sie der Raupe sehr wichtige Dienste, weil sie solche, wie man bemerkt hat, ausdehnen und zusammenziehen kann. An einer von diesen Raupen stach ich sie mit einer Lanzette auf, und es kam ein helles, grün-

nirten Roselschen Rigur. G. im Linne gesucht habe; so muß ich mich wun-

\*\*) 1. Diese Raupen fommen aus aberwinterten Epern. Rösel sagt l. c. S. 226; sie hatten in ihrer Jugend fast alle Zierrathen ber Erwachsenen, und veränderten sich durch das Häuten wenig. Herr Rleemann aber bezeuget daselbst: sie waren ben ihrer Geburt aus dem En größtentheils braunlich, sie hatten auch noch feine Rückenbursten und schwarzsederige Hörnerbuschel, und ber Kopf nebst den Knopfen sen schwarz. Dies alles verändere sich nachmals ben ihrem Wachsthum.

Daß Rösel sage: ber Kopf sen mit grauen Haaren bicht behangen. Eigentlich siehen sie aber, wie unser Verfasser, und auch Herr Alesmann richtig angemerkt haben, nicht am Ropfe; sondern am Rande bes ersten Absacs. G. 115, Mem. Tom, I Part. I Mem. 2 pag. 115, Pl. 6, Fig. 1 M M. Fig. 2, 10. Die Phaslanen bavon Tom, II, Pl. 5, Fig. 4, 5, 6. Da ieb bieses Insest mit aller modlichen Sorgfalt

bern, bag ich es schlechterbings nicht finden tonnen. Er hat biefe ste Platte Sig. 4, 5, 6 nirgenbe angeführt. Dies ift bie Urfad, marum ich im vorhergebenben biefe Chenilles communes des Reaumur nicht genau nach bem Linne habe bestimmen tonnen. Da ich indef. fen aber die Regumurfebe Beschreibung ber Raupe Tom. II, Part. I, p. 155, und ber Phas lanen p. 126. fq. mit ber Rofelfchen Befchreis bung 1 B. Machtb. 2te Rl. G. 137. Tab. XXII, verglich; fo traf fie genau mit ber erfferen über. ein. Die Raupe ift eben der Vielfraß, als fie Reaumur geschildert hat, auch eben fo gemein und baufig. Linne aber nennet ben Bogel Phal. B. Chryforrhoea, p. 822 no. 45, unb bat baben Regumür Toni: I, Pl. 16, Fig. 11 angeführt. Dies scheint eine offenbare Verwechse. fung zu fenn; benn bie Chryforrboen ift gang guberläßig ber Bogel ber Reaumarichen commune. Man vergleiche befonders Regumur Tom. II, Part, L pag, 129, 130. 3.

granliches, gummichtes Wasser heraus. Zugleich aber war ich begierig zu wissen, ob die Raupe daben gelitten hatte; allein sie lebte, sie fraß wie vorher, und verwandelte sich nachter in ein vollkommen gutes Weibchen.

Was aber diese unsere Raupe noch besonders hat, und die angeführten Schriftsteller ebenfalls bemerkt haben, sind vier diese haarbursten, und sieben Buschel mit haaren und besonders langen Jedern. Auf dem vierten, fünften, sechsten und siebenten Ringe sigen die vier Bürsten. Sie sind gelblich, glanzen wie Atlas, und bestehen aus vielen haaren, die lauter kleine Nebenbarte haben, Tab. XVII, Fig. 6. Auf seder Bürste sichen die haare auf zween Andpsen, und kommen mitten auf dem Rücken zusammen, so daß sie nur eine Bürste auszumachen scheinen.

Die langen, wie Pinfel, aussehende Saarbufchel haben auch eine gang andere Stel Zween ftehen vorwarts vom erften Ringe ab, und nach dem Ropfe gu Rig. 1, 2 2, wie federformige Ruhlspigen oder horner. Dben auf dem I ten Minge fint der dritte Bufch, Lab. XVII, Rig. 1, d, ebenfalls fart mit haaren und Rebern bewachsen welche hier ein wenig gekrummt find, und nach dem Schwanze zustehen. Sie stehen also juft wie das Schwanzhorn gewiffer Raupen , beren wir in der vierten Abhandlung gedacht Auf dem funften Ringe befinden fich noch zween bergleichen Buichel c c, beren auf jeder Seite einer fitt, die aber der Lange ber Seiten des Rorpers perpendifular, oder Diefe funf Bufche find fcwarz, und bestehen aus fehr artis dem Boden parallel ftehen. gen Rederchen, darunter einige furger, als die andern, Fig. 3, und mie furgen bartigen ober fachlichten Saaren vermischt find, Sig. 5. Die Riele der Redern find fcwarz, Rig. 4, und haben fehr viele, ziemlich lange Barte, hauptfachlich vorn an der Spige, wo fie eine Art von Burfte, oder dicken Pinfel formiren a p. Bieraus erhellet, daß es febr artige Rederchen senn muffen. Der herr von Reaumur fagt: \*) es waren diese Rederbarte ben Barten ber Bogelfedern abnlich : fie waren nemlich wieder Redern in Aleinem, Die auf benden Geiten fleine Barte hatten. 3ch habe diefe gedern mit einem febr farf vergroß fernden Mifroffop untersucht, aber nie entdeden tonnen, daß ihre Barte wieder andere fleine Barte gehabt batten, fondern fie gang glatt gefunden.

Auf dem vierten Ringe sigen noch zween andere Busche Lab. XVII, Rig. i, e e, die zwar mir denen auf dem funften Minge gleiche Stellung haben, aber viel furzer find. Sie bestehen aus gelben haaren Fig. 7 mit ziemlich langen Barten, die aber doch furzer find, als die Barte an den schwarzen Federn der übrigen Busche.

Folglich hat unsere Naupe vier gelbe Bursten, tunf schwarze, und noch zween ans bere gelbliche Busche, davon jeder auf einem halbrunden Knopfe ficet Fig. 3, t.

Ich hatte noch eine dergleichen Raupe, Kig. 2, die denen jest beschriebenen sehr ahm lich war, und folglich zu eben der Klasse gehorte; die aber vier schwarze Busche mehr Fig.

<sup>\*)</sup> Tom. I. Part. 1. Mem. 2. p. 109.

Fig. 2, f f, g g, als die übrigen hatte- Sie faßen, zween und zween, auf jeder Seite bes sechsten und siebenten Ringes. Uebrigens sind sie den andern schwarzen Buschen gleich, außer daß sie, besonders auf dem siebenten Ringe, Lab. XVII, Fig. 2, g g, kleiner, und kaum halb so groß, als die andern waren. Diese Raupe hat also eilf Busche und vier Bursten, und die vorgedachte gelbe, langs dem zehnten und eilften Ringe gehende Streife, erstreckt sich hier vom achten bis zum eilften. Aller dieser Beränderungen ungeachtet, ge hort sie sicher zu der vorhergehenden Klasse. Bielleicht ist es entweder ein Geschlechtsunzterschied, oder ein bloses Naturspiel, welches mir am wahrscheinlichsten vorkömmt.

Unfere Raupen find ziemlich lebhaft, und friechen fehr geschwind. Berührt man fie, so fallen fie gleich auf die Erde, und rollen sich im Birkel zusammen. Ich habe auch bemerkt, wenn sie ein Korn von ihren Erkrementen von sich geben, so heben sie den Schwanz

in die Bobe, weil ihnen foldes vermuthlich dadurch erleichtert wird \*).

Bu Ende des Julius machten sie sich Gespinnste, Tab. XVII, Fig. 9. von weißgelbe licher Seide, und hingen sie in den Glasern an den Seiten an \*\*). Sie sind so dunne, daß die Raupe durchscheint. Da diese Raupen nicht Seide genug ben sich haben, sie die cfer zu machen; so wissen sie diesen Mangel durch ihre Haare, und Buschelfedern zu erse gen, die sie allenthalben in und auswendig mit hineinweben, wie die 9te Figur der 17ten Tasel zeigt. Nimmt man auch eine Raupe aus ihrem Gespinnste, so sieht sie ganz kahl aus.

Einige Tage nachher verwandelten sie sich in schwarze und glanzende Puppen. Die Mannlichen sind sehr klein Tab. XVII, Fig. 10, und nur sechstehalb kinien lang. Bon der Bauchseite Fig. 11 haben sie eine ganz sonderbare Bestalt. Der Bordertheil des Korpers nn aa, wo sich der Kopf, die Fuhlhorner, und die Flügel des zukunfrigen Schmetterlings besinden, ist breit, und im Umfange wie ein Biereck, gestaltet. Die Flüsgel

\*) Es ist bisher fast Mobe worben, bag man bie Swammerdammschen und Reaumurschen Beobachtungen zu sehr heruntersetzt: eine Mobe, welche ber größte Undank gegen die Berdienste dieser großen Beobachter ist. Denn ich glaube gewiß, wir waren vielleicht nicht so weit, als wir sind, batten sie und nicht vorgearbeitet. Bur Bestätigung will ich die artige Beschreibung ansühren, die und Swammerdamm B. der R.

S. 224 von diesen Burstenraupen gegeben hat. "Sie sind wegen ihrer wundersamen Gestalt beträchtlich. hinter bem Ropfe auf dem Ruschen haben sie vier Buschel haare, welche einem, als eben so viel plattgeschorne Rleiderbursten von weißer, ins Gelbe fallender Farbe portommen. Born um den Kopf haben sie noch zwen Buschel haare, welche zwen horner vorstellen, die Farbe davon ist sichwarz, die hadrchen aber sind ungleich lang, und ihre Spigen sehen wie gespaltene Federchen aus. Auf beyden Seiten

ber Bruft tragen fie noch zwen bergleichen Bus schelhadrige Reberchen, bie fehr artig als zwen Ruber aussehen. Allernachst vor ihnen stehen noch zwen bergleichen hadrige Riemen ober Rus ber, bie aber von Bau lange nicht fo artig finb, als chen beschriebenes Paar, welches bas zwente in ber Ordnung ift. Die Farbe bes erften Paars trifft bennahe mit ber garbe ber vier ebe. nen und flach geschornen Burften auf bem Ruden überein, nemlich fie ift gelblich, und fallt ins Beife. Beiter ift bie gange Saut von blefen Raupchen bier und ba mit angenehmen Farben zierlich burchwebt, die alle aus furzhadrigen und ichuppichten Pflaumfeberchen befteben, Imischen welchen die haut überall mit langlichtem und lockern Saar befest ift, ber Grund aber bes Maut felbit ift braun. .. . . . . ..

\*\*) Rosel I B. Nachtv. 2te Kl. Tab. 39, Fig. 2. G.

gel a a sind breit und groß; die benden Juhlhornerfutterale aber n n sind besonders merks wurdig. Sie sind breit, und am Ende rundlicht. Sie liegen krumm im Halbziekel, oder wie Bockshorner, und stehen stark hervor. Eben so merkwurdig sind auch die Augen y y, Fig. 11, Tab. XVII. Der Bauch ist kegelfdring, besteht aus verschiedenen Ningen, und endigt sich in eine ziemlich lange steise Spisse p, womit sie insgemein noch in dem Gewebe des Gespinnstes hangt. Uebrigend sind diese Puppen ziemlich rauch, und es ist der Kopf und Leib, unten und oben, mit vielen seinen gelblichen Haarchen bewachsen. Selbst auf dem Rücken zeigen sich noch Spuren von denen gelben und dicken Bürsten, welche die Raupe hatte.

Die weibliche Puppe Fig. 12 ift viel größer, als die mannliche, sieben kinien lang, und ziemlich dief. Der Kopf b, die Flügel a a, und die Füße nehmen hier einen kleinen Raum a b a ein, bas Uebrige ist Bauch, der Ropf dunne, und die Flügelfutterale sehr klein. Der keib ist dief und lang, und endigt sich in eine länglichte Spige. Oben auf der Puppe und vor dem Kopfe sigen viel weiße Haare. In sich sind die Puppen schwarz und sehr glanzend, die Flügel aber weißlich. Sie lassen sich auch weich aufühlen. Die angeführten Figuren 10, 11, 12 der XVIIten Tasel zeigen, wie verschieden die Puppen bender Geschlechter sind. Dieser Unterschied aber ist zwischen den Schmetterlingen noch größer, wie wir bald sehen werden.

Im August kamen die Schmetterlinge aus \*). Nach den Swammerdamms schen und Reaumurschen Beobachtungen sind bekanntermaßen die Mannchen von den Weibchen sehr verschieden. Iene haben schone große, diese aber bennahe gar keine Flüsgel, denn sie sind so klein, daß man sie kaum für Flügel erkennet \*\*). Ich werde sie jest bende beschreiben.

Das Mannichen Lab. XVII, Fig. 13, ist sehr klein, und vom Kopfe bie zum Ende der Flügel nur sieben Linien lang. Seine Flügel trägt es bennaße mit dem Boden pas rallel, und sie lassen nur etwas vom Borderleibe unbedeckt. Die Fühlhörner sind artig, mit langen und schwarzen Barten, deren Stamm braun ist. Die Augen sind schwarz, Kopf,

"). Nach bem Linné S. N. ed. XII, p. 825, no. 56 ist est Phalaena Bombyx elinguis antiqua, alis planiusculis: superioribus serrugineis lunula alba anguli postici; femina aptera, nach bem Beelin. Magaz. II B. S. 408, ber Lasseriger; nach Müllers aussührlicher Erst. bes L. N. S. ber Sonderling. Swammerdamm B. ber N. Tab. 33, Hig. 3, 6. Reaum. Tom. I. Pl. 19, f. 12, 17. Rosel I B Nachtv. 2te Kl. Tab. 39, Hig. 4 hat nur bas Weibehen; aber III B. Tab. 13, Hig. 3, 4, bas Münnchen. Die Röselsche Bemerkung im III B. S. 82-als ob das Männchen bas Weibehen nach der Paarung mit sich durch die Lust führe, hat herr Klee-

mann nicht gegründet gefunden; sondern halt es für eine Wirkung einer Flucht, da das Weidechen seine Einer gleich an die Puppenhülse legt, und daben stiede. Im II Tom, Part. I, Mem. 3 p. 292 nennt ihn unser Verfasser: das Pazradorum, weil das Weidchen keine Flügel hat, und versichert: er habe das nie gesehen, was Rösel behauptet, daß das Mannchen das Weidchen von einem Baume zum andern mit sich sortschleppe. G.

\*\*) Daher nennet fie auch Swammerdamm B. ber R. G. 225 eigentlich teine Flügel; sons bern nur ben dunklen Abrif berfelben. G.

Kopf, Füße und leib graulichbraun. Die benden Vorderfüße i i sind sehr rauch und lans ger, als gewöhnlich, es trägt sie fast immer vor dem Kopfe wie zwen hörner. Vorn auf dem Rucen sitt ein kleines Burstchen mit sehr dunklen haaren. Oben sind die Oberstügel fahlbraun, oder dunkelgelb mit Braun vertrieben. Es liegen darauf verschiedene Flesche, und braune Schattirungen. Auf jedem Flügel besinden sich zwo wellensormige braus ne sehr merkliche Queerstreisen, nebst einem großen weißen Augenstecke, der nach der innern Flügelseite zuliegt. Der hinterste Rand, oder die Bass des Flügels führt acht bis neun rundlichte dunkelbraume Flecke. Die Unterslügel sind oben, alle vier aber oben und unten fahlbraun, oder gleichsam Okergelb. Statt des ganzen Saugerüßels sigen vor dem Rospfe unter den Bartspisen, zwen kleine weiße, dunne, und sehr kurze Körperchen, die der Herr von Reattiniur sehr gut bemerkt hat \*). Dies Männchen ist sonst sehr lebhaft und fliegt überaus geschwind. Insgemein trägt es seine artigen Fühlhörner hoch, und mit, dem Boden parallel, so ihm ein niedliches Ansehn giebt.

Desto ungeschiekter und fauler aber ist das Weibchen. Es kommt bennahe nicht von der Stelle, sondern bleibt insgemein an dem Gespinnste hangen, wo es ausgekrochen ist, und legt sogar seine Eper gleich oben auf dasselbe, wie Reauntur \*\*) bemerkt hat. Es wartet nur auf die Vegatung mit dem Mannchen; kurz, es scheint bloß zum Eperles gen gemacht zu senn, und stirbt, so bald es dies gethan hat. Zwar scheinen einige andere Weibchen ebenfalls bloß zu dieser Absicht zu leben; ich kenne aber keins, das so faul und unempsindlich, als dieses, ware. Es bewegt sich saft gar nicht, außer wenn man es bes unruhiget. Doch regt es den Schwanz beständig, Tab. XVII, Fig. 14, p, indem es ihn bald ein bald auszieht, vermuthlich um das Mannchen zu seiner Pflicht einzuladen: das einzige Geschäfte, das diese Phalanen thun.

Es haben aber biefe Weitchen eine gang befondere Beffalt Zab. XVII, Rig. 14, 15. Sie feben gar nicht wie Schmetterlinge aus, weil ihre Rlugel fo flein find, Rig. 14, a, a. Ropf und Salefragen find auch nicht fonderlich groß, ber leib aber ift, gegen das gange Thier gerechnet, außerordentlich did und plump. Das gange Infeft scheint gleichsam nur Bauch zu fenn, der von Enern ftrott. Die Rublhorner Rig. 14, b b, find furg, und bas Die feche Ruge find bunn, fehr rauch, und haben am Ende zwo braus ben feine Barte. ne Arallen. Die Farbe dieser feltsamen Schmetterlinge ift, wie fich Requinur auss bruckt, fcmutig grau, und afchfarbig. Indeffen ift die Grundfarbe bes Ropfs, des Halsfragens und leibes oben schwarz, Die aber durch viele graue Hagre fast verdeckt wird. Der gange Korver, felbst die Stumpelflugel (Moignons) find fehr rauch, aber weißlich. Der lette Ring hat einen besondern Saum, woran die haare langer, ale die übrigen find, Big. 14, f, f, dazwischen das Insett von Zeit zu Zeit den After verlängert Tab. XVII, Big. 14, P, der tegelformig aussicht. Die Augen find tlein und ichwarg. Die gewohns

#### 40 Siebente Abhandlung. Won den rauchen sechzehnfüßigen

liche Große der Weibchen, ehe fie abgelegt haben, ist wie ben Fig. 15. Nachher kann man leicht erachten, daß ihr keib viel dunner geworden, denn die Eper hatten ihn so aufzgetrieben. Sie sind klein Fig. 16, und haben die weiße glatte Porzellanfarbe, die ihnen ein artiges Unsehen giebt, Fig. 17, 18. Eigentlich sehen sie wie kleine langlichte, oben etz was eingedrückte Rügelchen aus \*), welche flache Seite mit einem braunen Zirkel oder Ringe eingefast ist a a, in dessen Mittelpunkt sich ein Grübchen c von gleicher Farbe bes sindet. Es legt, oder klebt sie eins ben dem andern her, so daß das flache Ende allezeit oben stehet \*\*).

## Die schwarze rauche Raupe, mit fünf halbschwarzen, und halbweißen Ruckenbursten, samt brey langen schwarzen Saarbuscheln.

Im Man brachte man mir eine Burstenraupe, dergleichen ich noch nicht gesehen hatte. Da sie aber auf der Erde gefunden war; so wußte ich nicht gleich, was ich ihr für Blatter geben follte. Ich legte ihr allerlen Sorten vor, und sahe, daß sie sich zu dem Erdbeer und einer Urt von Brombeerlaube bequemte, das man hier zu lande Jungsfrubar nennet, sie fraß es mit eben so guten Appetit, als die Stachelbeerblatter \*\*\*).

Diese Raupe Tab. XV, Fig. 12 ist über mittelmäßig groß, und funfzehn kinien lang, wenn sie sich auch nicht ganz ausgestreckt hat. Die Grundfarbe des Körpers und Kopfs ist ganz schwarz, an den Seiten aber ist dies Schwarze matter und blässer als auf dem Rucken. Sie hat sechzehn schwarze Füße, übrigens ist sie sehr rauch und haaricht, und die Haare stehen Buschelweise auf halbrunden Knöpfen. Die Zahl dieser Knöpfe, und folglich der Haardüschel ist auf allen Ningen nicht gleich. Auf dem zen und 1 oten sigen ihrer acht; der vierte die achte aber hat nur seche, und die Vorderringe mehr als acht. Diese Haare sind gelblichgrau, etwas ins Grüne fallend, und mit einigen schwarzen Haars chen vermischt.

Huf

\*) Rosel 1B. Nachtv. 2te Kl. Tab. 39, Fig. 5.

\*\*) Es giebt auch gewisse Spannmesser, beren Weibchen ungestügelt sind, und deren Raupen erstaunlichen Schaben thun. S. Rosels III
B. Tab. 14. Es ist Phalaena Geom. brumats
Linnei p. 874, der Frostschmetterling, davon
in der eilsten Abhandlung mehr vorkommen
wird. G.

no. 55 ist es Larva fasciculata, pilosa: fasciculis dorsalibus 5 albis, capitis anique susci: habitat in Leontodo, Trifolio (Rice) Rubo, Populo. Rosel I B. Machtv. 2te Kl. S. 217 nennt sie schlechtweg die graue Burstenraupe; abgebil-

bet hat er sie Tab. 37, Kig. 1, 2, 3. Reaumür hat sie nicht, Muller aber in seiner aussührlichen Erklärung des L. N. S. V B. Iter Theil Tab. 14, Kig. 6. Rösel und Alcemann haben sie auch auf allen Arten von Weiden, Rosensträuchen, Weistdornen, Twerschigen, und vielen andern Baumen gefunden. Nachher bezeuget unser Verfasser Tom. II. Part. I. Mém. 3. p. 318: er habe sie auch auf den Pflaumenbäumen und Sahlweiden gefunden, und bemerkt noch, daß sie im Herbst klein sind, gesellig leben, den Winter durchleben, und das Frühjahr erst ihre rechte Größe erreichen. G.

Auf dem 4, 5, 6, 7, und 8ten Rudenringe hat fie funf haarburften Fig. 12, b.b., die breiter, als langer find. Ich rechne aber nach der kange des Raupenkörpers. In der Mitte find diese Burften schwart, auf den Seiten aber bestehen sie aus sehr weißen haaren. Sie find dietbuschicht, und die haare alle von gleicher kange, als waren sie mit der Scheere abgeschoren. Es richtet sich aber diese Bleichheit der haare nach der Erhabens heit des Korpers, so daß die Oberfläche der Burften mit selbigem gleich erhaben ist.

Auf dem eilften Ringe sitzet ein ziemlich dicker schwarzer Haarbusch, wie eine Burste Lab. XV, Fig. 12, q; der erste aber hat auf jeder Seite einen schwarzen Haarbusch co, die sich bende bis an die Seiten des Ropfs erstrecken. Sie stehen an der Raupe gleichsam wie zwen Horner, und sind in zween schwarzen Knopfen eingewurzelt. Unter dem Bausche hat sie einige kleine gelbe Queerstreifen.

Oben auf dem 9 und toten Ringe befindet sich eine Art von gelblicher schwarzen Fleischwarze, welche die Raupe bald aus : bald einziehen kann, wie die Schnecken mit ihren Hornern thun. So oft man die Raupe anrührt, werden diese Warzen langer. Sie sind also von gleicher Beschaffenheit, als ben den Reaumurschen gemeinen !), und ben denen im vorigen Stuck beschriebenen Bursten: und Buschelraupen. Sonst, wenn man sie auf die Hand nimmt, rollt sie sich auch im Zirkel zusammen.

Den letten Man schickte sie sich zur Berwandlung an, und bereitete sich zwischen einigen Blattern an der Scite des Glases, von weißer Seide ein dunnes Gespinnste. Sie hatte es ganz mit Blattern bedeckt Tab. XV, Fig. 14, f f f, ausgenommen an der Seite des Glases, die das Uebrige noch besser, als die Blatter gesicherte. In dieser auß serlichen Decke macht sie sich noch ein anderes enformiges, und artig gestaltetes Gespinnste von weißer Seide Fig. 14, und webt zur Bevestigung, nach Art der andern haarraupen, ihre eigene Haare mit hinein. Ein Paar Tage nachher verwandelt sie sich hierin in eine Puppe Fig. 13, welche das merkwurdige an sich hat, daß sie sehr rauch und haaricht ist.

Solche ist ohngefähr acht Linien lang; die Farbe dunkel oder schwarzbraun und glanzend. Der Schwanz endigt sich mit einer ziemlich langen kegelformigen Stielspise Fig. 13, p. Unten ist sie glatt und ohne Haare, oben aber hat sie viel lange graue Haar re \*\*\*), wovon sie ganz rauch aussiehet. Sie sind viel langer, als an den Puppen der weißen Phalanen, mit schwarz punktirten Fuhlhornern und Jußen, die sich auf den Pappelu

richte Puppe S. benm Rosel I B. Machtb. 2te Kl. Lab. XXXVII, Fig. 4, 5. G.

Sid and analysis in (Chryforeboes Linn.) .

Das doppelte Gespinnste und bie bans

v. Geer Inseft. 2. Qu.

<sup>\*\*\*)</sup> Rofel fagt : fie maren rothbraun. G.

peln und Weiden finden \*). 3ch habe fie mit dem Bergroßerungsglafe unterfucht, und daran keine folche Seitenfpigen, als an den Raupenhaaren bemerkt.

Ohngefähr einen Monat nachher kam der Schmetterling aus Tab. XV, Fig. 15 \*\*). Es ist eine Phalane mit bartigen Fühlhörnern, die ihre Flügel wie ein rundlichtes Dach trägt. Der Saugerüßel ist nicht zu merken. Die Farbe ist aschgrau, und fällt ins bräunliche, ziemlich angenehm. Jeder Oberstügel hat zwo schwarze wellenförmige Queersstreifen mit dunkelgelbem Rande, wozwischen ein schwarzer breneckiger Fleck mit weißem Rande liegt. Die Unterstügel sind ganz aschgrau. Gegen das hinterste Obertheil des Halskragens sitzt ein schwarzer Haarbusch Tab. XV, Fig. 15, h, mit gelben Seitenhaaren, dergleichen sich auch oben, wo der Leib angeht, befindet, Tab. XV, Fig. 15, i, aber etwas kleiner ist, als der vorige, und sich zwischen den Flügeln erhebt.

Halsfragen und Ropf sind sehr rauch, noch mehr die Füße, besonders die vorders sten, die er insgemein weit vor dem Ropse vorausstreckt, wie ben Fig. 15 zu sehen. Die Fühlhörner sind oben weiß, und haben sehr lange Barte; wenn der Bogel still sitt, liegen sie dicht an den Seiten des Körpers. Ich glaube übrigens, die Merianin habe in ihrem Werte Europ. Ins. Pl. 8, eben diese Raupe gemennt.

# Die weißgelbliche, schwarzgestreifte Bürsten = und Büschelraupe auf den Birken.

Hier beschreibe ich noch eine Burstenraupe Tab. XVIII, Fig. 1, die aber viel selener ist, als die vorigen. Ich habe einige auf einer Birke gefunden, deren Blatter sie fressen \*\*\*). Sie sind von mittelmäßiger Große, ohngefähr einen Zoll lang, haben sechzehn Fuße, und die Bauchfuße einen halben hakenkranz.

Die

") Reaumur Tom. I. Part. II. Pl. 34, Fig. 2. Phalaena Salicis Linn. p. 822. no. 46. ber Ringelfuß. G.

\*\*) Es ist nach bem Linne S. N. ed. XII, p. 1925 no. 55. Phalaena, bombyx fascelina, elinguis cristata cinerea, alis superioribus antice fasciis duadus angustis sulvo-suscii, scutello bipunctato sulvo: die Burstenmotte. Rosel I B. Nachtv. 2te Rl. Lab. 37, Fig. 6, 7. Pierben aber hat sich dieser sonst so verdienstvolle Beobachter in einer Rleinigseit geirret, wenn er S. 221 sagt: die Hibliotner waren sehr dunne, und ohne Federsafern ben benden Geschlechtern, welches sich aber, wie herr Bleemann gang recht erinnert, und unser Versasser bestätiget, nicht also verhält, indem das Männchen viel

fartere, und mit einem braungrauen Feberbarte

berfebene Bublborner bat. G.

mo. 50. Larva fascicularis pilosa rubra fasciculis dorsalibus 2, caudae 1, lateralibus thoracis solitariis, habitat in Corylo. Rosel I B. Machtb. 2te Rl. S. 294 Tab. 58, Fig. 1, nennt sie die kleine, gelblich fleischfarbe Burstenraupe, mit zwen Haarbornern, die sich auf der Zaselstaude aufhalt. Merkwurdig ist es, was Rosel anssührt, daß dies die einzige Raupenare sen, die auf der Zaselstaude wohne. Da sie aber in Schweden auf den Bieken gefunden wird; so sehen Insektenliebhaber, wo sie solche kunftig auch noch zu suchen baben. S.

Die Farbe ist schmutig grau, ober weiß, das ins Gelbe fällt. Längs bem Rucken außer dem letten, und der hintersten Salfte des vorletten Ringes, liegt eine breite schwarze Streife, an den Seiten gehen verschiedene Streifen und Linien, welche von schwarzen Fleschen entstehen, worunter sich wieder einige schwarze Flecke befinden. Die sechs spitzen Worderfüße samt dem Ropfe sind obergelb; auf dem gelben Grunde aber liegen einige Flesche und schwarze Schattrungen.

Diefe Raupen haben verschiebene halbrunde Rnopfe an fich, auf deren jedem ein weiß fer haarbufdel fitt, baran einige, befonders hinten, und benn Ropfe, langer ale die ans bern find. : Auf bem vierten, fünften, und zuweilen auch auf dem fechften Ringe, find auf den benden oberften Anopfen weit mehr Saare, als fonft. Sie laufen von diefen benden Rnopfen in einander, und bilden alfo eine fleine fuchsrothe Burfte, weil bie Saare bier folde Farbe haben. Die benden Burften des vierten und funften Ringes find febr bage richt, aber in ber fechsten Ringburfte find ihrer nicht fo viel. Blog durch die brennends rothe Farbe unterscheiden fie fich von den übrigen Bufcheln. Gigentlich hat also die Raus pe nur zwo rechte Burften auf bem Ruden. Auf dem eilften Ringe fist gwar auch eine, deren Baare aber gang fcmarg find. Born am Leibe bat die Raupe zween lange Saars pinfel, die aus ichwargen Saaren bestehen, und hier gleichsam, wie ben den gemeinen Burs ffenraupen, Lab. XVII, Rig. 1, 2, zwen Borner formiren, nur find fie ben jenen nicht fo haaricht, ale ben biefen. Befondere ift es, daß diefe zween Bafchel, oder Sorner ben ben gegenwartigen auf dem giveeten, ben den andern Burftenraupen aber, auf dem erifen Ringe figen. In zwoen meiner Birkenburftenraupen, die fich verwandeln wollten, mar Die Burfte bes eilften, und ber boppelte Bufch bes zwecten Ringes, eben fo fuchsroth, als die Ruckenburften. Auf dem letten Minge aber fagen zween Ruopfe mit einigen ichwar: den Haaren-

Auf sebem Ringe, woran die Mittelfilfe hangen, sigen sechs Andpfe, und auf die fen Ringen muß man sie zählen, weil auf den andern die Zahl nicht gleich ist. Ihre Farbe ist weißlich, wie die Grundfarbe des Körpers.

Diese Raupen fressen seine ftark. Wenn sie sich hauten wollen, spinnen sie zwep Blatter mit einigen weißen seidenen Faben zusammen, und zwischen diesen Blattern ge schieht die Operation, oder, in Ermangelung zwener Blatter, die einander nahe genug sind, wickeln sie auch nur ein einziges zusammen. Uebrigens habe ich in ihrer Lebensart nichts besonderes gefunden.

Ju Anfange bes Augusts horten sie auf zu fressen, und schieften sich zur Berwande lung an. Sie machen sich zwischen zwen Blatterstücken, die sie zusammenhangen, von weißer Seide ein dunnes Bespinnste Lab. XIIX, Fig. 2, \*) oder sie bedecken auch wohl die F 2 außeren

<sup>7)</sup> Rosel I B. Machtv. 21e Kl. Tab. 58, Fig. 2. G.





### Achte Abhandlung.

Von denen sechzehnfüßigen halbhaarichten Raupen, die weder recht glatt, noch recht rauch sind, und ihren Schmetterlingen.

Interschied der gang : und halbhaarichten Raupen gar nicht sehen wurde, weil es eigentlich kein wesentlicher Unterschied sen, und man sich darauf nicht völlig verstassen Denn man kann die rechten und eigentlichen Gränzen zwischen diesen bens den Abanderungen schwerlich bestimmen, und doch muß man sie immer vor Augen haben, wenn man die Raupen in gewisse Rlassen bringen, und alle Verwirrung vermeiden will. Inzwischen aber muß ich dennoch gewisse sechzehnfüßige Raupenarten in einer besondern Abhandlung beschreiben. Die ich in die erste und dritte Rlasse gebracht habe, hatten Knopse, aber so wenig, und größtentheils so furze Haare, daß ich sie nicht unter die raus den zählen konnte. Die aus der zwoten Rlasse wären ganz glatt, hätten sie nicht einis ge seine, dunne, länglichte, und ganz sonderbar gestaltete Theile an sich, die gewiß seltsam genug sind, wenn man es ja wagt, sie Haare zu nennen. Diese Naupen habe ich von den übrigen unterscheiden, und ein eigenes Stück für sie bestimmen mulsen, welches aber kurz genug senn, und nur die Geschichte von einigen wenigen enthalten wird. Meines Erachtens habe ich auch dies Stück nicht besserteln können.

Sollte man aber meynen, es hatten sich die Raupen der ersten und dritten Klasse besser ins fünfte Stud zu den haarichten Knopf soder Buckelraupen; die zwote Art aber füglicher ins dritte Stud, zu den glatten geschickt; so habe ich nichts dagegen einzuwenden, weil mir die ganze Sache ziemlich gleichgultig, wenigstens sehr willführlich vorkdmmt. Da auch gedachte bende Stucke schon ziemlich lang gerathen waren \*); so war es besser, die Ausmerksamkeit des Lesers durch einen neuen Titel, und durch ein neues Stud zu reizen, als jene noch weitlauftiger zu machen.

Uebrigens.

\*) Frenlich hatte ber Verfasser in ben vorigen Stucken vieles furger fassen, und die etwas ermidvende Weitschweisigkeit zuweilen vermeiden konnen. Meine Leser werden solches aber um anderer nüglichen, daben vorsommenden Anmerkungen willen, übersehen. Bermuthlich rührtes daher, weil ihm, wenigstens anfänglich, die systematische Kenntniß fehlte. Dieserhalb hat er oft bey einzelnen Individuis der Raupen,

ohne alle Noth, die firusuram naturalem, die der ganzen Ordnung und Klasse zusommt, wiederholt. Doch ist es nicht ganz unerheblich, auch daben gewisse Variationen zu bemerken. Inzwischen mussen wir ben solchen Werken, und mubsamen Beobachtungen mehr aufs Ganze, als auf einzelne Fehler und Unvollsommenheizten sehen, die beshalb auch allemal desto verzeihlicher sind. G.



#### 50 Achte Abhanblung. Bon den sechzehnfüßigen halbhaarichten Rauven,

In diesen Gespinnften verwandeln fie fich gar bald in Puppen Lab. XIX, Rig. 5, welche aber gegen bie forperliche Broge der Raupen febr flein find. Sie find vollig fcmart außer vor dem Ropfe grunlich. Das merfwurdigfte baran ift diefes, daß fie bas Schwang. Ende dergeftalt frummen, daß der leib oben erhaben, unten aber bobl ift. Go ift eine Zab. XIX, Rig 5 vorgestellt "). Uebrigens haben fie febr große Luftlocher.

Sinten am Schwange figen viele, fcmarge, lange, und etwas unter ben Bauch gefrummte Dornspigen Sig. 5, c, beren ich an bie brenfig gegablt babe, die fich in der lange

Rosel I B. Nachtv. 2te Kl. Tab. 4, Fig. 6, 7. Lab. 5, Kig. 8, 9, 11. IV B. Lab. 15, Kig. 3.

Alles, was Regumar und Rosel bavon sagen, beläuft fich auf folgende Mertwurdigfeiten,

1. ist es die einzige Raupe in ihrer Art, die ein foldes munberbares Gefpinnfte macht.

2. bas Gespinnste felbst besteht aus zwenen Geweben; bas außere ift pergamentartig, wie Rindeblafe, und ber leim baran lägt fich burch tein fochend heifes Baffer auflosen; bas innere bat eigentlich bie fouberbare Struftur. Es befindet fich baran am fpigen Enbe eine volls kommene Fischreuse ober ein Schloff, wie bie braternen Maufefallen ju haben pflegen. Dies bestehet aus braunen, gebrebeten, und fart geleimten Saben, bie mit ihren Spigen in einem Puntte jufammentreten, und febr elaftifch find. Das außere Bewebe tritt mit einigen lockeren Raben baruber, um es ju bebecken. Wenn man

3. bas Gehaufe auffchneibet, und mit einem Feberfiele burchfahrt, thun fich die gaben aus einander, fahren aber gleich wieder jufammen,

wenn bie Reder burch ift.

4. Dicht an biefer Spite liegt bie Duppe mit bem Ropfe, und ber Schmetterling muß fich ben

feiner Geburt burchbrangen.

Die umftanblichere Beschreibung finben meine Lefer in gebachten Schriftstellern. Die ganje Struftur bes Gespinnftes, befonbere ber funftlichen Reuse ift ein Meisterftuck ber gottlithen Beisheit, Die biefes Infett gelehrt hat, bas inwenbige Gebaufe zulest ju machen, weil fie fouft, wenn fie es eber verfertigte, nicht wieder bineinfommen fonnte.

Unfer Verfasser fieht in ben Bebanten: es biene biefe Deffnung blog baju, bem Schmetter. linge einen Musgang ju berichaffen. Regumur glaubt: es fen barum fo funftlich gemacht, um ben Infekten ben Eingang jur Puppe ju ver= wehren. Rofel mennt: es gereiche ihr jur be. 10, IV B. Zab. 16, Rig. 4. G.

fondern Bebecfung und Gicherheit.

Dies alles scheint mir noch nicht hinlanglich ju fenn. Deines Erachtens bat ber herr Ronreftor Meineke allbier, burch mehrjabrige Erfahrungen, die eigentliche Urfach und Absicht entbeckt. Es muß fich nemlich ber Schmetter. ling, in gewiffen Verioden, burch diefe Reutse durchpreffen, bamit ber Gaft feines bicen Leibes auf folche Beife in Die Alugelabern geborig pertheilet und verbreitet werbe. Denn er hat gefunden, bag alle Bogel, bie aus folden Duppen gefommen, bie borber aus bem Befpinnfte genommen waren, gebrechlich geblieben, und Rruppelflugel befommen haben. 3ch habe bie-fe mertwurdige Entdeckung fchon oben G. 61 berührt, hier aber die fehlenden Zeichnungen aus bem Rofel benfugen laffen.

Erflarung berer Zab. XIX, Big. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d bengefügten Beichnungen.

Rig. 5 a bas gange Gespinnfte ber Raupe, mo bas außere über bas innere wegtritt.

Sig. 5 b bie eigentliche Sifchreufe bes innern Gehinnfles.

Sig. 5 c bie Flache beffelben, wie die Saben in einen Mittelpunkt jufammenlaufen.

Rig. 5 d ber fich durchbrangende Bogel, bamit der Saft in die Flügelabern gebrückt werde.

Fragt man aber, warum machen nicht alle Raupen ein fo funfiliches Gefpinnfle, marum muß fich bie Phalane von biefer allein, burch ein fo enges Bebaltnif burcharbeiten, wenn ib= re Rlugel vollfommen werben follen; fo glaube ich die Urfache bavon in ihren ungleich gabern und didern Gaften zu finden, welche fich ohne biese periodische Durchpreffung burch die Fischreuse fonft nicht allenthalben in ben Alugelabern gehörig ausbreiten murben. G.

) Rosel I B. Machtv. 2te Rl. Tab. 5, Fig.



#### 52 Achte Abhandlung. Bon den fechzehnfüßigen halbhaarichten Raupen.

und dren Unien ein, wie Zab. XIX, Sig. 8. ausweifet. Benbe Befchlechter haben bie Pfauenfpiegel und andere Schattirungen in gleicher Ordnung und Lage; fie find aber boch in den Karben einigermaßen verschieden.

Das Weibchen Sig. 8 ift envas großer, als das Mannchen, und die Grundfarbe der Flügel sowohl oben, ale unten, grau, mit braun melirt. Diefer graue Grund ift mit verschiedenen Rlecken und gemischten Farben schattirt, die an einigen Orten bald bel ler, bald dunkler find. Bas auf jedem Flugel zuerft in die Augen fallt, ift ein großer schwarzer runder Bleck, wie ein Auge in den Schwanzfedern bes Pfaues, weshalb ibn Reautifit ben fleinen Dfatt genannt bat. Diefe Augenfpiegel erfcheinen auf benden Seiten aller vier Rlugel. In der Mitte haben fie einen dunkelgelben Birfel, über welchem wieder ein weißlicher Salbzirfel liegt. Sie find bennahe auf allen vier glügeln gleich groß. und haben einen großen weißlichen Bleck ") jum Grunde. Auf jedem Oberflugel geben amo wellenformige braune Queerfreifen uber fie weg, die burch eine weifiliche von einang der abgesondert find. Zwischen der erften Streife, und dem Anfange des Rhacis, ift die innere Salfte feiner Breite braun, und mit vielen langen Saaren bewachfen. Etwas weiter unter ben Augenspiegeln laufen noch zwo wellenformige, aber schmalere Queerftreis fen durch, dazwischen der Raum, den fie einschließen, weiß ift. Denn tommt eine breite graulichbraune Streife, ber wieder eine weiße folgt; endlich ift der hinterfte Rand bes Blugels mit einer breiten braunen Streife eingefaßt. Dach dem außern Binfel gu, ers fcheinen noch zween große Flecke, davon der innere dunkelroth, ins Purpur fallend, der außere aber weißlich ift, und an der Seite einen fleinen fcwarzen Strich hat. Die bene ben Unterflügel haben eben bergleichen Striche, Streifen und Buge, außer daß fich über ben großen Augenfleden feine boppelte, sondern nur eine einfache Streife zeigt, und baß

S. Rofel IV B. C. 126, ber bies ebenfalls gegen ben herrn von Regumber erinnert bat, baß er aus einer Urt zwo mache, weil er bie aus ben gelb . und rothfnopfigen Raupen ausgefommene Wogel, für zwegerley Arten angefeben hat. Linne hat aus ber mittlern Reaumurschen und fleinern eine Art gemacht. Die große hat auch ber herr Prof. Muller ans. führliche Erfl. des L. M. G. V B. I Th. Tab. 14. Rig. 4. Mach meinen bieberigen Erfahrun. gen, ba ich biefes Fruhjahr an bie dreyfig folcher fconen Phalanen befommen babe, fann ich bezeugen, baff barunter verfchiedene Beibchen eben fo groß, wo nicht großer, als bie Reaumuriche Mittelforte find. Ich habe bemerkt, wenn die Raupen ber minor, und bas maren alle die meinigen, in der greebeit leben; fo werben bie Phalanen allezeit größer, als wenn fie im Clafe, oft ben fummerlichen Futter aufgegogen werden. Ich bermuthe, bag baber bie Reaumuriche Gintheilung ibren Urfbrung babe. Unfer Verfasser bezeinf zwar Tom. II. Part. I. Mem. 3. p. 290. es babe die Raupe ber Minel forte ohne bie Grofe, bor ber fleinern noch eis nen besondern Barafter : nemlich auf jebem Ringe eine breite fchwarze Queerftreife, mit uns gleichen geflammten Seiten, worauf bie Knopfe gefeffen, und folche Streifen babe bie Raupe bes Eleinen Machtpfquenauges nicht; allein bies fann ein bloges Daturfpiel fenn! Dach meinen Erfahrungen ift bie Mittel, und Fleine Sorte einerlen Urt.

Mon mehr als 50 folder Raupen, bie ben Winter burch in ihren Gefpinnften, in einer Schachtel, an einem Orte, geffanben, finb bis jum 12ten Man etwa bie Salfte ausgekommen. bie ubrigen aber, gleichwohl gefund und lebenbig, liegen blieben. . G.

Der feine Schuppen bat; fonbern blofe Baut ist. G.



#### 54 Achte Abhandlung. Won den fechzehnfüßigen halbhaarichten Raupen,

funden. Gie fragen die Flugel fast mit dem Boden parallel, so daß die unteren von ben oberften bennahe gang bedeckt werden.

Die Juhlhorner bes Mannchens Tab. XIX, Jig. 7, a a, sind ausnehmend schon? die artigsten Schnurren, die man sehen kann Jig. 9. Die Barte sind ziemlich lang, und stehen zu bendem Seiten des Stamms b b, c c. In der Mitte sind sie am längsten, an benden Enden aber werden sie allmählig kurzer. Der Stamm a t des Juhlhorns bes steht aus verschiedenen schrag stehenden Gesenkwirdeln, auf deren jedem zu benden Seiten zween Barte Fig. 10 A B. sinen, die mit ihren Spigen gegen einander stehen. Der erste B, vom Ropfe angerechnet, ist etwas länger und zugespigter, als die andern, auch am Ens de mit langen Haaren bewachsen. Der zweete ist am Ende rundlicht A, und hat an der inwendigen Seite eine Franze von langen Haaren, die mit den Haaren des andern Barts zusammenstoßen. Rurz, diese Barte sind sowohl, als der Stamm, mit vielen kurzen Haarchen beseit.

Weit einfacher sind die Fühlhorner des Weibchens Tab. XIX, Fig. 8, 2 a, ohnerachs
tet sie auch auf benden Seiten Fig. 1 i Barte haben, nur sind solche hier unendlich fürzer
und lange so zahlreich nicht, als ben dem Mannchen. Der Stamm Fig. 11 2 t besteht
aus Belenken, deren jegliches auf jeder Seite nur zween kurze, aber ben der Wurzel dicke
Barte hat Fig. 12 AB, die sich in eine solche kurze Spisse endigen, daß sie wie Regel auss
sehen. Am Ende sigen zwen ziemlich lange Haare; das Uebrige aber sowohl, als der
Stamm, ist mit vielen sehr kurzen Haarchen bewachsen. An bengefügten Figuren kann
man die Schönheit dieser Fühlhorner, besonders an dem Mannchen, am besten sehen.

Ohnerachtet ich ein Weibchen an einer Nadel aufgespießt hatte, legte es doch eine große Menge, etwas ovaler Eper, die an Karbe den feinen schwedischen Perlen gleichen; denn sie find eben so glatt, glanzend und weiß, oder man kann sie auch, nach dem herrn von Reaumur, mit den weißblaulichen Emaillekornern vergleichen. Er hat welche von feiner Mittelsorte abgebildet "), die aber denen vom kleinen Pfau vollkommen abnlich kind.

## Die schwarze Erlenraupe mit brenzehn großen, gelben, ovalen Rucken: steden, und ganz sonderbaren ruderformigen Haaren ").

In August fand ich auf einer Erl eine schone und ganz sonderbare Raupe von mits telmäßiger Große Tab. XI, ! Fig. 25, ohngefähr einen Zoll und zwo Linien lang. Sie war recht schon schwarz, und hatte auf dem Rucken drenzehn große ovale zitrongelbe Flecke. Auf

<sup>\*)</sup> Mem. Tom, I, Part. II. Pl. 50, Fig. 7, 8. Roft I B. Machiv. 2te Rl. Tab. 5. Fig. 15. Deutlicher ben Pavonia major IV B. Tab. 17, Fig. 7, d, c, f. S.

<sup>&</sup>quot;) Unser Verfasser bat biefes Infett allein beobachtet, und Linnes. N. ed XII p. 845 no. 134. nach seiner Beschreibung angesührt. Also abermal ein eigenes besonderes Geerisches Infett. G.





In Man findet man biefe Raupen icon in ihrer volligen Groffe, woraus ich ichliefe fe, baf fie noch im Berbft aus dem En fommen, und bis jum Fruhjahre überwintern, und ob fie gleich nur zwo Sauptfarben haben, fo find es bennoch fcone Rauven ").

Gine folde Raupe ift von mehr als mittelmäßiger Brofe. Wenn fie fich auss ftreckt, und friecht, ift fie bennahe zween Boll lang und vier Linien did. Die gange Raus pe ift volltommen fammetschwarz, was fie aber noch mehr verschonert, find zwo Reiben pranienfarbiger Rlede, auf jeber Geite bes Rudens Zab. XIIX, Fig. 9, unmittelbar über Den tuftlochern. Sie find bald groß, bald flein, ich will fagen : erft fommt ein großer Bled, dem folgt ein fleiner, und fo wechfelsweife. Die großen find langlicht, die fleinen rundlicht. "Auf jedem Ringe liegen gemeiniglich vier folder Blede.

Der Rorper ift mit verschiedenen halbrunden Rnopfen befegt, die mit furgen fteifen Saaren bewachsen find. Muf jedem Mittelringe fteben 14 folde Andpfchen. Ihre ichwars ge und glangende garbe fallt ins Blaue. Die übrigen Stellen des Korpers find wie die Rnopfe, mit vielen furgen Saarchen befaet, daß man fie alfo nicht wohl unter die glatten rechnen fann. Diefe gang ichwarzen Saare find fleif, und mit der Lupe fieht man, daß

fie am Ende ftumpf find, und in feine feine Spige jugeben.

Sie hat fechzehn Gufe, darunter die Bauchfuße nur den halben Sakenfrang haben; überdem hat fie, wie die fcone Renchelvaupe zwen Fleischhorner oder Arme Cab. XIIX, Sig. 9, c c, die insgemein im ersten Ringe steden, und welche fie nach ihrem Go fallen auslaffen fann. Gie fabren vorn über dem erften Ringe, dicht benm Repfe ber aus. Die aber habe ich fie folche langer, als etwa zwo linien hervorfteden gefeben, übrigens ift ibre Struftur, wie ben ben ichonen Tenchelraupen, aus welchen der Tagvogel fonimt, ben man den Schwalbenschwang (Machaon) nennet. Ihre Farbe ift grau, und oben ben der Spige wird man ein fleines fdwarzes Rledchen gewahr \*\*).

Gegen

Der herr D. Schaffer G. 32 hat bemerft, baf fie in bortiger Gegend fchon im Mary und April, fo balb ber Schnee weg fen, auf ber Saudwurg jum Borfchein fomme. In unferen Begenden findet fie fich gar nicht, befto baufiger aber im Papenbeimischen. Alle etwas besonderes merkt ber herr D. Schaffer noch C. 31 au :

1. baf fie fich bloß an fleinichten Orten, auf Felfen, und fonberlich auf ben alten Mauern und Banben, wo die fleine haudwurg machfe,

baufig finbe.

2- baf er biefe Raupe fein einzigmal biffeits Der Donau gegen Mittag angetroffen habe, ob. gleich ihr Rahrungetraut allenthalben gu mach. fen pflege; fondern baß ihr Aufenthalt allegeit auf bem Mauerwerte, auf Felfen, und fleiniche. lichfte, was fich bavon benten laffe, fen biefed : v. Geet Infekt, 2. Qu.

ten Bergen, jenfeits ber Donau gegen Mitter. nacht gewesen fen. Die eigentliche Beschreibung ihrer Theile finbet fich bon G. 31 bis G. 36. 3.

\*\*) Bonnet bat bereits biefe neuen Theile auch an ber Fendhelraupe, und an 61 anbern Raupenarten wahrgenommen. G. deffelben, wie auch einiger andern berühmten Maturforfcher Abhandlungen aus der Infeftologie 8.93. Dies murbe auch bem herrn D. Schaffer nach S. 31 feiner Abbandlung vom herrn von Rean. mur berichtet. Indeffen ift es gewiß, baf noch Miemand ben eigentlichen Bebrauch felcher Sors ner angegeben. herr D. Schaffer bat baruber artige Berfuche angestellet.

.I. fagt er G. 27. bas gemeinfte und begreif.

#### 58 Achte Abhandlung. Won ben fechzehnfüßigen halbhaarichten Raupen,

Gegen die Größe des Körpers gerechnet, ift der Kopf sehr klein; wenn sie still sitt, buckt sie ihn nieder, und zieht ihn zum Theil unter den ersten Ring. Dimmt man sie in die Hand; so rollt sie sich insgemein im Zirkel zusammen.

Diese Raupen sind schwer aufzuziehen. Hat man sie in einem Glase, oder einer Schachtel, so sterben sie sehr leicht; wenigstens weiß ich nicht, woher es gekommen sen, daß fast von allen, die ich bisher gefüttert hatte, keine zur Verwandlung kam. Sie horzten auf zu fressen, der Leib nahm Tag vor Tag ab, und endlich starben sie an einer Urt von Verzehrung. Eine einzige wurde im Julius zur Puppe, und nachher brachte man

mir noch einige bagu \*).

Es sollen aber aus unseren Naupen Tagvögel mit knopfformigen Juhlhörnern kommen. Mun pslegen sich die Raupen dieser Klasse, wenn sie sich in Puppen verwandeln wollen, hinterwärts an einen bequemen Ort so aufzuhängen, daß sie einen seidenen Gürtel um sich herum machen. Ferner weiß man, daß ihre Puppen gemeiniglich eckig sind, und an verschiedenen Orten mancherlen Spissen und Höker haben. Aber unsere Raupen thun nichts von dem allen. Ihre Puppen Tab. XIIX, Fig. 10, 11, sind nicht eckig, sondern sehen wie die bekannten kegelformigen aus. Wenn die Zeit ihrer Verwandelung kommt, spinnen sie einige Blätter, die ihnen eben vorkommen, leicht zusammen, und unter dieser Decke nehmen sie die Puppengestalt an. Ich habe auch Erde neben sie gelegt, sie wollten aber

baff sich bie Raupe solcher Theile, als eines Schreckbildes bediene, theils die Schlupswesden, Wogel, u. s. w. abzuhalten, theils dem Menschen selbst, der sie angreisen will, einen Eckel zu verursachen. Dieser Mennung ist der Herr von Reaumur zugethan. Allein die Sache wird dadurch nicht erschopft, und es fragt sich noch immer, ob dies der einige Gebrauch allein ser.

2. Er hat einigen biese hornerartigen Kopftheile abgeschnitten, um zu sehen, welcher Theil alsbenn ben Zwiefaltern sehlen mögte, sie find aber alle an ben Wunden gestorben. Und hier-

aus madit er

3. ben Schluß: bas gewiffeste, was man von bem 3wecke, und bem Rugen dieser Fleischhorener, und anderer, ihnen ahnlichen Theile ben ben Insesten, sagen konne, sen dieses: daß man

ibn nicht wiffe.

Rosel hat im IV B. Tab. 4 bcdefgh biese Hörner in verschiebenen Stellungen und Langen vorgestellet, nachdem sie die Raupe burch stärkeres ober schwächeres Drücken, fürzer ober langer ausgestreckt hat. Sonst hat er in den stumpfen und mit einem Rande umgebenen Endstächen, einen vertieften Mittelpunkt bemerkt. Seine Muthmaßung ist nicht ganz unwahr-

scheinlich, daß sie durch die Horner eine gewisse Ausdunstung von sich geben, die den Insetten zuwider seine Reiner aber hat angemerkt, als die Fr. Mcrisnin, daß dergleichen Raupen mit ihren Hornern sehr schädlich stechen konnen, welches ich aber dahin gestellt senn lasse. S. Bleemanns Bentr Tom. 1. S. 68. G.

\*) Gleiches Schickfal haben bie Schafferschen gehabt. "Db ich gleich, fagt er G. 37 einen aangen haufen gefüttert, fo famen fie boch aus mir unbefannten Urfachen um, und ich mußte mich bis jum folgenden Jahre gedulden., Rofel berichtet: fie fuchten einen verbecften Bintel, wenn fie fich bermandeln wollten. Bielleicht ift ihnen biefes in ben Glafern und Schach. teln vorgebachter Naturforscher nicht möglich gewesen. Gie fonnen auch zu marm ober gu talt gestanden haben. Taufend andere Umftanbe fonnen ihrer Bermanblung binberlich gemefen fenn. Wer fann biefe alle bestimmen, fo lange man bie Maturgeschichte eines Infetts noch nicht vollig fennt. Golches erhellet aus ben folgenden Berfuchen bes herrn D. Schafe fers G. 38, ba er über 1000 in ein Rammerden zusammengebracht, babon fich benn boch nur menige eingesponnen haben. G.

aber nicht hineinkriechen. Folglich machen fie eine Ausnahme von der allgemeinen Regel, daß alle Tagfalter mit knopfartigen Fuhlhornern eckige Puppen gewesen, und solche sich entweder hinten, ober mit einem seidenen Gartel aufhängen mußten ").

Unsere Puppen, Tab. XIIX, Fig. 10, 11. -\*) sind dick, aber kurz, und etwa nur zehn Linien lang. Sie sehen accurat wie die gemeinen kegelformigen Puppen aus, und kommen mit den eckigen Puppen anderer Tagkalter nur darin überein, daß sie auf jeder Seite des Halskragens einen kleinen runden Buckel haben Tab. XIIX, Fig. 11, a a, woodurch der Bordertheil des Körpers das Anschen eines Vierecks bekommt. Der hinterste Theil der Flügelfutterale ist ein wenig aufgetrieben, und das rundlichte Schwanz Ende ims mer etwas unterwarts gekrummt, Fig. 10 p, welches auch gemeiniglich in dem abgestreifs ten Raupenbalge Fig. 11 p p, hängen bleibt. Sonst kann man an diesen Puppen die Fühlhorner, den Russel, die Augen und Füße sehr deutlich sehen; der Kopf aber ist rundlicht.

Die Farbe ift blaulichweiß und perlgrau, aber die Jugen der Theile des Bruststucks, und der Flügelfutterale, wie auch die Luftlocher sind schwarz. Die weißliche Farbe rührt von einem feinen und sehr weißen Staubmehle her, womit die Puppen, gleichsam wie die Weintrauben, oder frischen abgebrochenen Pflaumen gepudert sind. Wischt man diesen Staub mit dem Finger ab; so erscheint die Puppe ganz schwarz und glanzend, und der schwarze Grund ist es eben, der durch das Weiße durchschimmert, wovon die Materie ein blauliches oder perlfarbiges Ansehen bekommt \*\*\*).

Ich weiß die eigentliche Zeit nicht recht anzugeben, wie lange der Bogel in der Pup: pe bleibt, weil ich eben damals eine kleine Reise vornehmen mußte, und ben meiner Ruch. Hoft

Deren Dergleichen Zweifel stiegen ben bem Neren D. Schaffer auf, als er seine Raupen sich ein solches Gespinnste, wie viele haarichte Rachtfalterraupen zu machen pstegen, bereiten sahe. Er vermuthete sogar eine Phalane zu bekommen. Doch wurde er durch die Erfahrung belehrt, daß sich die Natur an unsere vermeintliche Grundsäse nicht binde. Das ganze Berfahren der Kaupe in Versertigung ihres Gespinnstes hat er S. 40, ingleichen Rösel IV B. S. 33, artig beschrieben.

\*\*) Die Abbildung des Gespinnstes und ber Puppe S. in Schaffers Abh. Lab. I Fig. 8, 9, die Puppe aber hat Rosel IV B. Lab. 4, Fig. 3. Ersterer nennet sie Datteln, weil sie solchen in der Gestalt abnlich sind. G.

41, 42 und Rosel IV B. S. 34 bemertt, letterer aber hat noch folgendes bengefüget:

- 1. Anfänglich ift bie Puppe gang weich und grunlichgelb, ben folgenden Tag wird fie rothbraun, mit bem britten aber violet, alebenn folgt ber perlfarbige Staub, wie an ben Schleben und Pflaumen, der vielleicht, wie Rosel glaubt, an berden einerley Ursprung bat;
- 2. Wenn sie noch rothbraun ift, schwigt fie überall eine helle Feuchtigfeit aus, daß sie gang naß ift, und wenn diese bestanden, zeigt fich ber blauliche Staub.
- 3. Die Puppe hat alfo lauter fleine Poros an fich, bie man burch ein einfaches Mifroffop, bas vor bem Objette eine Erleuchtung hat, an einem Stucken Puppenfchaale beutlich seben kann.
- 4 Einige liegen 22, andere 28 Tage, ehe ber Bogel austemmt. G.

#### 60 Achte Abhandlung. Bon ben fechzehnfüßigen halbhaarichten Raupen,

funfe den ausgekommenen Bogel todt und vertrochnet fand. Folglich mußte er chen niche sonderlich lange in der Duppe zugebracht haben \*).

Es sind überaus schone, und bennahe hier zu kande die größten Tagfalter Tab. XIIX, Fig. 12, 13 \*\*). Sie gehören zu der Klasse derer Papilions, die sechs ordentliche Gangfüße, keulenformige Fühlhorner, und die Flügel dem Voden senkrecht haben, ben denen sich die inneren Rande der Unterflügel dicht über dem keibe formen und anschließsen. Die Flügel sind nicht eckig, sondern gegen ihren hintersten Rand zu abgerundet, und sehr breit. Wenn sie der Vogel ausbreitet, sind die obern wohl viertehalb Zoll lang, Tab. XIIX, Fig. 12.

Die Grundfarbe aller vier Flügel, sowohl oben, als unten, ist weiß, und hat nur einen kleinen gelben Anstrich, wovon sie graulichweiß aussehen. Jeder Oberstügel hat auf benden Seiten fünf große Flecke. Auf jedem Unterstügel liegen zween schone rundlichte Augenspiegel, die aus zween Zirkeln bestehen, davon der außere schwarz, der innere aber sehr schon und lebhaft roth ist. Die Mitte des Flecks, die gleichsam den Augapfel aussmacht, ist sehr weiß. Diese schonen Flecke sind auf benden Seiten des Flügels deutlich ausgedrückt. Benm Anfang der Unterstügel zeigt sich oben noch ein kleiner rother Fleck mit schwarzem Rande; aber dicht an ihrem hintersten Rande nach der inneren Seite zu, liegen noch zween schwarze Flecke, davon der eine ben einigen in der Mitte roth ist.

Außer den benden schönen Augenspiegeln haben die Unterflügel unten noch sechs aus bere rothe, schwarz gerändete Flecke, wie man Tab. XIIX, Fig. 13, sehen kann, davon eis ner in der Mitte, wie die benden großen Augen weiß ist. Ginige Bogel aber haben nur

funf folde Blede.

Es rühren aber die Shattirungen und schwarzen ungleichen Flecke, an verschiedenen Orten bender Flügelseiten, von den vielen, hier liegenden, schwarzen Schuppchen her. Haupt sächlich besinden sich solche benm Unfange, und an der Basis, oder dem hintersten Rande der Flügel, wo sie eine ziemlich breite schwärzliche Streife formiren. Die Flügel selbst, wels ches hier noch zu merken ist, haben wenige Schuppen, sind an verschiedenen Orten ziemlich durchsichtig, und die Membrane, woraus der Flügel besteht, ist besonders an dem Hinterende der obern ganz bloß und unbedeckt.

An der innern Seite sind die Unterflügel mit langen haaren eingefaßt. Der Leib ist schwarz, und mit vielen weißgrauen gelblichen haaren bewachsen. Die sechs Füße sind ziemlich

- Dies bleibt, wie ber Verf. felbst im folgenben erinnert, ben biefer Befchreibung eine fleine Unvolltommenheit. G.
- \*\*) Mach bem Linné S. N. ed XII. p. 754. no. 50 ist es: Papilio Heliconius Apollo, alis oblongis integerrimis albis: posticis ocellis supra quatuor, subtus sex basique rubris, tarde volitans; ber deutsche Apollo, weil er sich

theils auf ben hoben Bergen aufhalt, theils in Deutschland, besonders im Reiche, und im Paspenheimischen gar nicht selten ist. Die prachtigsen Abbildungen dieses Bogels sindet man benm Schäffer: neu entdeckte Theile an Raupen und Zwiefaltern Tab. 2, Fig. 2, 3. Elem. Tab. 94. Fig. 6. Icon. Tab. 36. Fig. 4. 5. Rösel III B. Tab. 45, Fig. 1, 2. Sulzer Tab. 13, Fig. 41. G.





"dens heruntergehende Riefe. Auf benden Seiten berfelben ftehen verschiebene ectige "Spigen., Eben fo ift unsere gegenwartige nuch gestaltet.

Der Leib besteht wie ben allen Maupen aus zwölf Ringen Fig. 10; der erste a ist viel dicker als die übrigen, und wenn die Raupe still sißt; so bedeckt derselbe den ganzen Kopf von oben Fig. 11, t. Ich habe bemerkt, wenn man sie angreift, oder sonst beune ruhiget, daß sie alsdenn den Kopf zum Theil in diesen Ring einzieht. Sie hat darin viel ahnliches mit den karven der Schildkaffer (Cassidae, Scarabés tortües), die ihren Körper mit ihrem eigenem Unrath bedecken, und deren Geschichte von dem Hrn. von Reallmur deschen hat. Unsere Schildraupe hat einen kleinen schwarzen, glanzenden Kopf, der überhaupt wie ben andern Raupen beschaffen ist. Die Farbe des Körpers ist schön grun, und etwas gelblich. Längs dem Rücken gehet eine etwas dunkelgrünere Linie herunter.

Die Raupe hat sechzehn Füse, als sechs spise hornartige Borderfüse Fig. 11, 222 an den drey ersten Ringen; acht Mittel s oder Bauchfüse mm, und zween Schwanzs füße p oder Machschieder. Sie sind alle so klein, und so kurz, daß man sie nicht anders bemerken kann, als wenn man die Raupe auf den Rücken legt. Die häutigen Füße haben den halben Hakenkranz, oder verschiedene im halben Zirkel herumstehende braune Haken. Sie kriecht auf dem Boden so langsam, als wenn sie nur darauf hingleite, und dies vermehrt ihre Achnlichkeit mit den Rellerwürmern.

Der ganze leib ist mit vielen kurzen und dem bloßen Auge unsichtbaren haaren be wachsen, daß man diese Raupe also doch unter die glatten rechnen muß. Sie frist die Blatter des Faulbeerbaums. Besonders aber ift es, daß sie nicht, wie andere Raupen, das Blatt benm Rande anfrist; sondern mehrensheils in der Mitte anfängt, und solchergestalt das ganze Blatt wie ein Sieb durchlochert.

Ben der Berwaudlung sieht sie sich einen seidenen Gurtel Lab. IV, Fig. 12, 13, 11 über den Leib her, worin sie noch eine Zeitlang als Raupe, hernach als Puppe, an dem Blatte ihres Aufenthalts hanget. Ich habe die Zeit, da sie solches verrichtete, nicht eiz gentlich abpassen können, daher weiß ich auch nicht zu sagen, wie sie daben zu Werke geht; der herr von Neausnitz aber hat es hinlanglich beschrichen "). Als etwas besonderes merke man, daß sie sich nicht, wie andere Raupen, mit den letzten Jußen in die Seide einhaft; sondern den Schwanz ganz fren laßt. Der bloße Gurtel halt die Raupe, und nachher die Puppe, welche hinten keinesweges solche Haken hat, als die Kohlraupen und andere Puppen haben \*\*\*).

Din

indem herr Alcemann in Rofels I B. Tagv. 2te Kl. C. 39. bemerkt: daß er gewiffe Schildraupchen fenne, die ben der Verwandlung feinen dergleichen Queerfaden um fich herziehen.

<sup>\*</sup> Mem. Tom. III. Part. I. Mem. 7. p. 281.

\*\*) Mem. Tom. I. Part. II, Mem. 11, pag.

137. fq.

\*\*\*) Was hier unfer Verfasser von der Umgurtung gesagt bat, leidet doch einige Ausnahme,

oder keulenformigen Fuhlhornern; er hat sechs gleiche Fuße, und die Unterflügel gehen um den Unterleib herum. Wenn er still sist, tragt er die Flügel mit dem Boden senkrecht, daß sie dicht an einander treten.

Oben sind die Flügel das schönste himmelblau, die oberen aber sind gegen ben hinters sten Rand zu, schwarz. Ohngefähr in der Mitte ihrer Länge nach der äußeren Seite zu, liegt ein kleiner schwarzer Fleck, und der hinterste Rand ist mit einer weißlichen Frauze eingefaßt, die mit einigen kleinen schwarzen Flecken bezeichnet ist. Der hinterste Rand der Unterslügel hatieben dergleichen Franze, aber ohne diese Flecke, statt deren aber haben diese, über der Franze eine Reihe schwarzer Flecke, wie man ben Lab. IV, Fig. 14 sehen kann. Unten sind alle vier Flügel weiß, das ins Blaue fällt Fig. 15, mit vielen schwarzen en runden und einigen länglichten Flecken bezeichnet, deren jeder mit einem weißen, aber kaum merklichen, Zirkel eingefaßt ist, welche alle wie kleine Augenspiegel aussehen \*).

Die Fühlhorner sind weiß und schwarz gestecke. Ihr Anopf ist ziemlich groß, lange sicht und schwarz, von gleicher Farbe sind die Augen. Der keib ist oben schwarzlich, uns ten aber weiß, und die Füße weißlich.

Es fliegen auf den Wiesen, in den Hölzern und Garten fast eben dergleichen Papis lions herum, die aber doch gewistermaßen von den unsrigen verschieden sind. Sie sind größer. Oben sind die Flügel ganz himmelblau, ausgenommen nach dem hintersten Ranzde zu, wo sie alle vier nur eine schwarze, weiß gerändelte kinie haben. Unten sind sie grau, und ebenfalls nut vielen schwarzen Augenspiegeln, die mit einem weißen Zirkel eins gefaßt sind, beworfen; außer diesen aber sieht an ihrem hintersten Rande noch eine Reihe oraniengelber Flecken \*\*). Noch andere fleine Papilions von eben der Größe, als diese letzteren, haben auch oben auf den Flügeln, gegen den hintersten Rand zu, eine bergleiz den Reihe oraniengelber, und am hintersten Rande der Unterstügel, einige schwarze Flecke. Ich habe diese letzteren blauen Papilions oft mit andern in der Begattung augetrossen, die darin von ihnen abwichen, daß ihre Flügel oben braun \*\*\*) waren.

Jay

feben kann, und unfer Verfasser felbst in ber vorher angeführten Stelle bestätiget, daß er ben Argiolus nienne. G.

Der Röselsche Dukatenvogel III H. Tab. 37, Fig. 7, ist auch bas Weibchen eines seltenen Argus = Mannchens, bas herr D. Rübn im 3ten St. bes Naturforschers S. 19 beschrieben hat, und bas in den Gegenden um Eisenach nicht selten son soll. G.

<sup>\*)</sup> Daher bie Benennung Argus. G.

Dies tidret biese Argusgeschichte in etwas auf. Mit obiger Beschreibung kommt nicht sowohl ber Koselsche Bogel III B. Lab. 37, Kig. 3, 4, als ber in ber folgenden sten Figur überein; mithin ist unser Geerische Argus nicht ber vom Linne angesührte Koselsche; sondern eine andere, und auch kleinere Art, wie man ben Bergleichung bender Zeichnungen B. Geet Insekt. 2. Qu.

#### 66 Achte Abhandlung. Wonden fechzehnfüßigen halbhaarichten Raup. 2c.

Ich kann nicht eigentlich sagen, ob alle diese Berschiedenheiten bloße Abanderungen, oder wirkliche specifische Unterschiede sind. Dies zu entscheiden, mußte man Gelegenheit haben, eine große Menge Schildraupchen aufzuziehen, welche mir jest aber sehlet. Soll ich einige Muthmaßungen vorbringen; so glaube ich, daß meine kleinen mir ausges kommenen Papitions Lab. IV, Fig. 14, 15, und die benden vorher beschriebenen Sorten, wirklich drey verschiedene Arten ausmachen; doch will ich es nicht für gewiß ausgeben ").

Alle diese kleinen artigen Bogelden find sehr gemein, und man sieht sie geschwind herumfliegen, wenn die Sonne recht heiß scheint; gegen Abend aber, oder nach Untere gang der Sonne segen sie sich auf den Blumen und Pflanzen zur Ruhe, wo man sie sehr leicht haschen kann.

") Man vergleiche hierben noch den weißlichgranen Argus in Aleemanns Bentr. I B. Lab. 14, Fig. 3, den Scopoli den Coridon nennet, samt Herrn D. Aubns Bemerfungen

barüber im 3ten St. des Maturforschers S. 19. Infonderheit die bereits augeführte Abhandelung im aten B. der berlingschen Sammlungen S. 341 ff. G.

### Reunte Abhandlung.

Von denen sechzehnfüßigen Dornraupen, und ihren Schmetterlingen.

er herr von Reaumur ") nennet diesenigen Raupen Dornraupen, welche so große und harte Haare an sich haben, für die sich der Name: Dorns stacheln am besten schieft. Er sest hinzu: daß diese Dornspissen auch in ihrer Gestalt mit den Pflanzenstacheln übereinkommen. Hernach geht er die Verschiedenheit dieser Stacheln durch, welches alles hier zu wiederholen unnüg ware. Ich will überhaupt nur einige besondere Umstände von diesen Raupen anführen.

Mus biefen Raupen entstehen die allerschönsten Schmetterlinge, die uns auch am bekannteften find, weil fie am Tage fliegen, und ich mußte nicht, bag aus einer Dornraupe ein Rachtfalter fame. Go viel icone Papilions, Die uns auf unfern Spac giergangen, in unfern Barten vergnugen, Die und auf jedem Schritte nachfliegen, und in ben Sommertagen mit ben prachtigften Farben entgegen glangen, find inegefamt porber Dornraupen gewesen. Man ficht fie von Blume ju Blume fliegen, um baraus ben Bonigfaft, als ihre einzige Dahrung auszusaugen. Deshalb bat fie ber Urheber ber Ratur mit einem langen, und bochft munderbaren Saugerußel verfeben, womit fie foldes verrichten konnen. Der herr von Reaumite bat die merkwurdige Struktur defe felben artig beschrieben ""). Go bald ber Fruhling erscheint und die Sonnenstrablen die Luft ermarmen, tommen auch biefe Papillons wieder aus ihren Schlupflochern hervor. Den Winter über fteden fie in bohlen Baumen, unter ben Dachern, und an bergleichen Dertern. Da bleiben fie ohne alle Mahrung, unbeweglich, und gleichfam in einer Urt von Schlummer. - Durch die Warme leben fie auf, fommen hervor, und pflangen ibr Bes schlecht fort.

Die Dornraupen verwandeln sich also beständig in lauter Tagkalter. Man merke aber zugleich, daß sie alle zu der Klasse derer Tagvogel gehören, die nur vier Jusse haben, und deren Borderfüsse weit kleiner, kurzer, und anders geskaltet sind, als die übris gen vier, so daß sie ihnen nicht wohl zum Gehen \*\*\*) dienen konnen, wie der Herr von Reaumur umständlicher gezeiget hat, und wie wir in der Folge sehen werden.

3 2

50

\*in) herr Bleemann nennet fie Punpfoten,

und glaubt, daß sie sich berfelben jur Reinis gung der Augen bebienen. Womit reinigen sich aber die Papilions der zten Klasse ihre Augen? B.

<sup>\*)</sup> Mém. Tom. I Part. I Mém. 2, pag. 100.
\*\*) Mém. Tom. I Part. I Mém. 5 p. 287

#### 68 Neunte Abhandlung. Von den sechzehnfüßigen Dornraupen,

So findet man auch an diesen Raupen, wenigstens so viel ihrer bisher bekannt ges worden sind, das besteindige Kennzeichen, daß sie sich ben der Verwandlung, in ceffigen Puppen, mit dem Ropfe unterwärts, senkrecht aushängen, und sich mit den benden Hinterfüßen an irgend einem schiestlichen Korper zu bevestigen pslegen. Ich kenne auch keine Raupen von dieser Art, die ben dieser Gelegenheit einen Gürtel um sich herum maschen, wie es die Raupen der sechssüßigen Tagfalter, z. E. die schonen Raupen der Kohle Weißlinge, zu thun pslegen. Ihre Puppen haben sederzeit zwo kegelfdrmige Spissen, oder zwo Arten Hörner vorn am Ropse, wie auch verschiedene, längs dem Rücken sigende stachlichte Spissen.

Alle diese Dornraupen haben sechzehn Füße: sechs spike Border = acht Mittel = und zween Hinterfüße. Einige Gattungen derfelben leben gesellig, andere nicht, und man trifft sie nur einzeln an.

Einige Puppen dieser Raupen zeichnen sich durch ihre schonen Farben besonders aus. Man findet einige, die wie lauter Gold aussehen; andere aber haben nur gold : oder sile berfarbene Flecke, die den schönsten Glanz von sich geben. Man kann nichts prächtigers, als diese Goldpurpelgen \*) sehen. Deshalb hat es auch Reatmitt der Muhe werth geachtet, die Ursachen, wovon dieser glanzende Schmuck der Puppen herruhrt, genauer zu untersuchen \*\*).

Die Dornrampe der Nessel, mit braungelblichem Borderleibe, ben ber die hintersten Ringe oben weiß sind, und die im Franzosischen die Bedaude heißt.

Diese Raupe ist vielen Naturkundigern bekannt. Unter andern ist sie von der Mestianin \*\*\*), vom Albin +), und Frisch ++) beschrieben. Die Merianischen Figue ren,

\*) Diese Puppen sind es eigentlich, welche bie Alten Chrysalis, ober Chryfatlis, genannt haben, wie und herr Bergstraffer im 199 St. bes Frankfurther Steats = Riffretto 1774, ben ber Recension des zten Ciucks des Maiurfor. fchers, gelehret bat. Es hat ibm bafelbft gefallen, ben Gelegenheit einer E. 279 von mir gefesten Unmertung, gegen mich, und alle neueren Maturforscher zu erinnern, daß man nicht Chrufalie, fondern Chryfallis Schreiben muffe. Ich fette biefe Rote, weil mein Auctor, ber Dr. bon Geer, beffen Diebe ich überfette, im Texte bon den Jufeften überhaupt gefagt hatte: fie befinden fich ben ber Bermandlung dans un eiat moyen, dans lequel on les nomme Chryfalides ou Nymphes. Daß ich aber keinesweges die Absidit gebabt, einen neuen Sprachgebrauch des Worts Chryfalis zu bestimmen, wird Jeder-

mann einsehen, der die citirte Stelle aus Bonnets Betrachtung über die Natur, in der Note
vergleicht, worin eigentlich des Herrn Prof Titiuv Worte angeführet sind. Und eben so leicht
ist es einzusehen, daß das, auf der andern Seite
280 ben der Mücke versetzte Wort Puppe, Chrysalis, hier Arymphe heisen müsse. Uebrigens
aber hat schon Aristoteles H. A. L. V. c. 19. p.
m. 945 das Wort Ebrysalis auch statt Arymphe gebraucht. S. Lessers Theol. der Insett.
S. 98 x). G.

\*\*) Mem. Tom. I. Part. II. Mem 10. p. 119. \*\*\*) Europ. Inf. Tab. 14, Fig. 179.

t) Juf. Lab. 54. den ich beym Linne vermiffe. G.

††) Inf. 4ter Theil, Lab. 4. Die übrigen Schriftsteller findet man benm Linne S. N. ed. XII, p. 778 no. 168. ren, insonderheit vom Bogel, sind ziemlich getroffen. Albins Borstellung der Raupe ist außerst schlecht, und Frischens Abbildungen, wie bekannt, sehr verstümmelt. Der Herr von Reallitter") hat sie am besten beschrieben, wozu meine Bemerkungen bloß einige Supplemente senn sollen. Albin sagt: sie frase Hopfen, die Merianin, sie nahre sich von den Stachelbeerblättern, und der Herr von Reallmur, sie lebe auf den Rüstern. Ich habe sie beständig auf den Nesseln angetroffen. Sie leben einsam, wie verschiedene andere Dornraupen auch thun, man findet sie eben nicht häusig, und muß die Nesseln genau visitiren, wenn man einige entdecken will \*\*).

Diese Raupe Lab XX, Fig. 1, ist die schönste unter allen mir bekannten Dornraus pen, mittelmäßig groß, ohngefähr vierzehn kinien lang, und ziemlich buntfarbig. Oben sind die fünf eisten Ringe Lab. XX, Fig. 1, a b dunkel i oder okergelb, schwarz gesteckt und gestreift; der allererste Ring aber ist bennahe ganz braun. Die fünf folgenden, vom been bis 1 oten, sind oben weiß b c; die zween letzien hingegen schwarz e d, aber der allerletzte hat auf jeder Seite einen großen weißen Fleck d. Alle diese Ringe sind, wie die fünf erssten oben auf, an benden Seiten dunkelgelb, und schwarz gesteckt und gestreist. Unter dem Bauche ist die Raupe braun, oder schwärzlich, mit etwas schmutzweiß vermischt. Alle Rüße sind bennahe schwarz Der Ropf ist dunkelbraun Fig. 1, 1, Fig. 2; aber das Dreyseck der Stirn hat einen hellbraunen Rand. Die, auf den sieben letzten Kingen stehenden Dornen sind weiß; die aber auf denen vier, nach dem ersten folgenden, (denn dieser erste hat keine Dornen,) sind weißlichgelb.

Sie har, wie gewöhnlich, in allen fechzehn Sufe, oder acht hautige Bauchfuße, welche einen halben Sakenfranz haben.

Regninger hat angemerkt: daß der Kopf dieser Raupe was besonderes, und eine Aehnlichkeit mit einem Kakenkopfe habe, welches Frisch auch geglaubt, und es ist nicht zu leugnen, daß der Kopf nicht ziemlichermaßen mit der Gestalt eines vierfüßigen Thiere kopfs übereinkommen sollte Tab. XX, Fig. 2. Gegen die Größe des Körpers ist er klein, und sieht bennahe wie ein Dreneck aus Fig. 1, 2. Oben Fig. 2, 0 e 0 ist er breit, wird aber nach dem Maule zu immer schmaler, und endigt sich mit einer rundlichten Spike a. Dies ist er nicht sonderlich, weil er vorn platt ist. Oben ist er, wie Reautivut sagt, herzschimig ausgeschweist e. Daselbst hat er auch zween Knöpfe o o, mit kleinen Dorns spiken besent, deren jede sich in ein Haarchen endiget. Diese Knöpfe sehen wie zwen Ohs ren

fels Inseftenbel. I B. Tagv. 1ste Rl. S. 25, Tab. 5, Fig. 1, 2, ber sie d'e einsame Dornraupe mit dem halbgelb, halbweißen Rucken, und braunen Leibe nennt. G.

<sup>\*)</sup> Mém. sur les Insest. Tom. I, Part. I, Mém. 2, pag. 103. Part. II, Mém. 10, pag. 112, Pt. 27 Fig. t sqq.

Derfelbe hat sie aus zwo Ursachen la Be dande genennet, theils weil sie zwo Hauptsarben, Meist und Braun, hat; theils weil dieselben auf eine bizarre Urt abstechen; also die zwofarbige. Diesem suge ich noch ben Ro-

<sup>\*\*)</sup> Rofel bebauptet indeffen, baß fie fich baufiger auf ben Sendrelbeerfinuden, als Aeffeln aufhalten. G.

#### 70 Neunte Abhandlung. Bon den sechzehnfüstigen Dornraupen,

ren aus, und diese machen die vornehmste Achnlichkeit mit einem Ragenkopfe aus. Aufferdem ist der Ropf mit verschiedenen hellbraunen Saarchen bewachsen. Die Augen sind

schwarz, und stehen ziemlich weit hervor y.y.

Auf jedem Ringe sigen sieben Dornspisen, Tab. XX, Fig. 4, eeefeee, aus: genommen auf dem zweeten, dritten und letten nur vier. Ein Dorn steht mitten auf dem Rucken f, und dren auf jeder Seite eee u. s. w. Jeder Dorn ist im Stamme fes gelfdrmig Fig. 3, a t, und endigt sich in eine seine Spise t, die bisweilen wieder vier, fünf, sechs auch acht Nebenspisen hat, welche auch alle dornartig sind e e, so daß der Haupestamm gleichsam ein dornichter Dorn ist. Außer den Seitendornen sigen daran sowohl, wie am ganzen Korper der Raupe, noch verschiedene feine Hadrchen, wie denn vorzüglich die Bauchsuse ganz rauch, und mit Milchaaren bewachsen sind.

Wenn die Raupe still sit; so befindet sich der Korper felten in so gerader Linie, als bier Fig. 1 vorgestellet ist. Insgemein hat sie den Kopf, oder den Vordertheil des Leibes nach einer Seite zu gekrummt, und in dieser Stellung sitt sie ganz ruhig. Am liebsten

pflegt fie fo unter den Meffelblattern ju figen.

Den 7ten Junius schickte sich eine dieser Raupen zur Berwandlung an. Sie hing sich oben im Zuckerglase mit den Hintersußen an, daß der Kopf unten war Tab. XX, Fig. 5"). Ich habe nicht nothig ihr Berfahren zu beschreiben, wie sie es anfängt, sich so senkent aufzuhängen, da es der Herr von Rectunilit "") schon ben Gelegenheit einer andern Art von Dornraupen gethan hat. Sie hängt sich mit den Häschen ihrer Hinters süße an ein kleines Klumpchen Seide, welches sie ausdrücklich erst zu dieser Absicht anges sponnen hat Kig. 5, h. Den Bordertheil des Körpers zieht sie dergestalt frumm, daß die erhabene Seite des Bogens nach dem Rücken zusteht, und diesen Bogen macht sie mit den vier oder fünf ersten Ringen a b.

Des folgenden Morgens wurde sie zur Puppe, welche in eben ber Stellung, als die Raupe, Fig. 6, 7, und auch an dem nemlichen Orte l hing, wo die Raupe vorher gehangen hatte; hier aber verweise ich meine Leser abermal auf Reaumursche Nachrich:

ten, da ich bloß die Duppe beschreiben werde.

Sie gehört zu den eckigen. Worn hat der Ropf zwo große kegelformige Spiken, die als Hörner hervorstehen, Tab. XX, Fig. 7, a a. Diese aber haben das Besondere, daß sie einwarts gebogen sind, und gleichsam zween halbe Monde formiren Fig. 8, a a, welchen Umstand der Herr von Reaumur ebenfalls bemerkt hat \*\*\*). Betrachtet man sie mit der kupe; so sieht man, daß jedes Horn auswendig einen kleinen Anhang, wie eine kurze Spike habe b b. Es haben diese Hörner auch verschiedene braune Queerstreifen. Sieht man die Puppe oben und von der Seite an; so glaubt man ein ordentliches Mensschengesicht, Fig. 6, c mit Nase, Augen und Backen vor sich zu haben +).

<sup>\*)</sup> Rosel 1 B. Tago. 1te Kl. Tab. 5, Fig. 2,3,4.

\*\*\*) Tom. I Part. II. Mem. 3. p. 6. Mem 10. p. 99.

†) Mem. Tom. 1 Part. II. Mem. 8. p. 6. Lyo.

Das Bruststuck, oder die benden Futterale, wo die Flügel des kunstigen Schmets terlinges liegen, sind in der Mitte sehr vertieft Tab. XX, Fig. 7, d d, und an jedem sitzen dren tegelschrmige Spitzen e f g. Oben auf dem Leibe stehen fünf Reihen kleiner kegelschrmiger, und ziemlich sacher Knöpse. So viel ich habe bemerken können, besteht der Leib aus neun Ringen h, davon achte Luftlocher haben. Unten, wo sich das Bruststuck ens digt, zeigt sich ebenfalls eine starke Vertiefung Fig. 6, i, welche durch die hinter - oder unterwärts gehende Krünmung des Leibes nicht wenig vermehrt wird. Der Bauch ens digt sich mit einem länglichten, slachen, harten und hornartigen Theile, Fig. 6, 7, 1, der mit vielen kleinen Häschen besetzt ist, womit sich die Puppe in das oben gedachte Klümps den Seide m einhäkelt \*).

Die Farbe dieser Puppe ist ziemlich bunt. Ueberhaupt ist sie hellbraun und grund lich, das Braune aber mit Fleischfarbe, und mit einigen grunen Streisen und Flecken, wie auch mit schwärzlichen Stricken vertrieben. Oben über den teib geht langs der Mitte eine weißliche Streise durch. So besinden sich auch oben auf dem teibe, am Ende des Bruststucks, sechs große Flecke, deren immer zween und zween ben einander liegen, welche den schonsten politten Silberglanz haben, und in dieser Gegend zeigen sich auch goldene Schattirungen Reallitütz hat ganz goldene Puppen von dieser Art gehabt, die mir aber nicht vorgekommen sind. Selten schlägt die Puppe mit dem Schwanze um sich, und ist nicht so lebhaft als verschiedene andere Arten.

Ohngefahr vierzehn Tage hernach, als den 22sten Junius tam ber Schmetters ling aus. Es ist ein Tagvogel mit knopfartigen Fuhlhörnern Tab. XX, Big. 9, 10, und vier eigentlichen Fußen Fig. 9, i i, indem die benden Borderfuße nur kleine rauche Ofbechen sind \*\*).

Die vier Flügel haben oben Tab. XX, Fig. 10 eine dunkel oraniengelbe mit vers schiedenen schwarzen Flecken von ungleicher Gestalt beworfene Grundsarbe. Am hinters sten Rande besindet sich eine breite schwarze Streise mit weißem Rande. Unten hingegen sind sie alle vier Fig. 9 mit sehr vielen, größtentheils dunkeln Farben gescheckt. hier ist Schwarz, Dunkel-Hellbraun, Gelb, Weiß, Purpur und Grun. Alle dieseverschiedenen Farben sind durch Flecke. Streisen, Flammen, Linien und Stricke, artig mit einander verbunden. Bu hinterst zeigen sich noch einige grune Klecke, und unten führt jeder Unterstügel recht in der Mitte einen weißen Kleck, der wie ein C, oder umgekehrter halber Mond gestaltet ist.

Der Leib, Halstragen und Ropf ist oben braungrunlich. Die Schenkel und Juße blatter find weiß, aber die Huftbeine braun, die Fublhorner braun, und unten weiß ges fleckt, das Knopfende daran gelblich.

net fagt dabon in feinen Anmerkungen über ben Lefter tom 1. p. 169, bof bie Einbildung das ben bas beste thun muffe. G.

p. 97. \*\*) C. albam Linnei S. N. ed. XII. p. 778. no. 168, ber bekannte & Vogel, weil er ein C auf ben Fligeln hat. Reaus. Nem. Tom. I. Part. 11 Pl. 27; Fig. 9, 10. Frisch Insett. 4ter Theil Lab. 4. Rosel I B. Lagv. 1ste Kl. Lab.

5, Fig. 5, 6. G.

- Correct

Der

<sup>\*)</sup> Reaumur Mem. I'om. I Part. Il Mem. 10.

#### 72 Neunte Abhandlung. Von den sechzehnfüßigen Dornrauven,

Der Rand bes hinterften Rlugelrandes ift an vielen Stellen fehr fcharf gegadt, ober bergeftalt gewinkelt, daß fie, wie Reaumitt fagt, an gewiffen Orten eingeriffen ju fenn fcheinen. Benn der Papilion die Oberflugel mit dem Boden perpendikular tragt Zab. XX, Rig. 9; fo bleibt oft zwifchen ihrer innern, etwas ausgehöhlten Geite a, und ber außerlichen Seite ber Unterflügel b ein ziemlich leerer Raum; diefe letteren aber geben gang um ben leib herum.

Die Ruffe diefer, und aller Papilions diefer Rlaffe, beffehen aus bren haupttheilen, bavon man ben erften Rig. 12, c das Duftbein, ben zweeten ben eigentlichen Schenkel i. und den britten das Rufblatt p nennen fann, weldes lettere am Ende gwen doppelte Safden, ober Rrallen o o hat. Diefes und ber Schenkel ift mit vielen fleifen Sagren, wie Dornfpiken, bewachsen, das Suftbein c aber bloß mit Schuppen belegt.

Die benden Borderfuße Diefer Papilions, die fie nicht gum Geben brauchen, find furg, vorn rundlicht, und ohne Rrallen Fig. 11. Insgemein figen fie unter dem Salsi Reaumur \*) vergleicht fie mit Valatinen, weil fie febr rauch find; fie be fteben aber auch aus dren Theilen Tab. XX, Fig. 11, c, i, p, bavon die benden letteren bider, als ber am halstragen hangende c, und am ftartften mit langen haaren i p befest find, wodurch fie eben den Palatinen abnlich werden. Es haben aber alle Papilions, Die aus Dornraupen entftehen, dergleichen Suge, wie wir oben ichon bemerft haben.

Man ficht diefe Papilione in den Solzern und Garten allenthalben häufig berum. flattern. Gie fliegen sehr schnell, und man kann fie nicht leicht fangen \*\*). Ohne Zweis fel überleben fie den Winter, weil man fie gleich in den erften Brublingstagen erblicft.

Die schwarze, gesellige, und auf den Sahl : und Woll: Weiden lebende Dornraupe, mit großen oraniengelb : fucherothlichen Rlecken, und acht braunrothen Bauch : ober Mittelfüßen.

Bu Ende des Junius findet man auf den Sahl : und Woll: Weiben viele große schwarze Dornraupen, welche in Gosellschaft leben. Gie froffen entsetlich, und find int Stande, gange Weidenplage fahl zu machen. 3ch habe dergleichen gefehen, wo fie ben hunderten benfammenfaßen, und fein Blatt übrig gelaffen hatten.

\*) Tom. I. Part. I, Mem. 5. p. 262. "") Dies tonnte ich eben nach meinen Erfahdeplaten, und an anbern Orten, wo Bafche getrochnet wird, gefehen habe. Bon diefen Dd. gelden fagt Reaumur, bag fie befonders ben Blutregen verursachen, beffen naturliche Urfachen Peirefeins 1608 ju Mir in der Provence entbecft hat. G. beffen Mem. Tom. I. Part, II. p. 380. LTeue Mannichfaltigfeiten eter Jahrg. €. 552. U.

rungen nicht fagen. Vielmehr muß ich bierin Rofeln bentreten, welcher I B. Tago. Ifte Kl. 5. 32 verfichert: Dies Bogelchen fen ein rechter Menschenfreund, und seize fich gern auf die Kleiber und Bafche. Es ziehe fich ftark nach ber weißen Sarbe, wie ich felbst auf ben Blei-

Dies sind hier zu tande, die größten Dornraupen Tab. XXI, Fig. 3 \*). Ihre tange beiragt über zwanzig kinien, und sie sind auch ziemlich die. Der keib ist recht schon schwarz, weiß punkrirt, und mit vielen kurzen Milchhaaren bewachsen. Auf dem Rücken steht eine Reihe acht großer gelbrother, aber nicht völlig ovaler Flecke. Sie liegen auf den acht mittelsten Ringen, so daß die zween ersten, und letzen gant schwarz sind, und keine solche Flecke haben. Zwischen denselben aber geht lange dem Rücken eine schwarze, durch diese gelbrothen Flecke unterbrochene, kinie herunter. Der Kopf Tab. XXI, Pig. 3, t, ist gant schwarz, und oben gespalten, so daß er, von vorn betrachtet, zwo runds sichte Erhöhungen hat.

Sie haben sechzehn Fuße, worunter die fechs Border : und die benden Hinterfuße schwarz; die acht dicken Bauchfuße aber eben so gelbrothlich, als die Ruckenflecke sind. Doch haben diese letteren Rufe fast eine ganze Krone von Satchen um sich herum.

Am Leibe haben diese Raupen eine große Menge kegelformiger Dornspissen Fig. 2, EE, und Fig. 4, die aber einfach, und glatt, oder mit keinen solchen Nebenstacheln, als ben verschiebenen andern Dornraupen, 3. E. beh der vorhergehenden Maupe des C Bogels (Bedaude), sondern bloß mit einigen seinen Haarden besetz find. Hin und wieder aber sistet doch daran eine kleine Erhöhung, oder ganz kurze Seitenspiste Fig. 2, o e, Fig. 4, c. Die eigentlichen Dornen sind ganz schwarz, ziemlich groß und lang. Auf jedem Ninge, außer dem ersten, der ganz fren ist, sisten threr sieben. An einer dieser Maupen bemerkte ich eine ganz sonderbare, und vorn gegabelte Dornspisse, Lab. XXI, Fig. 5, b b, die ich aber für ein bloßes Naturspiel, oder für eine Art von Unförmlichkeit halte.

In dem Zustande, worin wir jest unsere Raupen betrachten, hauten sie sich nicht nieht; sondern haben ihre vollsommene Größe erreicht. Bor ihrer letten Hautung aber zeigen sich daran noch einige Berschiedenheiten, die ich hier anzeigen muß. Alsdenn sind sie mit ausgestrecktem telbe Fig. 1 ohngefähr drenzehn kinien lang. Der Rückenslecke sind alsdenn mehrere vorhanden, und solche haben auch eine hellere oranien Farbe, als wenn sie zu ihrer völligen Größe gediehen sind. Denn auf jedem Kinge, außer dem ersten und letzten, liegt einer, wie denn auch ben großen und ausgewachsenen Raupen diese Ringe keine solche Flecke haben. Die Seiten des Körpers sind mit einer weißgelblichen, schwarz metirten Naht gerätidet. Die acht Bauchsüße, ingleichen die Fußblätter der beyden hinterssten, haben mit den Rückenssecken einerlen Farbe, und die Dornen sind nach Proportion des Körpers kürzer, als-nachher.

Ich habe bemerkt, daß diese Raupen oben ans Zuckerglas frochen, und daselbst zween ganzer Tage stille sigen blieben, nachher aber sich hauteten, und alsdenn bennahe eben so groß, als die erstbeschriebenen waren. Meines Wissens hat kein Schriftskeller dieser Raupen Erwähnung gethan \*\*).

") Rifel I B. Lago. Ifie Rl. G. I. Lab. I. Fig. 1,2,3. G. "") Jest find fie befannt genung, und von pielen

Den

#### 74 Neunte Abhandlung. Bon ben sechzehnfüßigen Dornraupen,

Den 9ten Julius, und die folgenden Tage schickten sich meine Raupen zur Bers wandlung an. Sie verfuhren daben, wie alle andere Dornraupen \*), und ohngefahr 24

Stunden nachher ftreiften fie ben Raupenbalg ab, und murden Puppen.

Diese Tab. XXI, Fig. 6, 7, sind groß, dick, und einen Zoll lang. Es versicht sich von selbst, daß sie zu den eckigen gehören. Am Ropse sigen zwo kegelförmige, große, ge rade Spissen, wie ein Paar Hörner Fig. 6, c. An jeder Selte zeigen sich noch drey dergleichen, aber kürzere Spissen. Mitten auf dem Bruststuck steht die Nase Fig. 7, n, die an dieser Puppe sehr weit hervorragt. Auf jeder Seite derselben liegt eine kleine Spisse, die wie ein Auge aussieht, wie ich schon ben Gelegenheit der C Vogelraupe bemerkt habe, wie man denn auch etwas besser herunter noch zwo andere solche Spissen gewahr wird. Oben auf dem Leibe stehen zwo Reihen kegelförmiger kurzer Dornspissen Fig. 7, pp, die unten stark, am Ende aber sehr spis sind. Sie sind überhaupt an dieser Puppe uns gemein groß, und es stehen allemal sechs in einer Reihe. Zwischen ihnen besindet sich noch eine dritte Reihe solcher Spissen, die aber viel kleiner und kürzer sind.

An Farbe sind diese Puppen graulichbraun, mit schwarzen Schattirungen, und einis gen kleinen rothlichen Flecken melirt. An den Spiten sind die Bauchdornen auch rothlich, die kuftlocher aber schwarz. Doch sind einige Puppen mannigmal dunkler, als die andern. Uebrigens sind sie wie andere Dornraupenpuppen beschaffen. Ben der geringsten Berührung schlagen sie auch mit dem Schwanze ziemlich lange um sich \*\*).

Ohngefahr 14 Tage nachher, als den 24sten Julius kamen die ersten Schmetters linge aus. Es sind Tagfalter mit knopfformigen Fuhlhörnern, vier ordentlichen Gehes fußen, und zween kurzen rauchen Borderpfotchen, deren Unterflügel unten um den Leib

herumgeben \*\*\*).

Sie sind groß Tab. XXI, Fig. 8, 9, und nehmen mit ausgebreiteten Flügeln wohl dren Zoll ein. Fig. 8. Die Grundfarbe aller vier Flügel ist rothlichschwarz, und gleiche sammetfarbe. Der hinterste Rand derselben ist mit einem breiten Rande eingefaßt, der oben gelblichweiß, unten aber Fig. 9 ganz weiß ist. Daneben liegt oben auf den Flüsgeln eine Reihe großer schoner blauen Flecke in einem ganz schwarzen Felde, wodurch ihre Schönheit ungemein gehoben wird. Jeder Oberflügel hat neun, aber jeder Unterflügel sieben solche Flecke. Die äußere Seite der Oberflügel ist mit kleinen gelblichen Queerstrischen

vielen beschrieben. S. Linnei S. N. ed. XII p. 776 no. 165. Rachher hat es der Verf. Tom. II. Part. I. Mem I. p. 193 selbst eingesehen. S.

\*) Ich werbe ben manchen Stellen, wo unfer Verf. die Beschreibungen der Struktur ber Individuen, die der ganzen Art eigen ift, ohne Noth wiederholt hat, wie hier, alles furz' zus sammenziehen. G.

\*\*) Benm Rofel I B. Tagb. 1te Rl. Tab. 1,

Fig. 4. G.

Mlso gehören sie zu Rosels ersten Klasse ber Tagwögel Tab. I Fig. 5, 6. Mach bem Linne S. N. ed XII, p. 776 no. 165. Pap. Nymph. Antiopa, die bekannte schöne Pleurdse, ber Transermantel. S. Schäffers Elem. Lab. 94, Fig. 1. Icon. Tab. 70, Fig. 1, 2. Berlin, Mag. 2 B. S. 58 Sulzers Jus. Tab. 14, Fig. 85. Müllers aussichtl. Ertl. des L. M. S. V. B. I Eh. Tab. 19, Fig. 5. Reaumur hat ihn nicht. G.



#### 76 Neunte Abhandlung. Bon ben sechzehnfäßigen Dornraupen,

Verwechseln muß, die auch sehr haufig auf den Messeln anzutreffen ift. Denn benn ersten : Anblick find bende Arten einander sehr ahnlich, indem sie bende Dornraupen find, und die schwarze Grundfarbe haben.

Unsere gegenwartigen Raupen aber, die wir jest beschreiben wollen, sind nicht so hausig, als die andern. Insgemein wickeln sie die Nesselblätter, davon sie leben, und die ihnen zugleich zur Wohnung dienen, artig zusammen \*). Sie leben nicht in Gesellschaft wie die andern; sondern es steckt in jedem zusammengerollten Blatte allemal nur eine. Sie sind mittelmäßig groß, haben sie aber ihre vollige Große erreicht; so sind sie ohnge fahr sechzehn Linien lang und nach Proportion ziemlich diet. Der ganze Leib und Ropf ist schwarz; aber an jeder Seite des Körpers, unmittelbar unter der Linie der Lustlöcher, gehen acht lange, etwas erhaben liegende, zitrongelbe Stricke herunter, die unterwarts concav, und sehr geschickt sind, diese Raupen zu erkennen \*\*). Das Schwarze am Körsper ist sehr schwarze ist sie den kontenten bes worsen, die man vermittelst einer Lupe noch deutlicher siehet.

Sie haben sechzehn Faße, bavon die sechs vordersten schwarz, die zehn membrandsen aber braun find, und den halben hakenkranz haben. In der Mitte bes Korpers hat jeder Ring sieben schwarze aflige Dornen, darunter die mittelste oben auf dem Rucken fieht.

Außer den Dornen ist der Leib und Ropf mit vielen kleinen kurzen, weißen und schwarzen Hadrchen bewachsen. Der Ropf Zab. XXII, Fig. 3, hat oberwarts einen Einsschnitt, oder eine kleine Bertiefung e, und ist mit vielen kleinen kurzen, stumpfen, und ziems lich dicken Spigen besetzt pp, davon sich jede mit einem langen Haare endiget. Der erste Ring des Korpers Fig. 1, 2 hat keine aftige Dornen, statt deren aber eben solche, nur ets was langere Ropsspigen, die im Zirkel um ihn herum stehen.

Es haben aber schon viele Schriftsteller diese Raupen beschrieben. Samt ihren Papillons sindet man sie benm Reaumin \*\*\*), ben der Mexianin †), benm Albin ††), Blankaart †††) und Gocdart \*) abgebildet.

Saft

Fig. 1. Es ist die Larve des kleinen Juchses, (Pap. Vrticae) und man kann solche sehr leicht mit den gegenwärtigen verwechseln, da jene fren auf den Ressell sien, diese aber sich sehr künst. Sickyak. S

\*) Daher hat es Roseln 1 B. Tagv. rte Rl. S 33 ff. viel Muhe gekostet, ehe er die Raupe eines in unsern Gegenden so bekannten und haufigen Vogels, als der Admiral ist, hat entdecken tonnen. Und so geht es noch allen benen, die ben dem Suchen dieser Rauven, auf den oben angeführten Umstand nicht Achtung geben. G.

\*\*) Sie gehen wie ein stumpfwinklichtes dickzak. S. Rosel I. c. Lab. 6. Rig. 2, 3. B.

\*\*\*) Mém. Tom. I, Pl 2, Fig. 4, et Pl. 10, Fig. 8, 9, 10.

t) Europ. Inf. Tab. 91, wo fie fehr gut ge-

††) Inf. Tab. 3, wo fle auch ziemlich natur= lich abgebilbet finb.

177) Schoubourg der Rupsen etc. Sab. 2. Mach ber bochteutschen Uebers. vom Rodochs Leipz. 1690 8. C. 15. Tab. 2. Fig. A, B, C, D, G.

") Inf. Tom. 1, Tab. 26, und 1 om. 2, Tab. 39. wo eine Art zwenmal abgebilbet iff.

Die übrigen Schriftsteller findet man benm Linne S. N. ed. XII, p. 779 no. 175. B.

----

Fast sollte man denken, es sen überflüßig, eine bereits so oft beschriebene Raupe noch einmal zu beschreiben. Da aber die Reaumursche Beschreibung ziemlich furz ift, so will ich das, was daran fehlt, so viel als möglich ersegen. Die übrigen \*) haben fast mehr gesagt, als was man ben den Figuren findet.

Unsere Raupen haben ein trages und schläfriges Maturell, und friechen sehr langsam; ich habe aber doch bemerkt, daß sie sehr geschwind machsen, und in wenig Tagen zu ihrer rechten Größe gelangen, denn sie fressen entsetzlich \*\*). Wenn sie sich hauten wollen, tas peziren sie das Blatt inwendig mit Seide. In dieselbe fassen sie mit ihren haklichten Bauchfüßen, und solchergestalt können sie die alte haut leicht abstreisen, die alsbenn mit den haken hangen bleibt. Dies haben sie mit vielen andern Naupenarten gemein.

Ohngefahr in der Mitte des Julius schieften sich meine Raupen zur Berwands lung an \*\*\*). Sie hingen sich oben an den Deckel des Glases, und den folgenden Morgen waren es schon Puppen, in welchem Zustande sie nicht voll zwanzig Tage bleiben, ehe die Papilions auskommen. Da alle Raupen, die sich hinten aushängen, wie wir oben gezeigt, nur den Vordertheil des keibes zu krummen pflegen; so ist es merkwurdig, daß diese solches mit dem ganzen keibe thun, so daß der Kopf bennahe hinten an den Schwanz stößt, und sie solchergestalt einen etwas ovalen Zirkel formiren +).

Die Puppe ist edig, und der Große der Raupe proportionirt Tab. XXII, Fig. 4. Die Farbe graubraun, mit kleinen Flecken, und dunklen Schattirungen gescheckt. Oben auf dem Bruststücke und Rucken stehen verschiedene erhabene und gleichsam verguldete Flecke. Das Besondere, wodurch sie sich von vielen andern eckigen Puppen unterscheit der, besteht darin, daß die obersten Ruckenzacken sehr kurz, aber gleichwohl spisig, und die zwen Kopshorner c. e., auch nicht lang, sondern diet, und am Ende rundlicht sind.

Die Papilions (1) dieser Raupen sind sehr schön. Ich habe hier nur einen Tab. XXII, Sig. 5 von oben, und mit ausgebreiteten Flügeln vorgestellet. Die Merianin R 3

\*) Außer Rofeln, ber ihre gange Naturges fchichte gewiß fehr artig und vollftandig besichrieben hat. G.

besondern jusammengesvonnenen Blatte steckt. Dies ist ihr Haus, und zugleich ihr Futter hat sie es aber zerfressen, und durchlöchert; so muß sie es verlassen, und ein neues beziehen. Das alte wird gemeiniglich alsdenn ein bequemer Aufenthalt der Feldspinnen. Gemeiniglich machen sich diese Raupen ihr Blatthaus oben im Gipfel der Messen, daher man sie, wenn man diesen Umstand weiß, schon auf zween Schritt weit sehen kann. 3.

\*\*\*) Derr Bleemann hat einige moch im Ge-

ptember gefunden. S. Rofel IB. Tagb. Ite

t) S. Rosel I B. Tayv. Ite Rl. Lab. VI,

Sig. 4. 3.

no. 175. Pap. Atalanta, ber in unfern Gegenden fehr hausig ist, und wegen seinen schonen brillirenden Farben bas Auge besonders an fichtiebt. Ich habe bereits oben istes Duart. S. 54 einige Anesdoten von diesem prächtigen Tagsalter augeführt. Er heist auch, außer Nomiral, der Scheckstügel, das Jahlenibierchen, der Mars, weil der gemeine Mann nach seiner Einbildung allerlen Kriegesgeröthe auf den Flügeln zu sehen glaubt: also seiner prächtigen Farben ohnerachtet ein

#### 78 Neunte Abhandlung. Von den sechzehnfüßigen Dornrauven,

hat einen, von ber Seite, fehr naturlich vorgeftellet, wohin ich bie Lefer verweise, um die Figuren nicht fo fehr zu vervielfältigen Dan nennet ihn den Udmiral, und er ift mit ausgebreiteten Rlugeln wohl drittehalb Zoll lang.

Dben auf dem Ropfe, auf dem Leibe, und sowohl auf den Ober als Unterflügeln ift die Brundfarbe recht ichon ichwarg. Ueber jeden Oberflügel geht eine breite ungleiche Zab. XXII, Big. 5, b b, prachtige fcharlachrothe Queerftreife; am außerften Winkel aber liegen sechs weiße Blede, et, darunter dren großer als die andern find. Der hinterfte Rand hat langlichtweiße Alecke, samt einigen blauen Schattirungen am außeren Winkel. Die Unterflugel haben oben zulest am Rande eine breite Streife, Die eben fo roth ift, als der große Strich auf den Oberflugeln. Auf diefer Streife aber befinden fich viel fleine schwarze Fledichen, und am innern Winkel ein etwas größerer Lab. XXII, Rig. 5, a blauer, fcwarz gerandelter Rled. Die Streife felbft bat einen weißen, ichwarz gefleckten Rand.

Alle vier Rlugel find unten mit fo vielen verschiedenen bunten Karben gescheckt, baß es bennahe unmöglich ift, davon eine genaue Befchreibung ju geben. Ueberhaupt aber haben die Oberflügel unten eine breite rothe Streife, die mit der Oberftreife diefer Flügel, wie auch mit ben verschiebenen weißen Rlecken barauf übereinkommt, wie benn bier auch gelbliche Schattirungen, und blaue Streifen befindlich find. Alle diefe Blede liegen auf einem fdmargen Grunde.

Unten baben die Unterflugel ichwarze, braune, gelbliche, fahlbraune, gelbbraune Rles efe, und Schattirungen, die auf die bewundernswurdigste und iconfte Art mit einander verbunden find. Gegen dem außersten Mande liegt ein großer gelber Rled. wirklich nicht fagen, ob die Rlugel oben oder unten schoner find. Dben find die Rlecke eins facher, unten aber gusammengesetter, und bunter. Rurg, man betrachte den Papilion, von welcher Seite man will; fo wird man durch seine Schonheit bezaubert. Er gehort befanntermaßen zu den Tagfaltern mit vier ordentlichen, und zween rauchen furgen Bors berfüßen. Die Fuhlhorner find artig weiß und schwarz gefleckt. Der Knopf baran ift fdwarz, die Spine deffelben aber gelblich. Die Augen braun, und die Bartivinen an ben Seiten weiß. Die Mittelfuße gelblich, und die hinterften ichwarz und gelb geflectt. Sie fliegen febr geschwind, und man trifft fie haufig in allen Barten an.

Der Berr von Reaumur, und die Merianin erwähnen einiger weißgelblichen Dornraupen, baraus eben folde Papilions, als ich jest beschrieben, gefommen, und bes

10, Fig. 8, 9. Rofel I B. Lago. Ite Rl. Lab. 381. 382. G. 6, Fig. 6, 7. Schaffer Icon. Tab. 148, Fig. 1,

Gegenstand bee Aberglaubens. S. Bleemanns 2. Die übrigen Schriftsteller findet man im Bentrage, 1. B. C. So. Die beften Abbitoun. Linne, und in bes herrn D. Martini allgem. gen bavon hat Reaumur Tom. I, Part. II, Pl. Gefch. ber Mat. in alphab. Ordnung 1 B. G.



### Zehnte Abhandlung.

Von den vierzehnfüßigen Raupen mit sechs spissen Vorder und acht Mittelfüßen, denen aber am letzten Ringe die benden Hinterfüße fehlen.

le sechzehnfüßigen Raupen, davon wir bisher verschiedene Arten beschrieben haben, sind so zahlreich, daß man sie, um aller Berwirrung vorzubeugen, nach dem Reaumurschen System, unter verschiedene Ordnungen und Geschlechter bringen muß. Deshalb habe ich in niehreren Stucken davon gehandelt, und jeder Berschiedens heit, die wir an ihnen wahrnehmen, ein eigenes Stuck gewiedmet. Jest kommen wir zu der Geschichte einiger Naupenarten, die weniger als sechzehn, und entweder nur vierzehn, oder zehn Fuße haben. Wir wollen von den ersteren den Anfang machen.

Die vierzehnfüßigen hat der herr von Reallinur in bren Rlaffen getheilt. Die in den zwo ersten haben nur sechs Mittel sund zween hinterfüße; davon die erster ren an den Raupen dieser benden Klaffen eine andere tage haben. Ben einigen hangen sie am 7, 8, und 9ten; ben andern aber am 6, 7, und 8ten Ringe \*). Größtentheils sind die Raupen dieser benden Klassen sehr flein, und in der 14ten Abhandlung von den Mis

nirraupchen, werde ich einige von diefen Arten befannt machen.

Die vierzehnfüßigen Raupen der britten, oder vielmehr der vierten Rlaffe, nach der Reaumurschen Sintheilung, haben, wie gewöhnlich, an den dren ersten Ringen, sechs spisse Vorder und acht stumpfe Bauchfuße, die, wie ben den sechzehnfüßigen der ersten Rlaffe, am 6, 7, 8, und 9ten Ringe sigen; es sehlen ihnen aber am letzten Ringe, die benden hinterfüße. Und diese werden der Gegenstand der gegenwärtigen Abhandlung senn.

Sie sind eben nicht häusig, wenigstens kennet man noch zur Zeit nur wenige, sie sind glatt, und es kommen von ihnen Phalanen oder Nachtkalter. Statt der hinz terfüße haben einige Arten einen doppelten, ziemlich langen, und höchstmerkwürdigen, anz dere hingegen nur einen einfachen, kurzen, und wie eine Spize zugeformten Schwanz. Andere Hauptverschiedenheiten dieser Naupen kennet man noch nicht; die wenigen Arten aber, die wir davon haben, sind sehr merkwürdig, wie der Herr von Reaumur gehöriges Orts gezeigt hat \*\*).

\*) Regumur Mem. Tom. I, Part. I, Mem. 2.

In Nachtvögel im sten Banbe ber Insektenbelustigung mit den Aleemannischen Anmerkungen, ingleichen unsers Verf. Tom. II. P. I. Mem. III. p. 268. sq. G.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche hierben ben lehrreichen Alasse ber

#### Behnte Abhandlung. Bon ben vierzehnfüßigen Raupen, benen ic. 8;

In der allerersten Abhandlung habe ich bereits Gelegenheit gehabt, von der erssten Art dieser Naupen, die ich jest beschreiben will, zu reben. Ich habe daselbst ihre ins neren Theile untersucht. Wir wollen hier ihre außerliche Gestalt, ihre Berwandlungen, und ihre tebensart kennen lernen, und damit ihre Geschichte vollenden. Es sind die größe ten und sonderbarsten dieser Klasse. Ich habe ihrer seit einigen Jahren eine beträchtliche Anzahl aufgezogen, und werde die daran gemachten Bemerkungen so ordentlich, als mogelich, erzählen.

Die große grune vierzehnfüßige, zwengeschwänzte Pappel : und Sahle Weidenraupe, mit zween großen braunen, besonders gestalteten Rückenstecken \*).

Es haben schon verschiedene Schriftsteller, als Goedart \*\*), die Merianin \*\*\*), Frisch +), Albin ++), und der herr von Reaumur +++) diese Raupen beschries ben \*). Ware aber Frischens Beschreibung dieser Raupe, nicht besser, als die Abbildung derselben; so würde es ein sehr unbedeutender Berlust senn, wenn er sich niemals unterfangen hatte, eine Geschichte dieser Insetten zu schreiben. Inzwischen sagt er selbst, daß ihn die elenden Beschreibungen und Figuren einiger Schriftsteller zu einer genauern Untersuchung derselben bewogen hatten. Ben Lesung dieser Worte denkt man schone und genaue Abbildungen zu finden, worin man sich aber sehr betrügt.

Insgemein findet man diese Raupen Tab. XXIII, Fig 6 im Junius und Julius, auf den Pappeln, Sahl : und Wollweiden, zuweilen aber auch auf den Erlen \*\*).

Borgua:

\*) Ich habe bereits im iten Quartal E. 19. verschiedene Merkwurdigkeiten bon biefer Raupe angeführt. G.

) Tom. 3. Exper. 3.

\*\*\*) Pl. 140.

t) 6ter Theil, G. 13, Zab. 8.

tt) Pl. 11.

111) Mem. Tom. II, Part. II, Mem. 6, p. 19.

Pl. 21, Fig. 1, 2, 3.

Die übrigen Schriftsteller hat Linne S. N. ed. XII, p. 815, no. 29 woben ich vornemlich Rosels schone Illuminationen I B Machtv. 2te Kl. Tab. 19, Kig I - 5 empsehlen muß. Da sie sich nicht allein auf den Weidenbaumen auf halt; so sinde ich die Kleemannsche Anmerkung daselbst, S. 121 sehr gegründert: sie lieber die große grüne zwergeschwänzte Raupe überbaupt zu nennen. Herr Kleemann versichert zugleich: es gebe noch eine andere kleinere Art zwerzeschwänzter Raupen, die den gegenwärtigen sehr ähnlich seh, und die er künstig in selv. Beet Insekt. 2. Qtt.

nen Benträgen zur Insektengeschichte noch vorstellen werde. Unser Verf. hat sie nebst ihrem Schmetterlinge Tom. II. P. 1. Mem. 3. p. 313 beschrieben, wovon ich unten etwas ansühren werde. Eine solche, aber mit einer einsachen Schwanzspirze, damit sie sich doch in einer ahnlichen Stellung, wie die gegenwärtige, zur Wehre seit, hat Herr Alcemann in seinen Beptr. Tom. I. Tab. 21 Fig. 1, 2 vorgestellt. Die andere Art haben wir also noch zu erwarten. S. Rösels I B. Nachtv. 2te Kl. S. 124, wo Herr Alcemann versichert, daß er viererley Arten gesschwänzte und ungeschwänzte Kaupen kenne denen die zwen Nachschubsüsse sehlen. G.

Derr Aleemann hat sie auch auf ben Espenbaumen, einmal auch auf einem Almer, baum (Populus nigra), jederzeit aber auf ber obern Seite ber Blatter und Aeste gefunden, baber sie leicht zu entdecken sind. Sehr felten aber hat sie Rosel auf ben Linden angetroffen.

.

Borghalich lieben fie bie Sahl und Bollweibenblatter. Bemeiniglich find fie im Juliud ju ihrer rechten Brofe gebieben. Gie geboren ju ben großten und bicffen bier 3ch habe einige gehabt, die im Rrieden, und mit recht ausgeftrecftem leibe. ohne den Schwang ju rechnen, auf drittehalb Boll lang waren. Wenn fie ftill figen Ria. G, gieben fie ben Rorper, und den Ropf gang in den erften Ring ein. Alsbenn find fie frens lich furger, der Leib aber besto dicker, so daß die größte Dicke wohl einen balben Boll beträgt.

Erwähntermaßen finden fich diefe Maupen auf viererlen Arten von Baumen. Mun aber wollte ich auch versuchen, ob die auf den schwarzen Pappeln, auch wohl Erlen : und Deibenblatter freffen murben; allein fie frochen eine geraume Zeit barauf herum, und wollten nicht anbeißen. Endlich fosteten sie ein wenig, jogen aber bald wieder ab, bis fie boch gulent nor hunger die Sable Beidenblatter anpactten, und folche dem Erlenlaube vorzogen, das fie gar nicht anruhrten. Inzwischen tann man leicht erachten, daß fie es aus Dorh thaten, fo bald ich ihnen aber wieder Pappelblatter gab, fielen fie gleich brauf, und fragen febr gierig barunter.

Die auf den Erlen gefundenen Raupen fuhren beständig fort, das taub daven zu freffen, wie fiche denn mit den Raupen auf den Sahl : und Bollmeiben eben fo vers Inzwischen muß ich anmerten, daß man fie auf diefer Art Beidenbaumen am bau figsten antrifft. Die Urfach, warum meine Pappelraupen nur aus Noth Beibenblatter fraffen, scheinet bloß biese zu senn, weil sie sich von ihrer Kindbeit an, an Dappelblatter gewöhnet hatten. 3ch vermuthe aber, daß, wenn das Schmetterlingweibchen feine Eper an eine Beibe gelegt hatte, die jungen Raupchen fich leicht ju ihren Blattern beauemt has ben wurden, wie ich in Absicht verschiedener andern Raupenarten bemerkt habe \*). Der Berr von Reaumur hat ben den Raupen überhaupt, und insbefondere ben Belegenheit der zwolffüßigen Spannenmefferraupen \*\*) eine abnliche Anmerkung gemacht. Man merte aber wohl, daß die Raupen von einerlen Art, außer ben Bielfragen, & E ber Bars raude

"barauf in bem Bespinnste ftarb. Ich glaubte "bamals: fie babe fich ju frub eingesponnen, "weil fie noch nicht einmal die halbe Große er-"reicht hatte. Denn ich hielt fie fur eben eine "folche, als ich im Iten Banbe in ber Toten 216-"banblung befchrieben. Dies verleitete mich ju bem Brrthume, ben ich bier anguzeigen fchul-"big bin, und zu berichtigen bitte. Denn ich "habe nachher gefunden, baf die Gabelfchman. "se auf ben Erlen, eine gang anbere Urt, als "bie großen auf ben Gablweiben finb, woven mich bie Phalanen ber erftern aufe gemiffeste "überzeugt haben, u. f. w. ,, G. \*\*) Mem. Tom. II, Part, II, Mem. 8.

<sup>\*)</sup> hier hat unfer Verfasser einen fleinen Irr. thum begangen, wenn er bie fleinern zwengeschwangten Erlenraupen , mit benen auf ben Sablweiden fur einerley Art gehalten. Ein Beobachter, wie er, bem es um bie Bahrheit ju thun ift, schamt fich nicht, feinen Jrrthum ju gefteben, und gurudgun bmen, woburch er erft in ben Augen Wahrheit liebenber Freunde recht groß merden muß. Er bat es Tom. II. Parc. I. Mem. 3. p. 315 getban, wo eine Pleinere Art folder Gabelschwanzraupen mit ihren Phalanen beschrieben und Pl. 4. fig. 18, 19, 20, 21 abgebil-bet ift. Id muß die Stelle herseten: "Ich fand "1740 auf ben Erlen soiche zwengeschwanzte Raupen, wovon fich eine einsvann, aber balb

raupe (Marto) nicht alle Sorten Blatter ohne Unterschied; sondern nur die zu fressen, pflegen, die von gleicher Beschaffenheit, als die Pappel = und Sahl = Weibenblatter zu sein scheinen.

Da ich einen ziemlichen Borrath dieser schönen Gabelschwanzraupen aus den Epern gezogen habe; so bin ich im Stande, sie von ihrer zartesten Kindheit an zu beschreiben. Alsdenn sind sie vollsommen sammetschwarz. Trifft man sie zu der Zeit auf den Blättern an; so erkennt man sie kaum dasur, was sie sind, weil sie dem ersten Unblick nach wie schwarze länglichte Flecke aussehen. Sie haben alsdenn auch schon, wie die großen, den doppelten Schwanz, überdem aber noch auf dem ersten Kinge zwo kleine Warzen, welsche sie verlieren, wenn sie groß werden. Wenn sie einige Tage alt sind, häuten sie sich, und denn merkt man schon, daß sie ihre Farbe verändern Tab. XXIII, Fig. 4. Die schwarzen werden gelblichgrün, und der Rücken bekömmt die benden großen sigurirten braunen Flecke, davon ich in dem folgendem reden werde; allein die benden Warzen m m des ersten Ringes haben sie noch. Sie sind ziemlich hoch, und strozen von kleinen kurzen steisen Dornspissen Fig. 5, m, m, die sie aber nach einer abermaligen Häutung verlieren Fig. 1, a c; ja wenn die Raupe ihre rechte Erdse erreicht hat Tab. XXIII, Fig 6; so bleiben selbst von den Warzen nur zween runde schwarze Flecke übrig.

Mun will ich sie in einem hohern Alter, oder wenn sie zwolf bis drenzehn kinien lang geworden sind, beschreiben, Fig. 1, 2. Die in der eten Figur ist so vorgestellt, wie sie still sinet; sie hangt den Kopf nieder, und halt ihn größtentheils in den ersten Ring eins gezogen. Den Rucken hebt sie etwas in die Hohe, und trägt den Schwanz besonders hoch. Dies ist ihre gewöhnliche Stellung.

Der Ropf ist oval und braun, hat aber auf jeder Seite einen schwarzen Fleck. Die Brundfarbe des Korpers ist ein schönes Grün. Oben auf den dren ersten Ringen liegt ein großer brauner dreneckiger Fleck Fig. 1, 2, a b c, dessen Spige sich in eine kleine Warze Fig. 1, b auf dem dritten Ringe endigt, deren Winkel und Grundtheil aber an die andern bepden vorgedachten Warzen des ersten Kinges a c stoßen. Vom vierten bis zum letzten Ringe geht auf dem Rücken ein großer länglichter, besonders sigurirter Fleck Tab. XXIII, Fig. 2, b d, der gewissermaßen wie ein gezacktes Blatt gestaltet ist. Die Farbe desselben ist dunkelbraun, hin und wieder mit kleinen gelben und orangefarbigen Schattizungen vermischt. Er ist auch überall, wie der vorderste dreneckige Fleck mit einer weiß, gelblichen Streise eingefaßt; der Körper aber an den Seiten, und unter dem Bauche mit kleinen braunen Punkten und Flecken bestätet. Auf dem letzten Ninge, recht zwischen der Wurzel der benden Schwanzspissen, sist ein hornartiges, schwarzes, glänzendes, Fig. 2, d und Fig 3, d e f, und am Ende gezacktes Stück, welches zwo Spissen mit zwen schwarzen zen und steisen Haaren Fig. 3, e f, formirt.

Die feche spigen Borderfuße find grun, und braun gescheckt, die acht Mittel : ober Bauchfuße auch grun, fie haben aber mehrere kleine braune Punkte. Aus jedem derfelben,

wie

wie auch aus den Seitenpunkten am Korper, geht ein kleines braunes feines Saarchen beraus. Die Sakchen dieser Bauchfuße fleben in einem halben Zirkel, und find braum. Der lette Ring hat keine Fuße, aber an diesem sitt der doppelte Schwanz Tab. XXIII, Fig. 1 und 6, q r, welches ber merkwurdigste Theil an diesen Raupen ift.

Er besteht aus zwen langen, braunen, cylindrischen und ziemlich harten Stücken Fig. 3, d g, d g, die am Ende nicht spiß, sondern gleichsam abgestutt sind g g. Es sind hoh? Te, und ben ihrem Grundtheile bewegliche Rohren. Sie sind mit vielen schwarzen, steisen, kurzen Haaren, oder vielniehr Dornspiken bewachsen, die mit der Wurzel in dunkelbraus nen Punkten stecken. Wenn man die Raupe berührt, oder sonst beunruhiget; so schießt sie aus seder Schwanzspike einen langen, dunnen, cylindrischen und skeischichten Theil here aus, Fig 1, s, Fig. 6, s s, der ben den jungen Raupen braun, ben den größern aber ros senroth ist. Dieser Theil, oder diese Art von Horne ist sehr biegsam, und die Naupe kann ihm alle mögliche Bewegungen und Michtungen geben, ja zuweilen spiralförmig frummen, so gar nach Art der Schnecken, dergestalt in die hornartige Röhre ein z und ausziehen, daß er nach Maßgebung seines Einziehens in die Schwanzspische, eine hohle Röhre formirt.

Eine Hauptabsicht diese Gabelschwanzes, und besonders der benden Fleischhörner scheint wohl diese zu senn, damit alles, was sich ihr nahern will, und vornemlich die Schlupswespen, die sich ihr auf den Rucken sehen wollen, zu verjagen. Wenn man sie irgendwo angreist; so schießt sie sogleich eins von den Fleischhörnern, ofe bende zugleich herr aus, verlängert sie, und schlägt damit, wie mit einer kleinen Peitsche oder Ruche nach dem Orte zu, wo man sie berührt hat. Der Herr von Reaumitt hat gesehen, daß eine Flies ge, die sich einer solchen Raupe auf den keib sehen wollte, auf diese Urt verjagt wurde. Folglich scheinen sie darin vor so vielen andern Raupenarten einen großen Borzug zu haben, daß sie mit einem beweglichen Schwanze versehen sind, womit sie sich gegen die Stiechen, daß sie mit einem beweglichen Schwanze versehen sind, womit sie sich gegen die Stiechen vor der Schlupswespen wehren konnen, welche sihnen einen frühern oder spätern Tod zuzieht. Allein wir werden doch in der Folge sehen, daß diese Raupen so gut als andere, die kein solches Wehrinstrument haben, von den Ichneumonswürmern verzehret werden \*).

Wenn

\*) Diese Erfahrung ist meines Erachtens ein beutlicher Beweis, baß dies wohl nicht die einzige Absicht des Gabelschwanzes ben diesen Raupen sen sen. Noch zur Zeit aber wissen wir keine andere. Ich glaube immer, es sen ben manchen besondern und außerordentlichen Theilen der Insesten die Absicht so simpel und natürlich, daß wir und ben ihrer Entbeckung wundern wurden, nicht gleich darauf gefallen zu senn. Es gelten aber hier keine rathende Bernunftschlusse; sondern wir mussen und gedulden, die es der Nader

tur gefällt, und burch bie Erfahrung eine ober anderes ju entbeden.

Rosel ist ebenfalls der Mennung, daß der Gabelschwanz dieser Raupen ein Schreckgewehr sen. So viel lehrt die Erfahrung, daß sie sich damit zur Wehre segen, und eine grimmige Stellung annehmen, so man sie angreisen will, wie Rosel I B. Nachtv. 2te Rl. S. 122, §. 4 artig beschrieben hat. Sonst haben noch einige andere Raupen der Tagvogel, als des Schwalbenschwanzes (Machaon) und des Segelvogels (Podali-



ner Beruhigung nicht lange anhielt. Der Ort, wo sie den Saft aussprifte, war dicht am Ropfe; das gehabte Schrecken aber hinderte mich, genau zuzusehen, wo er eigentlich herkam. Wermuthlich hat also diese Maupe das Vermögen, einen scharfen Saft von sich du spriften, um sich damit gegen ihre Feinde zu wehren, oder sie wenigstens zu verjagen und abzuhalten. Allein der mir begegnete Jufall machte mich surchtsam, ihnen wieder zu nahe zu kommen. Inzwischen habe ich gefunden, daß man dies Phanomen bloß an denen erst von den Baumen abgenommenen Raupen gewahr wird. Denn die in meinen Blasern aufgezogenen wollten oder konnten keinen dergleichen Saft von sich spriften, so viel ich sie auch berührte und prickelte \*).

Das folgende Jahr fand ich wieder einige folche Maupen, die ich denn genauer unters suchte, um die Deffnung, aus der sie den Saft von sich sprigen, zu entdecken. Endlich erblickte ich unter dem Ropfe, oder eigentlicher unter dem ersten Ringe zwischen dem Ropfe, und den benden ersten Borderfüßen, eine, anderthalb kinien lange Queerschliße Tab. XXIII, Fig. 7, f, die ganz voll helles klares Wasser stand, und wenu ich die Raupe ets was unsachte drückte, über den Rand der Schlige wegtrat. Ich sahe nun auch deutlich, daß sie den Saft aus dieser Schlige heraussprigte, die aus zwo kippen, einer Ober und Unterlippe besteht, so sich dicht zusammenschließen, wenn die Raupe nicht mehr sprigen will. Es ist aber diese Schlige leicht zu entdecken, wenn man den Ropf von vorne Tab. XXIII, Fig. 7, ansieht, und ich wundere mich, daß ich sie nicht gleich anfänglich entdeckt habe. Ich gab dem Herrn von Recultnür davon Nachricht, und er hat diese Eigenschaft desto sonderbarer gefunden, da man sie die setzt noch an keiner andern Art von Raupen bemerkt hat. Die königliche Akademie der Wissenschaften hat sie auch in die Sammulung ihrer Schriften ausgenommen "").

Ich habe aber an diesen Raupen noch mehr, als die Spalte bemerkt, aus der sie den Saft aussprift: Ich hatte eine junge, die nur etwa erst die halfte ihrer Größe erreicht hatte. Ich mogte sie von ohngefahr berühren, stracks hob sie den Kopf auf, und steckte aus vorgedachter Schlige ein sonderbares, aus vier Zweigen bestehendes Körperchen, Tab. XXIII, Fig. 8 heraus. Die benden Lippen thaten sich von einander, und das Körperchen sprang

") Rachher hat herr Kleemann auch biese Eigenschaft an unsern Kaupen entdeckt. Er sagt in seiner Anmerkung: Rosel 1 B. Nachtv. 2te Kl. S. 125. "Alls etwas seltsames habe ich bemerkt, daß diese Naupenart sich auch noch auf eine andere Art zur Wehr sehen kam. Denn sie ist im Stande, aus einem fast unmerklichen schwarzen Schliß unter ihrem Maul ploglich einen Strahl heller Feuchtigkeit auf ihren Feind zu sprisen. Da nun dieser Saft eine saure und corrosivische Eigenschaft hat; so muß man sich wohl vorsehen, daß man von ihr nicht in die Augen, oder sonst einen empfindlichen Theil ge-

fprist werde; boch scheint er auf ber blogen haut eben teine schadlichen Folgen zu verursachen., G.

\*) Memoires de Mathematique et de Physique — par divers Savans etc. Tom. I. pag. 530, woraus ich sie in bes Herrn Karl Bonners, und anderer Naturforscher Abhandlungen aus der Insektologie S. 320 überseth habe. Die Beobachtungen eines Bonners über eben die Eigenschaft dieser Kaupe vom 3ten Julius 1751 bessindet sich ebenfalls in dieser Sammlung S. 106. G.

sprang sehr schnell, durch eine Art von Stoßfraft, hervor. Zu gleicher Zeit bließ siche auf, und streckte seine vier Zweige g g, b b, nach den Seiten des Körpers hin. Dies astige Körperchen besteht aus einer weichen und fleischichten Substanz, hat eine grune Fawbe, und eine etwas unsörmliche Bestalt. Auf jeder Seite stehen zween Aeste g b, g b, daw unter die obersten g g, oder die zunächst am Kopfe sizenden, länger als die benden untersten b b sind. Ich habe sie der Raupe, wenn sie solche eben am längsten ausgestreckt hatte, abgeschnitten, und mit dem Vergrößerungsglase untersucht. Da fand th sie Fig. 9, mit vielen kleinen Hadrchen und Höhern besetz, so daß sie so rauh, wie eine Reibe waren. Das Ende, oder die Spise jedes Astes ist das merkwürdigste. Sie ist wie eine kalbe waren Warze Lab. XXIII, Fig. 9, t m t, gestaltet, und überall mit vielen furzen Haaren bewachsen. Ueberdem sindet sich daran eine große Menge brauner Punkte, welche mir kleiz me Dessnungen, oder löcher zu senn schienen. Sollte die Raupe wohl dadurch ihren Saft so welt sprisen? Ich glaube es. Jedes Wärzchen schien mir dem Kolben einer Gießestanne ähnlich zu senn. Es war eben so durchlöchert. Folglich kann die Raupe dadurch liben Sast durchpressen, und so weit fortsprisen.

Ließ ich die Raupe stille sigen; so zog sich das aftige Rorperchen sogleich in feine Spalte zurück, und die Lippen schlossen sich zu. Ueberaus gern hatte ich ben Augenblick sehen mogen, da der Saft durch die durchlöcherten Warzen durchgepreßt ware. Dazu aber hatte ich ganz frische, erst gefundene Raupen haben mussen, und die konnte ich damals nicht bekommen. Meine in Glasern aufgefütterten Raupen verloren das Vermögen, vers muthlich vertrocknete der Saft ben ihnen, da sie nicht in freger Luft lebten. Ich habe diese Anmerkung oben schon einmal gemacht, und es verhalt sich mit den Afterraupen just eben so, die ihren Saft aus den Seiten des Körpers sprigen. Hat man diese nur ein Paar Lage in ein Glas eingesperret; so können sie solches nicht mehr verrichten ").

In der ersten Abhandlung \*\*) habe ich das innere Saftbehaltniß dieser Raupen anatomirt. Es ist eine, unmittelbar unter dem Magenschlunde, und dem Vordertheile des Magens, liegende Blase, die mit einer Art von Halse in die Schlige tritt, woraus

pagen, unstreitig einer ber größten Besbachter unseter Zeiten, bessen Eheorie von der Erzeugung in Ansehung der Insusionsthiere sowohl, als der andern animalculorum, vesiculis substantiae maceratae simillimorum etc. ich vor zwed Jahren . Lonnets und anderer ze. Abhandlaus der Insektologie, S. 421 ff. unrecht verstanden habe, aber nachher darüber von diesem großen und Einsichtevollen Naturkündiger mit der rühmlichten Bescheidenheit vollsommen bestehrt bin, so daß ich mirs zur Ehre und Pflicht mache, dieses wider meinen Wellen geschehene Misverständen soffentlich zurückzunehmen, und

mich burch nichts weiter zu entschuldigen, als bag es überaus leicht ist, in so schweren Materien bes Sinns eines andern zu versehlen: dieser große Beobachter hat in seinen Pilelatoven Ridbenh; 1772 med. 4. in Ansehung dieses Umstandes, daß bey den eingesperrten die Quelle des Safts vertrockne, das Gegentheil bemerke: die meinigen, sagt er, lebten und zeugten die sind zte Glied oder ins zte Jahr in melnem Zimmer, und die Quelle versiegte nicht, dis endlich aus vielen Puppen nur 4 Phalanen hervorkamen, die zur Begattung untüchtig schienen, u. s. G.

\*\*) G. bas Ifte Quart. G. 27:





90

ebenfalls sehr rauch und weiß, oben mit schwarzen Fleden, die in der niedlichsten Ordnung siehen. Wenn der Wogel den teib frummt; so erscheinen daran gelbe Queerstreisen, die man zur andern Zeit vor Haaren und Schuppen nicht sehen kann. Die Flügel sind nems lich am hintertheile, über die Halfte durchsichtig, wie Fliegenflügel. Es siszet fast gar kein Staub darauf, der sonst die Flügel undurchsichtig macht, welches hier verdient bei merkt zu werden.

Das Weibehen Tab. XXIII, Fig. 12, kommt mit dem Mannchen in der Farbe ziemlich überein, es ist aber schöner, und die wellenformigen Stricke und Streisen auf den Flügeln sind dunkler und besser ausgedrückt. Diese sind auch nicht so durchsichtig als ben dem Mannchen; sondern weit mehr mit Haaren und Schuppen bedeckt, und unten ziems lich schwärzlich. In der Figur sind die natürlichen Farben des Wogels durch das Weiße und Schwarze sehr gut ausgedrückt, außer daß die starken Avern der Oberslügel dunkelzgelb sind. Ben dem Weibchen sind auch die Fühlhornerbarte weit fürzer, als ben dem Mannchen. Wenn der Wogel in Rube sitt, wie er hier vorgestellet ist; so formiren die Flügel über dem keibe ein spisses Dach. Den Kopf hängt er zwischen den benden, vors wärts ausgestreckten Vorderfüßen nieder, und die Fühlhorner liegen unter den Seiten des Halskragens und dem Ansange der Flügel ganz verborgen. Uedrigens sind diese Schmetzlinge träge, lieden die Ruhe, und werden nicht eher, als zur Nachtzeit, sebendig.

Eine Anmerkung kann ich hier nicht mit Stillschweigen übergehen. Es sind nems lich bekanntermaßen die Schmetterlingsslügel überhaupt mit Schuppen bedeckt, die sie uns durchsichtig machen. Die unsrigen aber haben sehr wenig Schuppen, sondern sind bens nahe mit lauter Hagren bedeckt, und die wenigen Schuppen, die sich hier etwa noch bes sinden, gegabelt, oder zwengezackt. Dies dunkt mich merkwürdig genung zu sehn. Wesnigstens habe ich noch keinen Schmetterling mit so wenigen Schuppen, und so vielen Haarren auf den Flügeln, gesehen. Man konnte ihn daher zum Unterschiede von andern, den Haarstügel nennen. Die Goedartsche Abbildung, die vermuthlich ein Weibehen vors

ftellet, ift febr genau und naturlid.

Die Weibchen legten ben mir kastanienbraune glanzende Eper, die ziemlich groß sind, und wohl eine Linie im Durchmesser haben Tab. XXIII, Fig. 13. Sie sehen wie eine unsten concave Fig. 15, c, Halbkugel Fig. 14 aus! Um diese Höhlung siget ein deutlicher hellbrauner Wulst herum Fig. 15, b. Im Centro des Epes besindet sich oben eine roth- liche Vertiefung Fig. 14, e, mit einem schwarzen Punkteben in der Mitte.

Ich habe oben bereits gesagt, daß der Herr von Reaumit glaube: die Raupen gebrauchten ihren Gabelschwanz bazu, um die Schlupfwespen zu verjagen, wenn sie sichnen auf den leib seizen, und ihre Eper benbringen wollten. Es hat mich aber die Ersfahrung gelehrt, daß sie doch nicht immer im Stande sind, sich dieser unverschämten, und ihnen so furchtbaren Gaste zu erwehren; sondern ihren Anfällen sowohl, als andere Naupen unterworfen sind, und nicht minder oft viele Ichneumonswürmer mit Berlust ih-

a correction

res Lebens in sich vermehren mussen. Ich habe einige gesehen, die ganz voll solcher Water mer, Tab. XXIII, Fig. 17, v v p p, und Fig. 18, waren, woraus nachher schwarze Ich neumons, oder Raupentodter Fig. 19 wurden. Undere hatten nur einen einzigen, aber sehr geößen Wurm in sich, der sich in einen größern Ichneumon Fig. 16 \*) verwandelte. Hieraus folgt, daß unsere Gabelschwänze nicht allemal vermögend sind, mit diesem Insstrument diese ihre Feinde abzuhalten. Doch wären sie solchen vielleicht noch mehr ausge setzt, wenn sie nicht dergleichen Gewehr hätten. Goedart \*\*) gedenkt auch einer solchen zwengeschwänzten Weidenraupe, aus welcher, statt des Vogels, fünf große Ichneumons ausgekommen, deren Würmer die Substanz der Raupe verzehret hatten.

Die grune, vierzehnfüßige Erlenraupe, mit sechs kegelformigen, fleit schichten Ruckenbuckeln, die oben auf braun und purpurfarbig ist, am Schwanze aber keine Fuße, sondern nur eine konische Spige hat.

Im Jahr 1737 fand ich in Holland mitten im Oktober, dren feltene Raupen Lab. AXIV, Fig. 1, 2, auf dren verschiedenen Blattern eines Erlenzweiges. Sie haben in als len vierzehn Füße, sechs Border : und acht Mittelfüße, welche letztern, wie ben den sechnfüßigen, am 6, 7, 8, und 9ten Ringe sigen, aber am letzten Ringe keine Hinterfüße haben.

Sie find ohngefähr acht Linien lang, und nach Proportion ziemlich diet. Eigend lich haben sie nur zwo Farben. Oben, ohngefähr bis an die Hohe der Luftlocher ist der Rorper braun, und fällt ins Purpurfarbige, das mit etwas Grun, und einigen kleinen Flecken, und dunkeln Streifen mellet ist. Der ganze übrige Korper, nemlich der Bauch, und die Seiten bis etwas über die Luftlocher, samt den Füsen, ist überall hellgrun. Die Luftlocher sind weiß mit schwarzem Rande. Der Kopf Lab. XXIV, Fig. 3, ist mit braue nen Queerstreisen artig beworfen.

Ich habe bereits bemerkt, daß diese Raupen am letten Ringe keine hinterfüße has ben. Sie berühren daher auch mit dem Schwanze den Boden nicht; sondern tragen ihn, bald hoch Tab. XXIV, Fig. 2, bald niedrig Fig. 1. So muß ich auch hier noch bemerzken, daß die dren letten Ringe Fig. 2, bac, allmählich dunner werden, und der lette sich wie ein Regel endige. Ben andern Raupen, welche hinterfüße haben, ist das Schwanzsende gemeiniglich ziemlich dies. Ben unsern Raupen aber endigt sich der lette Ring in eis ne kleine hornartige Spitze a. Unter dem Bergrößerungsglase sieht man, daß dieser kleis me Schwanz Fig 4 aus zween besondern Theilen e a b, b c d e, bestehe, und der letzte ders selben nicht spitz, sondern dergestalt abgestüßt a sen, daß der Schwanz die Gestalt eines stumpfen Regels hat. Dieser halb hornartige Schwanz ist mit vielen, zum Theil ziemlich M2 2

<sup>\*) &</sup>amp; Lion, S N. ed. XII. p. 931. sp. 9. Ichn. mehreres. G. Saturatorius, bavon in ber 17ten Abhandl. ein \*\*) Tom. 2. Exper. 37.

langen, Haaren bewachsen. Am leibe befinden fich einige, die auf kleinen Buckeln ober Erhohungen stehen, außerdem aber noch viele sehr kurze. Da man aber alle diese Haare nur mit der Lupe sehen kann; so gehoren die Raupen unter die glatten.

Oben auf dem Rucken stehen seche kegel = und bennahe ppramidenformige Buckeln, Tab. XXIV, Fig. 2, h h, l l, m m, die sehr geschickt sind, wie wir gleich sehen werden, diese Raupen von andern ahnlichen Arten zu unterscheiden. Sie stehen gleichsam Paars weise. Das erste Paar h h sist auf dem zweeten; das andere l l auf dem dritten; und das dritte Paar m m auf dem fünften Ringe. Der vierte Ring hat auch zween Buckeln, sie sind aber so klein und unmerkbar, daß sie nicht verdienen genenut zu werden. Alle dies se pyranidensormigen und fleischichten Buckeln sind braungelblich, und haben jede in der Wiete ein ziemlich langes Haar. Außerdem aber sind sie, wie der ganze keib, mit vielen kurzen Haarchen bestet.

Der herr von Reaumur ') hat zwo Urten vierzehnfüßiger Raupen abgebildet, die den unfrigen ahnlich zu fenn scheinen; allein die sechs fleischichten Ruckenbuckeln schlen ihnen; folglich scheinen sie eine andere Art zu senn. Die erste dieser Reaumurschen Raus pen hat nur einen Ruckenbuckel, der am Ende in zwo Spigen gespalten ist; die andere aber hat auf dem vierten Ringe zwo Buckeln. Außerdem nahren sich diese Raupen auch von andern Blättern, als die unsrigen.

Die unfrigen fressen Erlenblatter \*\*). Als ich sie entbeckte, saß jede auf einem ets was zusammengerollten Blatte, in dessen Hohlung die Raupe ein kleines Gewebe von Selde gesponnen hatte, worin sie sich mit den Hakthen der Bauchfuße eingeklammert hielt. Sie saß ganz still, aber in einer merkwurdigen Stellung. Bloß mit den Bauchfußen hatte sie sich an die Schicht von Seide angestämmet, die benden Enden des Körpers aber in die Hohe gerichtet, und zugleich den Kopf etwas niedergebuckt, daß sie wie ein langlichtes S, Tab. XXIV, Fig. 2, oder wie das Fischen, das die Naturforscher das Meers pferdchen nennen, aussahe \*\*\*). Die spissen Bordersüsse hatte sie dicht unter den keib gezogen. Die Reaumurschen Naupen können eine gleiche Stellung annehmen, und deshalb hat er sie mit dem Meerpferde verglichen.

Uebrigens sind diese Raupen sehr träge und langsam. Ich hatte auch nicht nothig, sie lange zu füttern, denn sie schieften sich, gegen den 22 und 23sten Oktober schon zur Berwandlung an. Sie wickeln einen Theil des Blatts zusammen, und überziehen bloß das Inwendige mit etwas Seide. Es ist aber diese Art ihres Gespinnstes sehr dunne, und besteht aus wenig Kaden.

Zwischen

<sup>6,</sup> die zwote Art. Sine ahnliche Art, die aber in der Farbe sowohl, als in der Jahl der Fleisch-hofer, von der gegenwärtigen verschieden ist, dat herr Aleemann, dieser genaue Insettentenner, in seinen Bentragen 1 B. S. 177 beschriez ben, und Lab. 21, Kig. 1, 2, abgebildet. G.

<sup>\*\*)</sup> Die Bleemannische frag Badben - und Bicbenblatter. G.

<sup>&</sup>quot;") In gleicher Stellung hat fr. Aleemann bie feinige Cab. 21, Fig. 2 vorgeftellet. G

Zab XXIV, Fig. 5, die anfangs grun sind, aber furz nachher braun werden. Oben sind sie etwas braunrochlich, unten aber ist das Braune gelblich. Die Flügelfutterale und das Bruststuck grunlich Sie haben aber noch erwas Besonderes. Born am Kopfe stehen nemlich zwo kleine Spitzen hervor Fig. 5, a, die unter dem Mikroscop wie zwo kez gelformige und etwas hockrichte Pyramiden aussehen Fig. 6, b a c, c e d, und ben der Wurzel diek sind b c, c d, hernach aber spitz zugehen a, e "). Uns jeder Pyramide sitzen wen kleine Haare. Un dem Schwanzende zeigt sich eine seine Spitze, Lab. XXIV, Fig. 5, p, die insgemein noch in dem seidenen Gewebe hangt. Die eckigen Dornraupenpuppen haben gewöhnlicherweise am Kopfende zwo kegelformige Spitzen; selten aber sindet man konische oder rundlichte Puppen, die, wie die gegenwärtigen, dergleichen Spitzen hatten \*\*).

Meine Reise nach Schweden hinderte mich, daß ich meine Puppen vor dem Junius des folgenden Jahrs nicht untersuchen konnte. Als ich aber nachsahe, fand ich in
einem Glase einen Schmetterling \*\*\*), Fig. 7, und einen Ichneumon Fig. 10, †) die
aber bende todt waren. Der erste war aus einer Puppe, und der zweete aus einer andern
ausgekommen, die dritte Puppe aber war vertrocknet. Ich kann also nicht eigentlich sas
gen, wie dieser Bogel seine Flügel trägt. Inzwischen glaube ich, daß es mit dem Boden
parallel geschehe Gegen den kleinen Körper sind sie groß und breit.

Die Oberflügel sind braun, und oben etwas gelblich. Jeder hat eine dunkelbraue me Streife, die im außeren Winkel des Flügels Tab. XXIV, Fig. 7, k k, ihren Ursprung nimmt, und queer über seine Breite wegläuft. Außer derselben liegen noch einige matte Flecke und Wellen darauf. Die Unterflügel sind oben viel fahler, und gelblicher, als die andern. Daraus schließe ich, daß der Wogel in seiner natürlichen Stellung die Unterflügel gel ganz mit den obern bedecke. Denn ich habe bemerkt, daß überhaupt ben denen Schmetterlingen, welche die Flügel dergestalt von einander stehen lassen, daß die untern unbedeckt bleiben, insgemein die Unterflügel oben eine eben so dunkle Farbenschattirung, als die Oberflügel auf ihrer Oberseite, haben. Davon zeigt sich aber ben dem gegenwärtiz gen das Gegentheil Unten sind die vier Flügel von dunkler Obersarbe, und auf jedem liegen noch zween braune, und verschiedene andere kleine matte, und kaum merkbare Punkte. Füße, Fühlhörner, und der Untersheil des Kopses und keibes sind von gleicher Farbe, als unten die Flügel, oben aber ist der Kops und keib brauner, und die Augen schwarz.

Die Oberflügel haben noch was Besonderes, das ich sonft an keinem Schmetter- linge gesehen habe. Es ist nemlich der außere Winkel baran wie eine Sichel gekrums

M 3 met dielftügel) pellinicornis, alis falcatis glaucis, anticis undis falciaque griseis puncto susce etc. Der Nitter sest also die Naupe unter die Spannenmenster. Schaffer Icon. Tab. 64. Fig. 1. 2. Berl. Mag. 4 B. E. 514. ber Kukuk. G.

f) Ichn. comitator Linn. S. N. ed. XII. p. 933 fp. 24. G.

<sup>&</sup>quot;) Dierinn ift die Alcemannsche Puppe Fig. 4 gang verschieden, bagegen hat sie am Schwanze sehr merkwärdige Satchen, Fig. 5. G.

<sup>\*\*)</sup> Mehrere Benspiele selcher Puppen in Alcemanns Bentr. Fom. l. S 365. G. \*\*\*) Nach dem Linne S. N. ed. XII. p. \$59

no. 202. If (& Phal. geometra fulcataria (Si.

met Lab. XXIV, Big. 7, k k, deren Hohlung inwarts nach dem leibe des Insefts ger kehrt ift \*).

Der Saugerußel ist klein und kurz, und besteht aus zween fadenförmigen Theilen, Fig. 8, a b, die sich ben meinem todten Wogel aus einander gegeben hatten. Die Fühlbhorner haben Barte Fig. 9, a b. Ben meinem waren sie sehr kurz, weil es ein Weibchen war. Das Mannchen, das ich noch nicht gesehen habe, muß viel langere haben. Dies Weibchen aber legte viele gelbe, ovale, aber unbefruchtete Ener \*\*).

# Die braune, vierzehnfüßige Birkenraupe, mit schwarzen Flecken und Schattirungen, die keine Hinterfüße, sondern nur eine einfache Schwanzspise hat.

Im August fand ich auf einem Birkenblatte eine Raupe noch unter mittelmäßis ger Große, die nur vierzehn Fuße, und am Schwanze keine Nachschieber hatte. Sie saß oben auf dem Blatte, wo sie sich ein Gewebe von Seibe gemacht hatte, worin sie mit den Hakchen ihrer Bauchfuße hing.

Ich habe versaumt diese Naupe abzuzeichnen \*\*\*), da ich nicht glaubte, daß sie mir ben ihren Verwandlungen so viel merkwürdiges zeigen wurde, als ich nachher erfahren has be. Ueberhaupt war sie der vorigen Tab. XXIV, Fig. 1, 2, in der Farbe, in der Stellung, und andern Umständen bennahe gleich. Sie war hellbraun mit dunkeln flecken und Schattirungen. Der Schwanz hatte eine einfache Spize, und auf dem Rucken stuns

ben

") Davon führt er eben ben Namen Sichelflügel Wenn man mit dieser ganzen Beschreibung unseres Verfassers ben schönen zimmetsarbenen Bleemannschen Schmetterling, Bentr. I B. Lab. 21, Fig. 6, das Mannchen, Fig, 7 das Weibchen, vergleicht,' und besonders die etwas flärter gesichelten Oberflügel des letztern betrachtet; so kann man fast nicht in Abrede senn, daß es, wo nicht die nemliche, doch eine ähnliche Art dieses Insetts sen. G.

fer Derfaffer bie vornehmften Eigenschaften biefer befondern Gattung von Phalanen, ber Si-

chelflügel, beschrieben.

1. Gie tragen die Flügel breit und wagerecht, fo daß die Unterflügel ein gang Theil unbedeeft bleiben.

2. Sie haben bartige Fuhlhorner (nemlich bie Manncben), und einen furgen Saugeruffel.

3. Bende Gefchlechter find fich an Farben gleich, fahlbraun unten und oben auf ben

Flügeln, am Leibe, an ben Füßen, nur ba wo die Flügel sichelformig find, einen schwärzlichen Strich herum: überdem auf den Flügeln hell - und bunkelgelbe Queerstreifen, Flecke, und wellenformige Striche.

4 Die Fühlhörner bes Weibebens find braun, bes Mannchens aber fewary mit lan-

gen Barten.

Dies finde ich ben dem Alcemannschen, der mir immer wahrscheinlicher als der gegenwärtige Geerische vorksmmt, weilfost alle Kennzeichen zutreffen, gerade umgekehrt. Die Fühlhörner des Manndens sind braune Schnurren, des Weibehens aber schwärzliche Säden.

Unser Versasser hat nachber auch das Mannchen gefunden und Tom. Il. Part. I. Pl. 6, Fig. I abgebildet, an dem sich auf den Oberstügeln noch dren braune Flecke zeigen, die aber eine bloße Bariation zu senn scheinen, und keinen wesentlichen Unterschied ausmachen. G.

\*\*\*) G. Tom, II. Part. I. Pl. 5. Fig. 6. 9.

ben einige fleine Erhöhungen. Den Ropf hing fie nieber, und ftellte den Schwang in die Bobe, daß man fie, wie die vorige mit dem fleinen Bafferpferbchen vergleichen fann \*).

Wenig Tage nachher, da ich sie gefunden hatte, schiefte sie sich zur Berwandlung an, und spann sich in ein ovales Gespinnste Tab. X, Fig. 5 von weißgelblicher Seibe ein, dessen Gewebe aber nicht so grob und dicht war, daß man nicht hatte das Inseft konnen darin liegen sehen. Un diesem Gespinnste aber zeigen sich zwo besondere Merkwurz digkeiten.

Die erste besteht darin, daß es mit verschiedenen seidenen Jaben Tab. X, Fig. 5, 111, wie mit kleinen, zwischen dem Gespinnste, den Seiten und Boden des Glases gezos genen Schnurchen angehängt ist, und von selbigen, wie ein vor Anter liegendes Schiff, straff gehalten wird. Das erste, was die Naupe thut, ist dieses, daß sie die Fäben zieht, am Boden, und an den Seiten des Glases anspannt, und solche durch wiederholtes hins und herweben so lange verdoppelt, bis sie die gehörige Stärke erlanget haben. Hierauf begiebt sie sich unter diese Fäden, in den Naum, der sich zwischen ihnen und den Seitens wänden des Glases besindet, und da macht sie das Gespinnste. Diese Schnure dienen gleichsam zu Stüßen, um daran die Fäden des Gespinnstes zu bevestigen. Dies macht sie erst, wenn das Llebrige fertig ist, und es scheine gleichsam auf kleinen Stricken zu rushen Fig. 5, 111.

Die zwote Merkwürdigkeit ist biese, daß die Raupe hier am Hinterende, wo ihr Schwanz liegt, eine ziemlich große runde Deffnung Tab. X, Fig. 5, o läßt, deren Rände sehr deutlich in die Augen fallen. Diese sonderbare Deffnung scheint zu keiner andern Abssicht bestimmt zu senn, als die Haut, welche die Raupe ben der Verpuppung abstreist, durchzulassen Fig. 5, p. Denn ich sahe, daß die Puppe die zusammengerunzelte Haut aus dieser Deffnung des Gespinnstes herausgestoßen hatte, und daß sie in derselben Mündung war hangen blieben Tab. X, Fig. 5, p. Ven andern Raupen bleibt die Haut gemeiniglich in dem Gespinnste an einem Ende hängen; es scheint aber, als wolle oder könne unsere Raupe solche nicht ben sich leiden, sie entsernt sie so weit als möglich, und dazu, hat sie die Natur gelehrt, zu Ende des Gespinnstes eine Deffnung zu lassen. Denn ich wüßte nicht, wozu sie sonst dienen sollte: dem Bogel einen Ausgang zu verschaffen? das geschicht nicht, weil sich solcher am andern Ende, welches zu ist, durchbohrt.

Die Puppe Tab. X, Fig. 6 ift kegelformig, und kommt mit vielen andern Arten übere ein, nur hat sie dies Besondere, doß sie mit einem weißen Mehlstaube bepudert ist. Die Ringe sind in ihren Gelenken schwarz, übrigene ift die Grundsarbe braun.

plici, apoda, Vinulae affinis, nuda; rubra, dorfo angulato; habitat in Quercu, Betula. Allein
im aten Tom. P. I. Mem. 4. p. 335. 336. hat
unfer Verfasser bies ganze Insett noch umstandlicher beschrieben, und daselbst Lab. 5, Fig. 6.
bie Teichnung der Raupe, die hier sehlt, gegeben. G.

<sup>&</sup>quot;) hier kam ich meinen Lefern zwar fagen, daß es die Reaumürsche Raupe Tom. II. Pl. 22, Fig. 4, 5.6, sen, worauf sich unser Verfasser vorher, als auf eine dhuliche Art berufen, und welche auch Linné S. N. ed, XII, p. 860 no. 204 für die Lavve des Geerischen Bogels angesehm und also beschrieben hat: Lavva cauda lim-

#### 96 Zehnte Abhandlung. Bon den vierzehnfüßigen Raupen, denen zc.

Im Anfange des Aprils des folgenden Jahrs kam der Bogel aus Fig. 7, 8. \*). Eigentlich mußte er später erscheinen; ich hatte aber die Puppe an einem warmen Orte stechen, wodurch seine Geburt beschleuniget wurde. Seine Gestalt ist ganz sonderbar. Die Flügel sind breit, und er trägt sie wie ein zugerundetes Dach, so daß sie über dem Körper ein Gewölbe formiren. Der äußere Winkel der Oberstügel krümmet sich inwärts Fig. 8, c, c, und formirt eben eine solche Sichel, wie ben dem vorigen; die Basis aber, oder der Rand derselben hat ziemlich tiese Zacken.

Die Hauptfarbe dieser Phalane ist ein gelbliches Hellbraun, eigentlich Fahlbraun. Ueber jeden Oberstägel gehen in der Queere zwo schräge dunkelbraune Streifen, zwischen welchen ein schwarzer Punkt liegt. Die Hinterhalfte dieser Flügel, zwischen der zwoten Queerstreife und dem äußersten Rande, ist dunkler als die vörderste, und der gezackte Rand mit einer dunkeln, weiß bordirten Streife, eingefaßt. Un der äußern Seite, zwischen der Queerstreife und dem Rande zeigt sich ein dunkler Fleck. Die Unterflügel Tab. X, Fig. 8, i i, sind oben schmuchig weiß, und am Rande braun bordirt. Unten sind sie alle vier helle braun, oder vielmehr gelb, ins Braune fallend. Die benden braunen Streifen der Obersstügel besinden sich unten auch, aber etwas matter, und die Unterstügel haben unten nur eine fahlbraune Queerstreife. Außerdem hat jeder Flügel unten noch einen braunen Punkt. Es war ein Weibechen.

Diese Schmetterlinge gehoren zu denen, die bartige Fühlhorner, und einen Sauge rüßel haben. Der letztere ist zwar sehr klein, indessen hat er doch einige Spiralgange. Die Augen sind schwarz. Die benden Vorderfüße sind dieser, als die andern, und sehr rauch. Der Vogel streckt sie voraus, wenn er in Ruhe ist. Der Leib meines Schmetter, lings war ziemlich diet, und die Luftlocher an den Ringen mit bloßen Augen sehr sichtbar. Er fliegt sehr leicht und behende, wozu die großen und breiten Flügel viel bentragen \*\*).

<sup>&</sup>quot;) Rach dem Linne S. N. ed. XII. p. 860
no. 204 Ph. Geom. lacersinaria, der Eiderfdwanz, die Jahrmone. S. Berl. Magazin
4 B. S. 510. S.

## Gilfte Abhandlung.

#### Von den zehnfüßigen Spannmesserraupen, und ihren Schmetterlingen.

Lie Raupen, die wir in biefer Abhandlung untersuchen werden, gehören zu benen, die man, wegen ihres fonderbaren Banges Spannenmeffer (Geometrae) genennet Sie haben in allen nur gehn Sufe, als fechs fpige Borber : zween Mittele fuße am neunten Ringe, und am letten zween Dachschieber. Diefe vier lettern Ruffe find bautig, und mit Batchen verfeben. Da fie zwischen dem legten Paar Borderfuffe, und den zween Mittelfüßen, funf ohnfußige Ringe in einer Reihe haben, und folche auch an fic langer, als die andern find; fo muffen fie ihren Bang auf eine gang fonderbare Art anstellen, und ihren Weg gleichfam meffen. Ben jedem Schritte, den fie thun wol len, gieben fie bie Mittelfuße bicht an bas lette Paar Borderfuße, folglich muffen fie mit den funf ohnfufigen Ringen einen betrachtlichen Budel machen. Sierauf gieben fie Diefe Ringe wieder gerade, ftreden den Ropf vorwarts, und foldergeftalt thun fie den erften Schriet. Ben dem zweeten verfahren fie eben fo.

Doch wurde es unnut fenn, wenn ich mich langer ben bem feltsamen Bange biefer Raupen aufhalten wollte, da folden Reaumur \*) hinlanglich beschrieben, und eine eis gene Abhandlung von den Spannmeffern geliefert hat. Es fommen zwar darin viele au diefer Rlaffe gehörige Raupen vor; Diemand aber hat bavon mehrere Arten als Ali bint in feiner Beschichte ber Infeften in England vorgestellet. Mur Schabe, baf die Befdreibungen ben ben Riguren gar zu furg find. Wollte man aber, fagt Reaumur mit Recht, alle Urten biefer Raupen anführen; fo mußte man gange Bucher ichreiben.

Um alfo nicht in unnute Wiederholungen zu fallen, verweife ich meine Lefer auf bie Schriften diefes berühmten Naturfundigers, wo fie gewiß zur vollfommenen Kenntnig der verschiedenen Gestalt, Lebensart, und Bermandlung diefer Raupen gelangen werden. aber habe mir vorgenommen, nach einigen vorangeschickten allgemeinen Unmerkungen bier nur einige wenige Arten zu beschreiben.

Alle bisher bekannte Spannmefferraupen verwandeln fich in Nachtvogel, und man kennet noch keine, baraus ein Tagfalter tame. Insgemein find fie flein, und man findet felten große, menigftens haben fie eben feinen diden Leib, ohnerachtet er ben einigen Arten

S CONTROLS

<sup>\*)</sup> Mem. Tom. I, Part. I. Mem. 2, Tom. II, lin. Magazin 4 B. S. 504 und Bleemanns Part. II, Mem. 9. Ich sehr hingu Rosels In- schone Bentrage. G. feftenbelust. 1 B. Nachtv. 3te Rluffe, bas Berp. Geer Infekt 2. Qu.

#### 98 Gilfte Abhandlung. Bon den zehnfüßigen Spannmefferraupen,

Arten ziemlich lang ift. Reaumur theilt fie nach ber verschiebenen Geffalt bes Korpers in bren Untergattungen ").

Größtentheils friechen fie in die Erde, wenn fie fich verwandeln wollen, und spinnen übe rhaupt wenig Seide. Daher muffen fie ben Verfertigung ihrer Bespinnste fast immer frem de Materien zu Hulfe nehmen, die sie mit Seide zusammenweben.

Es giebt einige darunter, die einen so steisen, und dem Scheine nach so unbiegsamen Körper haben, daß man sie, wenn sie still sigen, für kleine Holzstückschen ansieht, wozu ihre braune und graue Farbe, wie Baumrinde sehr vieles bepträgt. Diese nennet man Stockspanner \*\*), und man wird davon in meinen besondern Beschreibungen eintige Benspiele finden.

Ich tenne keine andere, als glatte Spannmesser, und wenn sie ja hadrden an sich haben; so sind sie so klein, und ihrer so wenig, daß man sie füglich unter die glatten rechnen kann.

# Der große, braune, zehnfüßige Stockspanner mit tiefgespaltenem Ropfe, auf ben Rüftern.

Die Spannmesserraupe Lab. XVII, Fig. 19, die wir seit beschreiben wollen, ift eine ber größten zehnfüßigen hier zu kande, Ihre kange beträgt zween Zoll, und nach Proportion ist sie eben nicht dicke.

Ich vermuthe, daß die Meaumursche Raupe \*\*\*) einerlen Art mit meiner ist. Ben seiner ist der vergrößerte Kopf +) dem Kopfe der meinigen sehr ahnlich. Er ist vorn platt, und hat oben einen tiefen Einschnitt Tab. XVII, Fig. 19, h, Fig. 20, a h a. Er sagt ferner: es habe diese Raupe viele kleine Buckeln auf der Haut, und es sitze davon ein ganzer Zirkel ben den Hinterfüßen. Eben das besindet sich auch an unserer Naupe. Man merke aber, daß diese Buckeln von den Knöpfen der Haarraupen, aus denen kleine Busche herausgehen, ganz verschieden sind. Es sind hier nichts, als Unebenheiten der Haut. Die Reaumursche Raupe frist Eichenblätter: die unsrige aber andere Arten; doch hätte sie solche auch wohl genossen, so ich ihr welche geboten hätte ††).

Albin †††) hat dren große Spannmesser abgebildet, deren Bögel in der Farbe mit den meinigen übereinzukommen scheinen; allein die Raupen sind darin von den meinis gen etwas verschieden. Indessen sie doch den oben gespaltenen Kopf. Da aber die Beschrels

") Tom. 2. Mém 9.

"") Geometrarum larvae pedibus pestoralibus 6, caudalibus 2, subcaudalibus 2 pleraeque
instruuntur; hinc incedunt sere, vii Hirudines,
et quiescunt eredae; harum pestinicornium larvae
inprimis reserunt ita ramulum vitimum, cui insident, vt difficile ab eo distinguantur. Linné S.
N. ed. XII. p. 858. Es ist also bies ein Raraf.

ter ber Stockspanner, bag bie Phalanen-Mannchen kammformige Fuhlhorner haben. G.

+\*\*) Tom. II. Pl. 27, Fig. 15.

†) Fig. 16. ††) Linne fagt außbrücklich
S. N. ed. XII. p. 363, no. 217. habitat in Betula,
Ulmo, Roja, Salice. G.

†††) History of English Insects Pl. 40, no. 64, Pl. 41, no. 66 et Pl. 91, a.

Beschreibung baben so kurz ift; so getraue ich mir keinesweges den Ausspruch zu thun, ob fie mit zu der Rlasse der unfrigen gehoren.

Die unfrige hat bennahe eine ganz einformige Farbe, nemlich holzbraun, ober wie die Borke der Ruftern und Birnbaume aussieht. hin und wieder sieht man dunkelere Schatstirungen, Flammen, und Streifen, samt einigen gelblichen Flecken und kleinen Strichen, besonders unter dem Bauche. Zwischen den benden Mittel : und hinterfüßen ift der Leib unten grunlich.

Sie gehört zu ben Stockspannern. Denn wenn sie den Leib starr, steif, und uns beweglich ausgestreckt halt, wie sie oft thut, und in dieser Stellung Tab. XVII, Fig. 19 vors gestellt ist; so sollte man sie nimmermehr für ein Thier, sondern eher für ein kleines durres Holzreischen ansehen. Fast alle Umstände geben ihr diese Aehnlichkeit. Ihre Farbe ist, wie gesagt, braun als Holzborke. Die Ringsugen sind nicht zu sehen. Der Leib steht starr und steif sin. Die Vordersüsse sind dicht an den Leib gezogen, und etwas gekrümmet Fig. 20, pp, qq, rr, daß sie in dieser Stellung einen kleinen Buckel formiren Fig. 19, pp, der vollkommen wie ein Andtchen auf einem Holzreischen aussieht. Gleiches Ansehen haben alsdenn die Mittel. Fig. 19, m, und Hinterfüße a. Rurz, man sieht am ganzen Leibe, hauptsächlich an dem achten Ringe, lauter solche Anoten, und Höter, daß die Kaupe das her einem kleinen Holzreischen vollkommen ahnlich ist.

Der Ropf ist besonders merkwurdig. Er hat oben eine tiefe Spalte Tab. XVII, Fig. 19, h, Fig. 20, a h 2, wodurch sich daran zwen konische stumpse Horner Fig. 20, a a formiren Diese Bildung des Ropfs ist sehr bequem, einen specifischen Karakter abzusgeben. Man sieht also gleich, daß die Reaumursche Spannraupe Tom. II, Pl. 28, Fig. 16, mit unserer nicht einerlen Art sen, weil ihr die Ropfspalte fehlt.

Der Körper hat, wie ben andern Raupen, seine zwölf Ringe; aber die Einschnitte oder Junkturen derselben sind, weil sie nicht tief gehen, wenig zu merken. Inzwischen kann man sie doch durch die kage der Füse und kuftscher unterscheiden. An känge sind sie sehr ungleich. Die dren ersten, woran die sechs spissen Borderfüse sinen Fig. 19, p p, sind sehr kurz, hingegen die fünf folgenden ohnfüsigen desto länger, so daß einer davon so lang ist, als die dren ersten zusammen. Folglich ist der Abstand zwischen dem letzten Paar Border und ben benden Hinterfüsen sehr groß Tab. XVII, Fig. 19, p m. Der neunte Ring mit den benden Hinterfüsen ist bennahe eben so groß, als seder der fünf vorherges henden; die dren letzten Ringe aber 1 n o sind sehr kurz, man kann sie bloß durch die kustz löcher, und durch die benden Hinterfüse unterscheiden. Folglich ist der Abstand dieser letzt keren von den Wittelfüsen sehr klein.

Diese vier letteren Jufe haben eine solche Stellung, daß sich die Raupe ihrer hauptfachlich als Rlammern, oder Zangen bedienen kann, sich damit benm Behen an den Zweigen und Blattern anzuhalten. Eben so nutlich sind sie ihr, wenn fie auf einem glatten Boden gehen will, weil sie sich vermittelst derer daran figenden hatchen anklammern kann.

Die

- DIFFORE

#### 100 Eilfte Abhandlung. Von ben zehnfüßigen Spannmefferraupen,

Die hinterfuße haben einen kleinen Anhang, der an jedem, wenn die Raupe einen an den andern legt, eine flumpfe Spige formiret q.

Das lette, was ich noch von der Struktur der Raupe zu fagen habe, betrifft versichiedene Queerrungeln des Körpers, insonderheit eine, die auf jeder Seite, unmittelbar uns ter den kuftlochern ganz in der länge heruntergeht, wie man an bengefügter 19ten Figur der 17ten Tafel deutlich sehen kann.

Ich fand diese Raupe zu Anfang des Oktobers am Stamme einer Rüster, deren Blatter ich ihr gab, die sie auch fraß. Ich erinnere mich ehemals eine braune große Spanns raupe gehabt zu haben, die ich damals mit Rosenblattern fütterte, die aber von einer ans dern Art, als die gegenwärtige war. Sie gehorte zu denen, die Goedart Tom. 2. Exper. 34 beschrieben hat. Inzwischen machte ich die Probe, und gab ihr Rosenblatter, die sie mit weit größerem Appetit, als alle übrige ihr vorgelegten fraß. Weil Goedart sagt: er habe seine Naupe mit Holunderblattern gefüttert; so versuchte ichs damit auch, und sie waren ebenfalls nach ihrem Geschmack. Folglich scheint sie mehr, als eine Art von Blättern zu fressen.

Die Raupe an fich ift trage und langfam. Ben Tage fint fie ftill, und ausgestreckt; bes Maches aber fangt fie an zu gehen und zu freffen.

Den 12ten Oftober froch sie in die Erde, um sich darin zu verwandeln. Da ließ ich sie bis zum 3 often in Ruhe, grub die Erde im Zuckerglase auf, und fand die Puppe, die ganz bloß, ohne Gespinnste, in einer ovalen, ziemlich raumlichen Höhle lag, welche die Raupe durch beständiges Undrucken der Erde an die Seiten, wodurch sie dicht geworden, formirt hatte. Die Puppe selbst Tab. XVII, Fig. 21 hatte nichts besonderes; sondern war wie eine gemeine dunkel = braunröchliche Puppe beschaffen, und hatte hinten am Schwanze eine feine Spisse p. Nur den großen Unterschied zwischen der Länge der Puppe und Raupe mussen wir noch bemerken, da jene nur ein Drittel so lang als vorher die Raupe war. Man sieht hieraus, wie start ben der Verwandlung sowohl ihre innern, als äußerlichen Theile eingekrochen senn mussen.

In der Folge wurde ich durch einen gewissen Umstand gehindert, daß ich nicht eher wieder, als im Julius des folgenden Jahrs nach meiner Puppe sehen konnte. Da war nun der Schmetterling nicht allein ausgekommen; sondern schon lange todt gewesen, wie ich ihn denn ganz trocken sand. Der keib und die Flügel hatten allen Staub verloren, und die letzteren waren nicht einmal ganz ausgebreitet, weil das Glas vermuthlich zu klein gewesen war. Indessen habe ich ihn Lab. XVII, Fig. 22 \*) so gut als möglich abgebildet.

Da unfer Verfasser hier nur ein sehr unvolls kommenes Weibeben beschrieben; so hat er das

Mannchen Tom. II. Part. I. Mem. 4. p. 345 - 348 besto vollständiger beobachtet, und bafelbst Bi. 5. Fig. 18 abgebilbet. Wir wollen ben der folgenden nabern Beschreibung des Weibchens das nothige benbringen. G.

<sup>\*)</sup> Mach bem Linne S. N. ed. XII. p. '862. no. 217 iff est Phal. geom, betularia, ver Weißeling, Birkenmesser, Birkvogel. Schaff. Icon. Tab. 88. fig. 4. 5. Berl Mag. 4 B. S. 518.

Es ift ein Nachtfalter mit konisch = sadenformigen, haardunnen, gekornelten Fühlb hornern \*) und einem sehr kleinen spiralformig gewundenen Saugerusel. Da ich ihn nicht lebendig hatte; so kann ich nicht sagen, wie er seine Flügel trägt \*-). Diese haben nur zwo Hauptfarben: Schwarz und Weiß, die hier in der Figur sehr gut ausgedrückt sind. Die Grundsarbe ist ein schmutziges oder gelbliches Weiß mit unzähligen schwarzen Punksten, Flecken und Streisen unten wie oben beworfen \*\*\*). So ist auch der ganze keib mit schwarzen und weißen Schuppen bedeckt, der Halskragen aber unten grau. Der Bauch ist lang und schwarz, geht immer dunner, und zulest ganz spit zu. Kurz, es ist ein artig Wögelchen.

Der große, zehnfüßige, braune Stockspanner auf den Birken, mit einigen Hotern, und ganz glattem Kopfe.

Diefe Raupe fant ich mitten im Julius auf einer Birke Zab. X, Fig. 9, deren Blatter fie fowohl, als Erlenlaub frift. Sie gehort mit unter bie größten Spannmeffer, denn fie ift über anderthalb Boll lang, und wo fie am dickften ift, bat fie wohl awo linien, in allen aber nur gehn Suffe. Ihre Beftalt ift merkwurdig, denn fie ficht, wenn fie ftill figt, eben wie die vorige, vollfommen wie ein durres holzreischen aus, mele des vornemlich von verschiedenen, am Rorper befindlichen Anoten, Sofern, und Buckeln, von der holzfarbe, und Stellung berrubrt, wenn fie fich in Rube befindet. Alebenn ficht der leib ftarr in die Sohe, fie halt fich aledenn bloß mit den benden Hinter : und Mittel fußen, die bicht neben diefen figen, und fo fieht fie accurat wie ein gerades Solgfidchen aus. Buweilen macht fie fich frumm Tab. X, Rig. 9, und gleicht einem frummen Solgs ftockben. Denn bat fie fich mit ben Borberfugen unten um ben Zweig geflammert, bag man folde nicht gleich gewahr wird. Rury, die Achnlichkeit mit einem Bolgftoden ift fo.groß, daß fie Perfonen, benen ich fie in diefer Stellung zeigte, fur nichte anders anfaben, und nicht eher vom Begentheile überzeugt wurden, als bis fie entweder merkten, daß fie fich bewegte, ober bis fie felbft die Raupe angeruhrt hatten. Dies ift alfo eine hockrichte afformige Spannraupe +).

Die Farbe ist dunkelbraun. hin und wieder zeigen sich bald hellere, bald dunkelere Schattirungen, wie eine Art von weißlicher Marmorirung. Die Minge sind von uns

gleicher lange. Die letten find walzenformig, die andern aber unten platt.

M 3 De

\*) Ben dem Mannchen haben fie lange Barte, die aber nicht ging bis an die Spise gehen. Der Stamm ift weiß und schwarz, die Barte aber gang schwarz. G.

Die Slügel tragen fie breit, und bem Boben so parallel, daß die untersten über die Salfte blost und unbedeckt sind. Die Oberstügel schmal und länglicht, und wie ein Oreneck zestaltet. G.

\*\*\*) Die Sarben find ben bem Mannchen eben so schwarzweiß gesprenkelt, und scheinen aber boch etwas verschieden zu senn. Gine ahnliche weiß und schwarz gesprenkelte Spannmefserphalane hat herr Kleemann in seinen Bentragen B. I. Tab. 39. G.

†) Ich habe bier manches turg gusammenge-

obne Roth zu wiederholen. G.

#### 102 Eilfte Abhanblung. Don ben zehnfüßigen Spannmefferraupen,

Der Ropf ist platt, und gegen die Große der Raupe klein. Er sieht viereckig aus Tab. X, Big. 10, und ist nicht, wie ben der vorigen gespalten. Worn hat er eine weiße liche Queerstreife mit schwarzem Rande.

Auf jedem Ringe sigen einige Fleischhöfer von verschiedener Gestalt, vornemlich auf ben Jugen bes fünften, sechsten, siebenten, achten und neunten Ringes, wo sie am größten sind. Auf jeder dieser vier Ringfugen liegt ein aufgeworfener höckrichter Rand, der zwis schen dem fünften und sechsten, achten und neunten Ringe größer, als zwischen den übris gen ist. Auf dem eilsten besinden sich zween kleine kegelformige schwarze Hoker. So zeis gen sich auch an verschiedenen Orten Falten und Runzeln. Die vier stumpfen, besonders die benden Hintersuße sind nicht sonderlich diet. Von letztern hat jeder einen spitzen kegels sormigen Anhang, wodurch sie hinten einen kleinen Gabelschwanz formiren, wozwischen sich noch eine dritte weißliche, aber kurzere Spitze besindet. Ben dieser Raupe sind die drey letzten Ringe eben so kurz, als ben der vorigen, und die Mittelsüse stehen dicht ben den hintersten.

Diese Raupe ift fehr ruhig, und sitt fast immer ftill. Ihr Bang ift wie ben den übrigen Spannmeffern. Die ganze Zeit über, daß ich sie hatte, fraß sie nicht viel, und

fie hielt gewöhnlicher Beise nur des Rachte ihre Dablgeit ").

Den 30sten Julius schiefte sie sich zur Verwandlung an. Da sie auch wenig Vorzath von Seide hat; so nimmt fle ben Verfertigung ihres Gespinnstes fremde Materien, wie sie ihr in Wurf kommen, zu hulfe. - hier im Glase hatte sie Erde und kleine trockene Holzstücken. Sie sing bald an, diese Dinge zu verarbeiten. Sie spann also Erdklumpschen, Holzspänchen, verschiedene kleine Steine, und Sandkörnchen zusammen, woraus sie ein ovales, grobes, aber wegen seiner Romposition merkwurdiges Gespinnste Tab. X, Big. 11 machte. Sie hatte es unter einem Virkenblatte angebracht. Alle diese Materien aber hingen sehr lose an einander.

In diesem Gespinnste wurde sie bald zur Puppe. Selbige Tab. X, Fig. 12 ist nur neun Unien lang, an sich dunkelbraun, aber Kopf, Halskragen und Flügelfutterale grau und braun gemarmelt. Oben an den ersten Ringen sind noch die Ueberbleibsel von den Hobern der Raupe zu sehen. Die letzten haben einige furze, und mit den Spigen nach dem Schwanze zustehende Dornen, und der Hinterleib endigt sich mit einer kleinen kegels formigen, unten eingedrückten Spige Fig. 12, p, \*\*).

Den 25sten August kam der Bogel aus, Fig. 13, 14 \*\*\*). Es ist eine Phalane mit keinem merklichen Saugerüßel, mit federbartigen Fühlhornern, von mittelmäßiger

4) Köfel Infektenbel. I B. Nacht. 3te Kl. E. I. Cab. 1, Fig. 1, 2, 3, uennet biefe Raupe, bie schlanke, schwarzbraune Spannenraupe, und versichert, daß sie sich meistentheils auf den Rirsch-Birn - Apfel - und Pflaumenbaumen aufhalte. Bep den Röselschen Figuren kan man ihre drey hauptsiellungen sehen. G.

\*\*) Rosel nennt sie ber Farbe nach eine blaugranlichweiße Puppe, Tab. I. Fig. 4. Solche Puppen pstegen sich auch sehr ftart zu bewegen, und mit bem Schwanze um sich zu schlagen. G.

no. 205. Ph. geom. alniaria, das Brett, Alagestic.

Größe, und in verschiedener Absicht merkwardig; der Rand der Flugel aber nach Art verschiedener Tagvogel ftark gezackt.

Der Ropf und halokragen sind sehr rauch, und schon zitrongelb, die Flügel aber hell obergelb. Jeder Oberflügel hat zwo frumme, schräge, braune Queerlinien, zwischen welchen ein kleiner langlichter Fleck von gleicher Farbe liegt. Ueberdem sind sie auf benden Seiten mit vielen braunen Punktchen gesprenkelt, und am Mande braun gesteckt. In der Mitte auf den Unterflügeln liegt ein brauner Fleck wie ein halber Mond. Leib und Füße haben mit den Flügeln fast einerlen Farbe. Die Augen sind schwarz, und die Fühle hörner braungelb. An den letztern hat das Mannchen ziemlich lange Barte ") Tab. X, Kig. 13.

Wenn der Bogel sist, trägt er die Flügel gemeiniglich, nach Art der Tagfalter, mit dem Boden perpendikulär Tab. X, Fig 14, doch liegen sie nicht so dicht, als ben diesen an einander. Die Fühlhorner liegen alsdenn zwischen den Flügeln auf dem Rücken. Es hat also unser Bogel schon in zween Punkten etwas ähnliches mit den Tagfaltern: einmal darin, daß er im Sigen die Flügel eben so stellet, und zweytens, daß diese auf gleiche Weise an den Ränden ausgekappt sind. Der herr von Reaumur ") gedenkt auch eis niger Spannmesserphalanen, welche die Flügel so zu tragen pflegen. Inzwischen hat er zugleich angemerkt, worin sie doch einigermaßen von den Tagfaltern abweichen, daß sich nemlich die Unterstügel nicht um den Leib herumformen, noch ganz um denselben unten hernmtreten; sondern nur mit dem Rande den Oberleib berühren. Ich merke hier noch an, daß Reaumür sagt: die Unterstügel lägen mit der äußerlichen Seite mitten auf dem keibe. Ben unserm Bogel ist es die innere Flügelseite, die an den keib stöst, und zwar natürlich; denn sonst müßten sich bie Flügel ganz umkehren.

So lange die Sonne noch über dem Horizonte ist, siten diese Wogel ganz still; die Nacht aber fliegen sie sehr geschwind. Das Weibchen legt grune Ener, welche die Gestalt eines flachen länglichten Würfels haben.

Der große, braune, zehnfüßige, fleischfarbig gestreifte Stockspanner auf ben Bruch. und Zachweiben, mit ungespaltenem Kopfe.

Eine andere Art von einer aftformigen Spannraupe Lab. XXII, Big. 6, deren Grundfarbe braun ist. Sie hat zehn Jufe, halt den keib in gerader kinie steif vor sich hin, so daß sie einem trodnen Holzasichen gleich sieht. Ich fand sie im Julius auf den Zachweiden, doch frifte sie auch Bruchweibenblatter.

Cibre

b-171

geflügel. Rösel I B. Nachtb. 3te Kl. Tab. 1. Hig. 5. Schäffers Icon. Tab. 135. Fig. 1.2. de Geer Tom. II. P. I. p. 305. Beel. Mag. 4 B. E. 518. G.

\*) Rofel hat nur bas Weiben, unfer Verf.

aber das Mannchen abgebilbet. Der erfte bemerft noch, daß ber Schneckenräfiel ben biefen etwas langer, als ben ben Nachwögeln zwoter Alasse sen. S.

\*\*) Mem. Tom. II. Part. II, Mem. 9. p. 133.

#### 104 Eilfte Abhandlung. Von ben zehnfüßigen Spannmefferraupen,

Ihre lange beträgt über anderthalb Joll, die Diefe aber brittehalb linien. Die Grundfarbe ist braun, und fällt ins Graue. Langs dem Körper gehen oben und unter verschiedene ins steischfarbige fallende Streifen, deren Rande etwas ungleich, und auf benden Seiten mit einem seinen schwarzen Striche bordirt sind. Der vorderste Rand des ersten Ringes ist gelb. Auf dem 4, 5, 6, 7 und isten Ringe liegen zween kleine, etwas erhabene gelbe Queerstriche, und auf seder Seite dieser Ringe, dicht ben den luftlochern, besindet sich ein kleines gelbes Knopschen. Zween kleine schwarze Rnopse sigen auf dem eilsten Ringe Lab. XXII, Fig 6, r. Zwischen den vier membrandsen, und den sechs Bordersüssen ist die Raupe gelb. Der Ropf und alle zehn Füsse haben einen leichten rossensarbigen Anstrich, und diese Theile sowohl als der lehte Ring sind fast überall schwarz punktier. Der Ropf hat eine rundlichte Gestalt, und ist oben nicht gespalten. Die Luste löcher sind oval und braun mit schwarzem Rande. Die Raupe ist sehr glatt, und man kann nur mit der Lupe einige feine kurze Haarchen gewahr werden. Die Augen sind glänzend schwarz.

Den 25sten dieses Monats horte die Raupe auf zu fressen, und der Korper sing an einzuschrumpfen; kurz, ich merkte, daß die Zeit ihrer Verwandlung kam. Ich gab ihr Erde, und sie ging den Augenblick hinein, wo sie sich, ohne Gespinnste in eine blosse Pups

pe verwandelte.

Diese Puppe Tab. XXII, Jig. 7 ist ungleich fürzer, und nur acht Linien lang. Die Farbe ist wie gewöhnlich dunkel Rastanienbraun, mit einem leichten dunkelrothen Anstrth. Weiter hat sie nichts besonderes, als einen länglichten c, harten und hornartigen Theil, wie ein Hakthen, der sich mit zwo krummen Spigen Fig. 8, c, c, endigt. Hinten am Enz be, wo sich dieser Theil besindet, sist auf jeder Seite noch eine kleine stumpfe Spige pp, und am leigten Bauchringe zwo dergleichen kurze Spissen mm. Hin und wieder ift sie mit einigen braunen Haarchen bewachsen, die aber nur durch die Lupe zu sehen sind. Use brigens gleicht sie den geneinsten Puppen.

Dies Jahr kam mir der Wogel nicht aus, weshalb ich die Puppe den ganzen Winster durch sorgkältig verwahrte, weil ich hoffte, den folgenden Sommer 1747 den Schmets terling zu sehen. Das Glas, worin sie war, stand beständig ben einem Fenster, wohin mur die Nachmittagssonne kam. Ich wartete alle Tage, daß der Wogel auskommen sollste, aber vergeblich. Die schönsten Sommertage vergiengen, die rauhe Jahrszeit stellte sich ein, und meine Puppe blieb, wie sie war. Nun war es schon über ein Jahr, daß ich sie gehabt. Ich glaubte also, sie sen gestorben, wie es mit mehreren eingeschlossenen Puppen zu gehen psiegt, und ich hätte sie gewiß weggeworsen, wenn ich des Glases zur Erziehung eines andern Insetts benöthigt gewesen ware. Unterdessen blieb sie, mehr von ohngesähr, als in der Absiche, einen Wogel daraus zu erhalten, zurück.

Als ich vom lande in die Stadt jurudigog, feste ich die Glafer, worin ich verschies bene Arten von Puppen verwahrte, in meine Schlaffammer in einen Schrank, weil es

101100/p

darin nicht so kalt als in meinem Zimmer selbst war; denn ich wußte aus der Erfahrung, daß unsere strengen Winter die Puppen allerdings todten konnen. Und hieher setze ich nun auch das Glas mit meiner Puppe ohne die geringste Absicht.

Bu Ende des Hornungs des folgenden 1748sten Jahrs kam ich aufs land zuruck. Ich befahe alle meine Puppen, fand aber keine Beränderung. Wie groß aber war mein Erstaunen, als ich am 4ten Marz wider alle meine Erwartung einen Schmetterling Tab. XXII, Fig. 9 erblickte, der aus dieser so lange für todtgehaltenen Puppe ausgekoms men war. Seine Flügel waren noch nicht entfaleet, er war den Augenblick erst ausgestommen, und es währte über eine Stunde, ehe sich die Flügel gehörig ausbreiteten.

Hier haben wir also das Benspiel eines Schmetterlings, der über 19 Monat in der Puppe geblieben, und in diesem Justande zween ganze Winter, einen ganzen Sommer, und einen Theil des solgenden zugebracht, auch in der letzteren Zeit alle ersorders liche Wärme gehabt hatte, wenn er sonst hätte auskommen wollen. Es würde zu verwes gen senn, dies sur eine gewöhnliche Eigenschaft dieser Art von Schmetterlingen zu halten, weil man davon noch sein Erempel weiß. Lieber will ich annehmen, daß er durch eis nen besondern Umstand gehindert sen, zu rechter Zeit auszukommen. So ist auch hier zu kande der März eben nicht die bequemste Jahrszeit dazu; allein die Wärme meiner Kamsmer, darin täglich nach hiesiger Gewohnheit, in einer Kohlpfanne Feuer gemacht wurde, hat die Geburt dieses Vogels noch in dieser rauhen Jahrszeit beschleunigen können \*\*).

Es hatte aber dieser Bogel ben seiner Geburt, nicht wie gewöhnlich, oben den Hales fragen, sondern das Brufistud durchbohrt, und gespalten. In der Folge dieser Abhands lung werden wir seben, daß es die Schmetterlinge gewisser kleiner Spannraupen ben ihrer Geburt eben so zu machen pflegen.

Unfer Schmetterling ist ein Nachtfalter Tab. XXII, Fig. 9. Den Tag über ist er wie todt, so bald aber die Sonne untergegangen, fängt er an, im Glase herumzustattern.

Don einer großen Afterraupe auf ben Erten hat Lyonet in feinen Anmerkungen zum Leffer Iom. I. p. 179. ein Benspiel angeführt, daß sie 22 Monat im Nomphenstande gewesen sein, ob sie gleich alle erforderliche Wärme gehabt. G.

\*\*) Unser Verfasser wundert sich damale noch, daß ein Schmetterling habe neunzehn Monat in der Puppe liegen konnen. Aus allen Umständen aber erhellet, daß er sicher auch diesen Frühling noch nicht ausgekommen ware, wosern seine Seburt nicht durch die Warme beschleunisget worden. Jest hat man mehrere Erfährungen von diesem Vorfall, der aber allezeit als ein besonderer Zufall, so sich nicht immer juträgt, anzusehen ist.

Daß bie Wolfsmildraupe, wording der Sphinx Euphorbige tommt, ferner die von Pavonia minor v. Geer Insett. 2. Qu. und major, auch sogar des Senchelvogels, Schwalbenschwanzes (Machaon) doch seltener, zwey volle Jahre in der Puppe bleiben, ohnerachtet die Puppen des Sommers gegen Mittag, hinter einem von der Sonne beschiennen Fensterladen, von Morgen dis Abend, in einer Schachtel gestanden haben, davon hat Rosel und Kleemann mehr als eine Ersahrung gehabt. S. Infektendel. I. B. Nachtv. 1te Kl. S. 23, Nachtv. 2te Kl. S. 34.

Im zeen Tom. P. I. p. 306 fommt unfer Derf. wieder auf diese Phalane, und versichert, daß ihm die Ursache ihres spaten Auskommens noch unbekannt sen, weil ihm nachher noch verschiedene derselben, deren Ramen er auf den Birschbaumen gefunden, vor dem Herbste aus, gekommen waren. G.

#### 106 Gilfte Abhandlung. Bon ben zehnfüßigen Spannmefferaupen,

Er ist von mehr, als mittelmäßiger Größe, und ganz schlechten Farben, nemlich aschgrau, und hat auf den Oberslügeln schwarze und wellenförmige Queerstreifen. Der Halskragen ist dick, sehr haaricht, und schwarz gestreift. In der Figur sind die natürlichen Farzben des Vogels durch Weiß und Schwarz sehr gut ausgedrückt. Die Unterflügel hinges gen sind oben hellgrau und bennahe weiß. Der Leib braun, und die Füße schwarz mit aschgrauen Kaaren bewachsen.

Die Fuhlherner sind schwarz, aber sehr schon. Sie haben lange Barte, die ihnen bas Ansehen zwener artigen Federchen geben, wie man an der Figur sehen kann. Der Wogel hat keinen Rüßel, eigentlicher statt desselben nur zwen kleine kurze weißliche Fadent chen, die man aber nicht anders zu Gesicht bekommt, als wenn man sie aus den benden rauchen Bartspissen, wo sie verborgen liegen, hervorzubringen sucht. Die eigentliche Stellung der Flügel kann ich nicht genau bestimmen, weil sie sich nicht ganz ausgebreitet hatten; sondern etwas unsdrmlich geblieben waren: allein nach der Figur zu urtheilen, glaube ich, daß er sie dem Boden horizontal trägt. Dies war ein Mannchen, die ganze Macht munter, ben Tage aber still und unbeweglich \*).

#### Die kleine zehnfüßige Spannenvaupe, mit gelblichen Ringgelenken, und an benden Seiten weiß gestreift, auf der Sinau, oder Alchemistenkraut (Pied-de-Lion).

Im May findet man auf dem Alchemistenkraut (Alchemilla) sehr häusig ganz kleine Spannenraupen, die seine Blatter fressen, Tab. XXII, Fig. 10, 11, 13. Sie sind ohngefahr acht kinien lang, und haben einen dunnen Körper, also gegen die Dieke desselben ziemlich lang, wie es ben den Spannmessern gewöhnlich ist, unter denen man keine sehr dieke sindet. Sie sind grun, glatt, und haben auf seder Seite eine langs herunter gehende Streise, oder vielmehr einen weißen Rand. Die Ringgelenke sind mit schmalen, gelblischen Queerstreisen bandirt Fig. 12. Sie haben zehn Füße, oder nur zween membrandse Mittelfüße, die dicht an den benden hintersten sien. Weil die dren letzten Ringe sehr kurz sind; so scheint die Naupe nur an benden Enden des Körpers Füße zu haben.

Das Sonderbare und Karakteristische der Spannraupen ist ihr Bang, und ihre verschiedenen Stellungen, wenn sie still sigen. Reaumur hat davon verschiedene Bens

") Sonst bemerke ich hier noch, daß weber Linne, noch Rosel, noch Aleemann, der viele besondere Spannmesser beschrieben, noch irgend ein anderer Naturforscher, so viel ich weiß, dies sed Insetts gedacht hat. Es gehoret daher mit Recht unter die seltenen.

Im gien Bande, I Abth. G. 306 hat ber Perf. biefe feltene Phalane gengner befchrieben.

1. trägt fie die Flügel bem Boben bennahe parallel, und etwas stumpf aufgeworfen. 2. Das Männdren hat schone Schnurren, bas Weibchen aber gar keine Barte, nicht einmal furze Zäckchen, baber glaubte unfer Derf. che er die Mannchen geschen: baft diese ganze Sattung von Phalanen, bloß einfache sfadenformige Fühlhorner batten.

3. neunt er biese Phalane ben Rauchstügel mit schwarz gesteckten Abern. Der einzige, ber ihn noch hat, ist Linne Faun, Suec. ed. II. no. 1236. Phalaena geometra birtaria.

spiele angeführt. Hier will ich nur anzeigen, daß unsere kleinen grünen Raupchen in ihren angenommenen Stellungen sehr verschieden waren. Insgemein stellen sie den keib in die Hohe, und halten sich denn nur mit den vier stumpfen hinterfüßen am Blatte an. Der Körper steht alsdenn in gerader kinie, oftermalen dem Boden perpendikular, noch öfterer aber auf verschiedene Weise, nach einigen in mancherlen Graden gebogenen Winkeln, Tab. XXII, Fig. 12. Zuweilen nimmt auch ihr Körper die Gestalt eines großen S an Fig. 13. Wenn man sie anrührt, oder auf dem Blatte, wo sie siehen, nur ein wenig anstößt; so nehmen sie noch weit seltsamere Stellungen an. Sie rollen alsdenn den Borderleib uns terwärts spiralförmig zusammen Fig. 10, 11, und bleiben eine geraume Zeit in solcher Stellung, bloß und allein mit den stumpfen Jüßen hangen, da sich denn der Kopf in der Mitte der Spiralkrümme besindet. Nührt man sie aber unsacht an; so fallen sie vom Blatte an die Erde, und rollen sich, wie die Schlangen, mit dem ganzen keibe spiralförz mig zusammen.

Die stumpfen Fuße sind bennahe ganz im Zirkel herum mit braunen hakchen besetzt. Zu Anfang des Junius geben sie in die Erde, wo sie sich aus kleinen, mit loser Seide zusammengesponnenen Erdklumpchen ovale Gespinnste machen Tab. XXII, Fig. 14, worint sie sich in braune Puppen, Rig. 15, die aber nichts besonders haben, verwandeln.

Im Julius pflegen die Schmetterlinge auszukommen, woben sich der Halskragen der Puppe, nicht wie gewöhnlich, spaltet; sondern die Haut, die den Ropf bedeckt, und das Bruststuck von der übrigen Hulfe abgeht, und eine solche Deffnung laßt, daß der Wos gel ganz bequem berauskommen kann.

Diese Schmetterlinge aber Tab. XXII, Fig. 16, \*) gehören zu benen, welche ihre Flügel sehr breit, und dem Boden parallel tragen, so daß ein großer Theil der Unterflügel unbedeckt bleibt. Die Fühlhörner sind bartig, und der Kopf mit einem ziemlich langen Saugerüssel versehen. Oben sind die Oberflügel weißlich, und mit wellenförmigen braus nen Queerstreifen und Strichen geziert. Die Unterflügel sind oben, wie alle vier unten, graubraum. Der Körper grau, und die Füße braun gesteckt. Der Vogel ist mit ausgebreiteten Flügeln zehn Linsen lang, hat aber übrigens nichts besonderes. Merkwürdig ist es aber doch, daß aus so kleinen Raupen so breitssüglichte Schmetterlinge entstehen.

Die grüne Spannraupe, mit langen weißen Streifen, welche die Blatster von vieler Art Baumen, die ihr zur Nahrung dienen, zusammenwickelt, und von der das Schmetterlingsweibchen keine Flügel hat.

Zu Anfange des Frühlings, im May und Junius, findet man auf den Blattern allerlen Baume zehnfüßige Spannmesser, deren der herr von Reaumur in der oben anger

<sup>&</sup>quot;) Mach bem Linné S. N. ed. XII, p. 869, chimist. Lein sehr gemeines Insett. de Geer no, 253, Phalaena geom, Alchemillota, ber Al. Tom, II. P. I. Mem. 4. p. 357. G.

#### 108 Eilfte Abhandlung. Von den zehnfüßigen Spannmesserraupen,

angeführten Abhandlung gedacht hat "). Gie find hier zu kande fehr haufig, nnd verfco nen fast keine Baume und Geftrauche. Gie fallen auf die Obst : und wilden Baume, auf die Birn : Acpfel: Rirfch und Pflaumenbaume, auf die Ruftern, Abornbaume, Linden, Eichen, Birken, Rosenstocke, und viele andere Sorten mehr. Sie find manche Jahre in folder Menge da, daß fie nicht nur alle Baume fahl freffen, fondern auch ber Bluten nicht verschonen, fo daß dergleichen übel zugerichtete Obstbaume das Jahr keine Bruchte tragen konnen. Man kann baber mit Recht fagen, daß die Baume hier zu kande, und besonders in der Proving Uplant, unter den Raupen feine fdroctlichere Feinde, als diefe fleine Spannraupen haben. Denn die Ringel . die Stamm , und die gemeinen Raupen zeigen fich in diefen Gegenden gar nicht \*\*).

Diese Spannmeffer Tab. XXIV, Big. 15, 16 find in ihren Farbenschattlrungen fehr verschieden. Insgemein find fie hellgrun, mit weißen in der lange heruntergehenden 26 nien Rig. 15. Man findet noch andere Arten, die eine dunkelgrune schwarzliche Karbe bas ben, und deren Seitenstreifen weißgrunlich find Rig. 16. Die ich auf Birten fand, was ren auch grun, aber dunkel geftreift. Alle biefe Raupen gehoren indeffen zu einerlen Urt, wenigstens gleichen fich die Schmetterlinge, die von ihnen entstehen, in der Bestalt und Rarbe \*\*\*). Gie pflegen fich swifchen swen Blattern zu verbergen, die fie, wie Realls mur bemerte hat, mit feidenen Saden zufammenziehen; allein ich habe auch bemertt, daß fie ein Blatt, wenigstens einen Theil beffelben zusammenwickeln tonnen +), und bas thun fie, wenn die Blatter nicht fo nabe benfammen figen, daß fie folche erreichen konnen.

Da

\*) Tom. II, Part. II. Mem. 9. p. 126. bon Regumur, ober bie, babon ber gang weiße Bogel fommt, ben man ben Schwan nennet, und ber hinten einen gelblichen After hat: Cbryforrboea Linnei.

Reine Raupen thun in unferen Gegenden ben Garten, besonders ben Stachelbeerhecken, mehr Schaden, ale bie Spanuraupen der Groffulariata, ober bes garlefins, ba ber Bogel mit ber

Raupe einerlen Karben bat.

herr Bleemann gebentt in feinen lehrreichen Bentragen, im I Banbe G. 257 ff. bes großen Schabens, ben bie Cyannraupen thun fonnen, und bestreitet jugleich aus richtigen physifalischen Grunden G. 258, 259 ben Aberglauben bes gemeinen Mannes, ale wenn bergleichen Deere von Raupen vom bofen Feinde, Beren, Bauberern, Wind und Regen berbengeführet murben. G

\*\*\*) Dies follte benn boch ben genauerer Bergleichung mohl einige Audnahmen leiben. Die Rleemannfche im I B. feiner Bentrage Tab. 31 abgebilbete, ift grun, mit weifen langen Geitenstreifen, wie bie Beerische, rollt auch bie Blatter zusammen; ber Bogel aber scheint bech bon bem gegenwartigen verschieben ju fenn. Die schädliche Spannraupe, die Rosel III B. Sab. 14 famt bem ungeflügelten Beibeben, bas feltene und fcone Dannchen aber bagu, Sab. 40,18ig. 6 abgebildet bat, gehort zu einer anbern Urt, wie bie Farbe ber Raupe, und bes Bogels ausweiset. B.

t) In ben fublichen ganbern von Amerifa. als in Meur Eud. Ballis, giebt es eine Art pon Ameifen, ble ihre Reffer von ben breiten Blat. tern eines gemiffen Baums bereiten, die fie mit ben Spigen zusammentitten. Ginige taufende find geschäftig, und ftrengen alle ibre Rrafte an, ein foldes Blatt zu beugen, und fo lange frumm gu halten, bis anbere inwenbig bie Spige an eines andern Blattes Spite angeleimt haben-Diese Blatter haben eine naturliche starte Schnellfraft; folglich erwäge man, wie start die Mus-Beln ber Infetten fenn muffen, baff fie mit vereinigten Rraften, ohne Saben und andere Sulfe.

mittel,

Da dieses gemeiniglich die ersten Raupen im Fruhjahre sind; so greifen sie auch zus erst die jungen Blatter an, die sich noch nicht ganz haben entwickeln konnen. Diese Blattet er ziehen sie durch seidene Fadent zusammen, und machen daraus ein Bundel, in dessen Mitte zuweilen vier bis funf solche Raupen wohnen \*). Man wird leicht einsehen, daß dergleichen junge Blatter bald verzehrt sind; alsdenn begeben sie sich auf andere, denn ohnerachtet ihrer Rleinheit sind sie doch sehr gefräßig. Sind sie nun ben tausenden auf einem Baume; so wird derselbe bald kahl werden, und ich habe dergleichen traurigen Uns blick in meinem Garten an vielen Baumen gehabt.

Zu Ende des Mans, oder auch im Anfange des Junius, gingen meine Raupen, einige früher, andere später, in die Erbe, um sich darin zu verwandeln. Sie machen sich kein sonderlich Gespinnste; sondern kitten bloß einige Erdklumpchen, oder andere ihnen aufstoßende Partikeln zusammen. Gleich nachher verwandeln sie sich in braune Puppen, die nichts besonderes haben.\*\*).

Ich hob einige dieser Puppen in der hoffnung auf, die Schmetterlinge bald aus: fommen zu sehen; allein ich mußte lange vergeblich warten. Endlich erschienen sie in der Mitte des Oktobers: eines Monats, barin ich sie keinesweges erwartete, weil um diese Zeit hier zu kande der Winter bereits seinen Anfang genommen, und die Blatter gefallen sind \*\*\*). Sie sind deswegen merkwurdig, weil die Weibchen fast gar nichts von Klügeln haben.

Jest ist es nichts feltenes mehr, solche Schmetterlinge zu finden, die bennahe gar keine, oder doch so kleine Flügel haben, daß man sie kaum erkennen kann. Chemals ers staunte ein Geedart †) noch wohl, wenn er aus einer Raupe ein sechsfüßiges ungeflügeltes, diekleibiges Geschöpf entstehen sahe, und konnte davon weiter keine Ursache angeben, als daß die Raupe ihre Verwandlung zu sehr beschleunigen mussen, che sie lange genug

mittel, ein folches Blatt beugen tonnen? . G. Geschichte der Scereisen und Entdeckungen im Sudmeer, III Theil G. 228. G.

\*) Herr Bleemann bat bergleichen Blattbundel im Iften Bande feiner Bentrage Tab. 31, Fig. 2 abgebilbet. G.

\*\*) herr Aleemann I B. S. 261 hat die Eigenschaften biefer Spannmesser specificiet, die ber gangen Rlaffe zuzukommen scheinen.

1. Konnen fie fich an einem Faben berunter-

2. Leben fie von Jugend auf unter etlichen mit Faben über fie hergezogenen Blattern, als in einer bedeckten Wohnung, welche Blatter ihnen zugleich zur Nahrung dienen, weshalb man fie aber mit den eigentlich sogenannten Blastwicklern (Torerices) nicht verwechseln muß;

3. Die Aleemannsche Art war sehr trage im Sehen, schlug aber besto schneller und hoftiger mit dem Kopse um sich, wenn sie in ihrer Ruhe gestoret wurde, woben sie zugleich einen grunen Saft aus dem Munde von sich gab: vermuthlich um ihre Feinde zu verjagen, unter welche vornehmlich eine kleine Art gruner, wie Gold schimmernder Macken gehort, die ihre Eper an sie sehen;

4. verwandeln fie fich nicht eher, als bis fie fich funfmal gehautet haben. Bas Gespinnste, und bie, mit zween frum.

men hafen versehene Puppe, hat herr Bleemann Eab. 31, Kig. 6, 7, 8, abgebildet. G.

vember. G.

†) Tom. I. Exper. 59. Tom. 2, Exper. 30, de l'ed. franc.

### 110 Gilfte Abhandlung. Von ben zehnfüßigen Spannmefferraupen,

gefreffen, und beshalb ein fo feltfames Befchopf hervorgebracht habe, das er fich weder Raupe noch Schmetterling ju nennen getrauet, ohnerachtet es diefen lettern Damen mit Recht verdienet.

Der Bert von Reautin't hingegen hat fie fur das, was fie wirklich find, neme lich für Schmetterlingsweibchen erfannt. In der fiebenden Abhandlung habe ich bie Geschichte ber Burften : und Bufchelraupen beschrieben Zab. XVII, Rig. 1, aus welchen bergleichen ungeflügelte Schmetterlinge Sig. 15 entstehen \*). Berfcbiedene Spantiraupen verwandeln fich in Schmetterlinge, deren Beibchen febr furze, oder Stumpel: flugel baben \*\*). Gine Schabenraupe, die fich ein Rutteral von Grafchalmchen macht, und von ber wir an einem andern Orte reben werden, verwandelt fich in ein gang und gar ungeflügeltes Schmetterlingsweibchen Zab. XXIX, Fig. 22. \*\*\*). Rurg, unfere Spannraupen, die wir jest vor uns haben, bienen gum Benfpiele von Schmetterlingen, deren Weiben mangelhafte, oder fehr fleine Fligel haben Zab. XXIV, Rig. 11, 14.

Es find aber diefe Beibchen vier linien lang, und anderthalb breit. Der Bauch ift, wegen der erstaunlichen Menge Eper +) febr did und aufgetrieben Sig. 12, u, am Ens be aber rundlicht. Der halbfragen flein und rund. Am Ropfe fifen zwen vollkommen schwarze Augen, und zwen lange Sublhorner. Unten befindet fich ein ziemlich langer gelber Saugeruffel, Rig. 19, t, ber ohngefahr in bren ober vier Spiralgewinden gwischen amo fleinen furgen und geraden Bartfpigen b b liegt. Merkwurdig ift es, daß fie gegen Die Broge ihres Rorpers fehr lange Ruge Rig. 14, i i i haben, womit fie fich im Beben nicht wohl behelfen tonnen; fondern wie auf Stelzen geben.

Die Karbe ift nicht angenehm; fondern dunkelgrau, ichwarzlich, mit Afchgrau, und weißen Punkten vermischt. Die Fuße sind weiß gefleckt. Jeder hinterfuß hat am Ende des fogenannten Schenkels vier Dornen, die Mittelfuße nur zwo, und die Borderfuße gar feine. Der Bauch endigt fich in eine fehr haarichte Barge, dergleichen ber Serr von Reallmur Tom, 2, Pl. 30, Fig. 13 abgebildet hat. Diese Barge besteht aus dren enlinbrifden Studen Zab. XXIV, Big. 24, ab, cd, e f, Die wie ben ben Fernrohren in eine ander steden, und heraustreten, wenn man den Leib zwischen den Fingern druckt. lette Enbrohre ift in ihrer naturlichen Lage fegelformig, aber wirklich in zwo Spigen ge spalten p p, welche ben dem Drucken jum Vorschein kommen. Und recht zwischen diesen

benben

\*\*) Reaumur Mem. pour servir etc. Tom. 2.

Mém 9. p. 151. \*\*\*) Die Roselsche Spannraupe III B. Jah. 14. Rig. I, 2 brachte ebenfalls ein Beibchen Sig. 4, baran auch nicht bie geringfie Cpur von Glugeln zu feben war. Sat man boch auch fchon bon Bafern Bepfpiele, bag bie Weibehen einiger

Arten feine Slogel baben. Dies fagt uns ber Derfasser im 4 B. C. 233 bon dem Peinus fur, (Bobrtafer, Infettendieb), beffen Raturae. schichte vollig aufgetlart ju fenn scheint. G.

t) Man ftelle fich nur bor, bag ein folched Beibehen oft ben 300 Eper in feinem Leibe beberberge, wie unformlich bief er fenn muffe. herr Bleemann bat eine Tab. 31, Fig. 12 borgefiellet, welches auf ber Schaale, wie Chagrin, audfiebet. G.

<sup>\*)</sup> hat boch Swammerdamm ichon gemuth. mafit, baf es mehr ale eine Urt Raupen gebe, deren Weiblein feine Blugel haben. G.

benden Gabelfpigen, noch etwas unter denfelben, ift die Deffnung, wo die Ener heraus.

Die Rlugel diefer weiblichen Schmetterlinge find fehr flein, und wie gefagt, faum etwas über eine linie Zab. XXIV, Fig. 12, 14, a 2. Der Berr von Reaumit nennet fie mit Recht Stimpel : oder Kruppelflügel, weil fie wie die Rlugel erft ausgekomme ner Schmetterlinge aussehen, die alebenn auch noch sehr flein find. Gie haben aber nur bas Anschen solder unausgebreiteten Sligel; in ber That find fie feinesweges so beschaffen; sondern haben ihre vollige Große und Breite, wie sichs gebuhret. Die Gestalt ift oval und langlicht Rig. 20, 21, nur find die Unterflügel etwas schmaler, Rig. 21, als die obern Sig. 20. Um fich herum, befonders am Ende, haben fie einen Saum von vielen haarformigen Schuppchen. Die Farbe ift afchgrau mit Bellen, und schwarzen Queer. ftreifen. Unter beni Bergroßerungeglafe laffen fie fehr artig, weil fie überall mit vielen Schuppehen bedeckt find. Ginige derfelben find fchwarz, andere weiß, und biefe Karben: mifdung giebt ihnen eben das Braue. Insgemein hangen ihnen diefe fleinen Rlugel, wie ben Bogeln, an den Seiten herunter. Wenn ber Bogel aber friecht, babe ich bemerft, baff er fie aufrichte, und, wie bie Tagfalter, dem Boben einigermaßen perpendifular trage, Zab. XXIV, Rig 14, a 2, doch fo, daß fie fich auf dem Rucken einander nicht berühren. Man fichet leicht, daß dergleichen Glugel jum Fluge gang ungeschickt find, und ber Bogel fich ihrer bagu auch nicht bedienen fann.

Das Mannchen hingegen Fig. 13 ift ganz anders gestaltet, es hat große und breiste Flügel, die es dem Boden parallel trägt '). Der Leib ist lang und schmal, grauer Farsbe, und unterwärts auf benden Seiten schwarz gesteckt. Kopf, Halskragen, Jüße und Flügel sind alle graulich, ins Braune fallend. Die Augen sehr schwarz, und die Jühlshörner scheinen einen dunkelgelben Unstrich zu haben. Oben ist ben den Oberstügeln die Borderhälfte dunkler als die hinterste. In der Separationslinie dieser benden Halften zeigt sich eine wellensormige braune Queerstreise, und gegen die Spisse liegen einige kleine schwarze Punkte. Die Unterstügel aber sind sowohl unten, als oben, schmung weiß, leicht mit Vraun vertrieben, und auf benden Seiten gehet in der Mitte eine schwärzliche Queerstreise durch. Unten sind die Oberstügel grau, ebenfalls aber mit einer schwärzlichen Queerstreise bezeichnet. Der Rüßel und die Barrspissen sind übrigens mit dem Weibchen einerlen.

Die Fühlhorner des Mannchens bestehen aus vielen kleinen körnerichten Tab. XXIV, Fig. 17, etwas konischen Gelenken, die auf der einen Seite Barte, wie ziemlich lange haare haben. Der herr von Reaumüt aber hat sehr wohl bemerkt, daß biese Barte ganz anders, als an denen Schnietterlingen gestaltet sind, die gewöhnlicher Weise bartige Fühlhorner

<sup>\*)</sup> Mach bem Linné S. N. ed. XII, pag. 874

no. 281 ist es Phalaena geom. brumata: ber Pomonae arboribus, quas misere devastat, Oso-Winter oper Svosischmetterling. Faun. Suec. bri ova ponens. Ueb.

### 112 Gilfte Abhandlung. Bon ben zehnfüßigen Spannmefferraupen,

Ben dem Weibchen beftehen fie aus fleinen walzenformigen Belenken Zab. horner tragen. XXIV, Sig. 18, die nur an einer Seite febr fleine Barte oder haare famt einigen folden Schuppen, wie auf den Glügeln liegen haben.

Menn der Bogel nun auskommen, und feine Puppenhulfe verlaffen will ; fo darf er nur das Bruftftuck Rig. 23, p, fprengen, das insgemein mit feinem fpigen Unterende an ber Duppenhaut hangen bleibt. Singegen spaltet fich der Salefragen nicht fo, wie ben Mus diefer Deffnung Rig 22, o nimmt nun der Bogel feinen Musandern Puppenarten. Das nemliche hat aber auch der Gerr von Reattiffer \*) icon vor mir, von ben Duppen angemertt, aus welchen folche Schmetrerlinge mit Stumpelflugeln fommen.

Jest muß ich über die eigentliche naturliche Zeit, da diefe Schmetterlinge auszufommen pflegen, noch einige Anmerkungen machen. Der herr von Reaumur ergablt am angeführten Orte, daß ihm verschiedene folche Arten zwischen dem i aten Dovember. und dem 24ften December ausgekommen maren; vielleicht, fest er bingu, hatte ich fie ben Sommer burch an einem zu fuhlen Orte gehabt. Un einem anbern Orte aber, fagt er weiter, find folche Schmetterlinge zwischen bem 12ten und 24ften December ausgekommen, ba ihre Raupen schon ju Ende bes Mans in bie Erbe gegangen maren, und bie Puppen ziemlich fühle gelegen hatten ").

Bu Anfang diefer angeführten Abhandlung beschreibt er die Geschichte biefer grunen Spannraupen, mit weißen langen Streifen, davon in diefem Artifel die Rede ift, und fagt: daß fie icon im Dan, einige fruber, andere fpater, in die Erde frochen; daß die Schmetterlinge den 12ten Dovember noch nicht aus der Erbe gefommen waren, und daß

er fie ben 24sten December alle ausgekommen, aber todt gefunden habe.

Das Ende bes Novembers, fahret unfer Beobachter fort, ober ber Unfana bes Decembers ist keinesweges die Zeit, ba andere Schmetterlinge auszukoms Bielleicht waren jene auch fruber ausgekommen, wenn bie Erbe, men pflegen. worin fie fteckten, burch bie Sonnenftrahlen hatte ermarmt werben konnen. So hatten auch die Glafer mit den Puppen den Sommer burch an einem giemlich fühlen Orte gestanden \*\*\*)-

Rolalich scheint die Mennung des Geren von Reaumit dahin zu geben : daß dies nicht die naturliche Beburtezeit diefer Schmetterlinge gewesen; fondern solche, da fie weit cher erfolgen muffen, bloß dadurch verzogert fen, daß die Puppen den Sommer durch an einem ju ichattigen und fublen Orte gelegen hatten. Allein ich habe aus denen Bemer: fungen, die ich über biefen fonderbaren Umftand ju machen Belegenheit gehabt, gelernt. daß die Beburtogeit Diefer Schmetterlinge von andern Urten gang verschieden fen. Ich habe auch nicht unterlaffen, foldes dem herrn von Reauinur ju melden, und er hat es mit bem gefälligften Benfall aufgenommen. Denn je mehr man die Begebenheiten

<sup>\*)</sup> Tom, II, Mein. 9. \*\*) Tom. II. Part, II. Mem. g. p. 151. 154.

<sup>\*\*\*)</sup> Tom. II. Part. II. Mem. 9, p. 128.

### o this ma

Ofdernen erheiten felt; sets stån flesst min Omerkage:

Course here you she paid "John, ha the mid in Cellant cellyde, pay the self-them that you have been paid to be a few or "Statements in an Octobar to the paid to be a few or "Statements in an Octobar to the great to be a few to the them. He great the paid to the paid to be a few of the paid to the paid to be a few or paid to the paid to be a few or paid to the paid to be a few or paid to the paid to

consigns, and all definements where the form for one well than the second of the seco

regi princ.

On fir min, who do, the Left hill blick Ordenstratings in retires Ordens from anothers.

On fir min, who was the beginn in freeze, One per below. "You four spirals which was triffice. "The most information of the or this time of the ordens of the per depth of the ordens of the orden ordens of the orden ordens of the orden ordens of the orden or the orden ordens ordens

"Yet has the new county of the beauty of the contract of the county of t

### 114 Gilfte Abhandlung. Bon den zehnfüßigen Spannmefferrauven,

der Barbe übereinkam. Es war afchgrau, und hatte oben auf den Oberflügeln viel brau nere wellenformige Queerfreifen. Rurg, es flogen bamals auch andere Phalanen mit weißlichen Rlugeln, des Abends nach Untergang der Sonne, um die Baume herum, die ich wegen ber Stellung und Beffalt ihrer Rlugel fur Bogel eben folder Spannraupen hielt, als ich jest beschrieben habe:

Mus allen diefen Erfahrungen getraue ich mir, den Schluß zu machen, daß der angehende Winter die rechte Geburtszeit diefer Schmetterlinge fen; daß fie alsdenn aus den Puppen auskommen, die Unnehmlichkeit des lebens ju fcmeden, und ihr Befchlecht burch

Begattung und Eperlegen fortzupflangen.

Des folgenden Morgens, als am 16ten Oftober, ging ich in eine Allee von Rus ffern und Linden, mo ich den verwichenen Commer diefe grunen geffreiften Spannmeffer 3d suchte an den Stammen und Zweigen, und fand zu meinem großen gesehen hatte. Bergnugen eine beträchtliche Anzahl folder weiblichen Schmetterlinge mit Stumpelffugeln. als ich bier beschrieben habe. Es war diefen Zag fehr falt, und es fiel auch Schnee. Rolalich mar fein Zweifel, daß nicht diefe Schmetterlinge von Ratur gu Ende des Berbs ffes und im Anfang des Winters ausgekommen fenn follten. Unftreitig legen fie gleich nachber ibre Eper an die Zweige, wo folde den gangen Winter über bleiben, und erft das folgende Frublabr austommen, wenn die Blatter an den Baumen anfangen aufzubres den. Das ift vermuthlich, bie Urfache, warum die Beibchen an ben Baumen binauf. frieden. Denn es ift nicht mahrscheinlich, daß sie den Winter burchleben follten, wozu. tie mir zu schwächlich vorkommen ").

3d offnete einigen Beibchen ben Bauch, und fand, baß fie bereite abgelegt hatten. Ginige jurud gebliebene Ener waren blaggrun, und faben, wie andere Raupenever aus. Als es Abend murde begab ich mich wieder in die Allee, und fabe eine große Menge Manna then, wie die vorigen, um die Baume herumflattern. Sie waren überaus munter, ohns erachtet es febr falt war. Die glugel trugen fie flach, ausgebreitet, und bem Boden parallel; allein sie pflegten sie oft auch nach Art der Zagfalter perpendifulär zu tragen. Ich untersuchte ben Schwang eines Mannchens. Die herausgedruckten Theile waren fast eben fo beschaffen, als die Reaumurichen \*\*), nur das hornartige Safchen mar größer, und Die Scheide des mannlichen Theils furger.

\*) hierüber bat unfer Verfasser nachmals odlige Gewißbeit erhalten, und bie Ever gebachter Schmetterlinge beschrieben und abge-bilbet. G. Tom. II. P. I. Mem. 6. p. 453. 454. Pl. 8. Fig. 17. 18 Rofel III B. G. 82 glaubte noch, baff bie ungeflügelten Weibchen ben ber Begattung von den Mannchen in der Luft mit fortgenommen wurden, und alfo baburch ihre Brut weit und breit gerffreuen tonnten. Dies Borgeben bat herr Bleemann ichon damale in leiner C. 83 bengefügten Anmerfung ale unge-

Muß grunbet angegeben, in feinen neuern Bertragen aber 1 3. C. 264 vollig erwiefen, daß bas Deib. chen auf eben bem Baume, wo es fich mit bem Dannchen begattet, figen bleibe, feine Eper lege, und gleich nachher, wie bas Mannchen fter= be, folglich nicht von dem Mannchen von einem Baume jum andern getragen werbe. Im Frif. jabre friechen bie Raupchen aus, und gerftreuen fich flein, und bennahe unfichtbar, auf bem gangen Baume. G.

\*\*) Tom. II. Pl. 3. Fig. I.

Muß man nicht gestehen, daß ber Schopfer seinen Werken die bewundernswürs digste Mannichfaltigkeit gegeben hat? Wielen Insekten und Schmetterlingen hat er von Natur die Eigenschaft bengelegt, des Tages zu erscheinen und sich in der schönsten Jahrszeit zu vermehren. Andere aber haben das Schiekfal in der unfreundlichsten Jahrszeit, zwischen Gerbst und Winter, da es schon kalt und sehr regnicht ift, geboren zu werz den. Und um diese Zeit muffen sie sich begatten, und auf die Vermehrung ihres Gerschlechts bedacht sein: zu einer Zeit, da fast alle andere Thiere längst das Werk der Liebe aufgegeben haben, und die Natur anfängt in ihren Schlaf zu sinken: da kommen diese Schmetterlinge zum Vorschein, und fangen ihr Liebesgeschäfte an. Dem außerlichen Scheis ne nach muß ihre Liebe sehr kalt senn, denn ich fand die Weibchen auf den Bäumen ganz schwach; matt, und von Kalte erstarrt ").

P 2 Ein

\*) Ich fete bier, um bie Geschichte vollstanbig ju machen, noch ein Paar Unefooten bingu.

1. In unferen Gegenden find tie Frostschmetterlinge weit seltener, als in Schweden,
folglich thun auch ihre Raupen ben weiten
nicht so viel Schaben, als in diesem falten
Lande. Es scheint ein Insest zu senn, defsen Ratur ein kaltes Klima erforbert, da
sich sonst alle Insesten in warmern am
stärksten vermehren.

2. In Schweben hat man baber auf allerlen Bersuche gebacht, dieses schädliche Ungeziefer von den Baumen abzuhalten, wovon des Graf Evonstedt, Prof. Bergmanns, und Bergrath Adlerheims Berichte dom Jangen der Frosschweiterlinge in dem 32sten Bande der Königl. Schwed. Akad. der Wiss. Abhandlungen aus der Naturlehre, u. s. w. S. 19 - 30 besindlich sind. S. unstes Verfassers Tom. H. Part. I. Mem. 6. p. 454.

Mem. 6. p. 454.
3. Der herr Prof. Bergmann hat mahrgenommen, baß bas Weibeben bas Mannchen wie todt hinter sich herschleppe, wenn
es an ben Baumen hinauf frieche.

4. Der Cronstedtsche Bersuch bestehet barin; Man läst erstlich alle Riben und Riffe in ben Baumen sorgfältig verstopfen, daß fein Schmetterling heraus fann; zweystens rings um die Stämme zween Queerssinger breit Theer streichen, und solchen beständig flebricht erhalten, da er denn zwar die ersten Lage geschwinder trockuet, nachdem aber nur alle dren Lage unthig bat, frisch überstrichen zu werden.

5. Auf folche Art hat der Graf vom 23sten September bis zum 24sten Ottober gefangen 22716 Weibchen, die er nur gezählt, auster wenigstens noch auf 6000, die im Theere stecken blieben. Für jedes Weibchen nur 250 Eper gerechnet, würde mehr, als 7 Millionen Eper und Raupen ausmachen. Welche Verwüslung wurden sie augerichtet haben?

6. Von einem großen Bigarreaubaume find allein 725 Weibchen abgelesen. Denn je großer ber Baum ift, bestomehr wollen bar, an hinauftriechen, an ben fleinern haben ie sich wenige gezeigt.

7. Der Graf hat es auch angemerkt, daß bie Mannchen nicht mit ihren Weibehen fliegen; fonbern wie Aloger von diesen nach geschehener Paarung fortgeschleppt werben.

8, Man fann blese Frostschmetterlinge in bie größere und fleinere Art abtheilen. Die erstere nennet Linne Faun. Suec. no. 1238 Phalaena defoliaria. Clerk Icon. insector. rarior. Tab. 7, Fig. 4 hat Ranpe, Mannchen und Beibchen, ingleichen Reaumar Tom. II, Pl. 30. Rösel Jusektenbel. III Hab. Lab. 14, wo die Eper, Raupen, Puppe. und das Beibchen abgebildet sind; das, Mannchen aber hat er, wie schon oben gemelbet worden, erst nachher entdeckt, und Lab. 40, Fig. 6 vorgestellt, welches von vorzüglicher Schönheit senn muß. Die kleinere Art ist die Phalaena brumata, die unser Verlasser beschrieben hat. G.

to See LOUISIAN

### 116 Eilfte Abhandlung. Bon den zehnfüßigen Spannmesserraupen, Ein kleines Schmetterlingsweibchen, mit sehr kurzen, grün und weiß, schwarz und suchsroth gescheckten Flügeln, von einer Spannraupe der Pflaumenbaume.

Im Jahr 1736 fand ich auf einem Pflaumenbaume eine kleine zehnfüßige Spanns raupe. Ich habe es vergessen, sie zu beschreiben, und wurde ihrer nicht weiter gedenken, wosern sie sich nicht in ein artiges Schmetterlingsweibchen mit sehr kurzen Flügeln vers wandelt hatte. Die Puppe war vorher braunrothlich, und hatte nichts besonderes.

Den toten Marz des folgenden Jahrs dffnete ich von ohngefahr die Schachtel, worin die Puppe lag, und erstaunte, daß ein Schmetterling Tab. XX, Fig. 13, ausgesommen war. Denn ich glaubte: die Puppe mußte todt senn, weil ich der Raupe keine Erde geges ben hatte. Aus vielfältiger Erfahrung wußte ich, daß sich die nichresten Spannraupen in der Erde verwandeln, und, wenn sie deren beraubt sind, entweder noch als Raupen, oder als Duppen sterben.

Der Herr von Reaumite") hat die Art und Weise umständlich beschrieben, wie die Schmetterlinge aus der Puppenhulse ausschliefen. Dben geht die Stirn und der Halss fragen in der lange von einander. Die Spalte wird größer, je weiter der Vogel den Kopf durchstedt, und durch seinen Druck gegen das Bruststuck, wird solches dergestalt von der übrigen Haut abgezogen, daß es daran nur noch mit dem spissen Ende hangen bleibt. Die Trennung dieser benden Theile formirt eine so weite Dessnung, daß der Wosgel süglich hindurch kann.

Unser kleiner Schmetterling aber kommt auf eine ganz andere Art aus der Puppe, und arbeitet sich fast eben so, wie die vorherbeschriebenen Schmetterlinge durch. Hier spaltet sich weder die Stirn, noch der Kalskragen; sondern es giebt sich durch den Druck des Insektes, bloß das Bruststuck Tab. XX, Fig. 15 ab, und verstattet ihm eine hinlang-

liche Deffnung Fig. 14, b.

Ohnerachtet die Flügel dieses Schmetterlingsweibchens sehr kurz Fig. 13, 2 a, b b, und folglich zum Fliegen ganz ungeschieft sind; so find sie doch gegen die Flügel anderer Schmetterlingsweibchen, als der Bursten und Buschelvaupen, Tab. XVII, Fig. 15, deren Geschichte wir oben beschrieben haben, ziemlich groß. Oben find sie grun, weiß, schwarz und roth gescheckt. Jeder hat zwo schwarze Queerstreisen, davon sich die auf den Oberflügeln, als die weiteste vom Halstragen, gegen die Mitte in zween Aeste theilet. Unten hingegen sind die Flügel braun. Die hinterste Seite, oder der Kand ist mit einer Franze langer schmalen Schuppen artig bordirt Tab. XX, Kig. 18.

Oben ist die Farbe des leibes weiß, dunkelgrun und schwarz gemischt; unten aber fast ganz braun. Die Buhlhorner sind konisch fadenformig Fig. 13, 16, f f, und sammt den Füßen braun; die Augen Fig. 16, d o schwarz, und die Stirn weiß. Wischt man

oben

<sup>\*)</sup> Mem. Tom, I. Part. II. Mem. 14.

oben vom leibe die Schuppen ab, so erscheint die haut schwarz und chagrinartig. Ben Fig. 17, ABCDEFGHIK, habe ich verschiedene Schuppen von den Flügeln und Leibe vorgestelle, um zu zeigen, wie fehr sie in der Bestalt und Größe verschieden sind.

Bor dem Ropfe hat der Bogel einen ziemlich langen, zwen die dreymal spiralformig gewundenen Saugerusel Fig. 16, a b. Ich sabe ihn mit der Spitze desselben allenthalben um sich herumfühlen, und vermuthete gleich, daß er Nahrung suchte. Als ich ihm ein Studichen Zucker vorlegte, fing er gleich an zu saugen, und schmolz gleichsam den Zucker mit einer wässerichten Jeuchtigseit, die er aus dem Nüßel drauf gehen ließ. Der herr von Regumür \*) hat von der Art und Weise, wie die Schmetterlinge den Zucker, und andere süsse Sachen naschen, artige Beobachtungen angesührt.

Als ich den Bauch dieses Weibchens offnete, fand ich ihn ganz voll Eper von arstiger Gestalt Tab. XX, Fig. 19. Ich war begierig ihre Zahl zu wissen, und zählte über zwenhundert. Sie sehen wie kleine kurze Walzen aus Fig. 20, deren ein Ende rundlicht, das andere flach ist. Ihre Farbe ist übrigens blaftgrun.

<sup>\*)</sup> Mem. Tom. I. Part. I. Mem. 5. p. 311.

## 3wolfte Abhandlung.

### Von Naupen mit ungleichen Bauchfüßen.

penfilse als einen bequemen Rarafter angenommen, sie darnach in verschiedene Massen einzutheilen. Die Zahl der spiken Vorderfüsse ist immer ben allen disher bekannten Raupenarten gleich, sie haben sechs; aber die stumpfen Bauchfüße sind in der Zahl und tage verschieden. Es giebt Raupen, welche deren zehn; andere nur acht in einer verschiedenen tage, andere sechs, und noch andere vier haben. Nach diesen Verschiedenheiten lassen sich solche Raupen bequem in verschiedene Klassen bringen. Die Raupen der ersten Klasse faben in allen sechzehn, nemlich acht stumpfe Mittelfüße, und zween dergleichen hintersuße, oder Nachschieber. Veranntermaßen sind diese Füße alle von gleicher Gedse, und zeigt sich sa daben einiger Unterschied; so ist er so klein und uns bedeutend, daß er kaum bemerkt werden kann.

Die fünfte Klasse begreift die Raupen, so in allen nur zwolf, oder vier Mittelfüße haben; die sechste aber solde, die nur zween Mittelfüße, und in allen zehn Juße besigen. Bon dieser letteren Art habe ich in der vorigen Abhandlung einige beschrieben, die man ihres besondern Ganges wegen Spannmesser nennet — — ").

Ich habe aber dennoch auf den Birken eine Raupe mit so besondern, und von ben vorigen so verschiedenen Merkmalen, gefunden, daß sie in keine von diesen Klassen gehort. Sie hatte sechzehn Juse wie die Naupen der ersten Klasse, nemlich sechs Vorder: acht Mittel; und zween hinterfuße; allein die acht Mittelfuße waren unter sich von sehr uns gleicher Große. Sie ging vollkommen nach Art der Spannmesser, und keinesweges wie die andern sechzehnsußigen. Ich gab dem herrn von Reaumuir von diesem sonders baren Vorfalle Nachricht, und frug ben ihm an, ob man nicht daraus eine neue Klasse von Raupen machen könne, welche dieser Karakter auszeichnete:

Daß sie zwar sechzehn Füße hatten, barunter aber die acht Mittelfüße von ungleicher Große waren, und daß sie überdem nach Art der Spannmesser zu gehen psiegten.

Er billigte fo fort in seiner Answort meinen Borschlag. Neue Untersuchungen, ober viels mehr gluckliche Umstände werden uns vielleicht noch zur Entdeckung anderer Raupenarten mit dergleichen Merkmalen führen, die man folglich von selbst in diese neue Rlasse brins gen kann.

Eine

100000

<sup>\*)</sup> hier babe ich wieder etwas ichon gefagtes in die Rurge gieben wollen. 8.

### Zwolfte Abhandlung. Von Raupen mit ungleichen Bauchfüßen. 119

Eine andere Raupe, welche ich auf den Erlen, und wilden Rosenstöcken gefunden, scheint ebenfalls eine zwote neue Rlasse zu machen. Es ist ein Spannmesser, und zwar ein solcher, deu Reaumite den astsormigen (en baton) neunet. Er trägt den Leib in einer geraden steisen Stellung vor sich weg, weshalb er eher einem trocknen Uestchen, als einer Naupe gleich sieht, und es sind auch die Ningsugen nicht sonderlich tief oder merklich. Alle bisher bekannte Spannraupen haben zehn Füße, oder nur ein Paar Mittelfüße. Die unfrige aber hat vierzehn, oder dren Paar stumpfe Nittelfüße am siebenten, achten und neunten Ringe. Die am neunten Ninge sien, haben die ges wöhnliche Gestalt und Größe; aber die vier andern am siebenten und achten Ninge sind so klein und kurz, daß sie nur wie kleine Knopschent aussehen, die man nicht für Füße halten würde, wenn sie nicht wie die andern stumpfen Bauchfüße mit Hächen besetzt wären.

Auch diese Raupe kann eine neue Klasse formiren, welche die vierzehnfüßigen Spannmesser mit seche stumpfen Mittelfüßen auf dem 7ten, 8ten und 9ten Ringe, darunter die auf dem 7ten und 8ten weit kurzer, als die andern sind, enthalten würde. Oder man konnte auch diese und die vorige in eine Klasse bringen, und die Raupen also karakteristren;

Spannmesser mit mehr als zween Mittelfüßen von ungleicher Große.

Auf solche Art hatten wir benn schon zwo Gattungen von Raupen, die zu dieser Rlaffe: geborten. Dem sen aber, wie ihm wolle, so will ich in gegenwartiger Ubhandlung sow wohl die eine, als die andere dieser seltsamen Raupen naher beschreiben \*).

## Die grune sechzehnfüßige Spannraupe mit acht stumpfen Mittelfüßen von ungleicher Größe.

Im Jahr 1745 fand ich in der Mitte des Junius auf den Birken eine grune Raupe Tab. XXI, Fig. 10, die vollkommen wie ein Spannmesser Rig. 11 ging, übris gens aber acht stumpfe Mittelfüße Fig. 10, pstq hatte, an denen noch dies ganz was besonderes war, daß sie, wie wir gleich sehen werden, von ungleicher Große waren.

Die Raupe selbst war von mittelmäßiger Große, ohngefahr neun bis zehn Linien lang, und anderthalb did Die Farbe ein schones Wiesengrun. Auf jeder Seite hatte sie, in der Hohe der Lufelocher, eine lange weißgelbliche, etwas gerunzelte, und wie ein Rand

ches schon burch verschiedene Erfahrungen beflätiget, und se mehrere barüber gesammlet werben, besto mehr wird sich die Sache selbst,
und durch sie die Insektologie, aufklären.
G.

- - -

<sup>\*)</sup> Herr Aleemann rechnet bergleichen Sattungen, vielleicht nicht ohne Grund, zu den Mierelinjekten, die nicht ganz zu dieser oder jener Klusse gehoren; sondern von jeder etwas haben, und also gleichsam das Verbindungsmittel zwoer Klassen ausmachen. Er hat sot-

Rand aufgeworfene Streife Zig 12, a a. Auf dem Rucken gehen auch noch dren duns keigrune b b, c c, auf benden Seiten gelb gerändelte Streifen langs herunter. Der erste Ring hat oben eine ganz grune lederartige Platte. Die achtzehn kuftlocher samt den Ausgen find schwarz, und der keib mit vielen kleinen weißlichen Flecken bestet, aus deren jes dem ein kleines feines Haarchen stehet.

Die sechs spiken Borderfuße sind grun, und von gewöhnlicher Beschaffenheit. Die zween stumpsen hinterfuße ziemlich groß und plump; die mittelsten aber sonderbar ge staltet. Das vierte Paar Tab. XXI, Fig. 10, 12, 9, vom Kopfe angerechnet, ist von gewöhnlicher Struktur und Größe, und fast so groß als die hintersten. Das dritte Paar aber Fig. 10, 12, t, ungleich kleiner, als die vorigen; das zweyte Paar abers mat kleiner, als das britte, und das erste p wieder kleiner, als das zweyte. Folglich sind diese vier Paar Juße Fig. 12, p s t q unter sich an Größe sehr ungleich, und nehmen daran vom ersten bis vierten Paar immer zu.

Wenn also die Raupe auf einem geraden Boden sitt, daß der Körper mit dem Horizont parallel stehet, und sie auf den Worderfüßen, auf dem vierten Paare der Mitztel und auf den benden Hinterfüßen ruhet; so muß sie mit denen dren andern Paaren der Mittelfüße, die immer kurzer werden, die Oberstäche des Bodens nicht berühren kons nen. In diesem Fall scheinen ihr die kurzen Füße unnüß zu senn sie aber auf eis nem unebenen und höckrichten Boden kriecht; alsdenn bedient sie sich oft dieser Füße. Insgemein aber geht sie nach Art der zehnfüßigen Spannraupen, und es scheinen ihr uns ter allen Mittelfüßen bloß die Füße des vierten Paars Fig. 11, q Dienste zu thun. Es sind doch aber alle ihre Mittelfüße, die kleinen sowohl, als die großen, mit einem ganz vollständigen Kranze brauner Hakchen besetzt. Ein Beweis, daß es alles wahre und eigentliche Füße sind.

Die Raupe frist Birkenblatter und kriecht sehr geschwind. Ich habe sie nur ein einzigesmal gehabt, und zu meinem größten Berdruß starb sie vor der Berwandlung, daß ich also ihre Geschichte nur halb liefern konnen \*).

Die

I. ift fie auch auf ben Birten gefunben-

2. hat fie bennahe einerlen Große.

4- hat sie auch die braunen oder schwärzlichen Luftlocher, famt den zwolf Augen und dem bellarunen Ropfe:

5. inglei-

a milesta

<sup>\*)</sup> Ich freue mich, daß ich vielleicht meinen Lesern die ganze Geschichte dieses seltenen Mittelinsekte nachweisen kann. Herr Aleemann hat sie im Isten Bande seiner Bentrage, S. 338, Tab. 40, Fig. I = 5. Meine Leser, welche berz be vergleichen wollen, mogen urtheilen, ob ich recht habe, daß es die nemliche sen, die der schwedische zweete Linne beschrieben.

<sup>3.</sup> tommt fie in ber Farbe, in ben gelblichen Rucken . und Seitenlinien, in ber hellgelben banbformigen Borte, und in benen an ben 12 Abfaben bemerkten haarchen, mit ber unfrigen überein;

Die graulichbraune vierzehnfüßige aftformige Spannraupe, mit sechs ungleichen Bauchfüßen, barunter viere sehr klein sind.

Dieser Art Raupen Tab. XXV, Fig. 1, 2 fand ich im August verschiedene auf den Erlen und wilden Rosenstöcken. Sie sind anderthalb Zoll lang, und zwo kinien diet. Die Farbe graulichbraun, und an verschiedenen Stellen heller oder dunkler. Auf dem Rucken hat sie einige dunkele schräge Streisen, aber längs den benden Seiten geht noch eben eine solche doppelte Streise. Die halbe Stirn ist dunkelbraun, wie auch die Lustlds der, welche sehr deutlich in die Augen fallen, und schwarze Rände haben, darunter aber die auf dem ersten und eilften Ringe größer, als die andern sind. So sind auch die drep ersten und lehten Absätze des Körpers ungleich kürzer, als die übrigen. Rurz, die Raupe kömmt in ihrer Gestalt mit den gewöhnlichen astförmigen Spannmessen vollkommen aberein.

Der Kopf aber, und die bren ersten Absatze sind dicker als ber übrige Korper. Der Kopf ist oben etwas gespalten, und vorn platt. Wenn sie still sien, haben sie die spigen Borderfüße inwarts frumm zusammen, und dicht an den leib gezogen, wodurch das Bors dertheil noch dicker wird. Oben auf dem eilsten Ringe liegt ein erhabenes, und am Ende gespaltenes Stud Lab. XXV, Fig. 1, 4, t, auf seder Seite mit einem schwarzen Rande eingefaßt, welches am Ringe gewissermaßen zwo stumpse Spiken formirt.

Die benden hinterfüße Fig. 4, pp sind breit, platt und mit hakten nur halbges franzt. Die Raupe bedient-sich ihrer als zwoer Zangen, den Zweig, oder den Rand des Blatts

5. ingleichen bie mattweißen Ruckenpuntt.

6. vorzüglich ben Sauptkarakter; bie ungleichen Bauchfufte, weshalb sie herr Aleemann auch nur die halbspannende Raupe nennet.

Folglich scheinet wohl fein Zweisel zu bleiben, baß es nicht bie nemliche Geerische Raupe sen. Indessen hat herr Aleemann noch einige besondere Eigenschaften von ihr angeführt, als

1. baff fie im Gehen gern einen Faben fpinnt, und damit ben Weg überwedt;

2. daß sie als ein Mittelinsekt zwischen die 2te und 3te Alasse der Roselschen Machte vonel gehöre;

3. baß fie fich ben Lten Julius ben ihm vermanbelt habe, und ihre schone grune Farbe vorber fast gang braun geworben fen.

v. Geer Infett. 2. Qu.

- 4. bag fie fich von ben Blattern und holge fpanchen ber Schachtel ein bichtes artiges Gespinnft, Fig. 2 um fich her gemacht, fich barin jum lettenmale gehautet habe, und barin
- 5. eine lange schmale braune Puppe Fig. 3 geworden fen, welche
- 6. ben Winter burch bis jum 28sten Marg bes folgenden Jahrs gelegen habe, moraus
- 7, alsbem bas braun, gelb und blaugesteckte artige weibliche Bogelchen Fig. 4, 5, zum Borschein gekommen sen, besten Schonheit sich bester sehen, als beschreiben läst. Das Mannchen aber ist ihm noch nicht vorgestommen. S.

5-151 PM p

Blatts zu fassen, auf bem sie geben, oder ruhen will. Benn sie auf einem glatten Boden, z. E auf dem Lische kriechen will; so habe ich bemerkt, daß sie übel zurechee kommt, weil sie daselbst mit diesen benden Hinterfüßen so wenig, als mit den benden Mittelfüßen des neunten Minges, deren sie sich zum Anhalten bedient, zugreisen kann. Folglich ist sie nicht im Stande mit diesen vier Füßen auf einem geraden Boden sortzukommen. Zwar kann sie sich alsdenn wohl eine Zeit lang mit den Vorderfüßen im Gleichgewicht erhalten; wenn diese aber loßlassen, fällt sie um, weil sie sich mit den Vauchfüßen nirgends anhäbkeln kann.

Die benden Mittelsuße Tab. XXV, Fig. 3, i i des neunten Ringes sind groß, und haben die gewöhnliche Gestalt wie ben allen aftsormigen Spannraupen. Sie sind mit Hakben nur halb gefranzt, wie ich genau untersucht habe, und wegen einer gewissen Urssache, die ich gleich anführen werde, zu merken bitte. An diesen sowohl, als an den hinterfüßen, wie auch an andern Stellen des Körpers sieht man braune etwas erhabene Punkste, und aus jedem ein kurzes seines Hadren herausgeben. Ohngefähr in der Höhe der Luftlöcher liegen einige langs heruntergehende ungleiche Runzeln, wie man ben Fig. 3 ges wahr wird.

Das merkwürdigste an diesen Maupen find die benden Paare der Bauchfuße des siebenten und achten Minges, Tab. XXV, Sig. 3, 2 a, pp. Sie haben am Korper der Naupe eben die Lage, als die Bauchfuße aller andern Raupen. Gegen die beyden Juße des neunten Minges Fig. 1, i, sind sie sein klein Fig. 1, 2, p. Daß es aber wahre Juße sind, beweiset erstlich, daß sie die Raupe nach ihrem Gefallen verlängern und verkurzen kann; zwentens, daß sie mit hatchen besetzt sind. Bende Eigenschaften, ihrer Lage zu geschweigen, bestätigen genugsam, daß sie verdienen, Juße genennet zu werden. Wenn sie Raupe am längsten ausstreckt, haben sie eine walzenformige Gestalt, und sind bennahe in ihren ganzem Umfange gleich diek. Ich habe sie unten mit einer Lupe sehr sorgfältig betrachtet, und gesunden, daß sie mit eben solchen hatchen Tab. XXV, Fig. 3, 2 a, p p, als die übrigen Bauchsuse, besest waren.

Ich habe aber hierben noch eine ganz befondere Bemerkung gemacht, daß bennahe ihr ganzer Zirkelrand mie dergleichen haben besetzt sen, da hingegen die vier andern Bauchs füße nur einen halbzirkel von hakchen haben. In welche von den dren Reaumurschen, und hauptsächlich von den Hakchen der Bauchfüße genommenen Klassen, soll man nun dies se Maupe seine? da einige dieser Füße eine halbe, andere eine ganze Krone von halb den haben.

Da die vier kleinen Bauchfußchen sehr kurz sind; so sieht man leicht ein, daß sie damit die Flache, worauf sie gehen, nicht erreichen konnen; ich habe sie auch nie sich berselben

felben bedienen gesehen. Wenn eine folde Naupe geht; so geschicht es just nach Art der zehnfüßigen Spannmesser. Sie macht mit dem Leibe einen Buckel, und bringt die bepe ben Jufe des neunten Ringes dicht an das letzte Paar der Borderfuße, und dies Werfahren wiederholt sie ben sedem Schritt.

Ich habe auch gesagt, sie konne die kleinen Juffe eben fo, wie die andern Raupen ihre Bauchfuße, verlangern und verkurzen. Ja ich habe sogar oft bemerkt, daß sie solche ganz in den Leib einzieht; und aledenn die Hakthen verschwinden, und sich mit in die Substanz desselben Jußes hineinziehen.

Uebrigens gehen diese Raupen sehr geschwind. Oft fallen sie an die Erde, wenn nian fie berührt, ohne sich an einem Faden zu halten, da doch gemeiniglich die so herabs fallenden Maupen an einem Faden hangen bleiben. Wenn sie still sigen, geben sie dem Korper verschiedene Stellungen, worunter diese die gewöhnlichste ist, daß sie ihn wie einen Stort starr und steif in die Hohe stehen lassen, in welcher Stellung sie zuweilen ganze Stunden bleiben. Manchmal aber schlagen sie auch mit dem Leibe gewaltig um sich, wenn man sie in ihrer Aube stohrt.

Co war mir fehr angenehm, daß ich mehr als eine von diefen Raupen hatte. Denn ich lernte ben diefer Gelegenheit, daß die kleinen Bauchfuße, welche unvolltommene Juße zu fenn scheinen, keinesweges ein Spiel oder Auswuchs ber Natur, sondern diefer Art Raus pen, ben denen allen ich sie antraf, gang natürlich waren.

Den roten September gingen sie in die Erde, und machten aus verschiedenen, mit Seide lose zusammengesponnenen Erdklumpchen, ein ziemlich unförmliches Bespinnste um sich herum, worin sie sich in Puppen Lab. XXV, Fig. 5, verwandelten, die viel kurzer, als andere Puppen waren, und nur sieben Unien hielten. Die Farbe ist rothlichbraun, sonst aber haben sie nichts besonderes.

Den folgenden Sommer, (der Monat ist mir entfallen,) kamen die Schmetters linge jum Vorschein Fig. 6, welche gar keine empfehlende Farben haben, sondern überall hell - ober graubraun, unter den Flügeln aber etwas graulichweisser sind. Jeder Oberstürgel hat oben zwo wellenformige dunkelbraune Queerstreifen, davon die unterste, oder nachtste am Rande, auf einer Seite mit einer weißlichen linle eingefast ist. Alle vier Flügel sind hinten in verschiedenen Winkeln mit weißen Randen zierlich ausgekappt, und zwischen den braunen Streifen der Oberstügel ist noch ein ovaler schwärzlicher Fleck.

Jeder Unterflügel hat oben eine dunkelbraune Queerstreife, und eben einen solchen ovalen Fleck. Unter allen vier Flügelnezeigt sich eben dergleichen Fleck, und die Oberflügel haben außerdem hier noch am außern Rande ein schwarzes Strichelchen. Uebrigens Q 2 liegen

### 124 3wolfte Abhandlung. Bon Raupen mit ungleichen Bauchfüßen.

liegen auf bem graubraunen Grunde der Flügel viele fleine buntle Queerftriche. Die Mu gen find braun, und die Ruhlhorner weißlich.

Der Bogel tragt bie Glugel flach und bem Boden parallel, fo baß fie ben gangen Oberleib, und die Unterflugel bedecken. Der hier Tab. XXV, Fig. 6 vorgestellte ift todt gezeichnet. Die Fuhlhorner find bartig; aber die Barte ben bem Beibchen fo flein, baß fie wie fleine Saarden aussehen, wie denn das Mannchen ebenfalls feine febr lange bat Zwischen den Bartspigen liegt ein brauner, langer, spiralformig gewundener Saugeruffel, Die Beibeben legen grune Eper \*).

ten, die unser Verfasser beschrieben. Ich fonn-te mich wenigstens nicht entsinnen, es benm Lin-ne, Rosel, Aleemann, Schässer u. s. w. gefun-der Tweyzack. Es fonnte nun nach und nach ben ju baben.

ihn ber Verfaffer bie zwergestreifte Punkte werben. G.

Dies ift unftreitig eine ber feltenften Infet. Phalanc, woben er zugleich Linn. Faun. Snec. bie Bufnagelfde Tabelle bafelbft in Anfebung Im zten Tom. P. I. Mem. 4. p. 343. nennt ber vielen Lucken ziemlich bollftaubig gemacht

Ende des zwenten Quartals.

# Des Herrn von Geer Abhandlungen

aur

Geschichte der Insekten.

Mus bem Frangofifchen überfest.



Drittes Quartal.



### Drengebnte Abbanblun

fore Scientification, and Stationander States, and



windowing those belonder, is note not an ingress mation for ful sear fields not some, in one is well-asses Table that is reference, or any, journally to pays, due losses, formed Sorty, in its nader, and restrainant, six yes for. Takes mit pains the many mat but labelinges beginn is resided about a solution, was the del Monter. In fix one year, and while the

The State of the property of the constitution of the constitution

rights but. Does to not copper to the principal, of the Montage, in Stitute to an Montage the past of the Montage the Montage

### 4 Drenzehnte Abhandlung. Von den Blattivickelnden,

Bleiß beobachtet, ihr ganzes Berfahren erklirt, und darinn alles Merkwurdige gezeigt. Diesen Raupchen sind viele Abhandlungen seines fürtrestichen Werks gewidmet, die man nie ohne Bergnügen lesen kann. Sie erfüllen uns zugleich mit Bewunderung gegen den, der allen diesen Thierchen das Leben gegeben, und die Mittel ihrer verschiedenen Erhalz tungsarten, alle gleich sicher und merkwurdig, so mannigfaltig abgeändert hat.

Reaumin handelt im zten Bande, im sten Stuck von denen Raupen, welche die Blatter ber Baume, ber Straucher, und Kräuter zusammenvollen und verwickeln, wie auch von benen, welche mehrere Blatter auf einmal, wie ein Bundel zusammenzies hen, und mitten darinnen ihre Wohnung aufschlagen. Er erklärt zugleich das ganze Versfahren, wie sie so artige Werke und bequeme Wohnungen bauen, wo sie nicht nur vor Wind und Wetter gesichert sind; sondern die ihnen zugleich zur Rahrung dienen, indem sie selbst diese Blatter, ihre Wohnungen, zerfressen und aufzehren. Es werden zwar in dieser Abhandlung einige Urten solcher Raupen vorkommen, ich werde aber bloß ihre bessondere Geschichte beschweiben. Was sie sonst in der Lebens und Handlungsart mit den Reallmurschen gemein haben, nurf ich übergehen, da es unangenehm sehn würde, das, was ein solcher Bevachter schon erzählt hat, noch einmalzu wiederholen, und man kann auch das, was er hierüber mit so vieler Unmuth gesagt hat, nicht anders, als schlecht nachahmen.

Bevor ich aber die Befchreibung felbst anfange, will ich doch eine kurze allgemeine Idee biefer Blattwickler und Blattvoller voranichieken.

Es ift nicht leicht ein Baum zu finden, an dem man nicht einige zusammengerollte, gewickelte, oder in Bundel gezogene Blatter erblicken sollte, und kaum darf man zweis feln, daß nicht alle, die sich einige Zeit auf dem kande aufgehalten, oder wenigstens es nur einigermaßen der Mühe werth geachtet haben, ihre Augen auf die bewundernemurs digen Berke des Schöpfers zu richten, dergleichen Blatter schon oft sollten gesehen haben. Insgemein sind sie von Maupen bewohnt, die sie in solchen Zustand versest haben. Ich sage insgemein, denn es giebt auch Spinnen und Wilrmer ), welche die Blatter eben so gut zusammenrollen. Wickelt man ein solches Blatt auf; so sindet sich entweder eine Raus pe darinnen oder doch der Unrath von einer, die vordem darinnen gewohnt, und es nun vers lassen hat, um sich anderwärts zu verwandeln. In einigen trifft man noch wohl die Pupp pe oder deren Haut an. Rurz, man wird immer gewahr, daß es das Werk einer Raus pe sen.

Diese Raupen sind insgemein klein und nicht einmal von mittelmäßiger Große. Sinige sind überaus klein, gemeiniglich aber glatt. Die meisten haben sechzehn, einige Arten aber vierzein Füße, und man findet so gar Spannmesser, welche die Blätter so gut

<sup>\*)</sup> Auch die Blattkäfer thun es, 3. E. Cur- C. Röfels Inseftenbel. 1. B. Rachtv. 4. Al. C. culio Torti ix Linn. S. N. ed. 12. p. 615. no. 67. 4- 8. 2. G.

aut als die andern zusammenzurollen wissen, wie wir bavon in der eilften Abhandlung ein Benfpiel angeführe haben. Ginige verlaffen ihre Wohnungen nicht andere, ale im Schmets terlingoftanbe, bas beißt: fie bermanbeln fich in den Rollen felbst in Puppen, und man findet vorermagntermaßen oft eine Puppe ftatt ber Raupe. Unbere bingegen verlaffen Die Blatter, wenn ihre Berwandlungszeit fommt, ba fie fich benn anderswo binbegeben, und gemeiniglich in die Erde friechen.

Im Raupenstande leben fie bollfommen einfam, und in jeder Blattrolle, ober Blatt : Bundel wohnt nicht mehr, als eine Raupe. Inzwischen findet man boch Arten, bie gefellig leben, und es wohnen alebenn, wie Regumier bemerte bat, in einer Blatte rolle mehrere benfanunen. Hebrigens find fie febr gefdmind. Wenn man fie anruhrt, ober auf irgend eine Art beunruhiget; fo zerarbeiten fie fich gewaltig, und suchen eilfertig, fowohl rud ale vorwarte, ( denn fie konnen auf benberlen Art friechen ), Die Rlucht zu nehmen. Will man ein zusammengerolltes Blatt abnehmen, so pflegt ce oft zu gefche: ben, baf bie Raupe eiligft an einem Ende beraudfriecht, und fich berunterlaft. Gemeis niglich aber bleibt fie an dem Faden, ben fie fich als einen Wegweifer fpinnt, bangen, und bedient lich beffen nachgebende, baran nach bem Blatte wieder beraufzuflettern, weim man fie in Rube laft.

Die Angahl biefer Raupenarten, welche bie Blatter auf fo mancherlen Beife gur fammenrollen, ift nicht flein. Wer fie alle befdyreiben wollte batte feine gange Lebenszeit genug ju thun. Die von ihnen kommenten Schmetterlinge find Rachtfalter, und ges boten insgemein gu benen, welche fonisch = fabenformige und gefornelte Sublborner, nebft einem jufammengerollten Saugerußel haben, Unter biefen fleinen Bogelchen fins ben fich einige mit ben artigften Farben, welche beshalb ichon verbienen gefannt ju were Dahin gebore j. E. ber fleine grune Schmetterling '), beffen Raupe in einem aberausartigen Blatebundel auf ben Zachweiden wohnt, und fich ein Bespinnfte, wie ein umgefehrtes Schiffchen, macht.

Es gefdicht aber theils burch einzelne feibene Raben, theils burd gange Bunbel, theils durch eine Urt von Gewebe, daß ber zusammengerollte Theil bes Blatts bie Richs tung behalt, Die ibm die Raupe gegeben bat. Darinn beffeht eigentlich ihr Berfahren ben dem Zusammenrollen der Blatter, wie uns bie Regumurichen Beobachtuns gen lehren. Diejenigen Raupen aber, welche mehrere Blatter in ein Bundel gufammen: fpinnen, burfen nicht fo viel Rleiß anwenden, als bie eigentlichen Blattwickler, indem thr Werk nicht fo viel Runft erfordert. Alles, was fie ju thun haben', bestebet darinnen, ban 21 3

\*) Reaumur Mem. Tom. II. Pl 18, Fig. 1, in Rleemanns Bepte. I. B. Sab. 36, in Bons 2, 6. 7. Dach bem Linn. S. N. ed. 12. p. 875. nets Betrachtung über Die Matur, swore dusga-no. 286. viridena. Debrere Benipiele Diejer be, G. 450, in Frifch Bejdre ber Juf V. Th. Blattwickelnden - und rollenden Raupen findet man no. 21 - 24, Mibliere ausschhrl. Ertl. bes &.

im Rofel I. B. Machin, 41c Al. Tab. 1, 2. 3. R. C. V. Sh. 1 G. C. 723. 0.

baß sie einige nahe beneinander sigende Blatter zusammenspinnen, welches desto leichter von statten geht, da sie dazu gemeiniglich noch nicht ganz entwickelte nehmen, die folg- lich von selbst schon kleine Bundelchen formiren, und burch die Faben hernach noch mehr zusammengehalten werden, daß sie nicht wieder auseinander geben.

Soviel von diesen Raupen überhaupt. Ben benen aber, die ich in dem folgenden beschreiben werbe, will ich bloß das Besondere zeigen, bas ich an ihnen mahrgenommen

habe, und bas wird die hauptabsicht biefer Abhandlung fenn.

Die kleine sechzehnfüßige, dunkelrothe, zitrongelb gefleckte Naupe, die im Herbst die Birnblatter zusammenwickelt.

Im September 1737 fant ich in holland auf ben Airnblattern fleine Raupchen Tab. XXV, Fig. 8, 9, mit überaus schonen Farben, Die in halb zusammengewickelten

Blattern fecten, boch in ichem nur eine Big. 11.

Die Birnblatter pflegen gemeiniglich zu Ende dieses Monats, ober im Detoberzu fallen. Ich fand einige, die nicht mehr so glatt als vorher; sondern nach der Lange etwas zusammens gewiefelt waren. Die benden, durch die diese Mittelaber abgesonderten Halften, lagen nicht mehr in gerader Ftache; sondern machten einen Wintel, dessen hohle Seite der Obertheil des Blattes war. Sie waren also schon von selbst zusammengefaltet. Einige aber fand ich mehr zusammengewiefelt, daß sie mit den Randen naher zusammenstießen. In der Höhlung der Blatter war ein fleines Gewebe: das Werk eines daruntersigenden Raupchens. Sogleich war ich begierig zu wissen, wie die Raupe das Gewebe mache, und wie sie es ansienge, das Blatt zusammenzuwiefeln. Ich setzte also einige Raupen fren auf neue Blatter, und sie verzogen nicht lange, ihre Arbeit anzusangen,

Reaumur erzählt \*), wie ein bergleichen Lleines Raupchen bie Apfelblatter zu= sammenwickle. Ihr Werfahren daben ist ganz simpel, aber doch sehr regelmäßig. Ich bitte meine Leser, die artigen Beobachtungen barüber nachzusehen. Unsere kleinen Raup= then pflegen die Birnblatter fast auf gleiche Art zusammenzuwiekeln, sie verfahren aber bas ben nicht so accurat und regelmäßig. Ich willes ganz kurz erzählen, wie sie zu Werke gehen.

Die

") Mem. Tom. II, Part. I, Mem. 5. p. 289. Das Besondere, was hier der herr von Reaumur an den Rampen der Apselblätter bemerkt hat, besteht darinnen, daß der ganze zusammengewickelte Theil des Blattes einen gezähnelten Rand hat. Es ist eine Wulft von blaßgelber Sche, der wohl eine Linie höher steht, und den Theil gleichsam, wie eine Schnur einfaßt.

Man merte überhaupt bep ben Berfahren biefer Raupen, bie ben allgemeinen Ramen ber Blatts wickler fubren, baf fie nicht alle auf einerlep Art

ihre Arbeit verrichten. Einige rollen, andere fals ten, andere Primmen bie Blatter jufammen.

"Eintleines hellgrunes Ramden, sagt der herr "von Reaumire p. 291, an dem jeder Absahmit "vielen kleinen schwarzen Körnern besäct ist, läßt "sich am bequemsten bevohachten. Es nagt oben "die Haut vom Apfelblatte ab, folglich muß sich "solches zusammenziehen. Es scheuet sich nicht, "seine Arbeit in Gegenwart des Bevbachters zu "thun, ja es wickelt das Blatt zusammen, wenn uman es damit auf die Jand legt, " G. Die Maupe sicht sich also ein Blatt aus, bas schon auf gebachte Art zusammerges faltet ist. Sie seit sich mitten barauf, bicht ben die große Aber, daß sie mit selbiger parallel zu liegen kömmt, und der Kopf insgemein nach dem spissen Blattende, der Schwanz aber nach dem Stiele zugekehrt ist. Dun fängt sie an zu spinnen. Da das Blatt zu breit ist, als daß sie mit dem Kopfe, oder mit dem Spinnwerkzeuge bende Mände nach einander erreichen könnte, ohne ihre ganze Stellung zu verändern; so begnügt sie sicher die Mitte des Blatts einige Fäden Seide Lab. XXV, Fig. 10, abe ch herzuziehen. Diese befestigt sie an jeder Blattseite, so weit von der großen Ader, als sie mit dem Kospfe reichen kann, legt sie aber nicht so ordentlich ben einander her, wie die Reaumursche Maupe auf dem Apfelblattes sondern spinnt sie ziemlich verwirrt durch einander her, so daß sie sich an verschiedenen Orten kreuzen, und einige sogar schräg über die andern wegs laufen. Inzwischen sormiren sie zusammen ein kleines Gewebe Fig. 10, abed, unter welchem sich alsdenn die Naupe besindet. Allein sie begiebt sich bald wieder hervor, und kriecht oben auf das Gewebe ek, um ihre Arbeit sortzusehen.

Wegen ber Schwere der Raupe, wie Reatimit' behauptet, muffen fich nun bie Gaben nothwendig etwas nach ber Dberflache bes Blatte niedergeben, folglich muß fich folches auch naturlidjer Beife mehr zusammenziehen, und bie benden Rande naber gufammenkommen. Inbem nun die Maupe noch auf dem Gewebe fict, fo fann fie auch nunmehro mit bem Ropfe einen Rand nach bem anbern erreichen. Sie giebt alfo zwischen bende Raute neue Raden, hangt fie ohne Ordnung an , und aus biefen gaben zusammen entficht ein zwentes Bewebe Lab. XXV, Rig. 10, fghi, über bem erften, wodurch bas Blatt in der frummen Stellung erhalten wird, bie es durch die Schwere ber, auf dem erften, und nun gedachtermaffen, unter bem'zwenten Bewebe figenden Raupe befommien bat. Co habe ich auch bemerkt, daß fie verschiedene Fåden des zwenten Gewebes an ben einen Rand des Blatts aubangt, und am andern Enbe, obnaefahr in ber Mitte bes unterften Bewebes, nicht aber an bem andern Ranbe bes Blatte befestiget. Steigt fie nun an Diefen Saben hinauf; fo giebt fie bem Blatte, ober vielmehr bem Rande, wo die Saben angehangt find, durch ihre Schwere eine neue Rrums mung, welche fie baburch zu erhalten weiß, baß sie zwischen ben Rand bes Blatte und zwischen bas Gewebe andere Saben gieht. hierauf befestigt fie bas oberfte Bewebe immer michr durch viele neue barüber hergezogene Faden, Tab. XXV, Big. 11, ab cd. Co vollendet fie ihre Arbeit, und fo fommt bas gange Berf ju Ctanbe. Die Soblung aber, welche nun bas Blatt formirt, bient ber Daupe gur Wohnung, worinn fie jugleich ihre Rahrung gang nahe ben fich findet, indem fie bas Mark bed Blattes verzehret.

Ich habe mit dem Herrn von Reattmit angenommen, daß die Naupe, wenn sie auf dem ersten Gewebe sitte, durch ihre Schwere das Blatt nothige, sich zusammen- zukrümmen. Es haben mich aber einige Vemerkungen an einer andern Raupenart, des von Geschichte gleich nach dieser folgt, auf die Gedanken gebracht; es musse pleich gleich

gleich ftarfere Kraft, als die Schwer: eines fo fleinen Thierchens auf das Blatt wirken, daß es fich bergeftalt jusammenziehe, wie ich gehöriges Orts erflaren werde.

Hat num die Raupe einen Theil ihres Gewebes fertig gesponnen; so begiebt sie sicht zuweilen unter demselben aus Blatt hervor, theils nin ein wenig auszuruhen, theils zu fressen. Reaumitt sagt: er habe gesehen, daß sich die Raupe des Apfeldaums, nach der Bollendung des zwenten Gewebes unter das erste bezehen, den Ropf in die Hohe gorichtet, und mit den Bordersüßen an den Jaden dessehen gewaltig gezerret habe, um sie zu zerreissen, und ganz wegzuziehen, indem sie ihr nun nichts mehr nügen, sondern vielz mehr hinderlich wären, weil die Faben der obersten Schichten das Blatt krumm genug halten konnten. Mein Raupchen machte es fast eben so, und ich sahe es auch das nemsliche Blatt unter dem Gewebe mit Seite beziehen. Es bewegte den Ropf beständig von einer Seite zur andern; es rieb ihn an der Oberstäche des Blatts hin und her, und wenn das geschehen war; so konnte man die hier angebrachte Schicht Seide deutlich sehen. Vermehmlich, mit den Krassen der Bauchsüße hier anhängen kann.

Diese Raupen fressen nur die fleischichte Substanz der obern Blattseite. Betrache tet man sie ben der Mahlzeit mit einer etwas starken Lupe; so sieht man beutlich, wie sie, und zwar ziemlich geschwind, kleine Blattstucken abnagen; die Blattadern aber sind nicht nach ihrem Geschmack, welche sie auch unberührt lassen. Das Fressen scheint für sie eine schwere Arbeit zu senn, woben sie viel Krafte anwenden mussen. Denn sie machen daben mit dem Ropfe, von einer Seite zur andern, starke Bewegungen. Solches thun sie aber nach Reaumurs Mennung, welche nicht unwahrscheinlich ist, um nur einen Zahn ans Blatt anzusegen, damit sich der andere an diesen anschließe, und solchergestalt vas Stuckhen, welches der erste halb durchgeschnitten, desto leichter abgebissen werde. Gewiß ist es indessen, daß diese kleine Naupchen das Blatt eine geraume Zeit benagen mussen, ehr sie sich hinlanglich sättigen können, da andere hingegen, die das ganze Blatt verzehren, binnen kurzer Zeit fertig werden. Bielleicht aber haben auch unsere Raupchen nur wenig Nahrung zu ihrer Erhaltung, und zu ihrem Wachsthum nothig.

An sich sind sie sehr klein Tab. XXV, Fig. 8, 9, etwan nur viertehalb kinien lang, auch ganz glatt. Die Grundfarbe bes ganzen Ruckens ist dunkelroth, ins Braune fals lend. Auf jedem Ringe besindet sich oben ein großer zitrongelber Fleck, und langs dem ganzen Rucken lauft eine sehr feine rothe kinie herunter, die man aber nur auf den gelben Flecken deutlich sehen kann. Langs ben benden Seiten geht auch noch eine ungleiche runze lichte weißgelbe Streife herunter. Der Bauch ist braun wie der Ropf und alle Füße. Sie haben acht Mittel und zween dicke kurze, Hinterfüße, die mit einem ganzen Zirkel fleiner Hakben besett sind.

In den letten Tagen des Septembers machten fich meine Raupen in den nemlichen Blattern, worinnen fie gelebt hatten, tleine Gespinnste von febr weißer, feiner und weicher Seibe

Con Sq. co., eb., in. bet offentjer Orbit. son an haben Cone produk del 2nd Cone Sin side och big unter Orentzgleinden meldelder jandersjelende

2nd Chan für nich und ein dem Okerenghünden meilebeit j. feder jedennet für Oktion, (china, e. der jeden in Herriere übberreite) mehrinden, in zu minut, fich sollt ein in dem nicht jeden mit dem nicht jeden mit dem nicht jeden dem nicht jeden Zeiten mit meinem in felle der jeden Zeiten gestellt dem nicht jeden Zeiten mit meinem in der jeden Zeiten gestellt diese des Zeiten gegen bei der jeden Zeiten gegen der jeden zu dem zu der jeden Zeiten gegen bei der jeden zu dem zu der jeden zu der j

Digital beselben. In it die des to metricemens Definitioning the principal of the leaders. No Confession in the contract on digital contract on the leaders and the leaders are the leaders and the leaders and the leaders are the leaders and the leaders and the leaders are the leaders are the leaders and the leaders are the leaders ar

Tie feine bigderligige, geine. Stwarpunkten Ausprauf ber Pill genera gerifin die Volumerende, dem Halte de en de Tokat

De Crésion pipe les Monnephines en gradi Princy, in sé Damphibment ennes, soble market, estés, d'art recture Minor négrit . Coult dest in Française de la Course . There is the prince then place etc... In Seculidad & Course fet les Manues . Indees it deviate binde system. The White fet may their the projects on the Monte Seculidad in the part of the seculidad of the seculidad

4) The first and off without the first the

Die Liebhaber dieser Pstanzen wissen es sehr gut, daß sie von gewissen kleinen Würer mern, wie sie die Gartner nennen, heimgesucht werden, welches aber wirkliche Raupen sind. Recht im Herzen der Pstanze ziehen sie vermittelst einiger Faden Seide die jungen Blatter zusammen, logiren sich mirten ein, und verzehren sie. Daher rührt es, daß die Blatter um so viel weniger gehörig treiben konnen, da der Stiel oft selbst dergestalt ans gefressen wird, daß die Pstanze verwelkt und ohne Blute siedt. Durch das Ausblattern und Absuchen (epluchant) kann man sie von diesen Feinden befregen. Man macht die Blatter auseinander, und sucht die kleinen Raupchen dazwischen heraus. Das muß aber einige Tage nach einander geschehen, bis der Stiel seine gehörige Stärke erreicht, und von diesen kleinen Insekten nichts mehr zu befürchten hat. Denn auf einmal entbeckt man nicht alle Raupchen, die sich hier zwischen den Blattern einquartirt haben, und es giebt auch darunter so kleine, daß sie dem Auge leicht entgehen. Im Marz und April sindet man sie am häusigsten.

Wenn fie fich ziemlicher maßen ausgestreckt haben, find fie nur funf Linien lang Zab. XXVI, Sig. 1, 2. Der hinterleib mird immer dunner, und enbigt fich in eine rundlichte Spite. In Farbe find fie bell einige aber dunkelgrun. Je mehr fie ju ihrer rechten Große gedieben fint, befto beller wird bie Rarbe. Durch die Lupe wird man ges wahr, daß ber Rorper Zab. XXVI, Rig. 3 überall mit fdmargen Punkteben befaet ift, beren jebes einen hellgrunen Birtel um fich hat. Sauptfächlich fieht man bas am erften Absage, ber die meiften Punkte hat. Es find aber nicht bloge Rlede, fondern fleine Budeln, in beren jeder ein schwarzes Saarchen ftecte, welches beshalb merfwurdig ift, weil es fich nicht, wie andere Saare, in eine feine Spige endigt; fondern allemhalben bennas be gleich bid ift. Da man biefe Saarchen nur mit ber Lupe feben fann; fo muß man bie Langs ber Mitte bes Rudens geht eine Linie Maupen boch unter die glatten rechnen. berunter, bie bunfelgruner ift ale bas llebrige. Das ift die Pulsaber, oder das Berg, burch welches ber große Darm burchscheint, ber mit zernagten Blattern angefüllt ift, bie bier eine folde dunfle Farbe haben. Der Ropf und die fpigen Borderfufe find hells braun, etwas grunlich und bunkelbraun punktirt.

Diese Raupen haben sechzehn Juge, als acht Mittele, und zween Hinterfüße. Druckt man sie ein wenig; so sieht man, mit Julse bes Vergrößerungsglases, daß die Juge ziennlich lang, und fast walzenformig sind. An der Wurzel Lab. XXVI, Fig. 4, - 2a, wo sie am teibe hangen caac, sind sie diet, hernach werden sie ohngefahr bis zur Mitte allmählig dunner bb; ferner da, wo sich der eigentliche Fuß anfängt, wieder ets was dieter cc, zuleht aber sehr breit, um das Jugblatt zu formiren cdc.

Dies Jufblatt ift zirkelrund, und am Rande mit einem vollständigen Rranze ichwars zer hakten beseigt Fig. 5, die dergestalt auswärts gebogen find., daß ihre Spigen in die Höhe fieben. In dem Jufe, den ich vor mir hatte, saften zwolfe, darunter dren sehr kurzwaren abc. Um sie deutlich zu feben, maß man ben Juf von unten betrachten, wie

5-171 Va

er ben Fig. 5 vorgestellt ift. Recht zwischen ben Hatchen liegen einige schwarze Flecke Tab. XXVI, Fig. 5, cec. Da die Raupe zwischen Blattern wehnt, die sie sorgfalztig mit einigen Schichten Seide überziehen muß; so kann sie sich mit diesen krummen, und auf vergedachte Urt gestellten Hakchen, sehr bequem anklammern.

Unfere Raupen kriechen nicht sehr geschwind. Wenn man sie auf den Pflanzen sucht, und anfängt, die Blätter, zwischen welche sie sich einquartirt haben, aus einander zu machen; so lassen sie sich gleich an einem Faden herunter, ben sie immer länger ziehen, bis sie an die Erde kommen. Solchergestalt suchen sie der Gefahr zu entgehen. Hernach haspeln sie sich wieder an eben dem Faden in die Hohe, wie Reaumur ben Gelegenheit einiger andern Raupen gezeigt hat \*). Wenn man unsere Räupchen anrührt; so gehn sie geschwind rückwärts, fährt man fort, sie zu beunruhigen; so vollen sie sich oft im Zirkel zusammen, daß der Ropf ben dem Schwanze zu liegen kömmt.

Ich habe bemerkt, baß sie immer einen Faden zum herablassen vorräthig haben, auch friechen sie niemals, ohne einen solchen Faden abzuhaspeln, den sie zu wiederholtens malen, so wie sie weiter fortkriechen, an dem Boden anhängen. Folglich sind sie ime mer im Stande, sich an einem Faden herabzulassen, der ihnen hernach wieder zum here aufhaspeln nach dem Orte bient, wo das Ende bes Fadens angehängt ist. Dies habe

ich ben biefer Gelegenheit anmerten wollen.

Die Raupen, die ich in einem Zuckerglase hatte, krochen und spasirten sehr leicht an den Wänden desselben herum. Aufänglich nahm es mich Wunder, weil es mir unsmöglich schien, daß sie sich mit den Fußkrallen am Glase anhalten könnten. Ich gab also Achtung, und bemerkte, daß sie im Rriechen den Ropf beständig von einer Seite zur andern dreheten. Kurz, ich sahr deutlich, daß sie sich am Glase einen Weg von Seide machten, wo sie sich denn ganz bequem mit den Fußkrallen einhäkeln konnten. Dies Geschinnste aber machen sie ohne alle Ordnung, indessen ist es mehrentheils als ein Zickzack gezogen Tab. XXVI, Fig. 6. Ohne dasselbe konnten sie am Glase weder kriechen, noch heraukkommen. Viele andere große und kleine Naupenarten mussen auf gleiche Weise versahren, wenn sie auf einem glatten Voden gehen wollen, wo sie sonst mit ihren Hakschen nicht kortkommen können.

Unfere Kaupen leben, wie gesagt, auf der Viola Maeronalis. Um vor Gefahr, Wind und Wetter sutenn, spinnen sie einige Blatter zusammen. Jusgemein wohnen sie recht im Herzen der Pflanze, zwischen den zarresten Blatterchen, die sie nicht einmal erst zusammenziehen durfen; sondern die von selbst schon wie ein Bundelchen dicht auf einander liegen Tab. XXVI, Fig. 7. Vorzüglich gern fressen sie diese jungen und zare ten Blatterchen. Oft sindet man in einem solchen Blattbundelchen vier, fünf, und sechs Räupchen, die hier in Gesellschaft bensammen leben. Zuweilen begnügen sie sieh, zwey Blatz

nag 160 fg

ter zusammenzuspinnen, sie konnen aber auch eine fo zusammenziehen, baß sie barinnen

Maum haben.

Zu Unfange bes Aprils begeben sie sich zur Berwandlung in ihre Gespinnste, bie enformig, und sehr artig gebauet sind Tab. XXVI, Fig. 8. Sie bestehen Fig. 9 aus einer bunnen Schicht Seibe mit großen Maschen, baß sie wie ein Netzten aussehen, wo das Insest beutlich durchscheinet; doch habe ich die Raupen niemals selbst ben ber Arbeit ihres Gespinnstes angetroffen.

Die Zeit hingegen wie lange fie in dem Gespinnste als Maupen bis jum Puppens ftande bleiben, und wie lange die Puppen liegen, ehe ber Wogel auskommt, habe ich genau bemerkt. Funf Tage bleiben fie noch als Naupen in dem Gespinnste, ehe sie sich in Puppen verwandeln, und die Wogel kommen erst nach 14 Tagen aus. Folglich

wird gur Bermanblung biefer Raupen nicht viel Zeit erforbert.

Die Puppen Tab. XXVI, Fig. 10, 11, 12, find anfänglich hellgrun und gang welch, werden aber nachher harter und dunkler. Die grune Farbe ift mit Braun vernuscht. Längs bem Rücken gehen zwo Reihen brauner Flecke, und bas Bruftstuck Tab. XXVI, Fig. 12,

b, ift auch braun geflectt.

Die Bauchringe haben an benden Selten, fast wie die eckigen Puppen der Tagkals ter, eine kleine kurze Spite. Um Schwanzende Fig. 12, a, sitzen viele kleine Hakden, Fig. 13, acd, welche sowohl wegen ihrer Gestalt als Absicht merkrurdig sind. Alle haben sie nicht eine Geskalt und Lange. Es sind walzenformige Stiele Fig. 14, ab, am Ende mit einem, mehr oder weniger gekrummten, Hakden b.c. Oft ist solches so krumm, daß es mit der Spike an den Stiel stöht, c. Die Stiele sind braun, aber in der Mitzte durchsichtig: ein Merkmal, daß es hohle Röhren sind, daß Hakden aber ist undurchz sichtig.

Die Absicht der hakchen fallt in die Augen. Sie dienen der Puppe bazu, sich das mit in dem Gewebe des Gespinnstes anzuhalten, welches hauptsächlich benm Auskommen des Wogels nothig ist. Ohne dies Mittel wurde er sich schwerlich von der Puppenhalse ganz losmachen konnen, weil er sie sonst leicht mit fortnehmen, und sie zum Theil an seis

nen Guffen bangen bleiben murbe.

Es sind allerlichste Bogelchen Tab. XXVI, Flg. 15, 16 °), die aus diesen Pups ben kommen. Sie haben konisch fadenformige Fühlhorner, und einen langen, verschies benemal spiralmäßig gewundenen Saugerußel. Die Flügel liegen wie ben den Bogeln an den Seiten; am Ende aber sind sie am breitsten, und stehen wie ein Schwanz Fig. 16, 2bc in die Hohe, der gewissermaßen einen Hahnenschwanz vorstellet, weshalb der Herr

\*) Mach dem Llime S. N. ed. XII. p. 804 no. 1 Th. & 749. Tab. 22, Fig. 17. de Geer T. 419 lft is the L. Tinen porreifella, das Cana. U. P. I. Men. 6, p. 494. G. horn. & Millero Eili, des L. M. & V H.

Von Reaumur diese Rlasse die Schmetterlinge en quelle de coq (mit bem habnens

fdwange ) nennet \*): . ...

Die Flügel, die Fühlhorner, die Füße, kurz alle Theile dieser Insekten sind schmustig weiß, ausser am den Füßen befinden sich einige braune Steelen. Auf jedem Oberflügel, oben in der Mitte, ist eine ungleiche hellbraume Streife, die in der Lange des Flüsgels heruntergeht, und bon dem obersten Rande des weißen Grundes durch einen dunklen Strich abgesondert ist; der untere Rand aber vermischt sich unvermerkt mit dem Weißen des Flügels, so daß man daselbst diese Absonderung nicht recht deutlich sehen kann. Außer dieser braunen Streife besinden sich auf diesen Flügeln noch einige Flecke von gleicher Farde. Der Hahnenschwanz Tab. XXVI, Fig. 16, abc, den die Flügel hinten sormiren, ist braun und schwarz gestreift, die Augen aber grünlich. Besieht man die Flügel mit einer Lupe in der Sonne; so haben sie einen gemischten, überausprächstigen Gold- und Silberglanz.

Bu Unfange bes Mans kommen fie aus, und um diese Zeit sieht man fie in ben Barten fliegen. Wenn fie ftill sigen, freeden fie bie Fublborner weit bor bem Ropfe bore que? Die alebenn so dicht neben einander liegen, als bier Fig. 16 vorgestellet ift.

Diese Fuhlhorner Fig. 17 sind sehr artig. Ben der Burgel, a, wo sie am Rospfe figen, find fie biek, werden aber allmählig dunner bb, und verlieren sich in eine zieme lich feine Spike'c. Sie bestehen aus vielen Gelenken Tab. XXVI, Kig. 18, bbb, bie in der Mitte bieber, als an benden Enden, und mit vielen Haaren bedeckt sind. In der Juge eines jeden Gelenkes zeigt sich eine Art von Kranze weißer Schuppen dd, dd, dd, bie ben der Wurzel spik sind, nachmals aber immer breiter werden. Diese Schuppenrins

ge gereichen den Guhlbornern gur großen Bierbe.

Die Bartspißen vor bem Ropse, zwischen welchen ber Saugerußel liegt, sind merks wurdig gestaltet. Betrachtet man den Rops von der Seite; so erblieft man zween Theis le in Gestalt kleiner krummer Horner Fig. 16, c, die zwischen den Fühlhornern in die Hohe stehen, und die außersten Enden der Bartspißen sind d. Diese bestehen selbst wiesder aus zwen Stucken, davon das erste ensormig Fig. 19, abcge, und an dem Orte, wo es am Ropse sist, sehr dunn ist ab. Das zwente ist kegelfdrig, hinterwarts etwas gekrummt, und in die Hohe gerichtet, wo es sich in eine feine Spisse verliert est. Dies ist eins von den kleinen Hornern, die zwischen den Antennen in die Hohe stehen. Der ovale Theil hat unten und vorn einen Unhang Tab. XXVI, Fig. 19, edg, der aus langen, schmalen, am Ende gegabelten Schuppen bestehet. Uebrigens sind die Bartspissen sehr voll Haare und Schuppen. Das kleine Wögelchen, dessen Reaumit Tom. 1, Pl. 18, Fig. 11, 12, 15, p. 402 gedenkt, hat noch längere Fühlhorner, als das unstrize.

Die Fiife Jig. 20, bestehen us dren haupttheilen; die man füglich bas Suftbein (cuisse), AB, ben eigentlichen Saienkel (jimbe) BC, und bas Jugblatt (pied) CD,

S. DOTTONE

nennen kann. An dem Schenkel ber Hinterfüße sißen zwen Paar ziemlich lange Sporn ec, ce. Man kann sie füglich nach dem Benspiel der Hahnensporn so nennen. Die Mite telfüße haben nur zween kürzere, die zwischen der Fuge des Schenkels und Fußblatts sigen.

Die Unterflügel Fig. 21 find Ichatfarbe, und mit einer artigen haarfranze einges faßt, bode fa, woran bie haare an ver innern Plügelseite länger, als an der außern sind.

Der Hahnenschwanz Tab. XXVI, Fig. 16 abc, ben die Oberschigel formiren, ber steht aus vielen Schuppen Fig. 22 ABC, mit langen und dünnen haarformigen Stier len. Besicht man diesen Schwanz mit der Lupe; so wird man gewahr, daß sie nach der Lange des Flügels in dren Schückten liegen, die gleichsam so viel schwarze Streisen formiren, welcht aber von den ungleichen Schuppen des Hahnenschwanzes entstehen. Sie nige haben kurze Stiele, und machen die erste Streise aus Fig. 16, ac, weil sie am Ende eben so schwarz als die folgenden Schuppen sind. Andere haben längere Stiele Fig. 22, A, folglich müssen sie sieh weiter, als die ersten erstrecken, und diese formiren mit ihren Enden die zwote Streise Fig. 16, ad. Die dritte Sorte endlich hat die länges steele Fig. 22 BC, und macht die dritte Streise Fig. 16, ab, oder den Rand des Schwanzes aus. Denn man muß merken, daß alle diese Schuppen an einer Höhe, nemlich am hintersten Kande, oder an der Base des Flügels hängen ac.

Werschiedene andere, an der Gestalt dieser Raupen und ihrer Schmetterlinge bes merkte Dinge, sinden sich auch an vielen andern Urten dieser Insesten. So kommen i. E. die stumpken Bauchfuse der Raupe, und die Fusse Bogels an Gestalt mit den

Fuffen anderer Maupen und Schmetterlinge fast vollig überein.

Einige von diesen Bogeln, die ich in einem Zuckerglase hatte, begatteten sich, und saffen alsbenn bende in einer Linie, daß ber Ropf des Mannchens nach biefer, und bes Weibchens nach jeder Seite zugekehrt war. Da nun die Flügel weit über das Schwanze ende des Korpers wegstehen; so bedecken sie auch einander ben der Begattung.

Diese kleinen Raupchen haben, so wohl als andere, an den Schlupfwespen ihre Felnbe. Denn aus einigen kamen kleine grune Wurmer hervor, welche sich ovale weise Gespinnste Tab. XXVI, Fig. 23 machten, worinnen sie sich in kleine schwarze Schlupfwespen Fig. 24 verwandelten ).

Der sechzehnfüßige, dunkelgrüne, braunköpfige Blattwickler, auf verschiedenen Obst: und wilden Bäumen unter andern auch auf dem
spanischen Flieder.

Um spanischen Flieder findet man zu Anfange des Sommers, oder im Junius viele, auf verschiedene Weise Tab. XXVII, Fig. 1, 2, 3, bald mehr, bald weniger, zusams

<sup>\*)</sup> Diese Gattung hat der Verfasser in feiner ter beschrieben, Linne hat fie auch nicht. G.

### providentive Manager, and these Manager Stranger

"Ad like house, not be primmousless, set on his select Olive, se

zusammenhalten, befestiget waren. Dies hatten ebenfalls die Raupen gethan. Bielleicht erfordern die Bewegungen, die sie in ihren Gehäusen machen muffen, daß die Blatz ter anderwärts eben so fest als an den Bäumen sigen, und daß sie solche deshalb hier auf dem Tische angesponnen hatten. Ich habe solches an allen bewohnten, und auf dem Lische liegen gebliebenen Blättern bemerkt.

Mitten im Innius schickten sich meine Raupen zur Verwandlung an, woben fie bollfommen eben so, als die Reaumurschen Gichenblattwickler verfuhren. Gie vers mandeln sich aber felbst in den Blattrollen, worinnen sie gelebt haben, doch überziehen sie erft die inwendige Seite mit einer Schicht Seibe, damit die Puppen an der hockrigen Blatt.

feite nicht zu ftark gerieben werben !)...

Die Puppen Tab. XXVII, Fig. 5, 6, sind fünftehalb kinien lang, oben Fig. 5 braun, unten aber Fig. 6 etwas grünlich. Das Bruftstud nimmt ohngefähr die halbe känge ein. Der Bauch ist vollkommen kegelförmig, und endigt sich in eine lange, stumppfe, harte und hernartige, Fig. 7, p, mit einigen kleinen Hakten besetze Spitze. Oben auf jedem Bauchringe stehen zwo Reihen kurze und harte, mit den Enden nach dem Schwanze zugekehrte Spitzen, fast anf eben die Art, als wir an den Puppen Tab. XXIIX, Fig. 27, 28, einer Art Birckenwickler sehen werden, die ich in dem solgens den beschreiben will. Berührt man unsere Puppen, so schlagen sie mit dem Schwanze gewaltig um sich.

Einige von biesen Raupen kamen boch aus ihren Rollen heraus, und sehten sich oben an ben Deckel des Zuckerglases in ben Winkel, ben der Deckel mit dem Glase macht, um sich daselbst ein zartes Gespinnste, oder vielmehr ein Gewebe von weißer Seide zu bereiten. Hierinnen verwandelten sie sich benn eben so wohl in Puppen, als die andern in den Rollen chaten. Denn die Rollen waren vertrocknet, weil die Raupen nach dem feleschen Blattern, so ich ihnen gegeben hatte, herausgekrochen waren. Die neuen aber rollten sie nicht zusammen, und darum musten sie sich einen andern Ort zur Berwand-

lung aussuchen;

Binnen bren Wochen konnen die Schmetterlinge auskommen. Bas Regumur "") von ber Art und Weise fagt, wie die Schmetterlinge ber Eichenblattwickler auskommen,

foldes gilt auch von den unfrigen. Ich fubre feine eigenen Worte an :

"Menn der Wogel den Anfang macht, seine Hulse gu zerbrechen, baß er auskoms "men will; so begiebt er sich an das eine Ende der Blattrolle, und daselbst kriecht er auch "vollends aus seiner Hulse heraus. Denn durch das Reiben in der Deffnung der Blatts "rolle wird die Hulse zurückgehalten, und der Wogel kann sich besto leichter von ihr losmas "den, und sie zurücklassen."

\*) Mem. Tom. II, Mem. 5. p. 265. Pl. 15. Fig. 1.

Comple

Die übrigen Umftanbe mogen meine Lefer felbit im diefem Werte nachfeben.

Die Schmetterlinge Tab. XXVII, Fig. 8, 11, 12, 14\*), find weit fleiner als die mittelmäßig großen, und von der Gattung, welche Reaumur ") die breitschultrichten (à larges d'épaules) nennt: "weil nemlich die Horizontalbreite der Flügel, "wenn sie still sigen, gegen den Anfang, oder gegen die Mitte des Halskragens größer "als sonst wo ist; hernach selbige wieder etwas enger werden, und hinten schmal zu gehen."

Es ist richtig, das ihre Flügel sehr breit, und ben der Wurzel, wo sie am Halss kragen hangen, am breitesten sind, weshalb auch der Name breitschultrichte sehr bequem ist, sie von andern Gattungen zu unterscheiden; doch habe ich nicht sinden konnen, daß ber Horizontals Durchmesser benm Unfange größer, als soust wo, sehn sollte. Bielmehr ist es mir vorgekommen, als waren sie in der Mitte am breitesten; warden hernach etwas schmaler, und am Ende wieder breiter. Dies sieht man offenbar an der 8 und gen Fis gur der XXVII Tafel, wo sie im Stande der Ruhe, und von oben vorgestellet sind. Dies bestätigen auch selbst die Reautsturfchen Figuren \*\*\*).

Unter benen, ben mir ausgekommenen Schmetterlingen, waren einige bon bers fciedener Große, die auch in den garben etwas abwechselten. Die groften Zab. XXVII, Rig. 8, find oben gelblich braun, welche Sarbe ben einigen heller, als ben andern ift. Anfjedem Dberflugel befinden fich dren Blecke, und viele Eleine Querlinien, welche noch dunkelbrauner, als ber Grund, find. In bem Winkel, ben ber hinterfte Rand mit ber außern Seite macht, liegt ein bennahe schwarzer Bleck. Die oberfte Brundfarbe ben ber fleinern Urt Fig. trift fast eben wie ben ben großen, und auf ben Rlugeln liegen auch dunkelbraune Rlecke, die aber ben dies fen eine andere Geftalt und Lage haben, wie man ben der Rigur einigermaßen feben fann. Go finben fich auch ben biefen die dunkeln Queerlinien nicht. Ben benben Arten sind die vier Blugel unten Fig. 14, ein angenehmes Goldgelb, und ber Rand braun eingefaßt; ben den Oberflügeln aber ift unten die innere Balfte ichwarzlich. Die Unterflügel find oben jum Theil auch fcwarzlich, der außere Winfel aber gologelb, und lange ber außern Geis Bewiß fehr angenehme Schattirungen! Der Leib ift oben braun, unten te weißlich. aber nebft den Gugen weißlich, mit Gelb vermifcht; Mugen und Bublhorner braun.

So habe ich auch beständig gefunden, daß die großen Schmetterlinge, Weibchen, bie kleinen aber, Mannchen waren, und hierlin hat mich sowohl die merklich verschiedene Größe bes Leibes, als die Schwanzthelle bestärkt, welche bekanntermaßen ben benden Gesichlechtern sehr verschieden sind. Selbst zwischen den Puppen dieser Schmetterlinge findet sich ein Unterschied ber Broße, indem die manulichen kleiner als die weiblichen sind.

Es

<sup>\*)</sup> Mach bem Linn. S. N. ed. XII, p. 876. no. 293. Phal. Torre. Rosana, ber Rosenwicksler. Midller. E. M. S. V. Th. I. B. S. 725. Fabric. S. E. p. 647. Pyralis 9. Rösel 1. B. Machto. 41e Kl. Tab. 2. Reaumur Tom, II, Pl.

XV. Fig. 5-9. Blankart Tab. 8. EFGH. de Geer Tom. II. P. I. p. 468. G.

<sup>\*\*)</sup> Mém. Tom. I. Part. I. Mém. 7. p. 397.

\*\*\*) Mém. Tom. I, Pl. XVII, Fig. 9. Tom.

II, Pl. XV, Fig 5, 6.

Es kam mir aber aus meinen Fliederblattwicklern noch ein Mannchen aus Tab. XXVII, Fig. i 2, welches in den Farben von den vorigen etwas verschieden, und gross fer war. Die Oberflügel sind oben hellbraun, mit großen braunen, grun und gelb melirten, Flecken und Streifen bezeichnet, welche mehrentheils die Breite des Flügels einnehmen. Jeder Fleck und Streife ist hellgrau bordirt. Ben der Figur sieht man die Lage. In allen übrigen Stucken kommt es mit bem vorigen überein, und ich sehe diesen Unterschied nicht für wesentlich, sondern nur für eine Abanderung an.

Alle unsere kleinen Schmetterlinge find Phalanen, oder Nachtfalter mit kegelfors migen und gekörnelten Sublhornern Tab. XXVII, Fig. 13, faa; fie haben auch einen weißgelblichen Saugeruffel, der zwen oder brenmal spiralformig herumgeht, und zwischen den benden kurzen Bartspipen bb liegt, welche auf den voldersten Rand des Ropfes fols

gen, wenn er etwas in die Sohe gebogen wirb.

Unter meinen Fliederblattwicklern fand ich auch einige ganz bell : und angenehm grus ne, an benen ber Ropf, ber erfte Ming, und bie fpigen Borberfaffe von gleicher Farbe Aufferdem aber waren fie fast eben fo groß, und vollkommen fo geftaltet, als bie vorigen, auch wiekelten sie die Blatter eben so zusammen. Unfange glaubte ich, baß es einerlen Urt, und die verschiedene Farbe nur eine Abanderung mare; allein die auskoms menden Papilions Sab. XXVII, Sig. 9 zeigten mir, baf ce wirflich eine berfcbiebend Battung fen \*). Denn sie waren von den Schmetter lingen ber schwarzkopfigen Raupen fo wohl in der Farbe, als Grofe verschieden, und ungleich großer, als jene. Bleichwohl aber geboren fie zu ben breitschultrichten. Doen ift bus gim is Brufiftud, und die Oberflugel Raffebraun, diefe aber benm Unfange bunkelbrauner, und über jeden geht eine breite fchrae ge dunkelbraune Queerfreife. Unten find die vier Blugel braungraulich; bie Unterflugel aber oben fdwarg. Bas mich aber mehr ale alles übrige in ber Mennung beflärfte, baf fie eine andere Gattung waren, war die Gestalt der Bartfrisen, zwischen welchen der Saugerüßel lag. Sie find lang und dick, und fehen vor dem Ropfe in geraber Linie, fo bag fie daran eine Art von Schnauze zu formiren icheinen, Fig. 10, bb. Hebrigens haben fic fonifch: fadens förmige Kühlhörner, und einen ziemlich langen Saugerüßel. Dies alles aber waren Weibchen.

Ben Tage halten sich diese kleinen Bogelchen unter den Blattern vollkommen ruhig; nach Untergang der Sonne aber fangen sie an, allenthalben herumzustattern, welches die ganze Nacht fortwährt. Alsbenn suchen sie sich einander zur Begattung auf, und ver-

muthlich legen auch aledenn die Beibeien Eper.

Unsere kleinen Blattwickler muffen ebenfalls gewisse Wurmer ber Schlupfwespen und zwenflüglichter Fliegen in sich ernahren, wober sie auch die Blattrollen nicht schutz n können. Doch davon in der XVII Abhandlung ein mehreres.

\*) Tom II. Part I Mem. 6. p. 458. 469. no. Chappe brune. G. a. Geoffe, Inf. Tom II. p. 109 no. 1:8. La

- Interofe

## Der kleine sechzehnfüßige, Perlgraue, und schwarzpunktirte Birkenwicker.

Diese Raupen Tab. XXVIII, Big. 25, 26, sind sehr klein, und nicht langer, als etwan funf oder sechs linien. Sie pflegen sich auf den Birken aufzuhalten, und der ren Blätter sowohl in der Lange, als Breite zusammenzurollen Fig. 24. Das Innere der Rolle ist ihre beständige Wohnung, und dient ihnen zugleich zur Nahrung.

Bor der letten Sautung Fig. 25, wird ihre Farbe Perlgrau, so ben einigen ins Schwarze fallt. Der Ropf ist glanzend schwarz. Auf dem ersten Ringe liegt eine grosse hornartige Platte, die eben so schwarz als der Ropf ist. Der Leib ist überall mit vies len schwarzen Punktchen besach, aus denen fast unmerkliche Haarchen herausstehen. Sie haben sechzehn Füße, darunter die spisen Worderfüße glanzend schwarzsind; die häutigen Bauchfüße aber die Farbe des Korpers, und den volligen Hakenkranz haben.

Mach ber letten Hautung werden sie etwas größer Tab. XXVIII, Fig. 26, und es leiben auch bie Farben einige Beräuberung. Das Perlgraue bekomnt einen sanften geblichen Anstrich, das Schwarze des Kopfs wird Kaffebraun, die hornartige Platte des ersten Minges scheint bloß etwas braunlich, und die schwarzen Punkte sind auch weit bläßer geworden. Kurz, wenn die Verwandlungszeit naher könmt, wird der ganze Körper gelbgrunlich.

Sie sind sehr lebhaft, und friechen geschwind. Werfolgt man sie; so lassen sie sich an einem Faden herunter, und bleiben baran hangen. Rriechen sie auf einer glatten Flache, z. E. an ben Seiten bes Glases; so überziehen sie solche wie die vorlgen, mit Seis de, wo sie sinhafeln konnen.

Innerhalb ben Blattrollen machen sie sich sehr zarte Gespinnste, worinn sie sich in gewöhns liche braun = ofergelbe Puppen Fig. 27 verwandeln. Auf der Oberhalfte eines jeden Bauchrins ges besinden sich zwo Queerreihen Zab. XXVIII, Fig. 28, ab, cd, ab, cd, sleiner stelfer kurzer Stachelspissen. Die in der ersten vom Kopfe an ab, ab, sind größer, als die in der zwoten cd, cd; sie siehen aber alle mit den Spissen nach dem Schwanze zu. Unten hins gegen ist der Bauch ganz glatt. Unter ber tupe haben diese Stacheln der Puppe ein artiges Anschen, wie sich denn viele andere Arten der Blattroller = und wiester in bergleichen stachlichte Puppen verwandeln. Vermuthlich dienen sie der Raupezum Abstreisen der Haut, wenn sie sich bemüht, solche nach dem Schwanze herunter zu drücken. Deshalb stehen auch vielleicht die Spisen nach dem Schwanze zu.

Im Julius erscheinen die Schmetterlinge. Benm Auskommen bringen sie die Puppenhulfe mit aus bem Gespinnste, und der Blactrolle, die denn in dem einen offnen Ende der Rolle hangen bleibt.



20

Diese Machtfalterchen \*) sind überaus flein Tab. XXVIII, Fig. 29, 30, und gehoren zu benen, welche die Flügel, wie die Bogel, an der Seite hangen lassen. Sie haben konisch fabenformige, gekornelte Fühlhorner, auch einen ziemlich langen Sauges rüßel, und die Flügel stehen oben wie ein rundlichtes Dach.

Das Weibden ift größer, als bas Manneben, und über funf Linien, bas Manns

den aber nicht einmal eine Linie lang. Much in ben Rarben find fie verschieben.

Ben dem Weibchen Fig. 29 ift ber Grund ber Oberflügel oben hellbraun und Weinsfarbe, mit verschiedenen braungelblichen schrägen Streifen und Flecken gescheckt. Auf jedem Flügel befindet sich am innern Rande der Mitte seiner Länge ein großer weißer drens eckliger Fleck, welche bende zusammen, wenn die Flügel in Rube liegen, einen großen rautens formigen Fleck formiren, wie man ben der Figur sehen kann. Unten sind diese Flügel schwarz, die Unterflügel sind auch fahlschwarz, weißgelblich gerändet, und haben einen ziemlich breiten Saum; unten aber wie der ganze Korper, der Kopf, die Bartspigen und Füße schmubig silberweiß, die Augen grünlich, und die Fühlhorner fallen ins Braune.

Das Mannchen Tab. XXVIII, Fig. 30 ist in allen seinen Farben bunkler. Die Augen find schwarz, die benden breneckigen Flecke aber auf den Oberflägeln, die, wenn sie zusammentreten eine Raute formiren, nicht weiß, sondern hellbraun, mit kleinen bunsklern Queerstrichen. Unten ist das Mannchen schwärzlich und silberfarbig. Diese Bos

gelden find fehr lebhaft und fliegen überaus gefchwinde.

### Der kleine sechzehnfüßige, graue schwarzpunktirte Resselwickler.

Bu Ende des Mans und zu Anfange des Junius findet man verschiedene Resselblate ter, die theils zusammengewickelt, theils so zusammengezogen sind, daß sie kleine Bune delchen formiren. Macht man sie aus einander; so wohnt ein Raupchen darinn, deren

Befdichte ich jest befdreiben will.

Sie sind überaus klein Tab. XXVIII, Fig. 1, und man wurde sie nicht einmal bemerken, wenn sie nicht ihr eigenes Werk, die zusammengewickelten Resselblatter verries the. Denn sie sind ohngefähr nur vier Linien lang, und verhältnismäßig diet. Sie haben sechzehn Füße; sechs Borber acht Mittels und zween hinterfüße. Der Leib ist glatt, Fig. 2, außer daß man nur mit der Lupe daran einige kurze felne hahrchen ges wahr wird. Der Ropf und der erste Ming sind hellbraun mit einigen dunkten Flecken, des ren zween große dunkelbraune oben auf bem Ninge liegen. Die Farbe des Rovpers ist graugelbs

Fabric. S. E. p. 648 Pyralis 18. de Geer Inf. T.II.P. I. Mém. 6. p. 485. Phal. brune à lozange blanche du Bouleau. G.

nach bem Linne S. N. ed, XII. p. 878. no. 310. Phal. Tour. Solandriana, ber Birkenwickeler. Müller Erfl. bes & R. S. V Th. l. B. p. 788, no. 310. Bleditich Forstwife, I Th. S. 551.

graugelblich, mit vielen schwarzen Punkten beworfen, welche unter ber Lupe wie kleine Rnopfchen aussehen, in beren jedem ein Sadrchen steckt. Auf jedem Mittelringe sigen zwölf solche Knopfchen; die sechs spigen Borderfüße sind schwarz, die hautigen aber bon aleicher Karbe.

Diese lettern Fig. 3, sind lang, dunne, ziemlich steif, und gesidren zu denen, welche der Herr von Reaumur mit Stellfußen vergleicht; das Fußblatt aber, womit sie sich endigen, ift nicht so groß, als ben benen, so er Tom. I. Pl III. Fig. 12, 13, abgebile bet hat. Derseulge Theil des Fußes, ber unmittelbar am Leibe hangt, ist wie eine Warze gestaltet Tab. XXVIII Fig. 3, cc, der Fuß selbst ist walzenformig i, wird aber ohnges fahr in ber Mitte dunn i, nachgehends wieder etwas diefer, und endigt sich zulest in ein rundes Gestelle p, so einen vollständigen Hakenfranz um sich herum hat. Ohnerachtet diese Füße häutig sind; so sind sie doch immer ziemlich steif und glatt. Zuweilen habe ich sie bennahe ganz in den Leib treten, und gleich wieder hervorkommen sehen, bendes ges schah überaus geschwind.

Jeder spite Borderfuß Fig. 4, besteht aus vier Studen abed, die zusammen: gegliebert, und in ihren Fugen, vornemlich da, wo das dritte Stude, an dem vierten d hangt, sehr beweglich sind, welches lettere die Naupe bergestalt ziehen kann, daß es unter dem dritten zu liegen kömmt. Das vierte, oder das eigentliche Fußblatt, ist gegen die andern sehr dunn, und endigt sich in ein kleines Hakden Tab. XXVIII, Fig. 4,0. Auch sißen an diesen Füßen einige Hadriben. Wergleicht man diese vierte Figur mit den Reallmurschent Abbildungen Tom. I. Pl. III. Fig. 1,2; so zeigt es sich, daß die spiten Bordersüße dieser kleinen Blactwickler anders, als ben den großen Naupen gestalztet sind. Denn ben den erstern fallen die verschiedenen Stucke, woraus der Fuß besteht, beutlicher in die Augen, das vierte; oder das eigentliche Fußblatt ist weit länger, verhältnismäßig dunner, und sie sind auch alle viel beweglicher als ben den großen Raupen.

Unfere kleinen Raupchen sind sehr geschwind und lebhaft. Ben der mindesten Berühe tung machen sie allerlen Bewegungen von einer Seite zur andern, und kriechen so gut tuck: als vorwarts. Greift man die Blatter, worinnen sie wohnen, etwas unsacht an, sogleich marschiren sie aus ihrem Reste heraus, und lassen sich an einem Faden herunter, an dem sie auch wieder herauf klettern, wenn alles um sie still ist. Sie leben nicht gesellig; sondern man sinder in jeder Blattrolle, oder Bundel allezeit nur eine einzige. Ben dem Zusammenwickeln hat die Raupe nicht viel Geschicklichkeit nothig, weil die Ressellätter, zumal die jungen, die sie vorzüglich aussuchen, schon halb zusammengerollt, und also inwendig hohl sind. Hier logiet sich das Raupchen ein, und spinnt das Blatt durch viele hin und her gezogene Fäden dergestalt zusammen, daß es nicht nur gerollt bleiden, sons bern sich auch noch enger schließen muß Tab. XXVIII, Fig. 3. Alsdenn macht es sich inswendig ein kleines seidenes Gewebe, oder Nest, welches seine Wohnung wird.

3"

## Drenzehnte Abhandlung. Von den Blattwickelnden,

Zu Unfang bes Junius horen sie auf zu wachsen, und gleich nachher schiefen sie sich zur Verwandlung an. Sie machen sich selbst in ihren Wohnungen von sehr weißer Seis be kleine ovale Gespinnste Fig. 5, beren Wande aber boch nicht so diek sind, daß mandas Insekt nicht sollte liegen sehen. Sie haben noch einen Ueberzug von loser Flockenseibe ss, welchen die Raupe vorher macht, ehe sie an das eigentliche Gespinnste geht.

Wenig Tage nachher verwandeln sie sich in orangegelbe Puppen Tab. XXVIII, Kig. 6, 7. Auf dem Rucken hat eine solche Puppe sechs kleine, und aus vielen braunen Panktchen bestehende, Queerlinien. Der Schwanz ist abgestußt Fig. 7, p, das Brustsstuck ab groß, und geht sehr weit hinterwarts. Diese Puppen schlagen auch mit bem

Schwanze um sich.

Am 22sten kam ein Schmetterling aus, dem bald mehrere folgten. Diese Bos gelchen ') Fig. 9, 10, haben bloß schattige und dunkele Farben. Denn so wohl die Ober als Unterstägel sind oben braun, bennahe schwarz. Auf dem schwarzen Grunde der Oberstügel liegen einige gelbliche Striche und Flecke, sie sind auch mit vielen weißen Punkten gesprenkelt. Wo diese Punkte sehlen, sind so viel große schwarze Flecke, so daß diese Flügel grau und schwarz gescheckt scheinen. Auf den Unterstügeln ist oben nur ein einziger gelblicher Strich der queer über die Halfte von der Breite des Flügels weggeht. Der Hinterrand aller vier Flügel ist weißlich, und ben den Oberstügeln hat er dren schwärzliche Flecke. Unten sind alle vier Flügel dunkelbraun mit einigen Flecken, und verschiedenen gelblichen Punkten. Oben ist der Korper und der Kopf dunkelbraun, unten aber sind bende samt den Füßen weißlich, und die Fühlhörner schwarz punktirt.

Das merkwürdigste ift die Art, wie sie die Flügel tragen, nemlich dem Boden bens nahe parallel, und sie waren es völlig, wofern nicht die außerliche Seite hoher, als das Alebrige ware. Daher kommt es, daß die Fläche, so die Flügel formiren, etwas auszgeholt ist. Die Unterflügel werden von den obern ganz bedeckt, inzwischen berühren sich die ersten auswendig nur ben ihrem Anfange, hernach aber stehen sie so weit auseins ander, daß man ein gut Theil des hinterleibes sehen kann; kurz sie formiren einen offenen Winkel Tab. XXVIII, Fig. 9, 2. Da also die Unterflügel viel breiter, als die obern sind; so sind sie unter diesen, wie ein Facher, zusammengeschlagen. Unter den zehtt Arten von Phalanen, die Reaumür \*\*) beschrieben, hat er dieser Stellung der Flüzgel nicht gedacht. Mir scheint sie sehr besonders, und ich kenne mehr kleine Phalanens

arten, bie ihre Flügel fo tragen.

Die Fühlhorner biefer Bogelchen sind konisch fabenformig, und gekornelt Tab. XXVIII, Fig. 11, aa; der spiralformige Saugerußel ist ziemlich lang t, und liegt zwis schen zwo großen, in die Hohe stehenden, und hinterwarts, wie ein Horn gebogenen bb Barts

<sup>\*)</sup> Tom. II. P. I. Mem. 6. p. 470, no. 5. 3ch unfern Verfaßer, diefes Infecte gebachthat. G. glaube nicht, daß ein anderer Schriftsteller, außer \*\*) Mem. [Tom. I. Mem.; 7,

Bartspigen. Jede besteht aus bren Stucken, davon das lette bunner ist, als die benben andern, und stumpf zugeht. Die Bartspigen sind auch überall mit Schuppen bedeckt,

bie Mugen y braungrunlich und glangend.

Diese Wogelchen sind sehr lebhaft, sie laufen und fliegen überaus geschwind. Das Besonderste aber ift, daß sie sich durch ihren Gang von so vielen andern unterscheiden. Sie laufen nicht nur sehr geschwind; sondern es geschicht gleichsam Sprungweise. Sind sie so eine gewisse Weite fortgeruckt; so machen sie einen Augenblick Halt; benn geht es gleich wieder fort, und so beständig. Ihr Gang scheint also mit den gemeinen Hauses fliegen ober Holzameisen viel ahnliches zu haben \*).

# Der sechzehnsüßige grüne Nesselwickler mit der langen dunkelgrünen Rückenstreife.

Im September fand ich in Holland auf den Ressell ziehn Linien lange Raupchen Tab. XXVIII, Fig. 12, welche die Blatter zusammenrollten \*). In Schweden trifft man sie auch auf andern Pflanzen, sogar auf den Obstbaumen an, wo sie viel Schaden thun. Sie haben sechzehn Jusie, darunter die Bauchfuße einen nicht ganz vollständigen

Safenfrang führen.

Die Farbe biefer Raupen ift blafigrun, und wenn sie sich recht fatt gefressen haben, so scheinen die Blattstücken durch die durchsichtige Haut durch. Langs dem Rücken geht eine bunkelgrune, auf jeder Seite mit einer weißlichen Linie, eingefaßte Streife herunter. Der Korper ist hin und wieder mit schwarzen Punkechen besäet, auf deren jedem ein sehr feiz nes schwarzes Haärchen sigt. Der Kopf ist schwarz und hellbraun gesteckt. Der erzie Ring Lab. XXVIII, Fig. 12, a ist hornartig wie der Kopf, und auf jeder Seite liegt ein schwarzer Fleck, Fig. 13, tt \*\*\*).

\*) Dies ift in ber That eine artige Entheffung, wodurch die Reaumitriche Rlaffenordnung nicht nur um eine vermehrt; fondern auch die weitere Untersuchung Diefes etwas felten fcheinenben Infelte, beffen Linne nicht gedacht hat, allen Lieb. habeen enipfohlen wirt. Gie unterfcheiben fich nicht nur burch die Stellung ihrer Slügel; fondern auch durch die besondere Urt ihres Banges von vielen andern Urten, und find vielleicht in ihrem Gc. folecht fo merfrourdig, als bas feltfame Auphle bium von Srofd, und Sifd, jo auf dem Lance und im Baffer leben, und mie zwo ftarten Gloffes bern vorn auf ber Eruft, eben fo burtig, ale ein Brojd, forthupfen fann. G. die Geschichte der Gecreifen im Gudmeer IIITheil, G. 122. Linnei S. N. ed. XII. p. 356 no. 13. Rana paradoxa. Sermins Beschreibung von Sutmann II 10. G. 224. G.

Marum Linne diese Raupen S. N. ed. XII. p. 873., no. 272 ju den Sparnmessern rechnet, kann ich nicht anders, als in Absicht der Flügel des Vogels, erklären, da er es selbst als eine Merkwürdigkeit auführt: Larva 16° pöda. Unser Verfasser, sammt Roseln I. B. Nachts. 4te Rl. Eab. 14 rechnet sie, meines Erachtens, mit Recht zu den Blacewickleden. Indessen hat hat man doch auch Geospiele, daß sechschnüßige Raupen sast wie die Spannmesser gehen, S. die 111. Abhandlung Tab. VI, Fig. 13. Tab. XXI. Sig. 10.

\*\*\*) S. Reaumur Mem. Tom. I. Part. I, Mem. 14. pag. 339, Pl. 49. Fig. 16. Roselo I. B. Machen, 4te Rl. & 37, Tab. XIV, Ad. 1, 2, 3, nount sie: ben grunlichgrauen, tunfelund hellgestreisen Slattwecker, auf ter großen

Ereneaffel. G.

Bu Unfange bes Oftobere bemerfte ich an berichiebenen biefer Raupen, baf fie ibre Farbe verandert hatten, und gang blafroth, ober fleischfarbig geworden maren \*), woraus ich fchloß, daß ihre Bermanblungszeit nabe war. Gie fpannen fich auchfogleich zwischen bem Papierbeckel, und bem Glafe ein. Die Befpinnfte find enformig Zab. XXVIII, Sig. 15, fcmutig weiß und febr bunn, fo bag man barinnen die Raupen ab fann liegen feben,

Das mermurbigfte an biefen Raupen bestehet barinnen, bag fie fo lange ale Raus pen in den Gespinnfte bleiben \*\*). Denn als ich im Februar bes folgenden Jahres einige Gespinnfte offnete, fant ich barinnen noch die lebendigen Raupen, wie fic borber waren. Reaumur hat biefen Umftand auch an einer anbern Urt von Raupen bemerkt ""). Dies macht alfo eine Ausnahme, ba fich überhaupt alle andere Raupen einige Tage nach

dem Einfpinnen, in Puppen vermandeln.

Diejenigen Raupen aber, bieich im hornung aus ihren Gespinnften nahm, waren ftark eingeschrumpft und ungleich bider, ale vorber Zab. XXVIII, Rig. 16. Gie waren fleischfarbig und noch ichwarz punttirt. Der Ropf hatte feine erfte Gestalt behalten, die Enden ber Bauchfuße aber maren schwarz geworben. Gie blieben rubig in ihren Gefpinnften liegen, ohne bie minbefte Bewegung zu machen. Rubrte man fie an, fo gaben fie Ecbenszeichen von fich, und schlugen mit dem Leibe bin und ber. Gine legte ich vor mir auf ben Tifch, um ju fchen, ob fie noch im Stanbe mare ju friechen; fie blieb aber ftille liegen. Benn ich fie berührte, machte fie wohl Mine, etwas fortzufriechen, es war aber so schwach, baf man wohl fab, wie ihr dazu bie Rrafte fehlten.

3d hatte nicht cher, als bis jum folgenden Julius Belegenheit, nach meinen Raus pen wieder ju fegen, da ich denn zwar die ausgekommenen Schmetterlinge, aber todt fand. Die leeren Puppenhulfen Tab. XXVIII, Sig. 17 hatten nichts besonders, ihre Farbe

war braungelblich +)

Die Schmetterlinge Tab. XXVIII, Fig. 18, 19, find artige Wogelchen #). Die vier Flugel find auf benben Seiten weiß, mit verschiebenen schwarzen Flecken und Streis fen.

\*) Diesen Umstand hat Rosel G. 38 auch bemerkt, und hinjugefest, bag man aledenn in jebem Abfape eine Barje gewahr werbe, Sale und Ropf aber bleibe, wie vorber. B.

\*\*) Reaumur 1 c. p. 339 fagt; bennaheneun Monat. Rofel G. 39 ben gangen Winter burch,

oft bis jum Junius. G.

\*\*\*) 1. c. p. m. 339, 349. +) Die Puppe ift außerorbentlich lang und fomal, und bat baben noch bas Befondere, bag ber Ropf von felbiger gang außerordentlich abges fondert ift. Sinten ift fie mit einer Stielfpige verfeben, und giebt bemm Berühren ihre Empfinds lichkeit ju erkennen. Die Raupe liegt alfo bep neun Monat im Gespinnfte, che fie Puppe wird,

ale Dimpe nicht gar voll vierrebn Tage; che ber Wogel ausfommt. S. Rofel L c. S. 39. Tab. XIV, Fig. 5, 6. G.

tt) Mach bem Linne S. N. ed. XII. p. 873.

no. 272 Phal. geometra erticata, die Messels motte, ber Meffelfpanner. Rofel I B. Rachte. 4te Rl. Tab. XIV, Sig. 7, 8. Schaeffer Elem. t. 98, F. 4. Icon. t. 119, F. I. 2. Berlin. Magaz. IV B. p. 508. Müllers aussührl. Ettl. des k. N. S. V. Th. I B. p. 720, no. 272, t. 22, k. 12. Fabric. S. E. p. 639. Jüßlin Verteldn. fdweigerifder Inf. G. 41. n.793. Unfer Derfasser nennt ibn Tom. II, Part. I, Mem. 6. p. 445. no. 1. queue jaune, ben Belbidmans G.

Der Leib Fig. 19, a ift ofergelb mit fcmargen Queerftreifen \*), ber Balbfras gen aber unten gelb und fcwarz melirt; allein oben, wie ber Ropf oraniengelb und fcmarz geflecft. Die Mugen find fcwarz; bie Fublhorner und ziemlich langen Fuße Big. 19, i, bellgrau "\*).

Sie haben konisch fabenformige Rublhorner, und einen ziemlich langen Saugeruf-Die Flugel tragen fie bem Boben parallel, fo baf die Unterflugel ben nabe gang

fren liegen, Zab. XXVIII, Rig. 18, \*\*\*).

Unter meinen tobten Papilions war inzwischen boch einer, beffen glügel, wie ben ben Tagfaltern, fenfrecht in die Sobe ftanben, fo bag bie Oberflugel mit ihrer gans gen Breite dicht zusammen schloffen, und in diefer Stellung war er gestorben, Fig. 19. +).

Der herr von Reaumur ++) bat von biefen Raupen und ihren Papillonseine be-

sondere Geschichte geschrieben, wie fie benn Goebart +++) auch schon gekannt bat.

Die haupturfach aber, warum ich bier von biefen Raupen gehandelt, ift biefe, weil ich an ihnen etwas gang besonders, nemlich auf bem Ropfe, und am erften Ringe gwen weiße Rorperchen, Zab. XXVIII, Fig. 13, bb, Fig. 14, cd, bemerkte, die mir merks wurdig schienen. Doch ich werbe bavon in der XVII Abhandlung von ben Schlupfe wefpen, und anbern Raupenfeinden, weiter reben †††).

## Der sechzehnfüßige schwarze Birkenwickler mit langen weisen Streisen.

Im Man fand ich auf einer Birke eine Raupe Sab. XXVIII, Fig. 20, bon ohngefahr ficben, ober acht Linien, welche in einem zusammengewickelten Blatte faß. Sie verfährt in allen, wie die vorigen. Der Rorper ift in der Mitte Dicker, als an bens

\*) Der gelbe schwarz gestreifte Leib ift blioth. animal. 8. Bolfenb. 1743. p. 100. 3m ein haupttarafter Diefer Art. G.

\*\*) Rofel fagt gelbgrau. G. Han) Dies ift ber Umftand, moburch Linne bewogen worden, fie unter die Spannmeffer ju rechnen. Rofel fagt ausbrudlich G. 40: "ber "Bogel bat hierinn mas besonderes, daß er feine Blugel nicht wie die meiffen biefer Rlage, über "ben Leib jufammen geleget tragt, und daber "könnte er leicht für einen Davilion einer "Spannraupe von bemjenigen gehalten "werden, dem die Raupe, aus welcher er "entspringer, noch unbekannt ift., G.

t) Bermuthlich hatte ibn ber Tob fo gezogen. G.

Mem. Tom. I. Part. I. Mem. 14. bartice Ausgabe in 3 Oftanbanden mit illum. Rupfern à Amst. 1700. C. Brückmanni biLift. Goed. aber ift es f. 61. p. 150. 3.

+f+f) Bon den Papiltone diefer Raupen will ich noch anmerten, baf fie gar nicht felten find. Man barf nur im Julius an folche Derter geben, wo die großen Brennnegeln baufig machfen, fo wird man fie in Menge antreffen. Bep Tage fliegen fie zwar nicht herum, zeigen fich aber balb, tvenn man an die Defeln floft, indem untenber an den Blattern berielben alles voll figt. G. 20 fel 1. c. S. 40.

Der herr Ctaterath Muller in Ropenhagen hat fie auch unter die Spannmeßer gerechnet, und in feiner Faun. Fridr. p. 51 baraus zwo Arten ge-Die Reaumürschen und Röfelschen nennt er no. 448 phal, geom. hortulata diese une fere Geerische aber no. 449 vrticata, die Bes fcreibung aber von bepden ift vollig einerley. 3.

ben Enben, die Farben schwarz, und fallt etwas ind Braune; auf bem Rucken laufen zwo ziemlich breite weiße Streifen herunter. Auf benden Seiten hat sie, in der Sobe der Luftlocher, verschiedene weiße Punkte und Flecke. Der Kopf ist dunkelbraun und gemarmelt.

Außerdem ist fie mit einigen fleinen, fehr feinen, aber faum merkbaren Saarchen bewachsen, beren jedes in einem schwarzen Pleefchen steckt. Sie hat sechzehn Jufe, bars

unter die bautigen Bauchfuße mit einem vollständigen Sakenfranze verfeben find.

Denn 24sten machte sie sich zwischen einem Blatte, und bem Boben des Glases ein weißes, ziemlich bickes und fabenreiches Gespinnste Tab. XXVIII, Fig. 21, C, wordinnen sie sich nach einigen Tagen in eine schwarze, langlichte Puppeverwandelte, die nichts

besonderes batte, und die ich deshalb auch nicht gezeichnet habe.

Den titen Junius erschien ein kleiner dunkler halbzölliger Schmetterling Big. 22°). Er war schwarz und grau melirt. Die Oberflügel hatten dren wellenformige aschfarbige Queerstreifen. Der Haldkragen und die Flügelsaber waren unten, sammt den Füßen, nicht völlig aschfarbig schwarz. Der teib hatte fünf gelbliche weiße Ringel, und der Schwanz war eben so gezeichnet. Die Rühlhörner Fig. 23, a waren konisch fabene formig, und gekörnelt, der Kopf aber mit einem, verschiedenemale gewundenen, langen braunen Saugerüßel verschen. Die Augen y grünlich und glänzend.

Wenn dieser Wogel still sist hat er eine überaus sonderbare Stellung Fig. 22. Der Ropf, und ber ganze Vordertheil des Körpers sieht in die Hohe, und er trägt, so zu rer den, die Mase sehr hoch, Fig. 22, n. Bon den Füßen sieht man nur zum Theil die vordersten Tab. XXVIII, Fig. 22, a, weil er sich darauf stühen muß, wenn er den Bordertheil hoch halten will; die übrigen liegen unter den Flügeln. In dieser Stellung kannman die Fähl horn er kaum entdecken, weil sie mit dem Obertheil des Halskragens, und mit den Flügeln von gleicher Farbe sind, auch alsdenn langs dem Rücken hinterwarts herunter, und kreuzweise über einander liegen.

Was aber diesen Vogel noch mehr von andern unterscheidet, ist eine Art von erhas benem Ramm Fig. 22, h, den er dicht benm Halsfragen, oben auf den Oberflügeln hat, und welcher bennahe die ganze Queerbreite der Flügeleinnimmt "). Es besteht sels biger aber Fig. 23, li, li, aus vielen langstielichten, oben gekrummten Schuppen, wels de zusammen einen solchen Busch formiren. In der Mitte ist er hoher, und nimmt

hernach an begben Geiten etwas ab.

# Dergleichen Karaktere sind ganz fürtreflich, die Arten unster den Imsekten zu unterscheiden.

Die begden Bartspiten Cab. XXVIII, Fig. 23, bc, in te welchen ber Schnes denruftel liegt, find ziemlich breit, aber nicht febr lang, und gefen nicht einmal bis oben

<sup>\*)</sup> Tom. Il Pert. l. Mem. 6 p. 487. no. 7. \*\*) Daher nennt ihn der Verfaßer. Tom. II. Phal. noire a crete transverse. Stisch V Lh. Lab. p. 487 Phalene noire, a crete transverse. - E. 22. G.

### Manufactor Name and Store Schoolstone

to paintenant page and the company and the company page.

a had been the first from the letter the first the company from the company fit point it may family the company fit point it is setting to the first the company and point. It is setting to the first the company fit is being and point of the company fit is the company for the company fit is being and a point. The company fit is the company for the company fit is the company fit in the company fit in the company fit is the company fit in the company fit is the company fit in the compa

William Communication

Adjust, der feie Kingsje, jeden für, mit id feb. En Sie der ein bis Mantenen blein.

Zie bisfoligfeit ficht Manne die derechnicht gest. We bei der Sie bei freihnen bei, gige fir richt aus werden, jestenen fich gestilt, fellinglicht ist filler der

me, gap a car i me meane, periode sa grand, a magnitur a megativa se meane, septembra se noi by , roj de no mes Core per nettro pe telepa sidente, set me fran has filines mettide mean in 51 tol Sterleta Mon. Sec., on id noly mon del belance de formalisme i Delpad benegar de la Mon set, or me de la mesta de la Mon d

jamin, hal in anne Danjen annenting finner, oil tall benefittiges in Indian en gelfen finner. Danjen annenting finner, oil tall benefitiges in Indian en gelfen finner, benefit finner, benefit finner, benefit finner, benefit finner in Gelfen fin finner, benefit finner in Gelfen fin finner, benefit finner in Gelfen fin benefit finner in Gelfen fi

at Danginder Webs Lon Species. Along y agt.

fo friecht sie ruicklings geschwind heraus, und laßt sich an die Erde herunter, benn sie hat an jedem Ende eine Deffnung gelassen. Ihre geschwinde Retirade geschicht um ber Feinde willen, die ihr nachstellen, worunter bie einfam lebenden Wespen die schlimmsten sind, die sie wegholen und in ihre Nester tragen, wie ich denn solche oft ganz voll bavon gefunden habe.

Ben ber Urt, wie fie die Blatter zusammenwickeln, habe ich eine besondere Bemer-Eine bon diesen Raupen that es bor meinen Augen. Erft fest fie fic oben auf bas Blatt. Dann fpinnt fie viele Raben, bie fie an benden Seiten anbanat, wie es Reaumur ") ben ben Blattwicklern : und rollern auf verschiedenen Baumen ge-Run find die Kerbelblatter fehr fchmal, baf bie Raupe, wenn fie mitten drauf fist, bende Rande leicht erreichen fann. Meine besondere Bemerkung hierben besteht alfo barinnen, bag die benden Rande jedesmal, wenn fie einen neuen Raden jog, merke licher jufammentraten, und fich bas Blatt immer mehr zufammenwickelte, je mehr neue Raben an der Seite und über die andern bergesvonnen wurden. Bugleich bemerkte ich, baf bie alten gaben feine Dienfte mehr thaten, wenn ein neuer gezogen murbe; fonbern gang schlaff wurden, bloß der julett gezogene Raden fchien bas Blatt frumm zu balten? Unfanglich glaubte ich, ce fen bie Schwere des Raupenforpers', ber mit dem Borbertheie le beständig auf ben gaben lag, bie Urfache von dem geschwinden Blattfrummen, worinnen es die Raupe nachmals, durch einen neu, awischen ben schon zusammengezogenen Ranben bes Blatte, gesponnenen Raden, erhielt; allein ich wurde mehr gewahr. Unter bicfen Umftanden handelt die Raupe nicht bloß burch ihre eigene Schwere, die im Grunde einer folden Wirkung nicht einmal fabig ift; fondern fie wendet felbst Rrafte an, das Blatt Und wie? zufammenzubeugen.

Sat fie zwischen die benben Blattrande einen Saben gezogen; fo faßt fie folden ans fange mit den Borberfußen und gieht ibn, ehe fie ben zweeten fpinnt, mit ben Rrallen nach fich. Diefer, borber in gerader Linie gezogene Faben, macht nun jest einen Bine fel, ber entweder ftumpfer ober icharfer ift, nachbem die Raupe ben gaben ftarfer ober ichmacher gerrt, und ba er an jedem Rande hangt, und zwischen denfelben ftraff gefpannt ift; fo kann er keinen Winkel machen, ohne zugleich bende Rande zusammenzuziehen. Da nun also bie Raupe ben Faben nach fich giebt; so muffen bie Ranbe nothwendig folgen, und fo macht fie den Unfang bes Bufammenwickelns. Bierauf fpinnt fie ben zweeten gas ben, den fie auch an ben jufammengezogenen Ranben anbangt, ohne den erften, ben fie, fo lange fie den zweeten fpinnt, im Winkel gezogen balt, lofzulaffen. Diefer zwecte balt nun das Blatt frumm, welches ber erfte ichon frumm gezogen batte, und die Raus pe lagt biefen legtern fahren, ber nun ichlaff wird und flattert. Um aber das Blatt noch mehr zusammenzuziehen, faßt fie ben zweeten Raben mit den Borberfugen, und gieht ihn eben so wie den ersten nach sich. Rolalich giehen sich die Rande noch stärker zus fammen, und diese Rrummung wird burch einen dritten Faden gehalten. gan=

<sup>4)</sup> Tom. II, Mem. 4.



### - American Standards Tire for Material States of

25. Stellform für berg, Antiër-Manfellong und gefündt, ihr setzen der mein der Geste in Steller von der Geste "en Stelle für geste der Stelle der Geste der Geste

Lider Specifies the year and date is object, not yo in all though them. One figure application, I below the final of application, and pione printed and tens. On the sec... On the cap day being from Indirector and anti-final recent is their sidgle and lifes in recept Sphere, as the Observation parlame. On higher the perturbance, was in also Sphilates legit man for rife on the Windows on "S.

• Nime Tom, Likhim, n. H. al., Phys. 11.
Minn, Q. and May 2, 400 1. N. and M. Same and M. and M.



## Bierzehnte Abhandlung.

Von den Minirraupen, oder von denen, welche inwendig in den Blattern leben, wie auch von denen, so gewöhnlicher Weise nur die Hälste von der Dicke des Blatts verzehren.

len, oder wie ein Bundel zusammenziehen, verschaffen sich dadurch nicht nur sichere Wohnungen; sondern auch selbst ihre Nahrung. Sie gelangen aber zu solchen Wohnungen nicht anders, als mit vieler Arbeit und Geschicklichsteit. Undere noch viel kleinere Raupchen hingegen mussen ebenfalls bedeckt leben; und zu solchen bedeckten Wohnungen kommen sie auf eine ganz andere Art. Sie leben inwendig in den Blättern, sogar in den allerdunnsten Blättern, welche ihnen zur Wohnung dienen \*). Sie gras ben sich zwischen die odere und untere Blatthaut ein, und verzehren das Mark zwischen benselben. Da sie so klein sind; so ist dies doch eine ziemlich räumliche Wohnung für sie, und wenn sie es nicht ist; so wissen sie soldens daburch zu ersehen, daß sie die eine Membrane des Blatts in Falten ziehen. Folglich wird es diesen Räupchen weit leichter sich ihre Wohnungen zu verschaffen, als den Blattwicklern. Sie durfen sieh nur in die Blätter einbohren, und inwendig darinnen forekriechen, so verschaffen sie sieh zugleich durch das, was sie losarbeiten, die nöthige Nahrung. Diese Raupen nennet Reallsmutt Minieraupen \*\*), weil sie wirklich die Blätter durchminien.

Es hat dieser berühmte Beobachter eine eigene Geschichte ber Blattminirer, oder derer Insesten gegeben Albie sich zwischen den Blattern einquartiren. Er handelt barinnen von verschiedenen Ministuurmern, davon sich einige in zwenflüglichte Fliegen, andere in Rafer verwandeln. Zugleich aber beschreibt er daben die Geschichte ber der Ministraupen. In

gegens

\*) Subentaneae hae minutissimae, quae intra sodii substantiam vivunt. rodunt, saepius 14 -- podae; sed sunt etiam subcutaneae Muscae, Tenthredines, Curculiones, Chrysomelae, Dermestides etc. Linu. S. N. ed. XII. p. 897. C. Swammerd. B. det R. p. 293s. G.

\*\*) Seine besonders jahone Abhandlung davon fieht Me v. Tom, III. P. I. Mem. 1 p. 1 fg. Keiner vergleiche man Bonnecs Benachtung über bie Matur, zwote Ausgabe, S. 453. Frisch Befchr. von Inf. III Eh, no. 14, 15, 16 Es find dies die fubcutaneae Linnei S. N. ed. XII. p. 898. Im sten Stud des Naturforschero S. 1 ff. habe ich ihre Geschichte geltefert, und zusgleich S. 26 ff. eines befondern Spiralminirers, init seinem, zwar fleinen, aber überaus schonen Paspilion Erwähnung gethan. G.

gegenwartigem Stud werde ich bloß von ben lettern handeln, bas liebrige belieben meine

Lefer benm Reauntur nachzuseben.

Ich werde lediglich von denen Raupchen handeln, welche die Blatter entweder in Großem, nemlich in weiten Plagen, oder in bedeckten, schmalen, und krummen Gansgen durchminiren \*). Insgemein haben diese Raupchen überhaupt nur vierzehn, oder sechs Mittelfüße; allein wir werden auch eine besondere Art kennen lernen, welche in ber Jahl und Gestalt der Füße von allen gewöhnlichen Naupen abweicht, und den allges meinen Begriff, den man von den Naupen gegeben hat, umzukehren scheinen. Gleichz wohl verwandeln sie sich in Schmetterlinge, und dies hat mich bewogen, sie unter die Raupen zu setzen.

Man kann aber auch leicht crachten, daß die Schmetterlinge, worein sich die Mis nirraupen verwandeln, erstaunlich klein \*\*) sind; indessen verdienen sie doch, daß man sie kennen lernt. Es giebt barunter welche von dem prächtigsten Farbenschmuck, die wie

Bolb und Gilber glangen, daß man fast nichts ichoners seben fann.

"Schade, sagt Reaumur ""), baß sie so flein sind, wenn man sie auch mit "ber Lupe betrachter. Sicher wurde uns die Natur nichts prachtigers, anmuthigers, und "sichoners als diese Papilions zeigen konnen, wenn sie solche nur großer gemacht hatte.

Selten kann man fie wegen ihrer Rleinfeit, und well fie des Nachts fliegen, gewahr werden. Man muß also die Raupen aufziehen, die man leicht, und fast in allen

Baumblattern finden fann +), und fo laffe man bie Papilions ausfommen.

Es giebt aber noch andere Raupen, welche, ohnerachtet sie in kleinen minirten Blattern wohnen, boch mit ben Minirraupen viel abnliches haben. Sie sind auch sehr klein, aber gar nicht lebhaft, und verzehren gemeiniglich nur die halbe Blattbicke. Die Puppen gleichen ben Minirpuppen fast vollkommen, und benderlen Papilions haben noch mehr Aehnlichkeit mit einander. In diesem Stuck werde ich nach den Minirern, von zwoen Arten solcher Raupen handeln. Konnte ich aber seht mehrere beschreiben; so wurde ich sie in eine besondere Abhandlung bringen.

Die

4) Diese lettern heißen eigentsich die Bang: bber Galleriegraber. G.

in der gangen Matur, so viel uns nemlich bekannt ist, ist des Linne Tinea occultella S. N. ed. XII, p. 899 no. 45 I. die Senstermotte, weil sie des Morgens in den Fenstern herumstattert. Sie ist kaum von der Dicke eines Pferdehaars, und man wird sie nicht anders gewahr, als wenn sie sliegt. G.

†) Die leichteste Methode bajn habe ich im sten Stud des Naturforschers S. I ff. bep verschies

benen Gelegenheiten angewiesen. Die sicherste besteht barinnen, bağ man im Julius und August
auf den Apfel. und Rirschbaumen (auf den Birnbaumen sind sie höchstelten) undhsucht, wo sich die Raupchen, gemeiniglich auf der verkehrten Blatts selte wischen den Abern eingesponnen haben. Diese Blatter lege man in verschiedene, mit gestepptem Papiere bedeckte Gläschen, und lasse die Pas pillons auskommen, wundere sich aber nicht, wenn man oft statt derselben unendlich fleine Schlupsweipen erblickt. G.

Muge

E TOTAL LE

Die gelbe vierzehnfüßige Minirraupe, welche die Apfelblätter im herbst in großen Plagen durchminirt, und die Rande derselben krumm zusammenzieht.

Auf den Apfelbaumen erblickt man im Geptember und Oftober Blatter, beren Rande an einigen Orten zusammengewickelt, und umgebogen find, Zab. XXX, Rig. 1, 2, 0b, 0b, 0b. Als ich das erstemal dergleichen Blatter gewahr wurde, bermus thete ich gleich, baf es bas Werk einiger Raupen fen, welche bie Blattranbe vermittelft eines feidenen Bewebes, nach Art fo vieler andern, vorher befchriebenen Raupen, gufams Da ich aber die gebogenen Studden genauer untersuchte; fo fas mengewickelt batten. be ich, daß es wirklich die Arbeit gewißer Raupen war, die aber die Blattrande auf els ne gang andere Art, als die, aufemmengerollt hatten, welche fich in ben aufammengewis delten Blattern fleine Wohnungen von Scide bereiten. Rury, es waren Minirraupen, welche inwendig in ben Blattern zwischen der obern und untern Blatthaut leben Tab. XXX, Sig. 1, hh, Sig. 2, h, h, h. Gie nagen bazwischen bas innere Mark ab, wels des fie verzehren. Sie miniren fie auf bie Urt, bag oben nichts ale die bloge haut abrig bleibt; unten aber laffen fie ohngefahr bie halbe Dicke bes Marts fleben. folgenden werden wir feben, warum fie bie Blattranbe umrollen, und wie fie folche an benen Orten, wo fie inwendig miniren, zusammenwickeln.

Der Herr von Reaumur hat von denen Maupen, welche die Apfelblatter in gros fen Plagen miniren, und solche zusammenwickeln, artige Beobachtungen geliefert \*); ba aber solche febr kurz sind, so will ich hier noch einige, an benselben und ihren Wers

ten, gemachte Bemerfungen, benfugen.

Wir haben bereits gemeldet, daß sie die Blatter so miniren, daß sie oben bloß die außere zarte Haut (Epiderme) übrig laßen, die indeßen zur Bedeckung der Raupe hins länglich ist. Im Herbst ist es leicht, diese minirten Stellen zu finden; denn es fallen einem sogleich viele Blätter in die Augen, deren Rande mehr, oder weniger zusammgerollt und gewieselt sind Tab. XXX, Fig. 1, 2, 0b, 0b, 0b, da man denn in der Höhlung dieser Falten immer die Wohnungen Fig. 2, h, h, h, h, Fig. 3, h H fleiner Mäupchen ans trifft. Einige Blätter haben dren oder vier minirte Stellen, in deren seder ein Räupschen logirt. Auf der obern Blattseite sind diese Stellen braun, weil daselbst die außerste Haut vertrocknet ist, um sie herum aber, sind alle Rände weiß Fig. 3, h H, wie sie denn auch keine regelmäßige; sondern nach den Umständen verschiedene Gestalt haben.

Das merkwürdigste an biesen minirten Wohnungen ist die obere, von dem Mark abgezogene haut mit verschiedenen Runzeln, oder Kanten (arretes), wie sie der herr von Reaumur nennt, die langs den Wohnungen, oder dem Blatte herunterlaufen. Ben Big. 3, Tab. XXX sieht man biese Runzeln sehr beutlich. Sie sind bem scharfsichtigen

E

<sup>\*)</sup> Mem. Tom. III. Part. I. Mem. 1. p. 27. v. Geer Infekt. 3. Qu.

Auge eines Reallmurs nicht entgangen. Er sagt und \*): daß fie aus Falten besteichen, welche bie Raupe an ber Haut vermittelst einiger Schichten oder Faben Seibe, fast auf eben bie Art mache, wie andere Raupen badurch ganze Blatter zusammenwirkeln.

Ilm aber davon recht gewiß zu werben, daß diese Runzeln nichts anders, als wirfz liche Falten der Haut sind, habe ich versucht, die Haut mit den Fingern gerade zu ziehen, und recht glatt zu machen, welches mir auch vollsommen glückte. Denn sie wurde ganz eben und glatt, die Runzeln verschwanden: ein augenscheinlicher Beweiß, daß es wahre Hautsalten waren. Da ich die Haut anzog, riß sie etwaß ein, daß ichs hören konnte, wie etwaß der Schall von zerrisenem Papiere ist. Dieser Schall konnte von nichts anders, als von denen zerrissenen Fäden Seide herrühren, wodurch diese Falten angezogen find. Wenn ich nun die Haut mit benden Händen straff gezogen hatte; so ließ ich wieder nach, und alsbenn kamen die Falten gleich wieder zum Vorschein, weil die Haut dazu einmal die Unlage hatte, indem sie trocken geworden war, nachdem sie Raupe in Falten gezogen hatte. Zog ich sie nun aufs neue an; so hörte ich den Schall nicht weiter, und die Falten verloren sich ohne Widerstand, weil daran keine Fäden mehr zerreißen durften.

Hier will ich Reattmitt's ") Worte anfahren, was die Falten an ber Saut

thun, und mas fie ber Raupe fur Dienfte leiften.

"Sie verfürzen, sagt er, die Haut, und folglich mußen sich die benden Fas"sern (oder die benden Stellen des Blatts), woran sie hangt, zusammenziehen, und
"die gegenseitige, mit dem Mark noch angefüllte Haut, muß sich ebenfalls krummen,
"und außerlich etwas in die Hohe getrieben werden. Der Vortheil, den das Inself das
"von hat, fällt in die Augen. Es verschafft sich dadurch eine höhere Wohnung, oder es
"sormirt sich im Blatte eine Höhlung, die der Größe seines Körpers, und denen, bars
"innen zu machenden Bewegungen, proportionirt ist. Die Haut reibt sich nicht am
"Körper, wie sie sonst unaufhörlich thun wurde. Das hat also das Inselt nun nicht mehr

Unfer Beobachter fest noch hinzu \*\*\*): "man könne fich bavon leicht überzeugen, staß die Minirer ber Apfelblatter bie abgezogene Haut mit Seide überfpannen, man aburfe nur die kleinen Logen, und zwar an der biefen Blattseite öffnen; so werde man zewahr werden, daß alle Rande der an die Haut stoßenden fleischichten Substanz weiß

"waren, biefelbe hingegen nicht weit bavon noch gang grunlich fen.

Dies, dunkt mich, beweise zur Gnuge, daß diese Naupen ble außere garte Haut mit einem seidenen Gewebe überziehen. Allein ich wollte das selbst sehen, was Realls mur bemerkt hatte. Ich öffnete also eine Mine, und sahe nicht nur das, was der Bes obache

<sup>\*)</sup> Mêm. Tom. III. Part. I, Mêm. 1. p. 25.

\*\*\* Mêm. Tom. III, Part. I, Mêm. 1, p. 27.

obachter erzählt; sondern ich wurde noch mehr gewahr: bag nemlich bie ganze haut mit Seide überzogen war, denn sie war ganz weiß. Ja es gelang mir sogar vermittelst eines spiken Instruments bas Bewebe von der haut abzuziehen.

3d fand auch noch andere Upfelblatter, die aber auf eine gang verschiedene Urt mie Insgemein befinden fich baran bie minirten Stellen Sab. XXX, Fig. 4, nirt waren. ph, ph, mitten auf einer ber benden Blatthalften, zwischen der hauptaber und bem Ja oft liegt in einem Blatte auf jeber Seite der Aber eine folche Mine. find hier aber ganz platt, ohne daß man an der abgezogenen Haut merkliche Falten wahre nehmen follte, es befinden fich baran nur einige leichte, burch bas Wertrocknen berfelben Ich habe auch bie innere Seite der haut febr genau unterfucht, entstandene Rungeln. aber nicht das mindefte von Gewebe entbeden konnen, fie mar alfo feinesweges, wie bie vorigen Minen mit Scibe überzogen. Ein Umstand, ber fich burch die Durchsichtigkeit ber garten Saut bestätigte. Die Raupen, fo biefe Bohnungen machen, trennen bie obere haut bom Blatte. Bill man also die minirten Stellen finden; so muß man bas Blatt von oben besehen. Für jest habe ich noch nicht untersucht, ob biese Minirraupen mit den borigen von einerlen Art find; die berfcbiedene Art aber, wie fie bie Blatter mis niren, icheint auch eine verschiedene Urt ber Raupen anzuzeigen. Doch ich fahre in ber Geschichte berer fort, welche die abgesonderte Saut in Falten ziehen.

Ich habe schon mehrmal gesagt, daß es sehr kleine Raupchen Tab. XXX, Jig. 5, und zwar die kleinsten in ihrer Art sind, deren kange nur brittehalb kinien beträgt. Von Farbe sind sie recht schon gelb; ber Kopf aber Fig. 6, t, und ein Theil des ersten Rinz ges braun. Nach dem Reaumurschen Plan gehoren sie zu seiner dritten Klasse \*). Sie haben vierzehn Füße, als sechs spize Vorderfüße Kig. 7, aa, bb, cc, an den dren ersten Ningen; sechs membrandse oder stumpfe Bauchsüße, dd, cc, ff, am sten, 7ten und 8ten Ringe, und am letzten Ninge zween Hinterfüße gg. Der-9te, 10te und 11te Ring ist ohne Füße, oder an denen, zwischen dem letzten Paar Mirtel = und den Hinz terfüßen besindlichen dren Ringen, sigen keine Füße. Die vierzehnfüßigen Raupen der Zwoten Klaße haben auch dren Ringe ohne Füße, welche aber zwischen dem letzten Paar Border = und dem ersten Paar der Wittelssiße sien.

Die Bauchfuse find mit braunen Sakchen besetht; ich habe aber nicht genau uns deiden konnen, ob sie in einem ganzen ober halben Kranze saßen. Oft habe ich bemerkt, baß bas Raupchen seine Bauchfuße auf eben bie Urt, wie die Schnecken ihre Sorner, ein und ausziehen konnte; alsbeun sehen sie wie ein hohler Trichter aus, dessen fem Grund sich durch bas Ende des Jußes formiret, und verlieren sich bennahe gang inwendig im Korper.

E 2 Der

E DIEGO

<sup>\*\*)</sup> S. die erste Abhandlung. C. 5 \* \* \*). G. Bauchfüße hatten ben vollständigen Hakenfraug.

\*\*\*) Ich habe sie an den mehresten Minirrau. S. des Naturforschers zies Stud C. 67. E. pen im gangen Zirkel gesehen; ich will sagen: die

Der Ropf Tab. XXX, Fig. 6, t ift gegen bie Größe bes Körpers flein; ber Leib besteht aus zwölf merklichen Ubsägen, worauf bin und wieder einige kurze Hadrchen sigen. Man merke noch, bag der Körper dicht am Ropfe am dicksten ist, und hernach bergestalt abninunt, daß ber Schwanz nur halb so bick, als ber Vordertheil ift.

Sest man, die Raupen auf eine glatte Flache, als auf einen Tisch; so konnen sie fast gar nicht fortkommen. Eben so wenig sind sie auch im Stande, weit zu kriechen, weil sie als Raupen ihre Lebenszeit in bem engen Bezirk eines Blatts zubringen sollen, wo sie die Nahrung gleich ben der Hand, und also nicht weit zu suchen haben.

Bu Anfang des hornungs im folgenden Jahre offnete ich verschiedenc Wohnungen biefer Raupchen, um zu feben, ob fie ihre Gestalt verandert hatten; sie waren aber noch

alle in ihrem erften Buftande, und fehr munter, inbem fie fich bewegten.

Machber hatte ich nicht eber, als im Julius wieder Gelegenheit, fie zu untersus den, da fie fich denn bereits in fleine Schmetterlinge verwandelt hatten, die ich, nebst ben

Puppenhulfen, todt im Glafe fand.

Die Puppen sind langlicht und braun Tab. XXX, Fig. 8, 9. Das Bruftstud Sig. 9, ab, das Studt nemlich, woran die Fühlhorner, der Saugerußel, die Flügel und Füße bes fünftigen Schmetterlings liegen, geht bennahe die and Schwanzende. Um Kopfe sist ein kleiner spiger Theil, wie ein Wogelschnabel c, ber Rücken aber ist oben rundlicht, und mit einigen feinen Haarchen bewachsen.

Die ausgekommenen Schmetterlinge Lab. XXX, Fig. 12 sind wegen ihrer prachtigen Farben überaus niedliche Fig 10, 11, aber sehr kleine Wögelchen \*). Die Obersflügel sind gegen ihre tange sehr schmal. Der Grund derselben ist so glanzend weiß, wie polirtes Silber, mit großen Flecken und braunen Streifen, welche in einer gewissen Richtung, zumal wenn sie in die Sonne kommen, wie das schönste Gold strahlen. Rurz, diese Schmetterlinge scheinen Silber, mit Gold gesteckt zu sehn. Ben Fig. 10, 11, sieht man die tage dieser Flecke. Die Goldstecke sind in Schwarz gezeichnet. Die Schmete terlinge der Minitraupen in den Rüsterblättern sind noch prächtiger, und scheinen ganz Bold mit einigen Silberstreisen zu sehn \*\*).

Ben unsern Papilions sind die Oberflügel noch an der innern Seite nach hinten zu, mit einer schönen Franze langer Haare oder Federchen bordirt, die etwas in die Sohe stes ben, und eine Art von Schwanze formiren, weshalb sie Reaumur mit einem Hahnens schwanze

\*\*) Rach Reaumiles Zeugnif aber sollen bie von ben Minirraupen der Saselblätter die schönzsten sein. S. das ste St. des Naturforschers S. 70. 7t. Was die Schönheit berrifft, vergleiche man hierbep ben Papilion der Apsel- und Bitnraupen, Phal. Tin Pomonella Linn. p. 902, no. 401 in Rosels I. B. Nachtv. 4tt Kl. Sab. 13, Sis. 4, 5. G.

b-151=Ma

<sup>\*)</sup> Mach dem Linn. ed. XII, p. 898 no. 445. Phal. Tinea Rocfella, der Sicherbuckel omnium pulcherrima Clerk. Phal. t. 12, f. 12, Faum. fuec. 1406. Frisch Jul. 3, S. 31. t. 4. de Geer Tom. II. Part. I. Mem 6. p. 495. no 6; Fabric. S. E. p. 665. Süßlin schweizer. Jus. p. 43. n. 847. Müller L. M. S. V. B. I Eb. p. 755. no. 445. Müller Faun. Fried. p. 56. no. 301 G.

schwanze verglichen bat, ben man aber hier an ben tobten nicht mehr gewahr wird, weil an solchen die Flügel an ben Seiten herabhangen, und ber Schwanz nicht in die Hohe steht \*).

Die Unterflügel Tab. XXX, Fig. 13, find ganz anders, als ben den großen Schnetterlingen, und vollfommen wie Bogelfebern gestaltet. Sie bestehen aus einem Riel ab, ber auf jeder Seite mit sehr feinen und ziemlich langen Haaren, oder Barten besetz ist. Es sehen aber diese Barte wie einfache, und sich in eine feine Spise verlier rende Haare aus, die, als die eigentlichen Federn, keine andere kleine Nebenbarte has ben "). Die Russe sind nach der Große des Rorpers zu rechnen, sehr lang.

Reaumir fagt: er habe ben Saugerußel diefer kleinen Schmetterlinge nicht konnen zu Besicht bekommen. Ich habe ihn aber deutlich geschen. Er ift ziemlich lang, und liegt zwischen zwo kleinen lauglichten sehr feinen Bartspigen. Die Fühlichrner sind

fonisch : fabenformig und gefornelt.

Die weißlichgelbe, vierzehnsüßige Minieraupe, welche in den Erlenblattern große Plage gräßt, und an der untern Blatthaut eine Falte, wie eine Runzel macht.

Bu Unfange bes Junius trifft man in den Erlenblattern Raupchen an, welche fie fast auf eben die Urt durchminiren, als Requitite von den Minirern der Eichblat-

ter ergable.

Untersucht man ein soldies Erlenblate unten Tab. XXXI, Fig. 1 nur ein wenig; so merkt man gleich, daß einige Raupchen barinnen wohnen. Denn es fallen einem gleich die hellgrunen und weißlichen Plage m, m, m, in die Augen, da das Uebrige ganz duns kelgrun ist. Man sieht auch, daß diese Plage etwas erhabener, als die übrigen Stels len auf dem Blatte liegen, und daß sie in der Mitte nach der Lange herunter eine noch höher liegende Kante a, a, a, haben. Diese weißlichen Plage sind nun nichts anders als die Minen gewisser Raupchen, die ihnen zur Wohnung dienen. Sie sind weit hells grüner, als das Uebrige des Blatts, weil die Raupen das innere Mark des Blatts wege gegraben, verzehrt, und also nichts als die untere Haut übrig gelassen haben. Auf dies ser Haut liegt die vorgedachte Kante oder Runzel. Zerreißt man diese dußere zarte Haut; so kömmt entweder eine Raupe, oder eine Puppe in einem Gespinnste zum Vorschein, wie wir balb in der Folge hören werden.

E 3 Diefe

890, no. 389 hat auch einen solchen Sahnenschwatts. G. \*\*\*) S. das 5te Stud des Maturforschers

Tab. 1, Fig. 11. 3.

<sup>5)</sup> S. Reaumur Tom. III, P. I. Mém. p. 32. stes St. des Naturforschers Tab. 1. Fig. 10, h, f. Rösel I B. Nachtv. 4te Kl. Tab. 10, Fig. 5. Das Wögelchen von der fleinen Kohl. und Salatraupe, Phal. Tinez Xylostella Linn, p.

Diese hellgrunen Blattstücken, ober diese minirten Plage, sind insgemein nicht so breit, als sie lang sind, Tab. XXXI, Fig. 1, m, m, m, und liegen bicht ben ber Hauptader Fig. 3, dec, zwischen den benden Seitenrippen cc, dd, des Blatts, so daß sie von dren Seiten an diese bren Adern stoßen, und also die ganze Halfte, oder ohngefahr den Raum zwischen zwo Scitchrippen Fig. 1, 3, einnehmen. Dieser ganze Plat ist inwendig minirt, die Naupe verzehrt barinnen fast alles Mark, so daß nur die untere Haut übrig bleibt, und auf der andern Seite, sieht man oben auf dem Blatte die odere Haut, worunter nur noch ein Bischen Mark befindlich ist. Erst nagt sie als les an der untern Blatthaut befindliche Mark weg, und verzehrt solches; nachher mit nirt sie auch dabon etwas von der obern Haut ab.

Die Runzel Tab. XXXI, Fig. 1, a, a, a, auf ber untern Blatthaut, bie in dem minirten Platze langs heruntergeht, theilt fich gleichsam in zwen gleiche Stucke, und ist sehr merkwurdig. Sie ist eben so beschaffen, als auf van Wohnungen der Upfelblatts Minirer. Es ist nichts anders als eine an der Haut selbst gezogene Falte, wie man unter der Lure deutlich gewahr wird Fig. 3, a. In dem vorigen Urtifel habe ich bereits der Absicht dieser Falten erwähnt. Die benden Seitenrippen des Blatts mulsen sich nacher zusammenziehen Fig. 1, b b, die odere Haut des minirten Plazes wird dadurch halbe rund Fig. 1, c, Fig. 2, m, m, und muß sich keumm ziehen, folglich wird dadurch die Wohnung der Raupe geräumiger, und sie gewinnt mehr Plaz, ihre nothigen Bewegungen zu machen. Merkwurdig ist es, daß auf jedem minirten Plaze, wie auf den Eichblättern, allezeit nur eine einzige solche Runzel liegt.

Ich habe bereits gefagt, daß auch die Raupe das Mark an der obern Blatthaut abnage; allein sie verzehrt es hier nicht ganz, sondern nur kleine Stucken babon, da hingegen das Mark an der untern Haut ganz aufgefressen wird. Betrachtet man ein mis nirtes Blatt von oben; so kann man die minirten Plage leicht erkennen; denn man wird außer der kleinen Rundung, verschiedene hellbraume Flecke gewahr Tab. XXXI, Fig. 2, m, m, und da, wo sich diese Flecke zeigen, ist das innere Mark weggefressen, und die bloße Haut übrig geblieben, welche bald vertrocknet, und hellbraun wird. Zuweilen Ilegen die minirten Stucken mitten in der einen Blatthalfte zwischen zwo Seitenrippen,

und geben aledenn nicht bis an bie große Aber ober Rippe; bles ift aber feltener.

Ich diffnete eine solche Wohnung, um die innere Beschaffenheit der Runzel zu ses hen, und merkte gleich, daß die Stellen um derfelben herum Fig. 4, a, weiß s s, die übris ge Haut aber hellgrun war. Hierauf zog ich mit einer spisen Nadel von der Haut einen Theil des seidenen Gewebes ab, welches die Raupe darüber gesponnen hatte; dadurch kam die Höhlung der Falte zum Worschein, und es glückte mir auch ihre Rande lofzumachen, und sie badurch zum Theil gerade zu ziehen Tab. XXXI, Fig. 4, 0. Diese Bemerkung kann zur Bestätigung dessen dienen, was wir bey Gelegenheit der Apfelblatt, Minirer, von der Bildung der außern Hautfalten gesagt haben. In der Höhlung der geöfsneten Mine

Mine fant ich bas Raupchen , fo der Wertmeifter bicfes gangen Bebaus bes mar.

Die Raupen von biefer Art find febr flein Fig. 5, und ohngefahr nur anderthalb Linien lang; aber gegen ihre lange befonbere ben Borberringen Rig. 7, 111, ziemlich bid, Big. 6, 7, hinterwarts hingegen nimmt der Leib wieber ab Sig. 7, pp. ben Rorper ift ber Ropf Rig. 6, t, febr flein, bat auf jeder Seite einen braunen Bleck, und ift mit zween Zahnen bewaffnet, womit bie Raupe das innere Blattmark abnagt. Die Farbe des Korpers ift weißlichgelb. Langs bem Mucken lauft eine rothliche Streife . bie unter bem Bergroßerungeglafe burchfichtig ift. Es ift die große Pulsader ber Raus Diese Maupen haben vierzehn Suffe, ober feche Bauchfuße, bie am oten, zeen und Bren Ringe figen Cab. XXXI, Fig. 7, m, m, m, daß alfb zwischen bem festen Paar biefer Fuße, und ben hinterfußen pp, bren ledige Ringe liegen. Die Bauchfuße find febr furg, und man wurde fie faum gewahr werben, wenn nicht die braunen Safchen, womit fie befest find, ihre Lage zeigten. Die hornartigen Borberfuße find furz und diet iii, wie ein Regel, beffen Grundtheil ziemlich groß ift. Leib und Ropf find mit vielen feinen, ziemlich langen Saaren bewachsen. Gelten figen fie gerabe, sondern insgemein im Bogen gefrummt, oft auch wie ein S.

Wenn die Bermandlungszeit fommt; fo macht die Raupe zwischen ben benden Saus ten bes minirten Blatte, bon weißer Geide, ein fleines enformiges febr gartes Befpinne fte Sab. XXXI, Rig. 8, c, deffen Wande fie mit Rornern ihres Unrathe befoftiget, Big. 9, cdc. welche um das Gespinnfte eine giemlich bicke Schicht formiren; Wenn fich ein großes Thier eine Wohnung, oder ein Mest von seinem eigenen Unrath machen wollte; fo wurde mans als eine cfelhafte Kreatur betrachten , deren Unreinlichfeit faum auszustehen mare \*). Indeffen fann man fich nicht entbrechen, Die fleinen Gespinnfte unserer Raupen mit Bergnugen gut feben; ja man muß die nette und regelmäßige Ords nung bewundern, in welcher die Korner des Unrathe jur Bedeckung des Gespinnftes ges legt find, und da das Infekt fo klein ift; fo kann man die Materie, woraus es fich hier eine bequeme Wohnung bereitet bat, ohne Ecfel ansehen. Urtig mare es, wenn man Die Raupe in ber Arbeit überraichen, und feben fonnte, wie fie bie Unrachforner verbins bet; da fie aber innerhalb des Blatts arbeitet, fo ift es fcmver, ben Augenblick, ba fie anfangt, auszuspahen. Die Minirraupen ber Gichblatter, beren Reaumur gebenft ") machen ebenfalls ein gartes Gefpinnfte, bas fie mit ihrem Unrath bedecken,

2016

ein ftinkenber Wogel ift, baber er auch an manden Orien ber Stinf : ober Dreckhabn genennet wird. . E. Müllers aussubriich: Ertlatung bes & M. & II. Theil, G. 250. G.

\*\*) Mem. Tom. III. Part. I. Mem. 1. p. 29.

<sup>\*)</sup> Inswischen hat man boch icon hier in Deutschland an tem gemeinen Wiedebopf, Upapa Epups, Das Benfpiel. eines Dogels, ber fein Meft von Roth und allerhand Unrelnfgleiten bauet, und feiner außeilichen Bierbe obnerachret

Als ich ohngefähr um ben 13ten Junius diese Gespinnste offnete, fand ich die Pupp pen barinnen Tab. XXXI, Fig. 9. Eine solche Puppe Fig. 10 ist länglicht, schmal, und etwas länger als eine Linie, der Bauch kegelkörmig, und endigt sich in eine rundliche te Svihe Tab. XXXI, Fig. 10, p, woran zuleht dren oder vier Haken sigen. Das Brustlück ab nimmt viel Raum ein, die Jutterale der Fühlhorner und Fühe erstrecken sich bennahe die and Ende, und liegen wie Schnüre auf denselben ob. Bon der Seis te sieht der Ropf wie ein Bogelkopf aus, de k, weran sich ein kegelkörmiger, spitz zugehens der Theil e zeigt, der einem Schnabel ähnlich ist, und hier am Ropke, wie ein Bogelks schnabel stehr. Diese Rehnlichkeit wird durch die Angen der Puppe d, oder vielmehr des hier eingeschlossenen Papilions vermehrt. Unter dem Ropke besindet sich ein kleiner Haars busch g, und hin und wieder am Leide siene auch noch verschiedene Haärchen. Die Pupp pe ist hellbraun und gelblich, wenn man sie anrührt, schlägt sie um sich.

Ohngeführ acht Tage nachher kam ber Bogel aus Tab. XXXI, Fig. 11, 12, \*), ber mit ben Schmetterlingen der Apfelblattummirer viel ahnliches hat. Er ist sehr klein, die Flügel sind gegen ihre tange sehr schmal, und die Oberstügel stehen hinten in die Hoshe, wo sie mit einer schönen Franze langer Haare Fig. 12, 999 verbramt sind. Die Farben dieser Schmetterlinge sind überaus reizend. Die Grundfarbe der Oberstügel ist gelblich, und hat etwas goldglanzendes, aber ziemlich braun und dunkel. Auf diesem gelblichen Grunde liegen große ungleiche Silberstecke ppp, mit schwarzem Rande, welsches ein artiges Anschen giebt. Am Ende der Flügel zeigt sich noch ein länglichter schwarzer Pleck n. Ropf, Leib, Füsse und Fühlhorner sind so weiß, wie polittes Silber, die Augen aber schwarz.

Der Kopf ist sehr rauch, und hat einen langen haarbusch Tab. XXXI, Fig. 12, h. Unter bemselben befindet sich ein gelblichweißer, zwen: oder brenmal spiralformig geswundener Saugerüsel t, der zwischen zwo länglichten und kegelformigen Bartspissen b liegt. Die Fühlhorner sind lange gekornelte Faben, die sich aber in keine keine Spige berlieren; sondern am Ende bennahe so diek, als anderswo, und ganz tundlicht sind. Die Jüse i sind gegen die Größe des Insekts lang, am Ende braungesteckt, und sehr haaricht, die Unterflügel grau, und übrigens wie ben ben Schmetterlingen der Apfele blattminirer.

Diese unsere Schmetterlinge find febr hurrig, und fliegen überaus geschwind. Sind fie im Blase eingesperrt; so fterben sie nach einigen Tagen.

Der

5 b-171 Wa

<sup>\*)</sup> Rach dem Linne S. N. ed. XII. p. 898. I Th G. 558. Maller L.N. E. V B. I. Th. no. 447 ist es Phal. Tinea Rajella, die Erlens pag. 1755. no. 447. Swammerd. Bib. der R. motte. de Geer Tom. II, Part. I, Mém. 6. p. 495. p. 298 t. 44, f. 18-21. G. no. 5. Fabric. S. B. p. 666. Gleditsch Forstwis.

Der gelbe Ganggraber in den Rosenblattern mit achtzehn gleichen hautigen und stumpfen, aber keinen spigen hornartigen Füßen\*)

In den Herbstmonaten, September und Oftober, findet man sowohl auf ben wilden, als Gartenrosensticken, Blatter, auf welchen man braune, wellenformige, und gleichsam durcheinander geschlungene Streifen Tab. XXXI, Fig. 13, be, be, be, be, u. s. w. bemerkt. Man darf sie nur etwas betrachten, so sieht man gleich, baß es mistirte Gange sind, welche kleine Insekten innerhalb dem Blatte gemacht haben "). Halt man sie gegen das licht, so sieht man inwendig den Minirer, ba, wo das dietste Ende des Ganges ist, beutlich liegen Tab. XXXI, Fig. 13. w, w, w. \*\*\*).

Die Raupen Fig. 16, 17, welche hier dergleichen Bange machen, verdienen wegen ihrer sonderbaren Gestalt, die sie von allen andern bisher bekannten Arten merklich unterscheidet, vorzüglich bemerkt zu werden. In Absücht ihrer Gestalt, und der Bildung einiger ihrer Theile, sollte man sie bloß für Würmer oder Maden halten; denn sie haben wie die Afterraupen achtzehn gleiche, ganz hautige stumpfe Füße Tab.XXXI, Fig. 17, ppp u. s. w, welche auch mit keinen dergleichen Hatchen, wie ben den eigentlichen wahr ren Raupen, versehen sind. Ich hielt sie aufänglich selbst für eine besondere Art von Maden. Denn war ich wieder geneigt, sie als Afterraupen anzusehen. Da sie aber keine spie hornartige Vorderfüße hatten; so konnten sie wohl nicht füglich zu dieser Klaße gehören. Rurz, ich blieb ben meiner Mennung, daß es Würmer waren, die daß ich ben ihrer lesten Verwandlung, da wahre Schmetterlinge erschienen, eines andern belehrt wurde.

Es

\*) Dies ist die besondere Raupe, die unsere bisherigen Rlaßisicationen nach den Füßen dieser Juselten vereitelt, und deren Geschichte ich im IV. Stuck des Maturforschers G. 11 im Auszuge mit Anmerfungen geliefert habe. G.

\*\*) Dies ist die 2te Rlasse der Reaumur-schen Minitraupen, Mem. Tom. Ill, Mem. 1, p. 3, Naturforscher IV. St. S. 2. G.

Banggraber allemal am dickten Ende der Gallerie liegt. Da er immer in dem Gange fortmintet, und das Mart des Blatts seine Speise ist; so wird er von Tage zu Tage größer, sein Körperchen wächst, seine Wohnung wird geräumiger, und da er nicht rückwärts gehen kann, weil sein Körper nicht mehr in den engen Kanal seiner Jugend passen wärde; so muß er nothwendig allemal am dicken Ende des Ganges anzutressen seyn. Man kann ihn nicht nur selbst darunnen liegen, sondern mit einer mäßigen Lupe arbeiten und das Mark abna.

gen feben. Er liegt aber allegeit mit bem Ruden nach ber untern Blattfeite ju, und vergehrt bas Mart der obern, folglich ift er flete mit den Guf. fen bem Aluge jugefehrt , wenn man bas Blatt von oben beficht; und die untere Blattfeite gegen bas Licht halt. Ich fann meinen Lefern, und allen Liebhabern der Maturgefdichte feinen augenehmern Unblick munichen. Wie groß wird ber Gote in meis nen Mugen, der bem Bieb fein Futter giebt, benen jungen Raben, die ihn anrufen, ber den Bes bemoth, und dies unfichebare Würmchen in einer fo fleinen, und boch fur baffelbe fo fichern Wohnung, mit gleicher Gute fpeifet ? Die mes nig gebraucht es ju feinem furgen Lebenslaufe, und wie viel tonnte ihm ein Blatt geben, wennes jum langern Leben bestimmt mare? Oft leben an bie drepfig in einem Slatte, und haben genug, haben alles überflußig. Geine Bute ift, fo weit bie Grengen ber Schöpfung gebn, und wo find fie? G. bas V Ct. Des Maturforschers C. 7, 1. 7.

Es ist eine allgemeine Regel, daß alle Schmetterlinge Raupen gewesen sind; man hat aber auch angenommen, daß eigentliche Raupen niemals nicht als sechzehn Juse haben, darunter die sechs Vorderfüße hornartig, kegelformig und am Ende zuges spizt, die übrigen aber hautig oder membrands, und mit kleinen hakchen versehen sind. Dies ist die Veschreibung, die ich in der ersten Abhandlung gegeben habe, worimmen ich dem Reaumir gefolgt bin.

hier aber haben wir Raupen, die sich in wahre Schmelterlinge verwandeln, und gleichwohl achtzehn Tüße, und zwar lauter solche Jüße haben, die alle gleichgestaltet, die alle hautig und fleischicht, ohne Haken sind, und denen die spiken hornartigen Borz derfüße ganzlich sehlen. Folglich sind sie von den gewöhnlichen Raupen, nicht nur in der Zahl, sondern auch in der, Gestalt der Füße unterschieden. Rann man ihnen aber des halb den Namen der Raupen versagen? ich denke nicht. So bald es ausgemacht ist, daß sie sich in wahre Schmetterlinge verwandeln, so müßen sie natürlicher Weise zu denen Insetz ten gerechnet werden, aus welchen Schmetterlinge entstehen; diese aber heißen Raupen, folglich muß man auch unsern kleinen Rosenblattminirern eben diesen Namen beztegen. Bloß der letzte Zustand eines Insetzs, der Stand seiner Bollsommenheit, niuß es ente scheiden, wozu es eigentlich gehöre. Folglich sind diese unsere kleinen Insetzen wahre Raupen; aber Raupen einer ganz neuen und besondern Rlaße.

An sich sind sie sehr klein Tab. XXXI, Jig. 14, und höchstens nur zwo Linien lang. Die Farbeist ein schönes Gelb, das ins Draniengelbe spielt, der Kopf aber Fig. 16, In h braun. Der Leib Im n besteht aus zwolf Absasen, und wird nach dem Schwanze zu immer dunner, ist aber mit einigen sehr feinen Haarden bewachsen. Wegen der durchsichtigen Haut kann man einige innere Theile sehen, die ich aber nicht genugsam untersucht habe, umsdavon etwas gewisses zu sagen. Um Kopfe sien zween platte und dunne Zahne, die folglich sehr geschieft sind, das Mark im Blatte abzunagen, ohne die obere Haut zu beschädigen. Wären sie dieser; so wurde das Insest in einem so zarren Blatte nicht sicher arbeiten können ). Diese Zahne stehen am Kopfe weit hervor, und formiren daselbst gleichsam eine Spige Tab. XXXI, Fig. 17, t, wie man beutlich wahrz nimmt, wenn man das Insest von der Seite betrachtet. Unter dem Kopfe besindet sich das Spinnwertzeug, wie ein länglichtes Bärzchen, so ziemlich, wie ben andern Mauspen, beschaffen ist. Es ist schwer zu erkennen, und ich habe nur zu der Zeit ziemlich beutlich wahrzenommen, wenn ein, erst von der Raupe gesponnener Faden, daran hing. Wir werden in der Folge sehen, wozu ihnen die Gabe zu spinnen Indthig sen.

Will man die merkwurdigen Fuße recht feben, so muß man die Naupe unter einem guten Bergroßerungsglase, von der Seite Tab. XXXI, Fig. 17 betrachten. Es sind ihrer achtzehrt PPPP, u. f. w. welche langs bem Bauche in zwo Linien, ober Paarweise sigen. Sie sind

ben

<sup>\*)</sup> Bep biefem Umfante G. Die Anmertung im IV. Stud bes Maturforfchere, G. 13. G.

den hautigen Fußen der Afterraupen vollkommen gleich. Ihre Gestalt piramibalisch, oder kegelformig, und ohne hakchen. Auch in Absicht ihrer kage sind sie von andern Naupenfüßen unterschieden; benn sie sigen an den neun, nach dem ersten, unmittelbar folgenden Ringen, so daß jeder Ringein Paar hat; folglich fehlen siedem ersten, eilften und zwölften, als dem letten. Ich habe diese Raupen sehr oft, und viele nach einanz der beobachtet, um mich von der Zahl und Gestalt ihrer Füße gehörig zu überzeugen. Dies geschahe 1737. Doch ließ ich mich daran nicht genügen. Neun Jahre hernach sing ich meine Beobachtungen wieder an, untersuchte die Füße dieser Raupen 1746 aufs neue, und fand sie stets einmal wie das andere. Neue und sonderbare Entdeckungen aber kann man nicht genugsam bestätigen.

In ben Mémoires de Mathematique et de Physique, presentés à l'Academie Royale des Sciences par divers Scavans, Tom. I. pag. 177. hat ber Commandeur von Maleta, Gobeheu von Riville eine Minirraupe ver Weinblätter beschrieben, welche gar keine Füße hat "). Also schon zwenerlen Raupen, die von der gewöhnlichen Gestalt der andern ausnehmend abweichen. Wer hat sich jemals einfallen laßen, daß man Raupent ohne spige Vorderfüße, sogar ohnsüßige entdecken wurde? Diese benden Arten scheinen gleichsam bazu gemacht zu senn, die Systemschmiede zu verwirren, und die allegemeine Beschreibung dieser Insesten außerst schwer zu machen.

Unsere Mosenblattminirer tonnen auf allen Urten von Korpern gehen, sie mogen schief ober gerabe senn. Da aber ihre Füße keine Hakthen haben; so konnen sie sich auch damit nirgends anhalten. Dazu bedienen sie sich einer klebrichten Materie, womit ihr ganzer Korper samt den Füßen überzogen ift, womit sie sich also leicht anhalten, und auf allen Korpern geben konnen.

Es miniren aber diese Raupchen, erwähntermaßen, inwendig in ben Blattern, und machen barinnen gewisse hohle Bange. Man findet oft dren verschiedene Gange auf den Blattern, die auch von so viel Raupen gemacht sind; insgemein aber wohnt in jedem Blatte nur eine.

Will man sehen ob die Blatter minirt sind; so muß man sie von oben betrachten. Denn das Insett minirt sie so, daß an dieser Seite nur die bloße Haut übrig bleibt; die uns tere haut aber behålt einen Theil des Marks, indem die Maupen nur die halbe Dicke von dem Blattmark verzehren. Halt man das Blatt aber gegen das Licht; so kann man von benden Seiten gleich gut sehen, ob es bewohnt sen. Vermittelst einer Lupe bemerkt man alsdenn sehr deutlich, wie die Raupe minire, mit den benden Zähnen das Mark abnage, immer ein Stückshen nach dem andern abreiße, und verzehre.

Die Gange gehen nicht immer in gerader Linie; sondern machen verschiedene ungleiz che Krummen und Wendungen Tab. XXXI, Fig. 13, de, de u. s. w. Da die Raupe bald

<sup>\*)</sup> Den Auszug dieser sonderbaren Geschichte turforschers S. 16 ff. geliesert. G. habe ich nach dem Original im IV. Studdes Mas

Balb auf dieser, balb auf jener Seite minirt; so geht sie oft burch einen schon gemachten Gang queerburch, so baß sich baselbst die Gange freuzen Fig. 13, k. Wenn zwen oder brey Raupen zugleich in einem Blatte wohnen; so ist es schwer, den Anfang und das Ende von jedem Gange zu sinden, weil sie so viel Umwege nehmen, und sich an verschiedenen Orzten freuzen. Außerdem aber kann man den Ursprung eines Ganges, oder den Ort, wo das Räupchen die Mine angefangen, leicht entbecken. Man kann aber auch leicht erachten, wie klein ein solches, erst aus dem En gekommenes Räupchen senn müße\*), welches indessen gleich anfängt sich einzugraben. Je größer es wird, desto größer muß auch seis ne Wohnung im Blatte senn, die es durch das Abnagen des Marks, so seine Speise ist, beständig vergrößert. Folglich muß auch sein Gang immer geräumiger werden; je welter es im Blatte fortminirt, welches die Erfahrung bestätiget. Denn benm ersten Ansange der Mine Tab. XXXI, Fig. 13, b, b, b, u. s. w. ist der Gang nicht dieser, als ein Haar, wird aber hernach immer größer bis ans Ende, wo er am breitsten ist ein Haar, wird aber hernach immer größer bis ans Ende, wo er am breitsten ist eine ein Haar, wird aber hernach immer größer bis ans Ende, wo er am breitsten ist

Die boblen Bange im Blatte find vom Unfange bis ohngefahr in die Mitte ihret Lange bunkelbraun, welches von benen, barinnen befindlichen Erfrementen, bie ben gangen innern Raum einnehmen, berrührt. Die andere Salfte aber, ober etwas bruber, ift nicht gang mit Unrath angefüllt. Man sicht nur in ber Mitte ihrer gangen gange eis ne braune fortgebenbe Linie Zab. XXXI, Sig. 15, Ih, Die aus einer Reihe brauner Rors ner besteht, die an jeder Seite bes Banges einen leeren weiflichen Raum og, km, laffen, weil bies die Farbe ber außern garten Blatthaut felbft ift. 3ch habe über die Exfremente Diefer fleinen Infeften eine gang artige Bemerfung gemacht. In zwen Bierteln von ber Lange des Banges, vom Anfange angerechnet, geben folche ununterbrochen fort, und machen gleichsam nur einen einzigen gaben aus, ber ben gangen Raum bes borgebachten Alsdenn aber scheinen fie noch fehr flußig zu fenn. In bem britten Banges einnimmt. Biertel bingegen bangen fie zwar auch noch gufammen; aber fie nehmen nur die halbe Breis Besonders ift ce, daß dieser Raben ber Erfremente, in gewissen te bes Banges ein. Rrummen von einer Seite zur andern, wie ein Bickzack geht Lab. XXXI, Sig. 15, Allein im letten Viertel gehn fie nicht mehr in Bickgack; fonbern wie einzelne, an einen langs bes Banges herunterlaufenden Faben, gereihete ichwarzliche Rorner. Sieraus fcheint zu folgen, daß die Erfremente unferer Minirer nicht zu allen Zeiten gleich foft find. Im Anfange find fie noch gang flußig; in der Folge aber werden es Rorner, bie folglich benn icon mehr Festigfeit haben, wenn fie das Infeft von fich giebt "").

Ben ber Berwandlung friechen unfere Raupchen nicht in die Erde, und bleiben eben fo wenig in ben Blattern; sondern wenn die fritische Zeit, insgemein in der Mitte bes Oftos

<sup>+)</sup> Wie schweres sen, ein Eychen solcher Wis nirraupen zu finden, habe ich im sten Stuck der Naturforschere S. 2, S. 2. gezeigt. G.

<sup>\*\*)</sup> Die Bestätigung dieses artigen Phanomens habe ich im sten St. des Naturforschers S. 6, §. 5, augeführt. G.

Oftobers, erfchienen ift. fo verlagen fie ihren Bang, bobren fich burch die obere Blatte baut burch , und begebm fich an bie außerliche Geite beffelben. Sier friechen fie nun herum, um fich einen bequemen Bermanblungsort auszusuchen. Die ich in Buckerglas fern hatte, frochen unten und oben unter ben Dectel in die Binfel, wo fie fich einspans nen. Sogleich untersucht: ich bie Rofenftocke, woran ich Blatter mit lebigen Bangen fand, um ju feben, wohn fich diefe Infekten in ihrer Frenheit begeben batten. 3ch traf bier verschiedene an, die fich bereits eingesponnen, und bie Bespinnfte in eine fleine Boble, oder Rige ber Zweige gemacht batten. Dft baben fie folde auch in ben Winkel ber Zweige, oder in dem Bufel den ein großer Dorn mit bem Zweige macht, angehanget. Dergleichen Derter fuchen fie fich aus, weil fie dafelbft bie Faben bes Befpinnftes leichter, als auf einer ebenen glade um fich herumfpinnen fonnen \*).

Die Gespinnfte febst Tab. XXXI, Sig. 18, P, p, find enformig und von weiser Barbe, bie ben einigen ins Gelbe fallt. Ohnerachtet die Seitenwande febr bunn find, fo find fie body fest und bicht, ind man fann fie ohne Berlegung bes barinnen liegenden Infefte nicht zerreißen. Will nan folder alfo berausnehmen, fo muß man bas Bespinnst mit einer feinen Scheere auffcnelben. Oftermalen habe ich zugesehen, wie die Raupchen foldes angefangen und volleiber fiaben; ihre Arbeit aber hat nichts besonderes, weshalb ich mich baben nicht langer aufbalten will, well ich nur bas wieberholen mufte, was Realimir von der Art ind Beife, wie fich verfchiebene große Raupen einzuspinnen pflegen, gefagt bat. Da ihr eib fehr blegfam ift; fo konnen fie fich auf alle Art biegen und frummien; folglich bie gaber auf alle Seiten giehen, fie verdoppeln, und foldergeftalt bas Befpinnfte verfertigen.

Die Raupe liegt nicht gar lange in bem Gefpinnfte; fondern verwandelt fich balb in eine schon oraniengelbe Pappe Tab. XXXI, Fig. 19, 20, 21, woran die Theile des funftigen Schmetterlings biel merflicher, als ben andern gewohnlichen Puppen, aber boch nicht so beutlich, als ben ben Mnmphen ") ju sehen find. Ihre Gestalt ift enfor mig. Der Bauch, ber wie ein abgestugter Regel jugeht Tab. XXXI, Sig. 20, k, bes freht aus verschiedenen Ringen. Die Flügelscheiben def, ghi, geben bis bald au bas Enbe bes Bauchs, und find bon giemlicher Breite. Die Bublorner \*\*\*) und Fuße dlig liegen febr regelmäßig awifden ben Glügeln.

Erst

\*) Die Minirer der Apfelblatter friechen groftentheils auf die verfebrte Blattfeite, weil fie ihre Faden an die daselbst weiter hervorstehenben Blattnerven leichter anhangen tonnen. Das Befpinnfte felbft ift auf berben Seiten mit bren oder vier Faben so straff angehangt, bag man fich wundern muß, wie ein fo jarres Wert bennech fo fest figen tonne. 3ch babe davon im sten Ctuck bee Maturforschere E. 11, 6. 10 mehr gejagt, und die Gespinnfte Inb. I, Big. 4, 9, Dajeitft ab.

nebildet. 3. \*\*) Das ift ber Mittelffand folder Infeften bie fich nicht in Schmetterlinge; fondern in Sliegent, oder Rafer verwandeln. G.

\*\*\*) Bey einigen Puppen ber Apfelblattmini. ret find die Rublborner Des funftigen Gometterlings von außerordentlicher Lange, und fleben un. ten ain Schwange ber Puppe noch einige Linten hernor. G. bas ste Grud des Maturforfchees Eab. I, Figi 6, d. d. . O.

Erst im Junius des folgenden Jahrs hatte ich Gelegenheit m sehen, was aus meis nen kleinen Insekten geworden war. Sie hatten sich in geflügelte Insekten, aber in was für welche, verwandelt? in kleine Schlupswespen Lab. XXX, Fig. 21 \*), welche in die Gespinnste ein kleines rundes toch gebahrt hatten, und da arsgekommen waren. Dies se Entdeckung beseendete mich außerordentlich, ich konnte es umöglich für die natürliche Verwandlung meiner Minirwürmer halten, (benn damals nuste ich noch nicht, daß es Raupen waren). Das aber war mir nicht unbekannt, daß geneiniglich aus solchen Würzmern, die in Raupen, ober andern größern Würmern leben. Schlupswespen entstehen.

Bum Gluck war unter diesen aufgezogenen Insesten nod ein einziges, bas mir die wahre Gestalt, in welche sie sich verwandeln, entdeckte. Ich fand nemlich unter den kleinen Slupswespen noch ein Insest von ganz anderer Gestalt, kurz einen wahrent Schmetterling Tab. XXX, Fig. 20, der, wie ich sicher miste, aus einem dieser Gesspinnste ausgekommen war. Man urtheile von meinem Erstunen, da ich diese Insesten beständig für Würmer gehalten, aus denen ich nichts weniger als Schmetterlinge, sons dern Kafer oder Erdmücken erwartete. Rurz aber, es hate sich eins derselben in einen wahren Schmetterling verwandelt, woraus demnach erheltet, daß es wirkliche Raupens sind. Inzwischen war von funfzehn Raupen, die ich hate, nur eine einzige zur Verswandlung gelanget; die andern alle aber waren von ben Schupswespenwürmern verzehrt.

Ich habe aber diesen kleinen Schmetterling Tab. XXX, Fig. 20, nicht beschreis ben können, weil ich ihn todt und vertrocknet fand, da dennalle seine Theile ziemlich aus ber Debnung gekommen waren. Inzwischen habe ich ihn bog unter bem Bergrößerungse glase, so wie er war, vorgestellt, um sich bavon besto besse zu überzeugen, daß es ein wahrer Schmetterling sen. Die Farbe ist graulich und glinzend, die Flügel zum Theil mit einer langen haarfranze bordirt, die Fühlhörner Fig. 20, h, gekörnelte Faden, und die Füße lang \*\*).

# Das kleine sechzehnfüßige, graue, schwarzkörnerichte, haarichte Maupchen an ben wilden Rerbelblättern und Blumen.

In ber vorigen Abhandlung habe ich ein kleines grunes Maupchen auf ben wilben Rerbelblattern beschrieben (Chaerophyllum Sylvestre perenne, Cicutae folio, Tournef. Inst.

314)

\*) S. die 17te Abhandlung, Art. 4. Nach dem Linnel S. N. ed. XII. p. 940 no. 71. Ichneumon Subcutaneus, hebitat in Larvis subcutaneis; also eine andere Art, als die ich im 5ten Stüd des Vaturforschers S. 12 si. beschrieben habe. G.

blattern kunftig dergleichen achtzehnfüsige Raus pen anzutreffen, und jur Verwandlung zu beingen; so werde ich nicht ermangeln, bem Publikum bavon Nachricht zu geben, und vielleicht auch die Zeichuung eines vollkommnern Vogels zu liefern. G.

### and the ball of the best of the second of the

Die Dest hijfs began ih bindle må glevaky, må til påd agsamt, i de te mildt hat om folkenn findsamt findsamt pågsag av i Die Diene folke s tillet å nike primmer findsamt filmt få folke om en folken må. Die te fram, haj i belande, side tillet mer samt bilane, filmt die belande filmt filmt, side folken, side til belande folken filmt bilane, filmt die Diene filmt filmt, side side filmt filmt, side verdelsen filmt bilande til til bet bilane. Filmt filmt filmt filmt filmt filmt, side verdelsen filmt bilande til til bet bildt. Et filmt fil

We had the long in 1000 and materially, of our colours or of the finishment Direction former stately, prime risps. Zonesa State & olly makes (Directions directs. Zonesa was \$1, \$1, \$100 in \$

auf bar Dilmen, one in has bliebte en Briets oplensp. Deposit Ad. XVIX. [8], 21, meil fermige in to One benden. De allementes dan hij blar, oler Menne 193. End Breeds hijs her van Orga mit ungleden Theipe and Dp. 12, religions of the deposit of the sea Orga mit ungleden Theipe and Dp. 12, religions anfanglich die Raupe und hernach bie Puppe fann febr deutlch liegen feffen. 3ch habe fie zwar nicht arbeiten seben; es muß aber daben eben nichts lesonders fenn.

Die Puppen Fig. 12, 13, c, Sig. 14, haben eine ggen die Raupen proportio nirte Große, baß fie nemlich etwas furger find. Das Bruftfud Sig. 14, pb, nimmt viel Raum ein, es geht weit bis jum Schwanze herunter, um hangt mit feinem Ende b nicht am Bauche, fondern fieht davon etwas ab. Much bierimen fommen fie mit ben Minirraupen überein. Um Bauchenbe fiten einige Bafchen, pomit fich bas Jufeft in das Gewebe des Gefpinnftes einhatelt.

Den been Julius, und Die folgenden Enge erfcbienen be Phalanen, welche fo Blein find Eab. XXIX, Fig. 15, daß man ihre Geftalt nur inter ber Lupe, ober bem Bergrößerungsglafe erkennen fann, ba fie denn febr artig Sig. 6 ausfeben. langlicht, und fo bunn wie ein Faden, bie Glügel gegen die Linge febr fcmal Fig. 17. welche fie, nach Urt ber Bogel, an den Seiten herunterhange laffen, und fo bicht an einander ichließen, daß sie eine febr fcbarfe Schneibe formiren. Dan merte zugleich, baß fic viel langer als ber Rorper find. Die Oberflugel haben binter eine bobe Franze wie ein Schwang Fig. 16, 17, 9, folglich gehoren fie ju ber Art, welce Requinur die Sahs nenfchwange nenner "). Um innern Ranbe diefer Rlugel figennoch zween Bufche Fig. 17, Hh langer Saarschuppen, Die auf dem Ruden Des Intere, wenn die Flugel in Ruhe liegen, zween hohe Bufche Tab. XXIX, Fig. 16, Hh forniren, bavon der vorders fte der grofte ift. Hebrigens ift ber innere Rand mit langen Sacren bewachsen,

Die Farbe der Oberflügel und bes Rorpers ift weißlichgru, fcwarzgefleckt unb schattirt, wie man ben ben Figuren feben fann. Die Fuße auch grau, und ichwarz ges fledt; Die Unterflugel aber ichwarzlichgrau. Die Geftalt Diefer glugel ift artig, fie find febr fcmal Fig. 18; wo fie gngefangen, find fic am breiteften 2, werden bernach aber schmaler, und geben fpig zu b. Muf benben Seiten find fie mit Spaaren ale mir Barten befest fff, bie an der innern Seite eine ziemlche Lange haben. Rurg, bieje Flugel feben gewiffermaßen wie Bedern aus, und werden, fo der Bogel ftill figt, von den obern

gang bebecft.

Die Bufe besonders die benben binterften find lang Fig. 16, p, mit vielen haaren und Schuppen befegt. Wenn ber Bogel ftill figt, tragt er ben Bortbeil bes Rorpers bober ale bas lebrige, und flust fich auf bie benben Vorderfuße a. Die Fuhlborner find fabenformig, und gefornelt, überall fast gleich biet, und am Ende rundlicht. ter bem Ropfe liegt ein ziemlich langer fpiralformiger Saugerugel zwischen zwo langen, und oben nach dem Bordertheile bes Ropfs gu, wie zwen fleine Borner, gefrummten Bartfpigen Tab. XXIX, Fig. 16, b.

<sup>&</sup>quot;) Daher hat fie ber Derfaffer Tom. II. Part. fcmange genannt. I. Mem. 6. p. 496, no. 9. 1 ailes huppées Soch-

Mus diefer Beschreibung erhellet, bafi diefe fleinen Schmetterlinge in ihrer Bestalt giemlich merkwurdig find, und mit ben Papilions der Minirraupen viel ahnliches haben. Sie find auch febr lebhaft , fliegen aber auf einmal nicht weit , fondern gleichsam Sprunge meife von einem Orte jum anbern.

### Das fleine sechszehnfüßige, glatte, grune Raupchen, das die Raulbeerblatter unten abfrift.

Im August finbet man auf ben Faulbeerblattern (Rhamnus Frangula) viele vertrocts nete Stellen Zab. XXXII, Fig. 7, p, p, p, u. f. w, die wie hellbraune Blecken aussehen; an andern Orten aber find die Blatter burch und durchlgefregen ooo u. f. w. Besicht man fie bon unten, fo findet man balb, baf fleine grune Raupchen, deren fich zwen, brey, auch Diese baben bie wohl mehrere auf einem Blatte aufhalten, davon die Urfache find. Blatter angefreffen, und an denen Stellen, wo fie braun fcheinen, unten bas Mark abgenagt, fo baf nur die obere Saut ubrig geblieben, welche nun vertrodnet und braun geworden ift.

Es haben aber biefe Maupchen Tab. XXXII, Big. 1, Sig. 4, C, die nur brite tehalb tinien lang finb, in ihrer Geftalt nichts mertwurdiges, die Farbe ift gelblich grun, ber Ropf aber spielt etwas ins Braune. Unter bem Bergrößerungeglase fieht man einis Sie haben fechgebu Suge, worunter bie Bauche ge fchmarge, überaus feine Saarchen. fuße, fo viel ich habe mahrnichmen fonnen, nur ben halben Safenfrang haben, Gie richten die Faulbeerblatter abscheulich zu, fo lange fie jung find, nagen fie unten nur bas

Mark ab; hernach aber verzehren fie bas Blatt in feiner gangen Dide.

Wenn fie ju ihrer rechten Große gediehen find, welches in eben dem Monat geschieht; fo machen fie an ben nemlichen zerfregenen Blattern überaus artige fleine langlichte Ges fpinnfte Fig. 2, 3, die wegen ihrer fonderbaren Beftalt verdienen bemerkt zu werben; und diese Gespinnfte haben mich bewogen , die Geschichte dieser Raupen zu beschreiben.

Sie find bon weißlichgruner Farbe, langlicht und bunn, ohngefahr fo lang, als : die Raupden, an begben Enden werben fie noch bunner; fo baf fie eine febr langlicht ens formige Geftalt haben Tab. XXXII, Fig. 3. In ber Lange herunter liegen berichiebene rungelformige Falten, welche auf bem Gespinnfte lange Furchen, und giemlich tiefe Rins Muf jedem tann man mohl fieben, acht bis neun bergleichen gablen, Die nen formiren. von einem Enbe jum anbern geben. Bir fagten eben , fie maren enformig und lauglicht, genauer zu reben find es langlichte Salbfugeln; benn unten, wo das Gefpinnfte am Blate te liegt, bat es eine ebene und flache Seite, oben aber ift es halbrund. Die

Die Ranten und Rinnen bes Gespinnstes beweisen, bast das Raupchen, welches ber Runftler ift, solches mit vielem Fleiß verfertiget habe. Nimmermehr wurde man auch errathen, wie es baben zu Werke gegangen sen. Es selbst muß unser Lehrmeister senn, und man sieht seine Arbeit mit Erstaunen, wie es ein so artiges Gespinnste zu bils ben weiß. Ich bin so glucklich gewesen, ein Raupchen ben dem Anfange seiner Arbeit zu belauren, und will jest, so deutlich als möglich, und so viel ich wegen der Rleinheit bes Insests habe wahrnehmen können, sein Werkahren beschreiben.

Anfänglich bemerkte ich, und bas ist ein wichtiger und seltener Umstand, daß das Räupchen, so lange es noch an dem halben Gespinnste Tab. XXXII, Fig. 4, A, arbeie tete, ganz außerhalb bemselben blieb. Befanntermaßen pflegen sich die Maupen gestweiniglich zugleich ben ber Verfertigung des Gespinnstes mit einzuspinnen, so daß sie immer mehr und mehr eingeschloßen werden, se weiter das Bespinnste zukömmt. Unser Räup-

chen berhalt fich alfe gang andere.

Buerft legt es, fo ju reben, ben Grund ju bem einem Ende bes ju berfertigenben Befpinnftes. Ueber diefen fleinen Anfang gieht es neue Saden, gu biefen tommen wies, ber andere Reihen, und fo weiter. Je mehr bas Gespinnfte zunimmt, besto weiter geht Die Raupe gurud, und bleibt mit bem Rorper ben nabe in einer Linie mit dem angefanges nen Gespinnfte, und gang außerhalb bemselben Zab. XXXII, Big. 4, C, fo baß fie nur mit bem Ropfe und ben Borberfußen ben Borberrand beffelben ac berührt. In Diefen Rand bangt fie, wie wir in ber Folge feben werben, befrandig neue gaben au. Ift bas Gespinnfte bis gur Salfre, ober eigenelicher, die Salfte ber außeren Schicht A fertig; fo bort fie einige Augenblicke auf. Alebenn geht fie mit bem Ropfe guerft in bas halbe Weipinnfte, breht fich berum und ichlagt ben Rorper boppelt jufaumien, welches fie wegen ihrer Biegfamfeit leicht verrichten fann. Indeffen merft man, bag ce ihr in bies fer Stellung fehr beschwerlich fallt, in bem balben Befpinnfte ju liegen, inbem folches nur für bie naturliche Dicke des Rorpers paft. Rolalich liegt fie, ba fie fich bier umbreben Gie muß alft alle mögliche Borficht gebrauchen, um bie garten muß, febr gebrange. Seitenwande bes Bespinnftes nicht zu verlegen, baber laft fie auch die eine Salfte bes Rorpers überaus langfam und fanft auf ber anbern abgleiten. Daburch fommt fie enblich jum Bweck, fich gang umjufehren, baß fich alebenn der Schwang Sab. XXXII, Fig. 4, b, in bem jugefpitten oder fleinen Ende bes angefangenen Befpinnftes; ber Ropf aber fammt dem halben Rorper außerhalb dem halben Gespinnfte befindet.

Hernach schieft sie sich an, die andere Halfte zu machen, und fangt ohngefahr so weit vom Rande des halben Gespinstes Ria. 4, ac, als die Lange desselben A austrägt, an, das spise Ende dieser andern & alfte zu spinnen, woben sie bie Lange ihres Rorpers zum Maaßstabe i immt, um solche nicht zu weit von der andern zu machen. Dies neue Stuck spinnt: sie nun auf eben die Urt, als das erste. Je nicht aber das Wert zunimmt, besto mehr geht sie mit dem Kopfe zurud. Da nun der Schwanz in der schon ferrigen.

to be 171 miles

Balfre flecte; fo kann fie auch nicht weiter juruckgeben, weshalb fie ben Leib immer mehr susammenzieht, welches auf eine hinauslauft, ale ob fie ruchwarts gienge. Ift nun bie neue Salfte fo weit fertig, bag fich ber Leib nicht enger gufammengieben fann, um ben Ropf an den Rand zu bringen; fo blegt fie den Bordertheil etwas ftarfer ein , breht ben Ropf auf ben Rucken, und auf diefe Weife ift fie noch im Stande, mit bem Spinnwerts geuge ben Rand bes Gefpinnftes zu erreichen. Der Wortheil liege alebenn in Gestalt eines S, und bie vorderften Ringe treten fo in bas neue Stuck bes Bespinnftes binein, baß ber Leib doppelt zu liegen kommt. Wenn nun ber Raum zwischen ben Ranben ber benden Balfren bes Bespinnftes febr enge geworben ift; fo fann auch nichts weiter als ber Ropf noch bagwifchen fommen; er wird aber julest fo enge, daß auch biefer feinen Dlas mehr hat, ohne bas Bewebe ber Ranbe in Unordnung zu bringen, Folglich muß bie Raupe bas offen gebliebene 'auf eine andere Urt verfchließen. 36 war febr aufmert= fam, wie fie biefe Art von Grafte wohl verschließen wurde, und fie that ce gang fimpel: Sie veranderte aber daben ihre gange Art zu arbeiten. Sie zog nemlich den Ropf in bas Gespinnfte gurud, und jog hernach berschiedene Faben zwischen ben benben Randen nach ber Lange bes Gespinnstes; über biefe spann fie wieber neue ber, und foldergefiglt maren bie benben Ranbe balb verschloßen. In ber Folge werben wir feben, wie kunftlich und regelmäßig biese benden Halften gearbeitet sind; da es aber darauf ans fam, fie benbe zu vereinigen; so konnte die Raupe diese Regelmäßigkeit nicht mehr beobe achten, fonbern mufte, fo zu reben, grob von ber Sand wegarbeiten. weiter nichts, als verwirrte neben einander, und über einander hergezogene Kaben. Ben affen fertigen Bespinnften fann man ben Ort leicht erkennen Tab. XXXII, Rig. 3, bb. wo benbe Salften vereinigt finb. Es ift ba allemal ein fleiner Qucerrand, und bie Rannten, ober Schnure benber Balften treffen nicht accurat zusammen. nun bende Balften gufammengesponnen; so ift die Raupe gang in dem Gespinnfte einge-Achlogen; fie hat aber barinnen noch viel zu thun, wie wir an feinem Orte feben werden.

Man merke hier noch, daß diese Raupen in ihrer Arbeit verschieben sind. Diesents ge, so wir hier ben ihrer Arbeit beobachtet haben, spann zuerst ohngefähr die Halfte bes Bespinnstes, und kehrte sich hernach um, die andere zu machen. Die meisten andern Raupen aber haben schon mehr, als die Halfte, oft schon dren Biertel von der Lange des Bespinnstes versertiget, che sie daran denken, das andere Ende anzufangen. Dies has bei ich aus der sichtbaren Fuge Tab. XXXII, Fig. 3, bb, geschlossen, welche an den benden Studen des Gespinnstes, dem einen Ende viel näher als dem andern war.

Die Bauart des Gewebes felbst in dem Gespinnste verdient die bochste Aufmerksams keit. Wenn es ganz fertig ist, sieht man nichts als ein dichtes Gewebe, auf welchem einige Kanten und Schnure herunterlaufen, die verschiedene Rinnen Fig. 3 formiren. Betrachtet man aber bas Gespiunste, wenn es erst angefangen, ober nur zur Salfte fere tig Fig. 4, A, oder noch nicht ganz verschloßen ist, unter dem Vergrößerungsglase; so

Ø 2

wird man erft gewahr, wie artig alles gearbeitet ift. Die Ranten Fig. 6, abcde find febr merfwurdig. Mus benfelben geben viele fich freugende Raben, Die gleichfam vers fchiebene folde Maschen, wie in einem Fischnete formiren. Die an einer Rante a bans genden Raden, laufen nach ber folgenden b bin, und fo weiter. Zwischen jebem Paar Ranten liegen zwo Reiben folder Faben, welche schrag laufen, aber in einer, ber andern Reihe entgegen ftehenden Richtung, so daß die Faben der erften Reihe von den Saben ber gwoten burchfreugt werben, und alfo bergleichen netformige Mafchen formiren. In ben Stellen aber, wo fie über einander geben, find fie jufammengeflebt. Rach ber oten Rie gur ber 32ften Tafel fann man fich bon ber lage ber Saben und Ranten einen begern Ber griff, als aus einer langen Befdreibung maden. Man merte aber auch, baf bie Raben zwiften ben Ranten feinesweges fo ftraff, als Biolin: ober Rlavirfanten gezogen find; fondern Schlaff binbangen, und unten eine fleine Rrumme baben, folglich zwischen jeder Rante gleichsam eine fleine Rinne formiren.

Um aber ju feben, wie es die Raupe anfangt, ein fo gufammengefestes funftliches Bewebe zu machen, wollen wir zu ber zuruckfehren, Sig. 4., welche eben damit beschäftigt ift, bas erfte Stud des Gespinnftes ju verfertigen. Laft uns feben, mie fie ju bem angefangenen Berfe immer neue Faben gufpinnt. Man wirt fich baben gugleich bon bem Anfange und Fortgange bes gangen Berts einen Begriff machen tonnen. Bubor aber merte man, bag bas halbe Gespinnfte, woran bie Raupe arbeitet, nur aus einem eingle gen fortgebenben Raben beftebe, ben fie an berfchiebenen Orten anbangt und befestiget. Bekanntermaßen bestehen die Bespinnfte ber Seidenwurmer auch aus einem Raden, den man nach feiner gangen tange abhafpeln fann ").

Ben ber sten Figur, Tab. XXXII, habe ich ben bergrößerten Rand bes angefangenen Befpinnftes vorgeftellt, wo die Buchftaben ao, cb, ed, gf, und ih, die Rauten ober Schnure bezeichnen, auf welchen bie Raben ruben. Befest, daß die Raupe mit bem Ropf, ober eigentlicher mit dem Ende bes Spinnwertzeuges in a figt, welches der Drt ift Sig. 4, 2, wo bas Gespinnfte am Blatte bangt, und bafelbft den Faden, ben fie aus dem Spinns werfzeuge zieht, befestiget; fo ftrecht fie bernach den Ropf vormarte und fchrage, und hangt ben, aus dem Spinnwerfzeuge fommenben Raden, an bem Orte b ber folgenden Rante cb an. Inbem fie nun ten Saden burch Borftredung des Ropfs ausgieht; fo buctt fie ibn jugleicher Zeit fo nieber, daß fie bem gaben eine Rrummung giebt, beren balbe Rundung unten ift. Da nun biefer Saben flebricht ift; fo hangt er fich leicht an bie borigen an, über welche er freugmeife weggeht. Aus bem Grunde, und weil er trocken wird, bleibt er nun

\*) Bon dem Seldenwurm S. Malpighi und gemeiniglich 7 - 900 Kuf, also bald 500 pelt ift, fo hat jedes Ep balb taufend Ellen, und biefe wlegen doch nicht mehr, als brittehalb Gran. G.

diff epift. de Bombyce erc. in II Bande feiner Ellen lang gefunden. Da nun feder Faben dopju Leiben 1687 herausgefommenen Berfe. Reaumur Mem. Tom. 1, Mem. 12, 14. Nosel Infeftenbeluft. III B. C. 37 ff. Lyonet hat ben Raben bom Gespinnfte eines Gerbenwurms gemeffen,

in der Krummung, die ihm die Raupe erft gegeben batte. Sat fie ihn benn ermabnters maßen ben b angehangt; fo ruckt fie mit bem Spinnwerkzeuge welter fort, indem fie ime mer eben den Saden von der andern Seite ber Rante bis in n fortgieht, wo fie ihn zum zwentenmale anhangt; bas Stuckden gaden aber, fo über die Rante weggeht, formirt tafelbst einen fleinen Buckel. Ich habe mich bemubet, folche Buckel auf ben Kanten der 6ten und sten Figur borguftellen. Sierauf gieht fie den Ropf gegen c guruck, und flebt zugleich den Faden, in dem gangen Umfange zwischen n und c, an die Rante an. nach geht fie von c nach d, ober gegen die, nach ber letten, folgenden Rance, wo fie den Raben in feiner gangen Lange auszieht; bann gehr fie die Rante von d nach in herunter, und bangt hierauf an diefelbe den Raden von m bis e an. Muf gleiche Urt find bie Sas benfrucken zwischen den folgenden Ranten, mit of und gli bezeichner, gezogen.

Wenn nun die Raupe auf die andere Scite Tab. XXXII, Big. 4, c, bes Wespinns fles in i, Fig. 5, gekommen ift; fo nimmt der Ropf einen andern Weg, als vorher. Ich nenne aber hier die Bewegung des Ropfes einen Weg, obgleich die Raupe eigentlich durch Die Worderfüße weiter vorkommt. Aufänglich spinnt fie den Faden il über den vorgehenden gh, bange ihn in I an, gehe über die Rance ben If, und ziehe hernach ben Faden auf ber andern Seite der Rante, von f in g, in der Lange herunter. Eben fo verfahrt fie nachher mit ben Saben gm, en, und co; in a fangt fie bon neuem eine dritte Reihe Faben an, rudt allmablig bis i, und fo weiter fort. Go oft fie mit bem Spinnwerkzeuze an die Enden der Ranten acegi gefommen ift, verlangert fie folde cewas, indem fic den, erft an die Seite der Rante angelegten Jaben, etwas langer, als das Ende, giebt.

Sauptsächlich arbeitet die Raupe bier am Rande des angefangenen Bespinnftes mit ben fpigen Worderfußen von einer Geite zur andern; halt fich aber and an eben bem Drs te mit ben Bauchfußen feft, außer wenn das Werf fo weit fertig geworden, baß fie cis nen Schritt jurud thun muß. Es ift alfo bloß bier ber Wordertheil des Rorpers, ber in Bewegung ift, und jedesmal einen halbgirkel beschreibt, so oft er fich von einer Seite Des Bespinnftes jur andern wendet. Dies zeigt ber Augenschein, und daraus wird es flar, woher die Rundung des Gespinnfied entstehe. Benm Unfange deffelben, wenn fie erft noch bas fpige Ende macht, befdreibt fie mit dem Borbertheile bes Rorpers nur noch einen fehr fleinen Salbzirkel; je mehr aber bas Werk zunimmt, besto großer wird berfelbe.

Ich weiß nicht, ob die bisherige Beschreibung von ber Urt, wie biese Gespinnste gearbeitet werben, deutlich und verftandlich genug fenn mogte; ich hoffe aber, bag bie Figuren diesen Mangel ersegen werden. Bengfiene ficht man, wie die Rinnen, nebft benen Ranten oder Schnuren, welche jene abfondern, entstehen. Da die Maupe an bens ben Seiten ber Kanten beftandig neue Saden herunterzieht, und auch folde oben an ver-Schiede=

- compose

fchlebenen Orten damit belegt; fo muffen fie nothwendig immer dieter und erhabener wers ben, je mehr bas Werk gunimmt, wie auch ber Augenfchein lehret.

Sind nun bende Halfren bes Gespinnstes zusammengewebt; so überzieht es bie Raus pe inwendig mit einer guten Schicht Seide, wodurch alle Deffnungen, welche hier die, zwischen den Ranten gezogene Faden formiren, dergestalt verschloßen werden, daß man auf ganz fertigen Gespinnsten diese so artig gegitterten Maschen nicht mehr gewahr wird. Zugleich macht die Naupe dem Gespinnste auch einen Boden; sie überzieht neutlich den Ort des Blatts, wo das Gespinnste sist, so mit Seide, daß es alsdenn auf allen Seiten seidene Wände um sich hat. Rurz, man kann es nicht genugsam bewundern, daß die zulest versertigte Halfte des Gespinnstes; insgemein eben so viel Kanten, als die erste hat, die auch gewiß mit ihren Enden anbenden Halften zusammentressen würden, wosern nicht die Raupe selbst, ben der Verbindung bender Halften, oft dadurch eine so genau angefangene Ordnung ausheben musse, daß sie nicht allemal die Kaute der einen Halfte an das Ende der andern auf der zwoten gecurat anlegen kann, welches ben fertigen Gespinnsten leicht zu erkennen ist.

In biesen Gespinnsten verwandeln sich nur die kleinen Raupchen in anderthalb Lie nien lange Puppchen Tab. XXXII, Fig. 8, 9, die mit den Puppen der Minirraupen, besonders darinnen, viel abnliches haben, daß das Bruststuck, und die Flügelscheiden so viel Raum einnehmen Fig. 9, op, und bennahe bis ans Schwanzende u herunterliegen. Bor dem Ropf sigt eine kurze Spige wie ein Vogelschnabel b. Hin und wieder zeigen sich auch kleine Hadren, die man nur unter dem Vergrößerungsglase sehen kann. Die Farbe ist hellgelb und weißlich, der Kopf aber braun schattirt. Die kuftlocher sind merks wurdig, weil sie sehr erhaben liegen, und wie kleine Hibelchen aussehen.

Die Schmetterlinge \*) kamen erst den folgenden Sommer aus. Sie sind sehr klein Fig. 10, nur zwo kinien lang, und haben das Ansehen der Minieraupen : Wogels den. Die Flügel stehen wie ein rundlichtes Dach; am Hincerrande der Oberflügel aber befindet sich eine lange hohe Franze Fig. 11, ff, wie ein Schwanz. Die Fühlhörner, 22, sind kegelformige Faden, auch ziemlich lang, und unter dem Kopfe liegt ein kleiner kurzer Schneckenrußel Fig. 12, 1.

Un Farbe find fie weiß; allein oben auf ben Oberflügeln liegen verschiebene braune Punkte und Flecke, welche hier von vielen kleinen braunen Schuppen formirt werben. Ihre tage fieht man ben Fig. 1 I Tab. XXXII. Unten find diese Schmetterlinge grau, und die Unterflügel sehen wie Febern aus, weil sie einen schmalen Riel haben, ber um

<sup>\*) &</sup>amp;. Tom. II. Part. I. Mem. 6. p. 496, no. 8. ber Braunfled. G.

und um mit einer langen Frange, als mit Feberbarten, befeht ift. Sierinnen fommen fie mit ben Papilions der Minirraupen Zab. XXX, Fig. 13, und vielen andern Arten Die Rublbornet' find artig weiß und buntelbraun geflecht, die Mugen aber überein. Lab. XXXII, Fig. 12, y, y, fdwarz. Bor bem Ropfe fist ein Bufch Saare, und, weißer langlichter Schuppen, welche einen artigen Strauß Fig. 11, b, Sig. 12, b, b, formiren \*).

\*) Wenn man bebendt, wie groß die Anjahl ber bekannten Pflanzen sep, bie fich jest auf 30000 Belaufen foll; wenn nian ferner ermagt, bag, wie Reaumur verfichert jeder Saum, jedes Rraut, jede Pflange ja fast jedes Blatt, seine cigene Birt Minicraupen bat; wenn man

bies ebenfalls wieder von einer andern Urt Infeften, von ben Blattläusen annehmen fann ; fo erftaunt man billig über die Menge und Mannig. faltigfeit diefer ungablbaren Beere der Cchopfung. Und wie viele, wie unendlich viele Arten berfelben find uns noch jur Zeit unbefannt!

## Funfzehnte Abhandlung.

Von denen Raupen, welche in den Gallen, in den Knofpen, und Wurzeln der Baume und Kräuter leben.

Theilen ber Baume und Krauter; sie leben auf den Blattern, wo sie leicht zu entbeden sind. Es giebt aber noch andere Arten von Insesten, die sicht unsern Augen entziehen. Sie leben inwendig in verschiedenen Theilen der Baume und Pflanzen, man muß sie in ihren Früchten, Zweigen, und Knospen, ja so gar in ihren Wurzeln suchen. Einige bringen ihre Lebenszeit in den Gallen zu, und von diesen Raupen wols len wir in gegenwärtiger Abhandlung einige Arten beschreiben: erstlich eine Maupe, die in merkwürdigen Harzgallen lebt; zweytenst eine andere, welche die Wurzeln eines ges wisen Krauts frifit, und drittens zwo Arten, die inwendig in den Baumknospen leben.

Saumen, und Pflanzen erklaren wollte, die man Gallen zu nennen pflegt; denn die neuern Beobachtungen lehren und, daß es Auswüchse sind, die durch den übermäßigen Wachsthum eines gewißen Theils des Baums, oder der Pflanze entstehen. Eine Wirstung von dem Stiche gewisser Insekten; folglich haben sie entweder einen, oder mehrere Würmer in sich, die sich nachmals in eben dergleichen Insekten verwandeln, als von denen sie entstanden sind, Malpight hat einen eigenen Traktat von den verschiedenen Gallenarten geschrieben\*). Der herr von Reaumur \*\*) aber hat nachher die fürtresliche Abhandlung von den Pflanzengallen, von ihrer Entstehungsart, von ihren verschiedes nen Gestalten, und von denen Insekten geliefert, die sie in sich haben, und um welcher willen sie eigentlich gemacht sind. An diesen benden Schriften hat man alles, was man über diese Materie verlangen kann.

Die meisten Gallen entstehen von zwen: auch vierflüglichten Fliegen \*\*\*); viele aber von andern Inseften, als Wanzen \*\*\*\*), Kafern †), Blattlausen ††), und Sagens fliegen,

\*) Er findet sich in den ersten Theilen seiner Werke, wo er von der Anatomie der Pflanzen handelt: S. Marcell, Malpighi opera. Lugd Batav. 1687. 4. p. 112. seq. G.

\*\*) Mem. pour fervir à l'hist. des Ins. Tom. III, Part. II, Mem. 12. Ich setze noch hinzu: Bonnets Betrachtung über die Natur, 1772, S. 189. 190. Desselben, und anderersberühmten Naturforscher Abhandlungen aus der Insektolodie S. 1891. Desselben Consider. sur les

Corpsorgan. T, IL Art. 325. nach meiner Ueber- fegung, G. 214. G.

Ballenfliege heißt benm Linn. S. N. ed. XII, p. 917. Cynips. G.

\*\*\*\*) Reaumur Mem. Tom. III, Part. II, Mem.

12, p. 195, Pl. 34. Fig. 1, 2, 3, 4. †) Mém 12, p. 604. Pl. 38, Fig. 1, 2, 3.

tt) Mém. 9, Pl. 24 f Fig. 6; Pl. 25, Fig. 1, 5, 6, 7. S. Bonnets Justtol, S. 10. S.



# 58 Funfgehnte Abhandlung. Won denen Raupen, welche in den Gallen,

# Von einer sechzehnsüßigen glatten braunen Raupe in den harzigen Fichtengallen.

Bu allen Jahrszeiten sindet man an den jungen Fichtensproßen gewiße Beulen, weldes wahre Harzgallen sind Tab. XXXIII, Fig 1, 2, 3, gh "), deren weder Malpighi, woch Realimit gedacht haben. Frisch ") aber hat sie gekannt, und etwas davon gestagt. Sie verdienen, theils wegen der darinnen besindlichen Insesten, welches wahre Raus pen sind, theils wegen der Materie, woraus sie bestehen, ganz besonders untersucht zu werden. Ich will hier alle meine Beobachtungen mittheilen, die ich so wohl über diese sonderbaren Produste, als über die Insesten, die sie hervorbringen, habe anssellen können.

Man muß sie vornemlich an den sungen Fichtensproßen, und mehr an den kleinen Strauchern, als an den Baumen selbst suchen, ob man sie gleich auch an diesen sins det \*\*\*). Am sichersten, und hausigsten aber sind sie an den jungen Fichten anzutresz fen. Als ich sie das erstemal erblickte, hielt ich sie für bloße Harzmaßen, die von der Wärme aus den Zweigen ausgeschwist, und als dergleichen Harz anzusehen wären, das man in Menge aus den Kirsch-Pflaumen und Abrikosenbaumen auslaufen, und sich an den Zweigen in enstehnigen ungestalten Klumpen sammlen sieht. Um hinder die Sasche zu kommen, nahm ich einige ab, und schnitt sie von einander. Wie erstaunte ich aber, als ich sie inwendig hohl, und darinnen ganz was anders, nentlich eine kleine braus ne Raupe fand. Die Harzsugeln an den Kirsch und andern Väumen, sind ganz ans ders beschaffen, nentlich vollkommen dicht, und enthalten nichts als pures Harz.

Aus biefen Beobachtungen erhellet alfo, daß biefe Barzbeulen an den Sichten nicht von ohngefahr, oder durch die Wirfungen der Connenstrahlen, wie an den vorgedachten Baumen; fondern durch eine gang andere, fraftigere und bestimmtere Ursache entstanden, von gewißen Infesten zu ihrer Nahrung und Wohnung gemacht, und also mahre Gal-

Man könnte zwar hiergegen einwenden: daß dergleichen Beulen an den Kräutern und Baumen, die man Gallen genennt hat, mit den Stämmen, Zweigen, Stengeln und Blättern der Kräuter und Bäume, aus einerlen Materie beständen; denn einige Ursten Gallen sind holzicht, und folglich dem Holze gleich; andere sind; halbholzicht, oder den Gubstauz, wie die jungen Sproßen, und Krautstengel; noch andere sind schwammicht und weich, wie das Mark der Blätter. Da aber die Fichtenbeulen bloß aus dergleichen eigentlichen Harz bestehen, wie man des Sommers in Menge aus dem Zapsen, und Zweigen dieses Baums auslausen sieht; so scheinen sie wohl nicht aus der

Tab. IX.

\*\*\*) Rofel I B. Machtv. 4te Kl. G. 44.7 no.
16 nennt fie Paribeulen des Biebn. oder Sobreus baums. G.

aleichen

<sup>\*)</sup> E. Bornett und anderer Matursorscher Abhandlungen aus der Jusestologie S. 391, Leb. VI, Fig. 6. Rosel I. B. Rachev. 4te Al. Lab. XVI, Fig. 2. B. \*\*) X Theil feiner Descher von Ins. E. 111



#### 60 Funfzehnte Abhandlung. Von benen Raupen, welche in ben Gallen,

Der Theil bes Zweiges, woran die Galle fift, vergrößert sich sehr, machst viel starter, als das llebrige, und wird oft sehr ungestalt, weil er sich merklich erweitert, Lab. XXXIII, Fig. 2, t. Gemeiniglich sien die Gallen dicht an der Spise der jungen Sproffen, und erstiefen daran die Anospen. Die Ursache davon liegt in der Zerrützung, welche die Naupe innerlich in den Zweigen anrichtet. Denn dadurch wird der Nahrungssaft gehindert, daß er nicht zu den Knospen aufsteigen kann, welche also vertrocknen mussen, Zuweilen bleiben solche dennoch gut Fig. 3, 0; dann hat der Zweig aber nur eine mittels mäßige Galle gh, woben er keinen so großen Schaden gelitten, daß die Knospen verdow ben wären.

Zuweilen siten die Gallen an ziemlich bicken Zweigen, just da, wo solche neue Teste und Sproßen treiben, welche aber dadurch in keinem Stucke leiben, sondern eben so gut bleiben, als die keine Gallen haben, weil die Raupen davon nur einen Theil anfressen. Da sie start und saftig sind; so behalten sie immer noch junges Holz, und Borke genug, daß der Saft nach den obern Theilen geben kann. Die Gallen sind auch stets mit frischen und trocknen Blattern umgeben; oftermalen gehen solche queer über sie weg, Tab. XXXIII, Fig. 2, 3, f, f, f, und die Gallen haben sie, wie ein halber Mond eins gefast.

Un Farbe find fle weißlich und fcmutig, gelb und braun gemifcht, und gleichsam mit einem weißen Mehlstaube bedectt; wenn fie aler machfen, werden fie blagbraun. Ihs re Cubstang ift, wie gesagt, ein mabres Barg, wie Mastir, ober wie die fleinen weiß lichen Barglunmchen, in ben großen Bolgameiferhaufen, bie, wenn man fie ins gener wirft, einen ftarfen Rauch, und angenehmen Geruck von fich geben. 3ch babe bie Gale len ins Reuer geworfen, und fie rochen eben fo; folglich find die fleinen Rlumpchen in den Ameisenhaufen nichts anders, als das Harz, welches die Ameisen von den Fichten und Zannen holen. In Beingeift loft fich die gange Maffe diefer Gallen vollig auf: ein Bes weis, daß fie aus mabrem Sarg beftebn. Es riecht wie Terpentinol. Dergleichen Del gleht man auch von Bichtenzweigen ab, welches fast mit jenem von gleicher Bute fenn foll. So lange das Barg ber Gallen noch frifch ift, ift es fo weich und schmierig als Butter ; wird es aber after, oder vom Zweige abgenommen, fo wird es fo bart und gerbrechlich wie Maftir. An einigen Orten glangt es wie Firnig.

Will man die innere Beschaffenheit berselben, insonberheit die Art und Weise sehen, wie sie hier von den Naupen augelegt sind; so muß man sie der Lange nach, und dem Zweige parallel Tab. XXXIII, Fig. 5, zerschneiden. In vendig findet man denn einen unförmlichen, bennahe enformigen Körper, wie einen Kern de, zwischen welchem, und den Außenwänden der Galle ein kleiner Naum ist kk. Die Wände so sind gut und gern eine Linie diek. Der vermennte Kern in der Mitte der Galle, hat inwendig eine große Höhlung Tab. XXXIII, Fig. 5, n, und barinnen logiet das Näupchen. Die innern Wände dieses Kerns sind auch mit einer dicken Schicht brammer Extremente C überzogen,

evelche die Naupe von sich gegeben, und in ihrer gangen Wohnung berum aufgethürme hat, damit in ber Mitte alles reinlich bleibe, und um diese Reinlichkeit noch mehr zu bes fordern, überzieht fie folde mit einer glatten harzschicht. Ben andern Gallen habe ich svahrgenommen, daß ber Unrath zum Theil durch eine Heine Deffnung herausgeschafft war, welche ofe bald wieber durch neues harz verschloßen wurde. Auch findet man zue weilen einen guten Borrath auf einander gehäufter Erfremente, in dem Zwischenraume Ef, zwifchen bem Rern und ben Außenwanden ber Galle.

Andere Gallen, bie ich öffnete Fig. 4, hatten nur eine große Soble n, worinnen ble Maupe wohnte, u, und keinen Rern, wie bie vorige. Inzwischen wohnte bie Raupe, als eine Freundinn der Reinlichfeit boch nicht mitten unter ihrem eigenen Unrath; fondern hatte langs ber Mitte ber Balle, eine Scheidemand von harz gemacht, wodurch die Hille in zwo fast gleiche Kammern abgetheilt wurde, deren eine Zab. XXXIII, Fig. 4, n, die Raupe bewohnte, Die andere e aber nichtsals eine große Menge Unrathenthielt, den fie durch eine Are von Thur, ober gemeinschaftlichen Deffnung, unten ben der Scheie demand, hinringeschafft hatte.

Die Raupe aber gieht ihre Rahrung aus dem Zweige felbft. Denn ich babe bes fandig angemerke, bag ein Theil des Zweiges, woran die Galle figt, mit angefreßen war, fo daß er in ber ganzen Lange herunter, wo fich die Galle befindet, und noch drus ber, ziemlich hohl ist. Die Raupe frist sich alsdenn in den Theil des Zweiges unter ber Balle, gernagt bie Solgtheile beffelben, knetet fie mit dem Sarg burch einander, und fo schieft sie es in ihren Magen. Gewiß! ein fetter Biffen, woran sich andere Jusekten nicht leicht gewöhnen mogten, weil fie, befanntermaßen, alles Sarg, und fart riechens be Senchtigkeiten, als Terpentinol, Schlechterbings nicht ertragen konnen.

Wenn fich eine foldte Raupe recht ausgestreckt hat, ist sie ohngefahr einen halben Boll lang; im Oftober aber find fie ichen bergestalt emgeschrumpft, bag ihre Lange nicht mehr, ale fünftehalb Unien Sab. XXXIII, Rig. 6, beträgt \*). Un fich besondere in ber Mitte, find fie ziemlich dief und plump, und der Leib beffeht, wie ben andern, aus zwolf Ablagen. Sie haben einerlen heltbraune Farbe, Die etwas ins okergelbe fallt. Der Ropf Fig. 7, t, und ber erfte Ming I, find bunkelbrauner. Ueberhaupt find ihre Theile wie ben anbern beschaffen.

Der Ropf hat Babne, Lippen, Spinnwerfzeug, Augen, und alle übrigen Rans pentheile. Der erfte Ring ift mit eben folder harten und hornartigen Saut, wie ber Ropf bebede. Die fleinen horner, ober Aleischwarzen Lab. XXXIII, Fig. 9, bie auf benden Seizen des Ropfs, dicht ben der Burgel der Zähne figen, bestehen aus dren mals zenformigen Ehriten, bavon ber erste a tiefer ist, als der zweete b, welcher lettere auf benben Seiten am Ende ein fleine furze Stachelspige bat. Der britte Theil aber c, ift

#### 4: Funfgehnte Abhandlung. Bon benen Raupen, welche in ben Gallen,

viel bunner, ale ber vorhergehende, febr furz, und enbigt fich auch mit zwo fleinen Stat deln. Es figen aber an biefen Bornchen !) etwan zwen bie bren Baare.

Rerner haben biefe Raupen fechichn Ruffe, als feche fpite Border = Rig. 7, aa, acht Mittel : iii, und zween bautige Binterfuße p. Die bautigen ober flumpfen baben alle Gie mußen aber unter bie glatten gerechnet wers ben vollständigen begunen Sakenfrang, ben, ohnerachtet verschiedene Saarden am Leibe fiten, Die man aber nur mit ber Lupei und unter bein Mifroftop feben fann. Schon durch bie Lupe bemerft man verschiedene furge febr feine Saarden Zab. XXXIII, Rig. 7; befieht man fie aber durch ein Baf. fermifeoftop \*\*), ober durch ein anderes ftart bergrofferndes; fo erblickt man, baff bie Saut mit einer ungabligen Menge ausnehment furger Sgarden Rig. 8, pp, bes machfen fen, bie alle bicht neben einander ftebn, und eine fo gleiche gange baben, ale Man fann von ihrer erstaunlichen Rleine menn fic mit der Scheere abgeschoren maren. beit nicht beffer urtheilen, als wenn man fie mit benen etwas großern Saaren vergleicht. bie man nur mit ber Eupe mabrnehmen fann, und bie an fich icon febr fein und furg finb. Ben Rig. 8, pp fieht man biegang fleinen, und e bezeichnet eins von benen großen, Die an fich fcon bem blogen Auge unfichtbar find. Ben biefem Anblid wird man gewahr, baff die furgen Saarchen, fo ju reben, fast unbegreiflich flein find, und bas eigentliche Bergroßerungsglas zeigt, bag jebes großere Saar in einer fleinen Barge, ober Rleifche boffer Zab. XXXIII, Fig. 8, t frede. Die Ringe haben verschiebene Ralten und Runs geln, ber lette ift auch viel fleiner, als bie anbern.

Unsere Raupchen haben achtzehn schwarze und hochliegende Luftlocher Fig. 7, sss, u. s. w. weshalb sie gleich in die Augen fallen. Sie liegen auf eben die Urt, und in eben der Ordnung, wie ben andern Raupen; der zweete, dritte und letzte Ring aber hat keis ne. Sie sehen wie halbrunde Rugeln aus Fig. 10, s, und haben in der Mitte ein gros sies toch 0, wodurch die Luft in die Lungenröhren geht, deren unzählige in diesen Näupschen sind, worunter die Haupcasse Tab. XXXII, Fig. 10, tb, ta, ihren Ursprung in den tuftlochern nehmen. Nachher theilen sich diese wieder in viele Nebenässe rrr dd, welsche sich inwendig allenthalben herumschlingen, um die tuft hineinzubringen. Es sind aber alle diese tuftgefäse hohle walzenförmige Nöhren.

Aus diesen Beobachtungen erhellet, baß die Maupen, ohnerachtet fie inwendig in Harzgallen wohnen, die von allen Seiten scheinen verschloßen zu senn, dennoch Othembolen. Wielleicht aber haben sie hier an einigen Orten kleine Rigen, ober Deffnungen, wodurch bie dußere Luft hineinkommen, und die innere von Zeit zu Zeit erfrischt werden kann. Und wie leicht konnen solche Spalten wegen ihrer Kleinheit dem Auge entwischen? Ben einigen Gallen habe ich angemerkt, daß der Unrath durch eine ziemlich große Deffs

nung

<sup>\*)</sup> Es find die sogenannten Fresspingen. G. großert. G. Rosels Insestenbeluft. III B. G. \*\*) Microscope à liqueurs, ein Glastugels 548. G. Chen mit Baffer angefullt, welches ungemein vers

nung herausgeschafft, solche aber oft berschloßen war. Ift also eine solche Deffnung vors handen; so kann baburch allemal die Luft, so oft es die Maupe für gut befindet, hincinges lagen werben. Endlich weiß man auch, baß die Luft viel bichtere Materien, als diese

Ballen find, burchbringen fann.

Deffnet man die Gallen im Oktober, oder noch später; so liegen die Raupen barinnen mit niederhängendem Kopfe ganz unbeweglich und gleichsam in einer Erstarrung, wennt man sie auch noch so viel berührt, oder herumkehrt. Ich habe bemerkt, daß sie sich bamt von weißer Scide sehr zarte Gesplinnste gemacht hatten, um sich dadurch vermuthlich besto bester gegen die Kalte zu verwahren. Im Upril aber des folgenden Jahrs erholen sie sied, und werden wieder so munter als den Sommer vorher, kriechen wie sonst herum, und es kam neir vor, als wenn sie auch aufs neue gefressen hatten, weil ich frischen Unrach nes ken ihnen fand. Alsdenn halten sie den Ropf nicht mehr nieder, sondern hoch die obert an die Galle, und aus diesen Bemerkungen habe ich geschlossen, daß sie als Maupen den ganzen Winter durch lebendig bleiben, und noch vor demselben, entweder ganz, oder boch ben nache zu ihrer rechten Größe gelangen,

Das merkwürdigste an diesen Raupen ist der Umstand, daß sie mitten in einer hars zigen Materie leben, die wie Terpentindl riecht, und daß die, mit diesem Terpentinhars durchgekneteten Holztheile, ihre Speise find. Run weiß man aber, wie schäblich das Terpentindl, und schon der bloße Geruch desselben den meisten Insekten sey. Unsere Maupen konnten bendes vertragen. In dieser Absicht, um zu sehen, wie weit sie den Geruch von meinem Terpentindl, und das Del selbst, wenn ich sie damit beschmierte,

ausstehen fonnten, machte ich folgende Werfuche.

Erster Bersuch. Ich sette eine solche Raupe auf ein Stucken Papier, das ich ganz mit diesem Del geeranke hatte. Sie froch auf bemielben herum, und ob sie gleich als lenthalben mit Terpentin umgeben war; so schien sie doch niches davon zu empfinden. Um nun gleich mit einem andern Jusefte die Probe zu machen, sette ich eine junge Barraupe, deren Beschichte in der fünften Abhandlung beschrieben ist, auf eben das Papier. Sogleich ward sie unruhig, und sieng au herumzuwandern, um sich von dem Papiere zu entsernen; ich zwang sie aber, varauf zu bleiben. Gleich nachher hatte sie schon keine Krast mehr, herunterzukriechen, und binnen vier Minuten gab sie den Geist auf. Hingegen blieb die Gallraupe die immer dicht neben ihr war, nicht nur lebendig; sondern das Del schadete ihr nicht das mindeste.

Ziventer Bersuch. Ich sperrte dren bergleichen Gallraupen in ein kleines Zuckersglas ein, und that ein Schiechen, ftark mit Terpentinol getränktes Papier, mit hinem; allein fie schienen in diesem engen Wehaltniß eben so wenig davon zu empfinden, und kroschen unten im Glase, so gut, als worher, herum. Eine halbe Stunde nachher fand ich sie in gleichem Zustande. Munthat ich noch ein solches Seuck Papier hinein, das recht von Dele triefte, und verschloß bas Glas, wie vorher mit einem Papierbeckel, daß also der

is a constant of

Geruch

managed in

#### 64 Funfgehnte Abhandlung. Von benen Raupen, welche in den Gallen,

Geruch im Glase noch einmal so stark werben muste; allein die Maupen fühlten bas auch nicht, sondern befanden sich immer recht wohl. So ließ ich sie den folgenden Morgen, ba sie unten in bem Dele, das in Menge von den beyden Stuckhen Papier abgeträufelt war, ersoffen waren.

Dritter Versuch. Ich legte eine halbe Galle, worinnen eine Raupe saß, in ein kleines, dren Zoll hohes, und zween breites Zuckerglaschen, nebst zwo, in Terpentindl getrankten Papierstreisen, und machte das Glas fest zu. Die Galle lag aber so, daß das Del nicht auf die Raupe fließen konnte. Ich wollte nur sehen, was der bloße Geruch auf sie wirken wurde. Den folgenden Morgen fand ich sie ohne Bewegung wie todt. Sie war aber noch in der Galle; die Ainge, und befonders die vordersten Absasse waren start aufgetrieben; kurz ich glaubte sicher, sie ware von dem starken Geruche erstickt. Bon ohngefähr legte ich sie nachher auf den Tisch. Wie erstaunte ich aber, als sie sich zween Tage nachher wieder ansieng zu regen, und wirklich noch lebendig war? Den dritz ten Tag wurde sie noch lebendiger; folglich hatte sie der Terpentingeruch nicht tobten können.

Vierter Berfitch. Ich that eine Naupemit vier in Terpentinol getrankten Papiers ftreifen, in ein kleines Zuckerglas, und band solches fest zu. Sie kroch darinnen allents halben herum, und gerieth selbst auf eine solche Streife, so daß sie sich ganz mit Del bes schmierte. Gleichwohl starb sie nicht davon, und suchte nur aus dem Dele, in das sie halb hineingesunken war, herauszukommen. Den folgenden Morgen fand ich sie ganz lebens dig, und an den Seiten des Glases herumkriechen. Des dritten Tages war sie noch in eben dem Zustande, aber etwas schwächer. Bielleicht war daran der Nahrungsmangel Schuld. In eben dies Glas aber hatte ich zugleich zwo andere glatte grune Raupen gethan, um zu sehen, was das Del baran thun wurde. Anfänglich ließen sie einige Unruhe blicken, und kroz chen sehr geschwind herum, als wollten sie sich von einem so angesteckten Orte entsernen; endlich aber wurden sie binnen zwo Minuten starr, und gaben den Geist auf. Eine hinseingeworfene Aliege hielt den Geruch schon länger aus; aber nach einer halben Stunde war sie auch hin.

Folglich ift es ausgemacht, daß weber ber Terpentindlgeruch, noch das Del felbst diese Raupen todte. Ihre Luftlocher, und Lungenrohren muffen ganz anders, als ben den übrigen Raupen eingerichtet senn; allein ben so fleinen Geschöpfen ist es nicht leicht, ben Unterschied dieser Struktur wahrzunehmen. Indessen muß man noch bemerken, daß die Raupen in den Gallen selbst dergleichen starken Geruch, als hier unter diesen Unte franden in engen Glasern, nicht ausstehen durfen. Denn der natürliche Geruch des harzes ist in den Gallen ungleich schwächer als in dem zubereiteten und abgezogenen Terpentinoele.

In allen, am ersten Man geoffneten Gallen fand ich die Puppen Tab. XXXIII, Fig. 11, worinnen sich die Raupen verwandelt hatten. Sie haben die gewöhnliche Ges stalt, und sonst nichts Besonderes ). Die Farbe ift bunkelbraun, und bennahe schwarz;



#### 66 Funfgehnte Abhandlung. Bon benen Raupen, welche in den Gallen,

artige Baut, Die glemlichen Widerftand leiften fann. Man follte alfo faft bermuthen? daß bies ein Wert der Puppe fen, Die Balle burchjubobren, ebe ber Schmetterling auss In allen Gallen, wo die Bogel fcon ause fomme. Und dies geschicht auch wirklich. gefrochen find, finbet fich an einer Seite ein rundes Loch, worinnen bie Duppenhulfe fo fteden geblieben ift, daß ber Bauch noch in ber Balle; ber Ropf aber, ber Salefragen und bas Bruftftuck auffer derfelben liegt. Es ift alfo gewiß, daß der Bogel, wenn er im Begriff ift auszufommen, ben bornartigen Ropf ber Puppe an bie Gallenwand feft Um babon recht gewiß ju werben, baf bie Puppe anbrudt, und folde burchbohrt. burch ben blogen Druck diefe Deffnung mache, barf man nur die Rinde berfelben gengu betrachten; fo wird man gewahr werden, daß alle Theile ber Bargaalle auf allen Seigen um bie gange Deffnung herum auswarts gedrucke find, und gleichfan einen aufgeworfes nen Bulft formiren. Oft hat auch bie Mundung bes loche unglei be Rife. Gin neue er Beweis, baf es burch ben Druck entstanden. Sier aber merte man gugleich; bafidie on fich barte Bargmaffe der Galle gleichwohl noch eben fo biegfam fen, ale Bache, ober frifches Barg, und alfo bem wieberholten Druct ber Puppe nachgeben fonne. Inogemein bobrt fie bie Galle oben burch , und bernach friecht ber Bogel auch gleich aus , und laft Die Bulfe in bem Loche gurud.

Zulegt will ich noch auführen, daß die aus ben Gallen herausgenommenen Puppen nicht auskamen; sondern vertrockneten, weil sie vermuthlich in der fregen Luft zu ftark ausdunften.

# Die glatte und weiße Raupe mit gelblichbraun Kopfe an den Hopfemvurzeln.

In ben Gegenden ben Upfal hatman seit einigen Jahren bemerkt, bag die hopfente wurzeln von ziemlich großen Raupen angefresien und ofe ganz verdorben waren, jo daß bavon die Pflanze seibst ben größen Schaden litte. Sie verdienen um so vielmehr bes schrieben zu werden, je weniger ihrer andere Schriftsteller gedacht haben.

Sie sind größer, als die mittelmäßigen Tab. VII, Fig. 1, und ihre Lanze bes läuft sich auf einen Zoll und acht dinien. Es giebt aber auch kleinere, und das sind die Mannchen. Sie haben sechzehn Küße, oder acht stumpfe Bauchfüße, die mit tinem wollständigen Hafenkranze verschen sind. Sie kommen übrigens mit den diesen rethichen Raupen in den Bauunstammen überein. Die Farbe ist weiß, und fallt ins Geibliche, oben aber auf tem ersten Ringe und Kopfe sind sie gelblichbraun, und duntelgianzend ofergelb. Dieser braune Theil des ersten Ringes ist hornartig, wie der Kopf, und der zwecte Ring hat auch eben bergleichen kleine hornartige Platte. Auf ten übrigen Ring gen sien elnige kleine erhabene Flecke, ober vielmehr Erhöhungen, in deren seder ein schwarz

\*) Die Larven von Phal. Coffus, bie Lyoneischen Solgraupen, oder Weidenbobrer. G.

ses Saarchen ftedt. Dben auf jebem Ringe ftehn vier folde Subelden, und an den Gels ten fiften einige fleinere. Dinerachtet biefe Raupen viel Saare baben, find fie boch fo furg, bag man fie unter die glatten rechnen muß. Uebrigens haben die Ringe einige Queers und an ben Seiten langs heruntergebenbe Rungeln. Die Bahne find groß und ftart, aber fdwary. Damit beifen fie die Bopfenwurgeln ab. Wenn man fie berührt, ober fonft beunruhiget; fo fuchen fie fich mit ben Bahnen zu wehren.

Die Luftlocher find flein, enformig und ichwarz, die feche fpigen Borderfuße gelbe lichbraun, wie ber Ropf; die ftumpfen Bauchfuße aber weiß, wie ber Leib. Will man Die Raupe mit den Fingern fagen; fo wehrt fie fich gewaltig, frummt und beugt fich mit bem leibe, wie eine fleine Schlange, und gest immer ruchwarts. Gie friecht giemlich Bat fie fich erft gebautet; fo ift fie gang weiß, außer ben Babnen, bie rothe lichbraun find. Ich will erft die Puppe nebft dem Bespinnfte beschreiben, und bernach

elmas von ihrer Befchicklichkeit und Lebensart fagen.

Bu Ende bes Aprils und Anfange bes Mays machen fie fich gan; befonbere Befpinne fte, worinnen fie fich bald in Puppen berwandeln, die megen ihrer Geftalt nicht meniger Aufmerksamfeit verdienen. Dach ihrem Geschlecht find fie Zab. VII, Fig. 2, 4, CP, bon bericbiedener Grofe. Die Beibchen Fig. 2, find großer als bie Mannchen Fig. 4; bie erstern find mobl einen Boll und anderthalb Linien lang, und vier Unien breit; binges gen beträgt bie tange ber mannlichen Puppen nur eilf tinien. Gie geboren ju ber Rlage ber tegelformigen, indeffen find fie mehr malgen als tegelformig, auch bennahe überaft gleich bick, und an benten Enden rundlicht Tab. VII, Big. 2, t, p. Dies ift ein besons berer Umftanb. Auch find fie etwas frumm, und bie halbrunde Seite ift ber Rucken, Die Karbe ift gelblichbrann, ober fucherothlich, unter bem Bauche beller. Die Luftlocher finb, wie ben den Raupen ichwarg.

Der Schwang ift bennahe bider, als ber Borbertheil, und bas Brufffuck faum halb fo lang als die Duppe; daher ift ber Bauch ziemlich lang. Befanntermaßen tons nen alle Puppen mit dem Bauche um fich folagen, oder ihn von einer Seite gur andern. ober : und unterwarts bewegen. Unfere Puppen fonnen noch mehr thun. Gie fcblagen nicht nur mit bem Leibe von einer Seite gur andern; fondern fie fonnen ihn auch noch eben fo als im Maupenstande, breben und wenden, und ein ordentliches S formiren, ober ele gentlicher, bamit allerlen wellen - und ichlangenformige Bewegungen machen, 3ch habe bergleichen Beweglichkeit noch ben keiner einzigen Puppe gefunden.

Mertwurdig ift es auch, baß ber Bauch rundlicht, und gleichsam abgeffust Zab. VII, Sig. 2, p, jugeht. Mach bem Ropfe zu t freben einige fleine Erbobungen, wie ftumpfe Spigen, und bie benden legten Bauchringe haben auch berichiebene bergleichen Un funf Ringen figen an jebem zwo Reiben fleine Stacheln, Stachelfpigen Big. 2, p. Die mit den Spigen nach bem Schwange zu fteben. Die unter dem zehnten Minge, formiren einen ziemlich boben Rand r; und die dren borbergebenden Ringe haben jeder zween

and the state of the

#### 68 Funfzehnte Abhandlung. Von denen Raupen, welche in den Gallen,

bergleichen fleine, aber nicht fo hohe Ranbe sss. Den Puppen kann mans schon anses hen, baß ihre Schmetterlinge sehr kurze Fühlhörner haben werden. Sie liegen, a, an seber Ropfseite. Hin und wieder sigen auch am Leibe und Ropfe einige kleine Haarchen.

Im Puppenstande sind die Maupen immer kurzer, als sie vor der Berwandlung waren. Die sich also Gespinnste machen, dursen sie nicht länger als die Puppen machen. Es ist genug, wenn diese darinnen Platz haben. Dies kann man fast ben aller Gelegens heit wahrnehmen. Sehr lange Raupen Tab. XIV, Fig. 1, 5, 6, machen sich sehr kurze Gespinnste, weil ihr Körper im Puppenstande einkriecht, und die Usterraupen geben und davon noch merkwürdigere Benspiele. Unsere Hopfenraupen aber verfahren ganz ans ders, und machen sich sehr lange Tab. VII, Fig. 3, 4, ja noch einmal so lange Gespinnssse, und machen sich sehr lange Tab. VII, Fig. 3, 4, ja noch einmal so lange Gespinnssse, als die Puppen sind, welche also darinnen überstüssigen Raum haben. Ich habe bes merkt, daß die Puppe durch die Bewegung ihrer Ninge von einem Ende des Gespinnstes bis zum andern fortrutscht. Es ist schwer einzusehen, warum diese Puppen soviel Naum haben müssen müssen müssen müssen müssen.

Die Gespinnste Fig. 3, sind gleichsamlange Walzen mit ungleicher Oberstäche, und rundlichten Enden. AB. Die außere Oberstäche besteht aus einer guten Schicht von Erdslümpern, die mit Seibe zusammengespounen sind. Inwendig Fig. 4, überziehen ste die Naupen mit einer zwar dichten und festen, aber dunnen Schicht grauer Seide. Das eine Ende Bist nicht so sest als das andere A verschlossen. Man demerkt hier nur einigt lose Fäden, welche alles, was hinein will, durchlassen. Ich habe gefünden, daß die Puppe mit dem Schwanze an diesem halb offenem Ende liege, und ben der Verpuppung den Maupenbalg halb aus dieser Deffnung herausstoße. Ben der zen Figur ist die Puppe er CP aus Versehen in einer verkehrten tage vorgestellt, und der Schwanz P musse gentlich nach der andern Seite zustehen. Die Naupen legen ihre Gespinnste dicht an die Hopfenwurzeln. Ich habe sie solche aber nie machen sehen, welches auch sehr schwer senn mögte, da sie unter der Erde versertiget werden.

Diese Raupen vergreifen sich insgemein an den alten und dien Wurzeln, und bes sonders an denen, die drey oder vier Jahr nach einander in der Erde geblieben sind, ohne daß das land davon gereinigt ware. Sie zerfreßen sie sowohl innerlich als außerlich. So bleiben sie auch beständig in der Erde, wo sie sich einspinnen und verpuppen. Merkwurd dig aber ist es, daß die Puppe, wenn der Vogel bald auskommen will, mit ihrem Ropfe das eine Ende des Gespinnstes durchbohre, herausschlupfe, und sich an die Oberstäche der Erde begebe "). Ja sie stedt sogar den Vordertheil bes Körpers bis an das Ende der Rlügels

in ihren Refel in die Erde gelegt; acht Tage nachher aber dieselbe oben auf ber Erde gefunden. Als er sie abermal be-waben, hat er solche boch nach drey Tagen meder auf der Cheiflache angerroffen. Das drietemal hat ihn endlich überzeugt, daß sie

<sup>\*)</sup> Ein ahnliches Phanomen erzählt Rösel im 4ten B. seiner Insestenbel. S. 149. g. 6 von der Puppe einer hellbrannen, glatten Grasraupe, die sich in der Erde verwandelt hatte. Er hat die Puppe herausgenommen, abgebildet, und wieder



#### 70 Funfzehnte Abhandlung. Wondenen Ranpen, welche in den Gallen,

ber Bauch aber nebst den Jugen und Juhlhornern fucherothlich, wie ben dem Weibchen. Hingegen sind hier die Ober : sowohl als die Unterflügel ganz weiß, und zwar das schons fie Weiß, das man sich vorstellen kann, ohne die mindesten Flecke, recht glanzend Sile berweiß. Unten aber find sie alle dunkelbraum, am hintersten Rande, und an der innern Seite mit einer blaßrothlichen Streife eingefaßt. Hieraus erhellet, daß die Farben ben benden Geschlechtern so sehr verschieden sind, und man daraus allein nimmermehr schließen sollte, daß sie zu einer Urt gehorten.

Außer ben Werschiedenheiten der Farben zeigen uns biefe Schmetterlinge noch brei

mertwurdige Geltenheiten;

I in der Geffalt ber Bublhorner;

2 in den hinterfußen des Mannchens;

3 in der Geftalt der Eper, und in ber Art, wie fie bas Beibeben ju legen pflegt.

Die Fühlhorner sind an benden Geschlechtern gleich; sie haben aber etwas besons deres, das ich nur an diesen, und noch einer kleinern Art, die ich in den felgenden beschreiben werde, bemerkt habe. Es bestehet in der außerordentlichen Kurze derfelben Tab. VII, Fig. 5, 6, aa; denn sie sind hochstens anderthalb Linien lang, welches nur die Lange des Kopfs beträgt. Es sind aber gekornelte Fäden Fig. 9, in ihrer ganzen Länge bens nabe gleich dief, nur das Ende C geht rundlicht zu. Uebrigens bestehen sie aus verschiesdenen Gelenken, und sind mit einigen sehr kurzen Hadrchen bewachsen, die man aber nur durchs Vergrößerungsglas sehen kann. Der Gelenke sind neunzehn die zwanzig. Da, wo sie am Kopfe sigen, oder ben der Wurzel Tab. VII, Fig. 9, a, sind sie am dietsten, und rund herum mit einer Haarfranze bb besetzt.

Die Filfe find überhaupt wie ben andern Schmetterlingen beschaffen; aber bas lege te Paar hinterfüße hat ben bem Mannchen etwas besonderes. Das zwente Stück bes Jufes, ober ber Schenkel hat auswendig einen gewaltigen Busch langer fahlgelber haar re Fig. 10, 11, bc, bergleichen man ben bem Weibchen nicht findet. Die hufte hat auch haare Fig. 11, 2; sie sind aber weißlich, und benweiten nicht so lang als die Schen-

Felhaare. Die Absicht biefes haarbufches ift mir unbefannt.

Auch die Eper dieser Schmetterlinge sind theils wegen ihrer Gestalt, theils wegen der Urt, wie sie das Weibchen legt, merkwürdig, und nichts weniger als der Größe des Insels proportionirt; sondern so klein Tab VII, Fig. 7. als gewöhnliche Sandkörgner, etwas langlicht, oder oval, Fig. 8, und an Farbe gang schwarz. Sobald sie aus Mutterleibe kommen, sind sie weiß, werden aber bald hernach schwarz. Benm ersten Andlick sieht ein solches Hauschen Eper wie das feinste Schiespulver aus. Jedes Weibe chen legt ihrer eine beträchtliche Menge, und ist nicht darauf bedacht, wie die meisten anz dern Schmetterlinge thun, solche an irgend einem kesten Körper ordentlich ben einander herzulegen; sondern es läst sie geschwind nach einander, wie Körner, aus dem Leibe fals Ien, so daß oft zwen oder dren zugleich heraustollern. Sie mussen sie aber bloß an sols

1 - DD-01

de Derter legen, wo sich hopfenwurzeln befinden, welche benn auch wie mit Kornern besatet zu senn scheinen. Aus der Kleinheit der Sper erhellet, daß die ausgeschlossenen

Raupchen ebenfalls fehr flein fenn muffen.

Mus diefer gangen Beschreibung sieht man, das wenig Schmetterlinge so biele Merts wurdigkeiten, als die jest beschriebenen, an sich haben. Ich will dieser noch eine bon eis nem andern kleinern Schmetterlinge benfügen, ber in seiner Gestalt mit ben Hopfeneus len viel abnliches hat.

Ein Nachtfalter mit sehr kurzen Fühlhörnern, und ofergelben, etwas fuchsrothlichen, Silberweiß gesteckten Oberstügeln.

Id liefre hier einen Schmetterling, der wegen seiner kleinen Fühlhorner, und sonderbar gestalteten hinterfüße merkwurdig ist, bessen Raupe ich aber nicht kenne. Gis nige derselben habe ich im Julius, ben den mineralischen Wassern von Setra in der Pros

ving Besmannien angetroffen, und ba habe ich fie nur allein gefehen.

be der Flügel sieben Linien lang. Es hat keinen Rußel, und trägt die Flügel wie ein scharfkantiges Dach. Die Oberflügel sind oben dunkel ofergelb ins fuchsrorhe fallend, haben aber zugleich viele ungleiche, ziemlich große, weisigelbliche und silberfarbige, in schräge Streifen vertheilte Fleden. Oben sind die Unterflügel, unten aber alle vier Flüsgel braun. Der Ropf, die Ruße, und der ganze Leib sind obergelb.

Die Fühlhorner Lab. VII, Fig. 13, a, a, find eben fo gelb. Es find gekornelte Fasten, aber sehr furz, nur eine halbe Linic lang, übrigens wie die Fühlhorner ber Hopfeneus le Fig. 9 beschaffen, boch haben sie nicht so viel, sondern nur vierzehn Gelenke. Sie sind auch mit kleinen Haarchen bewachsen, barunter die langsten ben der Wurzel sien, und baseibst ein kleinen Busch formiren. Der Ropf und Halskragen sind sehr rauch, und mit

pielen Saaren bewachsen. Die Augen Fig. 13, y, schwarz und hervorstehend.

Die Border: und Mittelfüße sind wie ben andern Schmetterlingen beschaffen; die Hinterfüße aber sehr sonderbar gestaltet Tab. VII, Fig. 14, 15. Die Hüfte C ist wie ben andern Schmetterlingen, außer daß sie sehr lange Haare p, besonders an der innern Seite an sich hat, die gleichsam etwas gekräuselt sind. Statt des eigentlichen Schens kels aber, und des Fußblatts sist hier bloß ein unformlicher, ovaler, oder bester zu sazen, ein birnformiger Mump def, der durch ein kleines Stielchen dam Ende des Hüftbeins hange. Er ist ofergelb und etwas durchsichtig wie Horn, oben auf aber eben so hornartig wie der übrige Juß. Wir haben zwar die Bestalt dieses Klumps mit einer Virne verglichen; allein er ist nicht ganz so rund; sondern auf benden Seiten slach, vollstommen glatt, und ohne alle Haare. Er drecht sich auch an der Hüste durch einen Wirze bel Fig. 15, d, wie der Schenfel ben andern Schmetterlingen, oder ben den vierübrigen

Tapen

1 -1 J 1 -1 J 1

#### 72 Funfzehnte Abstandlung. Von denen Naupen, welche in den Gallen,

Justen dieser Rachtfalter thnt. An diesem, an sich schon so merkwurdigen Rlumpfuse, zeigt sich noch eine größere Seltenheit. In ber inwendigen Scite, ober an der, nach dem Körper zustehenden flachen Oberseite, sigt ein dieses Bundel Tab. VII. Fig. 15, ghik langer Theile, die mit ihren Enden gk an dieser Flache hangen. Sie liegen dicht auf einander, und formiren gleichsam eine Urt von Burste, welche weit über den Klumpsfuß Fig. 14, h, Fig. 15, chi hervorsteht. Es sind lange und flache Theile Fig, 16, ABCDE, ben der Wurzel so dunn als Haare, die aber in der Lange immer breiter were den, und länglichte Schieber oder Paletten formiren, deren Ende rundlicht zugeht. Kurz, sie kommen mit denen langstielichten Schmetterlingsschuppen überein, die wir Hagrschupspen genennet haben. Auch sind sie nicht alle gleich lang oder breit. Einige sind gerade ADE, andere krumm BC; die Farbe aber ist gelblichweiß.

Ben dem ersten Anblick dieser Klumpfüße sollte man fast vermuthen, baß sie bielleicht zufälliger Weise so unformlich gewachsen waren. Go wurde ich auch gedacht haben, hatte ich von diesen Schmetterlingen nur einen einzigen gehabt; so aber waren bep allen, die mir vorkamen, die hinterfüße so seltsam gestaltet. Folglich war es keine Misse geburt. Man fann sich leicht vorstellen, daß solche Füße nicht zum Gehen waren; allein die Urfach und Absicht anzugeben, warum sie so gestaltet senn mußen, ist mir unmöglich; zumal da ich diesen Umstand erst ben tobten Wögeln habe untersuchen konnen. Alle, die ich hatte, waren Mannchen, mithin kann ich nicht sagen, ob sie ben den Weischen, eben so beschaffen waren. Meine todten Schmetterlinge hatten biese benden Hinterfüße

bicht unter ben Bauch gezogen.

So bemerkte ich auch, daß sie im Fluge etwas besonderes hatten. Sie erheben sich ein wenig vom Boden, und in dieser Entfernung fliegen sie beständig, ohngefähr einen Fuß lang, von einer Seite zur andern, und vollenden diesen kleinen Weg bald rechts, bald links. Sollten die Klumpfüße wohl die Balancirstangen senn, ben dieser Are von Fluge das Gleichgewicht zu halten? Wenn ich sie im Fluge austieß, oder beruhrte; so sielen sie gleich nieder, zogen die Füße unter den Leib, und blieben undeweglich liegen; daß ich sieleicht aufnehmen konnte. Wir haben also an diesen kleinen Nachtfalterchen arztige Dinge gesehen; dach kann ich jest noch nicht sagen, welche Raupen dazu gehören: ich müste sie denn einmal von ohngefähr entdecken ").

Das kleine sechszehnfüßige braune Raupchen in den Fichtenzapfen.

Mitten, im May entdeckte ich, daß auch in ben Fichtenzapfen Insesten wohnten. Es faß nemlich in jedem kranken Zapfen Tab. XXII, Fig. 21, (sie waren aber wirks lich

\*) Rach dem Linne S. N. ed. 12. p. 833. no. 85. Phal, Nock. Hecta. das Punktband. Süstlin schweiz. Ins. p. 36. no. 690. de Geer Tom. Is. P. 1. p. 365 à pattes en masse. Bon der Raupe sagt Herr Prof. Willer in der Erkl. des L. N. S. V B. I Th. p. 679. no. 85. Dis

Raupe ist weiß, tahl, ein und einen halben 30ll lang, und hat einen braumen Ropf. Fabric. S. E. p. 589 Hepialus 3. habitat in Europae Sylvis; Vespere in acre stuckitar motu pendulo, at solitarius. G.

#### in ben Anospen, und Wurgeln ber Baume und Kranter leben. 73

lich frank, und nicht vermögend, wieder auszuschlagen) ein kleines braunes glattes Raups chen Kig. 17, welches inwendig alles so ausgefressen hatte, daß er bennahe gang leer und hohl war. Man fand auch wirklich barinnen viel Unrath von der Raupe. Auswendig schien der Zapfen gesund und unbeschädigt zu senn ").

Diese Raupe hat sechzehn Fuße. Der Ropf und der erfte Ring ift schwarz, auch hat fie einige kurze und fast unmerkliche Haarden an sich, übrigens aber nichts besonderes, und sie verdiente nicht einmal beschrieben zu werden, wenn es nicht wegen ihres Aufents balts geschehen ware? !\*).

Ohne aus ihrem kleinen Harzgehause zu kommen, verwandelt sie sich in eine kleine, branne, langlichte, und kegelformig zugehende Puppe Tab. XXII, Kig. 18, 19, 20. Die Haut, welche den Ropf bedeckt, ingleichen der Halskragen, und die Flügel sind so braun, daß sie bennahe in das glanzend Schwarze kallen. Die Flügelscheiden gehen so weit herunter Tab. XXII, Fig. 20, a2, daß sie gut zween Drittel bes Leibes bedecken. Die Puppe selbst ist erwas flach, also mehr breit, als dicke. Ehe sich die Raupe verzwandelt, überzieht sie den Zapken inwendig mit einem zarten und dunnen Gewebe.

Bu Anfange bes Junius erschien ber Schmetterling, und flog sehr geschwind an ben Seisen des Zuckerglases herum. Es ist ein Nachtfalter Tab. XXII, Fig. 22, 23 \*\*), mit konisch fabenformigen gekornelten Fühlhornern, und einem wenig gewundenen Sausgerüßel. Die Flügel hangen etwas an den Seiten herunter, und der Schwanz steht, wie ein kleiner Hahnenschwanz in die Hohe. Der hinterste Rand, und die innere Seiste der Oberstügel, sammt allen Seiten der untern, sind mit einer ziemlich langen und schonen Haarfranze bordirt. Die Hauptfarbe des ganzen Vogels ist Perls oder Aschgran, mit verschiedenen schwarzen Punkten gesprenkelt. Die Oberstügel haben vier wellenfors mige

pifchen Gemüths: und Augenergogungen, G. 122. Tab. 64 und 65 eben vergleichen Beobsachtungen über den Saamen von der rothen Laune oder Fichte, und die demfetben so schalliche fleis ne Naupe, mit ihrer Berwandlung jur Schabe angestellet. Ben der Bergleichung aber werden wir sehen, daß es eine andere Gattung sen. G.

\*\*) In die Ledermüllersche Beschreibung des Sicheenraupchens kann ich nich nicht wohl sinden. Die Zeichnung der vergrößerten steht Lab. 65, f. Dier find die Füße von der einen Seite vorgestellt, und da hat sie, außer dem Schwanzhaten, 14 stumpse gefronte Bauch und 6 spife Vordersussin allen also zwanzig Füße, welches wohl von

ben Afterrampen gelten mögte. Der Verfasfer selbst, aber sagt, in der Beichreibung S. 124:
"Born am Kopf hat das Räupchen 6 Kalensus"se und noch 12 andere (das wären doch auch 18);
"welche unten sehr breit; wie eine ausgespiete Kro"ne gestaltet sud..., Entweder die Zeichnung ist
unrichtig, oder es wäre dies abermal ein Senspiel;
daß aus einer Näupe, die mehr als 16 Füße hätete, ein wirklicher Papilion kommen könne. G.

\*\*\*) Nach dem Linne S. N. ed. XII, p. 892.
no. 404. Phal. Tinea dodecella, ter Zwölfpunkt. Here Ledermüllers Schabe Tab. LXIV.
1, war schwarz und weißgestreift, und glänzte wie Silber. S. Wüller & N. S. V B. I Th. p. 747.
no. 404. de Geer Tom. II. P.I. p. 494. n. 3. S.

## 74 Funfzehnte Abhandlung. Bon denen Raupen, welche in ben Gallen,

mige, und schwarz punktirte Streifen Tab. XXII, Fig. 23, b, b, b, u. s. w; bie Unterafligel aber sind graulicher. Der Leib nebst den Fußen silberfarbig, und an den letzern Irnge Sporn: die Augen schwarz, und die langen Fußlhorner schwarz und weiß gescheckt, überdem sehr voll Schuppen \*). Dies war ein Mannchen. Ginige Tage nachher kam auch ein Weibchen and, das aber von dunkler und schwärzlicher Farbe war.

Es sind aber an dieser kleinen Motte noch zween Umstände merkwurdig: erstlich, baß sie auf jedem Oberflügel sechs kleine schwarze, in die Hohe stehende, und aus vielen kleinen Schuppchen gebildete Buschel oder Bursten hat Tab. XXII, Fig. 23, dergleischen auf den Schmetterlingsflügeln ziemlich selten sind; zweytens daß die Bartspigen am Ropse Fig. 24, abc, sehr lang sind, und wie bogenformig gekrummte Horner Fig. 25 aussehen. Sie fassen den Vordertheil des Ropse ein, und gehen über denselben her die dicht an den Haldkragen, Fig. 24, abc. Sie sind mit silberfarbigen und schwarzen Schuppen gleichsam übersäet, und haben nicht weit vom Ende ein Gelenke Fig. 25, b. Man könnte sie hörnersörmig zurückgebogene Bartspigen nennen.

Aus meinen Fichtenzapfen fam noch ein etwas größerer Schmetterling, Fig. 26, der aber von einer andern Gattung war. Die Flügel hingen auf den Seiten herunster, und formirten auf dem Kücken ein rundlichtes Dach, wie denn auch der Schwanz etwas in die hohe ftand. Die Fühlhörner waren kegelformige Faden und der Saugerüßel kurz Tab. XXII, Fig. 27, t. Flügel und keib waren mit dem vorigen von gleicher Farbe, außer daß dieser mehr schwarze Flecken und Streisen hate. Doch fand sich noch ein wesentlicher Unterschled zwischen diesen benden Arten, daß nemlich die Flügel des größern keine Bürsten hatten, sondern ganz glatt und eben was ren. So waren auch ben diesem die Bartspitzen Tab. XXII, Fig. 27, b, nicht wie zurückzebogene hörner, sondern kurz, breit, auch nur so lang, als der Kopf, und die Augen dunkelgrün. Die Unterstügel hatten zwar auch eine solche Haarborte, wie die kleinere; allein die Haare darinnen waren ungleich kürzer. Die ganze Unterseite der Flügel, der Bauch und die Füße waren grau. Die Länge dieser Motte betrug vier Linien \*\*).

Es giebt also zweperlen Arten von Raupen \*\*\*), die in den Fichtenzapfen wohr nen. Die Puppe der größern hatte am Kopfe eine Spige. Sonst war sie braun, wak zenformig, und konisch, aber nicht flach, wie die vorige.

Das

foon three drey, und ich bin gewiß, bag es verer, wenn fie unterjucht werden, noch mehrere glebt. G.

403. Die Anflugmötte. Müller Faun. Fride.

p. 57. no. 507. 8.

<sup>\*)</sup> herr Ledermaller hat von feiner Schabe bie Echuppchen, bis 4 Boll vergrößert, in ihrer Schonheit und in ihren prismatischen Bestalten Tab. LXVI vorgestellt. S.

#### in den Knofpen, und Burgeln der Baume und Krauter leben. 75

#### Das sechzehnfüßige glatte braume Raupchen in den Rosenknospen.

Die, in ben Fruchten, Zweigen und Anospen lebenden Raupen find gang bor uns fern Augen verborgen, und man entbeckt sie bloß zufälliger Weise. Einige aber verrathen fich doch burch ihren Unrath, den sie aus ihrer Wohnung herausschaffen. Auf diese Weise entdeckte ich die kleinen Raupchen, die ich jest beschreiben will.

Um ersten Man, einer Jahrszeit, da in den nordlichen Landern die Rnospen kaum zu treiben, oder etwas grünlich zu werden angefangen haben, bemerkte ich an dem spissen Ende einiger Rosenknospen Lab. XXXIII, Fig. 14, bb, ein Häuschen, an einanders hängender schwärzlicher Körner cc.). Ben genauerer Untersuchung fand ich gleich, daß es Unrath eines Jusekts war. Ich öffnete die Knospen, und traf in seder ein kleines braunes Raupchen an.

Als ich die schwärzlichen Körner Tab. XXXIII, Fig. 15, ce, welches die Erfremenste bes Raupchens sind, wegmachte, sabe ich, daß hier die Knospe ein ziemlich großes Loch thatte, das vorher von den Erfrementen genau verdeckt war. Inwendig war die Knospe hohl, und die Wohnung der Naupe. So bald das Loch bloß war, steckte sie den Ropf etwas heraus, e, und schlen über die Unordnung, die ich hier angerichtet hatte, unrus hig zu senn. Sogleich ergriff sie das Klumpchen Unrath wieder, zog es nach sich, brachs te es, so gut sie konnte, auf das Loch, spann es da wieder mit einigen Jaden Seibe an, und verschloß die Deffnung, wie vorher. Sie mag also nicht gern unbedeckt leben. Viels leicht ist ihr die frene Luft schädlich, oder sie muß sich auch wohl vor ihren Feinden so verbergen.

Die Knospe hohlt sie inwendig ganz aus, und verzehrt alles barinnen, ober eigents lich frift sie die jungen zarten Blatter aus. Den Rosen sehr schädliche Inselten. Denn bie, so zugerichteten Knospen konnen weber Blatt, noch Stengel treiben; sondern muße sen vertrocknen. Inwendig ist die leere Knospe sehr reinlich. Man erblickt darinnen auch nicht ein Kornchen Unrath. Die Raupe bringt alles aus der Deffnung auf einen Haufen heraus, wie wir vorher gezeigt haben.

Das Raupchen ist an sich sehr klein Tab. XXXIV, Fig. 1, und nur sechstehalb Lienlen lang. Der Leib diet, und in ber Mitte etwas aufgetrieben, wird aber an bepben Enben bunner. Die Farbe ist braun, ber Kopf schwarz, und gegen den Körper klein. Auf bem ersten Minge liegt eine schwarze hornartige Platte Tab. XXXIII, Fig. 17, a. Es hat sechzehn kurze Jusichen. Wenn es noch jung ist, oder zu Anfange des Mays, da es nur ohngefähr brey kinien lang ist Fig. 16, ist ber Leib bunkelbraun, und bennas he glanzend schwarz.

0-121 HOLE

## 76 Funfgehnte Abhandlung. Bondenen Raupen, welchein den Gallen,

Hat es eine Anospe ausgefreßen; so kriecht es aus, und begiebt sich zu einer andern: ober sind die Blatter schon aufgebrochen; so greift es solche selbst an, logirt sich bazwis schen, und spinnt sie mit einigen Faben Seide zusammen, weil es nicht unbedeckt leben kann.

Nachdem sich diese Manpchen ovale Gespinnste Tab. XXXIV, Fig. 3 von sehr weis ser Seide gemacht hatten, so verwandelten sie sich ben 20sten Man, in braungelbliche Puppen Fig. 2, die nichts besonders hatten. Um been Junius erschienen die Schmetzterlinge Fig. 4.). Sie sind ebenfalls sehr klein, und nur vier Linien lang: Nachts salterchen (Motten) mit konisch, fabenformigen Fühlhornern, und einem etwan zwens oder drenmal gewundenen Sangerüßel. Die Flügel liegen an den Seiten, und formiren auf dem Rücken ein rundlichtes Dach. Es sind überaus artige Bögelchen Fig. 5, und sehr lebhaft. Ropf, Halskragen und der Wordertheil der Oberstügel braun, bennahe schwarz: das llebrige der Flügel weiß, so daß der Wogel scheint in zwen gleiche Queerstüschen getheilt zu senn, davon das eine schwarz, das andere weiß ist, welches ihm ein artischen getheilt zu senn, davon das eine schwarz, das andere weiß ist, welches ihm ein artischen Winseln giebt. Unf dem weißen Theile befinden sich indessen, besonders gegen den auße sern Winsel der Flügel, einige Flecken, die balb schwärzer, bald heller sind. Unten ist er ganz aschgran, und so sind auch die Unterstügel oben. Die Fühlhörner sind braun, die kurzen, und sehr haarichten Bartspissen aber gelbbraun, die benden Hinterfüße weißlich.

\*) Mach dem Linne ed. XII, p. 887. no. 368.
Phal. Tinea Cynosbatelia, die Rosenmotte.
Der Ritter hat jugleich aus dem Reaumür Tom.
Min. Pl. II, F. 6. augesühre; solches ist aber eine Pyralise fonst gewiß hierben, wie er sonst allemal gez than, dieses Schriftstellers gedacht haben. Man vergleiche noch Merian. Inc. Pl. 28. Sule

3ers Kennzeichen der Inselten Tab. XVI, Fig. 97. Insenderheit unsers Dersafters Tom II, Part. I, Mem. 6. p. 486. no. 5. Fabric. S. E. p. 654. Pyralis 54. Sufilin ichweizersche Inf. p. 42. no. 825. Müller & R. S. V B. I Th. p. 740. no. 368. Otto Fridr. Müller Faun. Fridr. p. 56. no. 494. G.



# Sechzehnte Abhandlung.

## Bon Mottenraupen; ingleichen die Geschichte einer wahren Wafferraupe.

ie Infeften fo man Mottenraupen nennt, berdienen fowohl, wo nicht noch mehr, als andere, wegen ihrer funftlichen Werke gefannt zu werben. Reaumur ') hat nicht allein erflart, was das fur Infeften find; fondern auch die Geschichte Bum Wortverstande ift ce bier genug, bag mir Motten, ober Bieler Urten beschrieben. Schaben (Teignes) folde Inseften nennen, Die fich fleine Behaufe, oder eine Urt von Befleibung machen, welche fie allerwegen mitnehmen. Die Aftermotten (Faulies-reignes) nennt Reaumitt biejenigen, welche fich unbewegliche Bebaufe machen, worinnen fie friechen, und barinnen fie mabrend ihres Rriechens vollig verdecte find. Er beareift aber unter bem allgemeinen Damen Motten alle Insetten, welche fich folche bewegliche Ges baufe zu machen wiffen, ob fie gleich von febr verschiedenen Urten find. unter Raupen und Burmer; Burmer, Die fich in Schmetterlingsartige Rliegen (Phrygones) verwandeln; andere, daraus Rafer, zwenflüglichte Rliegen, und Erdmit mucken (Tipules) entfteben. In gegenwartiger Abhandlung aber werbe ich blog von Mottenraupen reden, und nur amo Arten befchreiben. hernach werbeich noch etwas bon einer Raupe fagen, bie wegen ber befondern Urt ihres Ruttere merfivurdig ift. Gie fcheint mit und einerlen Befchmack zu haben, weil fie Brod frift.

Da aber bie Befchreibung diefer Infekten fehr kurg fenn wird; fo will ich noch bie Gefchichte einer hochstmerkwurdigen Raupe benfugen, die meines Erachtens fonderbarer als irgend eine ber vorigen, in biefem Berte beschriebenen, ift : einer toahren Bafferraupe, die mitten im Baffer lebt, und fonft noch fehr fonderbare Gigenschaften bat. Gie wird hier nicht am unrechten Orte fteben, weil fie fich von ten Blattern, bie ihr gur Rabrung dienen, ein Behause, aber ein umbewegliches Behaufe macht, barinnen fie fich febr gut verbergen fann. Diernach mare es alfo eine Alftermottenraupe "").

\*) Mem. pour fervir & l'hift. des Infeftes Part lung, wird mehr von den Schabenmotten, ber Der gren Rlaffe ber Geertschen Eintheilung ber Phalanen vorfommen. G.

<sup>1.</sup> Mem. 2 - 2.

<sup>\*\*)</sup> Im Il Bande, und beffen erfter Abtheis lung, in ber Giuleitung jur fünften Abband.

Das auf der Zachweide (Offer) lebende Mottenrauvchen, fo fich von nes ben einander gelegten Grashalmen ein Gehause macht, und bessen Schmetterlingsweibchen vollig ungeflügelt ift.

Diefe Art von Maupen ift bem herrn bon Reallmitt ') nicht unbefannt gemes Da er aber ben Schmetterling ju ber Zeit, ba es in feinem Billin ftand, ju bes obachten verabfaumte, wie er felbft gefteht; fo bat mich biefes bewogen, meine Beobs achtungen über biefe merkwurdigen Infeften mitzutheilen. Bugleich werden wir feben. baf bas Mottenweiben biefer Raupe bemjenigen febr abulich fen, bas man in alren Mauern findet, und deffen Raupe fich von dem fleinen, an den Steinen fitenden Moofie nabret \*\*), bie er am Ende vorgedachter Abhandlung beschrieben bat.

Man trifft unfere Raupen gu Anfange bes Gommers, im Junius, auf bem Bache weiden an, deren Blatter fie fregen. Ingwiften nehmen fie folde nicht zu ihren Bes Dagu bedienen fie fich gang anderer Materien. 360 baufen, ober gu ihrer Befleibung. re Behaufe Lab. XXIX, Rig. 19 find ohngefahr funf Linien lang, und besteben aus vers Schiebenen, neben einander parallel gelegten Brasftengeln ff, bie aber am Borberenbe g. wo die Raupe den Ropf heraussteckt, enger, als am hinterende, gusammenfteben. Wenn fie fich jur Berwandlung anschiefen wollen; fo bermachen fie die borderfte Deffnung mit einer fleinen, aus Scide und gernagten Blattftucken, jufammengeflochtenen Robe re Zab. XXIX, Rig. 19, g.

Als ich diefe Beobachtungen anstellte, hatte ich nur zwo bergleichen Raupen. 36 Durfte fie aber nicht lange futtern, weil fie gleich, ba ich fie gefunden batte, Anftalt gur Berwandlung machten, und ihr Gehaufe hinter fich jufchloßen. Den 27sten Jus nius fielen mir diefe benben Behaufe von ohngefahr wieder in die Augen, und ich fahe vorn auf bem einen ein Infeft figen t, bas ich gleich fur die Motte felbst bielt, die aus bem Gehaufe gefrochen mar. hier gieng es mir, wie dem herrn von Requinur. Da iche aber mit der Lupe untersuchte, fabe ich deutlich, bag ce feine eigentliche Motte. fone bern ein ungeflügeltes Schmetterlingsweibchen war, worein fich bie vorige Motte bermanbelt batte. Es war aus dem hinterften Ende des Bebaufes berausgekommen, und blieb, ohne feinen Plat gu beranbern, an diefem Ende figen. Reaumur bat ce in bics fer Stellung febr gut abgebildet "). Un ben Ruckenfleden fann man mahrnehmen, daß es mit bem unfrigen ju einer Art gebore.

Raum .

- - - 1/1 mile

chen baju gig. ç. 6. Mem. g.p. 193. Die Dbera flugel find glangend grau, und hinten, wie auch an ber innern Seite grtig bebramt. Im Rinne

<sup>\*)</sup> Er gebenkt ihrer Tom. III, Part. Mem g. p. 380. Pl. 11. P. 5, 6. G. 102-107. Tom. III. PL II. P. 9. Das Manns p. 193-197. \*\*) Das ift bie sogenannte Slechtenmotte. Mach dem Linne S. N. ed XII. p. 899 no. 452. Phal. Tinez Lichenella. de Geer Tom. II. P. I.

Raum wird man bies Infeft Zab, XXIX, Rig, 22 fur einen Dapilion anfeben, und biejenigen, fo fich mit ber Infektenkenntniß nicht viel abgeben, werden es nimmers Eher fichet es einem langlichten Burme mit feche fpigen bornartigen - mebr bafür halten. Seine Lange beträgt ohngefahr brittehalb Linien. Der Leib ift bick, plump, aufgetrieben, und besteht aus einigen Absaben. Der Ropf Rig. 22, tift flein, bornartia, und bunkelbraun, mit zwen Mugen und amen furgen fonisch : fabenformigen Ruhlhornern Sab. XXIX, Fig. 22, a. Die bren erften Abfate cbd, bie gufammen eis men fcmalen Salefragen formiren, find hornartig, und glangenb : bunfelbraun. Unter Diefen Ringen figen Die fechs bornartigen bunnen Rufichen iii, beren jedes zwen fleine Satchen bat. Die Ringe ober Abfase felbft find braunrothlich, und jeber bat oben einen gros Ben dunkelbraunen ober schwärzlichen, vieredig : langen Rled qq. Diefe Rreatur tragt ben Ropf unter fich gebogen, ben leib etwas frumm wie ein Buckel, bag ber Rucken halbrund wird. Der gange Rorper ift glatt, und ce find baran faum einige faft une merfliche Saarchen zu feben; am letten Ringe aber figen befto mehr weißliche, ziemlich Jange, gefrauselte Saare, nebft berfchiebenen Schuppen, bie wie ben anbern Vapilions beichaffen find, welche hier zusammen gleichsam einen rauchen Schwang, wie eine Frange, If formiren, worinnen in ber Mitte ein gewißer walzenformiger fleischichter Theil, Zab. XXIX, Rig. 22, 0, wie eine Art von Robre fectt, welchen bas Infeft nach feinem Ges fallen verlangern und berfurgen fann, und bies ift ber Energang, burch welchen fie aus bem Leibe fommen.

Dieser Papilion ist auch ganz ungeflügelt, und man wird nicht die mindeste Spur von Flügeln an ihm gewahr . Uebrigens ist das Insett faul und trage, kriecht nicht, und scheint, als ob sichs fast gar nicht regen konne. Die einzige Vewegung, die ichs habe machen sehen, bestand darinnen, daß es die fleischichte Schwanzrohre wechselsweise ein und auszog.

Alls ich das andere, noch borrathige Gehause öffnete, fand ich eine Puppe Tab. XXIX, Fig. 20, 21, barinnen, die etwas kurzer, als der Papilion, und hornarig ans zusehen war. Sie ist braun und glanzend, hinten aber gelblich, endigt sich wie ein runds lichter Regel, und hat Ringe. Das merkwurdigste daran ist der kleine Raum, den der Ropf Tab. XXIX, Fig. 21, t, das Bruststude C, und die hier sehr sichebaren Füse iii, einnehmen; das Uebrige ist der Bauch. Man sieht hieran schon den kunftigen Papilion. Auch sind die benden Augen sehr merklich.

finde ich diese Gaitung nicht. Das Männchen baju hat unser Verfaßer am Ende der Vorrede dieses ersten Bandes, aussührlicher aber Tom. II. Part. I. Mém. 3. p. 307 beschrieben, und Pl. 111. F. 13 abgebildet. Es hat schine Flügel, die es dachsormig trägt, und die mit einer Franze von Harrn und Schuppen eingesaßt sind? 28 hat auch artige und längbartige Fühlbörner.

Die Namptfarbe ber Flügel und bes Körpers ift glangend braunschwarzlich. Frisch bat biefes Infeft auch im VI Th. Tab. VIL G.

Die

0-137 HOLE

\*) Meine Lefer werben fich aus den vorigen Althandlungen von den Bürften und Spann, ramper ermuern, daß einige Papilioneweichen berfelben auch feine, andere aber gang Pleine Stulmpelflügel batten.

Diese Puppe war todt, und hatte eben bergleichen tobten weiblichen Papillon, als ber vorige, in sich. Er hatte noch vor seinem Tode ein gelblichweißes, eben so ovales

Enchen, als ein Suhneren ift, gelegt.

Ich habe aber bisher von viesen Mottenr upen selbst noch nichts gesagt. Ich konnte sie nicht gleich nach meinem Gefallen untersuchen, weil sich die, die mir vorgekome men waren, noch an eben dem Tage, vorerwähntermaßen, zur Verwandlung anschiesten. In den folgenden Jahren aber fand ich wieder auf den Zachweiden eben dergleichen Insett, daß noch völlig im Naupenstande war, auf den Blätterm herumkroch, und sein Hauschen allerwegen mitnahm. Dieses nahm ich aus dem Gehaufe, und es zu untersus den, und abzubilden.

Es ist ein kleines sechzehnfüßiges Raupchen Tab. XXX-, Fig. 22, 23, das an ben Bauchfüßen den vollständigen Hakenkranz hat, an Farbe fahlbraun, außer daß die drep ersten Ringe und der Kopf langs herunterlaufende dunkelbraune Streifen haben. Diese bren Ringe haben eine eben so hornartige Haut, als der Kopf; der übrige teib aber ist weich und häutig. Die bepben Hinterfüße sind größer als die mittelsten, welche sehr furz sind. Die neun andern häutigen Ringe sind gegen den Körper des Inselte sehr diet, und haben in der Queer, und tänge verschiedene Runzeln. Wenn das Räupchen außer dem Gehäuse ist, kann es fast gar nicht kriechen; sondern liegt gemeinlich krumm im Bogen, daß die Mittelsüße den Boden nicht berühren, weil sie nur dazu gemacht sind , sich an ben inwendigen Seiten des Gehäuses anzuhalten. Ich hielt ihm hierauf das Vorderende des Gehäuses vor. und es kroch geschwind hinein.

Es kam aber gleich wieder am Hinterende mit dem Ropfe hervor, und machte an den Randen der Deffnung verschiedene Bewegungen, woran ich leicht merkte, daß es den Schaden wieder zu ergänzen suchte, den ich benn Herausnehmen am Gehäuse verursacht hatte. Es dist nemlich mit den Zähnen einige Stückhen von denen Grasstengeln ab, wozmit das Gehäuse bedeckt war, spann solche um die Nande der Deffnung mit Seide herzum, und seste sie dadurch bennahe wieder in eben den Stand, wie sie vorher gewesen war. Hernach kehrte es sich um, und machte es am andern Ende eben so. Nach geschener Reparatur kroch es mit seinem Gehäuse wieder auf dem Tische herum.

Mus biefer Raupe fam eben ein foldes Beibden, als bas vorige war.

Ein sechszehnsüßiges, glattes, schwärzliches Mottenräupchen auf den Zachweiden, mit einem Gehäuse von Grasstengeln, wo aber die Stengel in der Queer liegen.

Auf ben Zachweiben habe ich im Julius noch eine andere Art von Mottenrauspen, in Gehäusen Tab. XXIX, Fig. 23, von Brasstengeln und Halmen angetroffen. Sie freßen so wohl Weiben, als Faulbeerblatter (Frangula): auch sind sie viel gros

a suggestion

fer Fig. 24, als die vorigen. Gie haben sechsehn Fufe, worunter die Bauchfuffe mit

bem vollständigen Sakenfranze berfeben find,

Das Gehanse Fig. 23, fp, so die Raupe allerwegen mit nimmt, ist acht Linien lang. Es besieht aus einer hohlen walzenformigen Nichte f, die aus Seide und kleinen Gras: oder Baumrindenstücken gemacht ist. Fast überall ist es mit kleinen Grasstensgeln, und schmalen Halmen bedeckt, welche hier aber nicht, wie ben dem vorigen in der Länge; sondern in der Queere liegen, daß sie mit der Länge des Gehäuses einen rechten Wintel machen. Da nun diese Stengel ganz um die Köhre herumliegen; so kreuzen sie sich an vielen Orten, wodurch das Gehäuse ganz stachlicht wird, und darinnen kommen sie nuit denen vollkommen überein, welche sich einige Wasserwürmer, so sich in Schmetzterlingsartige Fliegen berwandeln, zu machen pflegen. Es haben aber die Röhren an benden Enden keine Grasstengel; sondern, wie es mir vorkam, kleine Schäcken zers fresener Halmen und Baumrinde. Worn hat das Gehäuse eine runde Oeffnung, wo die Raupe den Kopf, und die drey ersten Minge Tab. XXIX, Fig. 23, c, heraussteckt, wenn sie fortbriechen, oder an den Blättern fresen will. Das hinterende hingegen p ist duns

ner, ale bas tlebrige, und ben nabe gang verschloffen.

Wenn ich diese Raupe zeichnen und beschreiben wollte; fo mufte ich fie borber aus dem Behaufe herauszubringen fuchen, welches mir auch ohne Berlegung gludte, indem ich eine Radel hinten in die Deffnung des Gehauses langfam hincinschob. Die Raupe fublte folde, und fuchte ber Befahr ju entgeben, inbem fie fich nach bem Borberenbe des Bebaufes begab, und ein gut Theil des Rorpers aus ber Deffining frecte. Je weiter fie nun hervortam, befto weiter fuhr ich mit der Dadel nach, bis fie fich endlich nur noch mit den hinterfüßen am Bebaufe hielt. Da war es artig anzuschen, wie ungern fie ihre Bobs nung verließ, und was fie daben fur Sprunge machte. Gie zerarbeitete fich, frummte fic auf allen Seiten , und gab aus bem Maule einen grunlichen Gaft von fich. Die Maus pen geben insgemein einen folden Gafe bon fich , wenn man fie zwischen bie Tinger nimme, ober berührt, und unruhig macht, als wollten fie gleichfam daburch ihren Berfolgern eie Rury, biefe Maupe zeigte, wie lieb ihr ihr Behaufe fen, und baß ne Rurcht einjagen. fie fich nicht entschlugen tonne, es zuverlagen. Denn ich muffe fie ziemlich unfachte bruden und herausstoßen, che fie ihre Wohnung fahren ließ. Als fie gang heraus war Zab. XXIX, Fig. 24, fahe ich, wie nothig ihr das Gehaufe war, und wie wenig fie foldes entbebren tonnte; denn fie mar fast nicht im Stande, ohne baffelbe gu friechen. froch fie etwas weiter fort, aber febr langfant, und auf eine hochft ungefchiefte und fchwans Fende Urt. Mit bem Bordertheile des Korpers, ober mit den fechs fpigen Borderfußen

<sup>1)</sup> Reaumur Mem. Tom. III. Mem. 5. p. 202 S. N. ed. XII. p. 908 Phryganea, Frühlingsofq. Pl. 12, F. 2. Diese Justiten neunt Linne fliegen. de Geer Tom. II, P. 1. Mem. 7 sq. G.

v. Geer Infeft. 3. Qu.

ist sie glemlich geschwind; nur mit bem übrigen Theise des Rorpers, ober mit dem hintersteibe fann sie sich nicht behelfen: den muß sie bloß nachschleppen, weil sie sich alebenn ihrer ser sehr kurzen Mittelfüße nicht bedienen kann. Ben sebem Schritt krummt sie den hinstertheil des Vauchs Fig. 24, p, und klammert sich mit denen, daran sigenden Füßen sogut sie kann, an dem Boden, und rackt mit den Vorderfüßen weiter. In diesem ihrem Bange kommt sie mit ben karven oder Würmern der Chrysomelen ) ziemlich überein.

Wenn sich die Raupe nur mittelmäßig ausstreckt; so ist sie ohngefähr fünf Linien lang Tab. XXLX, Fig. 24, 25. Sie streckt sich aber selten länger aus, wenn sie außer dem Behäuse ist. Segen ihre länge, ist sie, besonders in der Mitte, ziemlich dief, ja am diessten. Ungeachtet sie eine wahre Naupe ist; so sieht sie doch ziemlichermaßen wie ein Burm der Schmetterlingsartigen Frühlings-Fliegen aus. Denn sie halt, wie diese, hinten ben Leib etwas gekrummt, die Vorderfüße sind weit langer, als benden gewöhnlichen Raupen, und die Mittelssüssesind wegen ihrer Kurzekaum zu sehen. Noch eine Aehnlichkeit mit den sechössissen Würmern obgedachter Frühlingssliegen: es haben nemlich die dren ersten Ringe Fig. 25, abc, eine hornartige Decke, da die andern weich und hiegsam sind, und deswegen muß der Bauch mit einer solchen Art von Gehäuse, ober Bekleidung bedeckt senn. Uedrigens ist sie andern Raupen vollkommen gleichgestaltet.

Der Ropf, und die bren ersten Ringe sind hellbraun und glanzend mit schwarzen Punkten, Flecken und Streifen gezeichnet. Die spissen Verberfüße bunkelbraun und glatt. Die neun häntigen ober weichen Bauchringe braunschwärzlich und matt, mit einigen, queers und langs liegenden Runzeln. Die Luftlocher wie schwarze Punkte. Oben auf dem eilsten Ringe besindet sich ein fahler Fleck mit zween schwarzen Punkten Lab. XXIX, Fig. 25, p; der letzte Ring aber scheint hornartig zu senn, weil er sich hars ter als die übrigen anfühlen läßt. Die Rakchen der Bauchfüße sind schwarzlich. Um Ropfe und Leibe sien hin und wieder einige feine Haarchen, die nur mit des Lupe zu sehen sindr

Ungeachtet die Raupe ein grobes und ziemlich schweres Selaufe tragen muß; so kriecht sie boch damit ziemlich leicht und weit. Wenn sie gehen will; steckt sie den Kopf, und die dren ersten Ringe lang heraus, und klammert sich mit ben Hakchen der Bauche suße inwendig an den Seiten des Gehäuses fest an. hat sie nun mit den Borderfüßen den Boden gefaßt; so zieht sie den Leib dergestalt zusammen, daß das Wordertheil nocht mals fast ganz ino Behäuse zurückzeht. So rückt sie weiter fort, und, indem sie das immer wiederholt, vollendet sie ihren Weg. Im Gehen trägt sie insgemein das Gehäuse dem Boden parallel; oft aber auch sohoh, daß es gegen den Boden bald schief, bald ges rade zu stehen kömmt. Die Naupe muß also viel Krast in ihren Musteln haben, weil

0 -4-71 HOLES

<sup>\*)</sup> Eyformige Blattfafer, Golbbabnden. &.



Ein kleines sechzehnfüßiges weißes, in einem Stückhen trocknes Brobs gefundenes Raupchen, mit braunem Rop e.

Es iff befannt genug, bag alle Arten von Betreibe, und Gamerenen in ben Das goginen von allerlen Raupen, und verschiedenen andern Infeften \*) pflegen gerfregen gu werben; meines Wiff us aber hat dies noch Miemand vom Brobe angemerkt \*\*). Bu Unfange bes Winters 1743 fiel mir ohngefahr ein Studichen troffnes, und ziemlich bartes Mockenbrod, bergleichen man hier zu Lande Rnakebrod nennet, in bie Sande, woran ich ein Bewebe , wie einen Schlener bemertte. Da ich ce genauer untersuchte, fabe ich, baß es inwendig hohl mar, und darinnen eine fleine weiße fechzehnfußige Raupe, mit braunem Ropfe wohnte. Gie war glatt, und ohngefahr bren oter vier Linien lang. Thre Bohnung batte fie mit etwas Geide überzogen, und ich fand zugleich viel Unrath: ein Beweis, baf fie fich von Brode nahrte. Da ihre Berwandlungezeit fam, berließ fle bas Studichen Brod nicht, worinnen fie bisher gelebt batte; fondern machte fich barinnen ein weißes febr gartes Gespinnfte, worinnen fie fich berpuppte, und in April bes Folgenden Jahrs fam nachher ein fleines Nachtfalterchen aus, welches überhaupt zu dem Mottengeschlecht gehörte, weshalb ich feiner hier gedacht habe.

Es war fehr flein, und nur dren Linien lang. Die Rubihorner fonisch : fadenfor: mig und gefornelt, und ber Saugerufel einigemal fpiralformig gewunden. fpigen giemlich lang, und oben wie fleine Borner gebogen. Die Sauptfarbe bes Ins Die Oberflügel hatten gegen bie Mitte eine wellenformige bunfelgrauere Queerlinie, und hinten am Ende chen folde Blede und Streifen. Die Unterflugel bin: gegen maren blag oder weißlich s braun, an ben innern und hincerften Ranten mit giemlich langen Krangen besett; das binterfte Ente aber mar dunkelbraun, und gegen bie

Spige ofergelb.

Aus Diefer Befdreibung erhellet, bag bie Raupe fo wenig, ale ber Schmetterling etwas besonderes in ihrer Gestalt hatten; allein wegen ber Materie, worinnen fie lebten, und bie ihr jur Mahrung biente, fonnte ich fie nicht gang mit Grillichweigen übergeben. Mach unfern Borftellungen hatte fie fich wehl eben nicht die schlechtefte Nahrung ausges Ich fenne unter ben Infelten, außer einer fleinen Art Milben, nur biefe Raus pe, bie bom Brode lebt. Gin großes Gluck fur uns, besonders in diefem lande, ba man eine gewiße Portion Brod auf einmal fur das Befinde bestimmt, womit es einige Monat auskommen muß.

Eine

566. no. 5 gange Rimmelhaufen verderbe, boffe ich nachftens im Naturforscher gugenen. G. \*\*) Der Dermestes paniceus Linn, S. N. ed. XII. p. 564. no. 19 in der Große eines Sirfe

<sup>\*)</sup> G. des Verfaßers Tom. II, P. I. Difc. g. p. 64 fg. Den eigentlichen ichablichen Rorn: wurm mit feiner Bermandlung, Phal. Tin. granella Linn. S. N. ed. XII. p. 889. no. 377 hat Xis fel 1 B. Rachto. 4te Rl. 6. 25. Taf. XII, abgebil. Forns, wohat in Brode. G. Det. Dag ber Peiaus Fur : Linn. S. N. ed. XII. p.



3d that hierauf bas Blatt mit ber Raupe in ein Glas mit Baffer. Des folgens ben Morgens nabm ich mit Berwunderung wahr, daß fie an ber einen Blattfeite ein langlicht Gruck abgefregen batte, fo bag die gude im Blatte Zab. XXXVII, Rig. I. ab gleich in die Augen fiel. Dies Stud hatte fie an ein anderes Blattftud cd, vermits telft einiger Gaben Seibe angesponnen, und der Zwischenraum biente ihr gur Wohnung. Die Blatter biefer Pflanze find oben bohl: ein Umftand, den fich bie Raupe fo weiß zu nube zu machen, daß fie bie boble Geite bes abgezogenen Blattftude gegen die boble Geie te bes Blatts bringt, und fich alfo badurch eine febr geraumige Bohnung verschafft. Sier liegt fie nun unter biefem Blaceftucken, und frift an dem Blatte felbit bas obere Mark Lab. XXXVII, Fig. 1, ec weg. Da nun selbiges fett und did ift; so findet-fie baran immer genug ju fregen, weil die Bafferaloeblatter, wie ben ber eigentlichen Mloe, febr fleischicht find. Gie frift viel, und baber giebt fie auch viel Unrath von fich, ber aus grunen Rornern besteht, Die aber keine regelmäßige Geftalt haben. 3ch habe jugleich bemerkt, daß fie das Mark des Blattstuckdens, an der, nach dem darunter liegenben Plats te zugekehrten Seite, ausfraß, wenn fie es bobler machen wollte. Da nun dies obere Studichen mit feinen Randen nicht fo genau an bas Blatt auschloß, daß nicht noch auf allen Seiten verschiedene Lucken und Deffnungen dazwischen maren; fo konnte bas Baffer allerwegen burchfommen, folglich lag bie Raupe beftanbig gang im Baffer.

Dies verdient besonders angemerkt zu werben. Denn die andern Wasserraupen auf dem Samkraut und Wasserlisen leben zwar auch mitten im Wasser; sie liegen aber doch in ihren Gespinnsten, die aus Blattstuden so fest gemacht sind, daß kein Wasser durch kann, beständig trocken. Sie verstehen die besondere Kunst, ihren keib in einer kuftvollen Höhlung mitten im Wasser zu halten. Man lese darüber des Herrn von Reaumitr Bemerkungen. Unsere Raupe aber besindet sich immer mitten im Wasser, ganz davon, so zureden, umslossen. Folglich gehört sie noch mit mehrerem Rechte, als die vorigen,

ju ben Bafferraupen.

Eine einzige Raupe von diefer Art schien mir nicht hinlanglich zu senn, eine volls ständige Geschichte bavon zuschreiben. Mithin untersuchte ich mehrere solche Pflansen, und hatte bas Vergnügen, solche in Menge barauf zu finden, wie sie denn gar nicht selten sind. Ben dieser Gelegenheit fand ich, daß sie sich nicht immer die Mühe geben, sich aus solchen auf den Blattern angesponnenen Blattstückthen besondere Wohnungen zumachen; sondern sich insgemein nur zwischen solchen Blattern selbst aushielten, die ben dem Sties le dicht au einander stießen, und selbige ganz verloren mit einigen Faden zusammengezogen hatten. Oftermalen trägt es sich zu, daß auf einer Pflanze zwen Blatter dicht auf einander lies gen. Das weiß sich die Raupe zu nuhe zu machen: sie friecht bazwischen, und spinnt sie mit. Seibe, als mit einem kleinen Schlener zusammen. Aber auch hier geht das Wasser durch, und die Raupe befindet sich unter diesen Umständen ebenfalls ganz im Wasser.

Linter

<sup>\*)</sup> Mem. Tom. II. Part. II. Mem. 10, p. 186.

Unter meinen Raupen maren einige bon berfchiebener Große, nachdem fie alter, ober fünger waren. Die groffen waren bamals fo, wie fie Lab. XXXVII, Big. z bor gestellt find; fie muften aber gleichwohl noch etwas machfen. Benn fie ben Binter übers lebt haben, wie fie alle thun, und wir in ber Folge boren werben, werden fie oft brene gehn Linien, ober uber einen Boll lang, und berhaltniffmaffig bid Big. 4, fo baf fie fur Raupen von mittelmäßiger Große paffren tonnen. Die Farbeift bellgrun, weißlich und Durchfichtig, ben einigen fallt fie ins Belbliche. Queer durch die Saut icheint ber lange Speifermal, ober ber Darm burch, ber insgemein mit zernagten Blattftudchen anges fullt ift. Da diefe dunkelgrun ausfeben; fo formirt ber Ranal auf dem Rucken ber Raus pe gleichfam auch eine folche bunfelgrune breite Streife Sab. XXXVII, Big. 3. Diefe Raupen felbft gehoren gur erften Rlaffe, und haben fechgebn deutliche Rufe. Die feche Borderften figen an ben dren erften Ringen, find hornartig, und giemlich lang; bie acht Mittelfuffe aber fammt den benden hinterften, wie ben allen andern Raupen diefer Rlaffe, ftumpf und bautig. Diefe gebn legtern Rufe baben, wie alle Landraupen, ben vollftandis gen hatenfrang Fig. 7, mm. Gleraus erhellet alfo, baf fie bie wefentlichen Merfmas fe ber Raupen haben. Es ift auch bet Ropf Sig. 3, t, überhaupt eben fo wie ben den Landraupen beschaffen, und spielt etwas ins Sellbraune.

Seine Gestale ist enformig; hinten aber hat er einen tiefen Ausschnitt Jig. 5, E, mit dunkelbraunem Mande. Insgemein sieckt er mit einem Theile in dem ersten Ringe bes Körperd pp. Er ist auch mit Hauren von berschiedener Länge beseißt. Uebrigens ist er in allen seinen Theilen, wie beh andern Raupen beschaffen. Er hat auch zween Zähne, oder gezähnte braune Kinnbacken, Bart, und Fresspissen Tab. XXXVII, Sig. 5, 2a, ein Spinnwerkzeug unter dem Maule, an bezoen Geiten verschiedene Augen y, tippen, I, u. s. w. welche Theile sier abermal zu beschreiben unnuß ware. Dur dies ist zu merken, daß die Fresspissen aa langer sind, als ben den nieisten Naupen: sie sind ke

gelformig, beffehen aus einigen Gelenken, und geben fpit gu.

Die Fugen zwischen den zwolf Ringen sind ziemlich tief, und folglich deutlich zu sehen; anger diesen aber liegen noch auf dem ganzen Körper, so wohl in der Queer, als Lange, verschiedene Furchen oder Munzeln. Die spigen Borderfüße sind wie ben andern Raupen gestaltet, und haben am Ende ein spiges Hakchen. Um aber zu zeigen, daß die, stumpfen Bandbluße wie ben verschiedenen andern Landraupen besichaffen sind; so habe ich ein Paar Lab. XXXVII, Fig. 7, trein, durche Mikrossop vergrößert vorgestellt. Hier zeigt siche, daß sie einen vollständigen Kranz von braunen Hakchen haben, beren Spigen; auswärts siehen. Un zedem Fuße sigen zwo Reihen solcher Hakchen, darunter die in der einen weit kürzer, als in der andern sind.

Wir haben gesagt: blefe Bafferraupen sehienen rauch, und ganz haaricht zu senn-Bein blogen Auge Sig. 2, 4, felbst unter der Lupe, sehen sie so aus Big. 3, indem der Rorper mit einer großen Menge seiner Haarartigen Theile, besonders an ben Seiten be-

0-171 HOLE

beeft ift. Unfänglich hielt ich sie selbst für gemeine Haare, und jeder anderer würde es benm ersten Andlief ebenfalls gethan haben; das Bergrößerungsglas aber zeizte mir zu meiner größten Berwunderung, daß es ganz andere merkwürdige Theile Fig. 5,00, r r, ss, als die bekannten Maupenhaare waren; kurz, daß es vermuthlich zum kuftschöpfen dienliche Theile, oder gewisse Urten von Riefen und Fischohren waren, wie die Fische has ben. Die Beobachtungen eines Reaumites ), und vor ihm eines Stvammerdamms, belehren uns, daß die Ephemermwürmer an den Seiten, dergleichen Kiesen haben, die ben einigen Urten wie dunne Faben, ben andern aber wie fleine flache Plätechen ges staltet sind. Gedachter Schriftsteller ") versichert auch, daß die Würmer und Rymphen der Frühlingsstiegen (Phryganea) an den Seiten einige weiße Fabenbusche hätten, wovon er muthmaßt, daß es die Riesen oder Fischohren dieser Insesten wären, die man, da sie pergamentartig wären, nicht mit den Haaren verwechseln müsse. Die dunnen Haare artigen Theile unserer Wasseraupen sind eben so beschaffen, als ben den karven der Ephes mern und Phryganeen. Zu einer andern Zeit werde ich Gelegenheit haben, die große karve einer Wassermücke bekannt zu machen, welche auch dergleichen fabensormige Fischohren hat.

Diese Riefen oder Fischehren Tab. XXXVII, Fig. 5, 00, rr, hat die Maupe an benden Seiten bes Rorpers sigen, außerdem aber noch einige ss naher an der Mitte des Ruckens. Ihre Farbe ist weiß und durchsichtig. Sie stehen Buschels oder Bundelweisse, so daß ihrer den oder vier einen Stamm ausmachen, der in die Haut der Maupe eine gewurzelt ist: deutlicher, das sich der Stamm Fig. 6, ab, eines jeden Bundels am Rörper, in dren oder vier Mebenaste od es zertheilet. Aus einigen dieser Stämme geschen nur dren Fig. 5, 00, \$\$, aus andern vier solche Aeste, Fig. 5, rr, und Fig. 6; man sindet aber auch einige, odwohl in geringere Anzahl, die ganz einsach, und in keine Nebenäste zertheilt sind. Die Zahl dieser Bundel auf jedem Minge ist nicht gleichen Auss einigen siehen sechs, auf andern acht, ohne die einfachen mitzurechnen. Der erfe Ming aber Fig. 5, pp, hat gar keine. Alle diese Kiesen gehen vorn spiszu, und die Spische sich, daß sie nicht so sein, als ben den Raupenhaaren; sondern etwas zugerundet ist. Sonst sind diese Theile, so viel ich habe wahrnehmen können, slach, und bestehen aus eben solcher häutigen und biegsamen Materie, als ben den Larven der Frühltingesstiegen.

Die Hauptursache, warum biese Theile nichts weniger, als einfache Haare sind, bestehet barinnen, weil ein jeder Mebenast ein walzenformiges Gefäß enthält, das, wie man an denen Fig. 6, cde f sehen kann, in seiner ganzen Länge heruntergeht. Wegen ihrer dunkeln Farbe sind diese Gefäße sehr sichtbar. Man siehet auch, daß die Gefäße eines jeden Mebenasts in dem Stamme, der am Leibe hängt, Fig. 6, ab wieder zusamz menkommen, und nur einen Zweig formiren, g, der selbst in dem ganzen Naupenkörs per Längelang heruntergeht. Zugleich wird man auch gewahr, daß sich dieser Zweig nie

gewiffen braunen Gefäßen Cab. XXXVII, Fig. 5, bb vereiniget, bie queer burch bie Haut des Infektes burchscheinen, und vollkommen wie Luftroberen aussehen. Diefe Gesfäße schlängeln sich im ganzen Körper herum, und scheinen sich in der Gegend bes Ropfs an verschiedenen Orten zu vereinigen.

Inwendig im Leibe befindet sich noch auf jeder Seite ein anderes braunes aber bie deres Gefäß, welches wellenformig fortgeht. Bepbe tu, tu, laufen vom Ropfe bis zum Schwanze, und sind unstreitig die benden Hauptluftröhren, davon die vorigen kleinern Befäße vermuthlich nur Nebenaste waren. Ihre ganze lage und Fortgang im Rorper scheint es zu beweisen. Um darinnen gewiß zu werden, zog ich die großen Gefäße here aus, und sahe unter dem Bergrößerungsglase sehr beutlich, daß sie verschiedene Queerries fen hatten: kurz, daß es eben soche kuftrohren, als in den kandraupen waren.

Nun will ich auch zeigen, daß die in den hautigen Faden befindlichen Gefaße mit den Luftrohren des Insetes Gemeinschaft hatten. Es scheint, man könne daraus sicher schlißen, daß es Luftgefäße, nud Nebenäste der Lungenröhren senn mußen; dies, dencht mir, folge um so vielmehr, weil sie eben so gestaltet sind. Folglich sind es Luste röhrenbundel, die das Besondere haben, daß sie außerhalb des Raupenkörpers sigen. Denn, außer dieser Lage, haben sie mit den innern kuftröhren der Landraupen alle Alehns lichkeit. Allein ich habe nie bemerkt, daß die Raupe mit diesen Fischohren solche Bewesgungen, als die Ephemerlarven mit den ihrigen machen können; sondern sie richten sich bloß nach den Bewegungen des Körpers.

Worausgesetzt alfo, baß die, in den hautigen Faden befindlichen Gefase Luftgefaße find, wie es wahrscheinlich ift, daß nemlich das Insett dadurch die im Wasser befindliche Luft holen kann; so muffen die Nebenaste derfelben nothwendig vorn offen senn. Ich halce es dafür, ungeachtet man diese Deffnungen wegen ihrer Kleinheit nicht seben konnte.

Haben denn aber unsere Wasserraupen keine Luftlocher? Allerdings, an jeder Seite eine gleiche Anjahl, und auf eben den Ringen, als die kandraupen. Sie sehen wie schwarze, etwas ovale Punkte aus, die eine Urt von kleinem aufgeworfenen Rande um sich herum haben. In der Folge, wenn ihre Verwandlungszeit naher konmt, wers den die kuschder deutlicher und sichtbarer. Sie siegen aber an den Seiten herunter langs den benden großen, im Raupenkörper vom Ropfe bis jum Schwanze gehenden, Gefässen Tab. XXXVII, Fig. 5, tu, tu, die ich für die benden Haupt Luftröhren halte. Die auf dem fünsten, sechsten und siebenten Ringe, sind besonders deutlich, auch größer, als die übrigen, so ist es ben den kandraupen auch. Diese großen kuftlocher Fig. 8, siehen, wie Wärzchen, etwas weiter hervor, und bestehen gleichsam aus einigen obale werden.

runden, und braun gerändelten Ringen, die in der Mitte eine flache Sohlung haben, worinnen sich unten ein fleiner ovaler dunkelbrauner Theil Fig. 2, t, befindet, auf welchene das Lufeloch seine Deffnung, wenn es eine hat, haben mußt. Auf den übrigen Ningen sind die Luseldcher sehr klein Fig. 9, und erscheinen nur als kleine schwarze Fleckchen, worauf man nichts weiter unterscheiden kann. Wergleicht man also die achte und neunte Figur, bende durch ein Glas gezeichner; so wird man gleich den Unterschied der großen und kleinen Lustlöcher gewahr werden.

Es ift nun noch die Frage übrig, ob die Raupen durch diefe Luftlocher im Waffer wirklich Othem bolen? Ich getraue mir, es weber ju leugnen, noch zu behaupten, weit ich noch fein Mittel ausfündig machen können, solches burch Versuche barzuthun. begnüge mich bloß mit einer, bon der Natur anderer Raupen bergenommenen Mitthungf fung, die ich bem Urebeil meiner Lefer unterwerfe. Der herr von Reaumur hat ge= zeigt, daß das Otheniholen ben den gemeinen Raupen auf die Art erfolge, baf bas Gitte athmen ber luft burch bie Lufelocher, bas Ausathmen aber durch ungahlige fleine lochied in ber Raupenbaut geschehe. Ift es nicht hochft mahrscheinlich, bag das Orhemholen ben unfern Bafferraupen fast auf gleiche Urt erfolgen muße? Ich will fagen, daß fie Die Luft burch bie Stigmgta einziehen, und burch bie Deffmungen vorn in den Rifchobren; vorausgesett, bag fie offen find, wieber ausathmen, welche alfo in biefem Ball die Stels de der Bautlocher ben ben kanbraupen vertreten murden. Bielleicht aber holen fie vurch Die Luftlocker wohl gar nicht Orhene; vielleicht find diese ben unfern Raupen gang verfchlose fen, und bienen erft benn jum Debembolen, wenn fie Puppen geworden find.

Außer den Fischohren hat die Maupe doch auch ziemlich lange und feine Haare an fich, beren jedes in einem kleinen erhabenen Wärzchen steckt. Der erste und letzte Ring hat die meisten. Wegen ber durchstütigen Hant fann man verschiedene innere Theile sei hen. Wenn die Raupe recht satt ift, ift der Magensack, oder der Spelfekanal, wie wit dorher gezeigt haben, sehr sichtbar, und man wird, besonders hinten am Schwanze, das Schlagen des Herzens, oder der großen Pulsader sehr deutlich gewahr. Ich habe auch bemerke, daß die Naupe die Gewohnheit hat, mit dem halben Vordertheile des Körpers, wie ein Perpendifel hin und her zu schlagen, immitelst sich der Hintertheil mit den Bauchküssen an den Boden angeklammert halt. Es ist schwer die Ubsicht dieser Beswegung ) zu errathen. Mir war sie wenigstens ben dem Zeichnen sehr hinderlich.

Befanns

<sup>&</sup>quot;Mach der Analogie mit andern Maupen zu te feidene Gaben in ziehen, die dem Peobacheer werheilen, scheint es faft, als babe bie Raupe ben ivegen threr Frinheit verborgen gedlieben; aber ei-biefer Art von Bewegung die Sibsicht gehabt, zar . ne bloge Minhmaßung. G.



fondern, wo nicht alle, wenigstens einen Theil ihrer Blatter behalten, zwischen welchen fich biefe Rauven aufhalten fennen.

Als bas Frubjahr fam, und bas Gis gebrochen mar, fuchte ich unten im Baffer Dier traf ich nun zwischen ben Blattern viel fole frifche Pflangen fur meine Raupen. de Raupen an, Die ben Binter überlebt hatten. Ich that fie in Glafer, und fie fragen Die Blatter, Die ich ihnen gab. Sie wuchsen auch von Lage zu Lage, aber febr langfam. Go hielt ich fie bin bis jum Junius, und merfte feine Beranderung an ihnen, auffer baf fie viel größer Zab. XXXVII, Rig. 4 geworben waren. Bu Unfange Dieses Monats aber wurden fie unruhig, berließen die Blatter, und frochen allerwegen an ben Seicen Balb begaben fie fich aus bem Baffer, bafb wieber hinein, als ob bes Glafes berum. fie etwas fuchten. Offenbar zeigten biefe Bewegungen , baß fie einen bequemen Berwands lungsort fuchen muften; affein fie fanien in ben Glafern nicht zu ihrem Zweck, und es ftarben viele. Go vergiengen viele Tage, ohne daß fie bie geringfte Unftalt gur Berwand lung zu machen ichienen. 3ch verzweifelte bennahe ob ich fie feben wurde, und es that mir Leid, weil ich ihre gange Geschichte zu wiffen wunschte. Endlich fiel mir ein, ich wollte drauffen an ber Bafferaloe nachsuchen, ob ich baran etwan Raupen finden monte, bie fich verwandeln wollten, und ob ich nicht ben der Gelegenbeit den Det ihrer Berwands lung ausfundig machen konnte. Deine Dube war nicht vergeblich; ich fand, was ich wanfchre; benn ich entbedte zwischen ben jungen Blattern nicht nur ihre Duppen; sone bern auch Raupen in feidenen Gespinnften, Die fich noch nicht bermanbelt hatten.

Der Junius ist also ber Monat, barinnen sich diese Raupen zur Verwandlung ans schicken. Sie kommen aber dieserhalb nicht aus den Wasser; sondern vollenden das ganze Werk darinnen. Sie seigen sich nemlich an die jungen Aloepstanzen, die alsbenn schon imsmer tief genug unter dem Wasser stehen. Vermutelst einiger Faben Seide zicht die Rauspe zwen Tab. XXXVII, Fig. 10, auch wohl dren Blätter zusammen zwischen welchen C sie ein länglichtes Gespinnste Fig. 11, von sehr weißer Seide macht. Gewissermaßen ist es doppelt, weil das eigentliche weiße Gespinnste CC, unter einer granen oder hellbrausnen sein seidenen Decke es liegt. Diese Hülle geht weit vor den benden Enden hervor, und ich habe bemerkt, daß das vorderste Ende, wo der Schmetterling heraussonimen nuß, ganz offen sen, und die Naupe daselbst eine große Dessnung gelaßen habe, Tab. XXXVII, Fig. 11, O.

Die eigentliche Absicht biefer Deffnung scheint mir sehrzwendentig zu senn. Man konnte vermuthen, wie ich selbst anfänglich that, daß didurch bem Schmetterlinge das Auskommen follte erleichtert werden, ohne baß er erst die Hulle durchbohren durfte; alleite das, in derselben liegende Gespinnste ist auf:allen Seiten so dicht, daß ber Wogel solches selbst schift erft durchbohren muß. Da er nun foldes, welches viel dichter, als die außere Hulle ift, vorher burchbohren muß; so ist es begreistich, baß er durch die lettere noch weit leichter durchkommen muße. hieraus schluße ich: es muffe diese Deffnung eine andere, und vielleicht wichtigere Absicht haben, als mir bekannt ist. Sollte es wohl diese senn, bas Wasser bis an die außerlichen Seiten bes eigentlichen Gespinnstes zu leiten, und das durch demselben Gelegenheit zu geben, sich beständig zu erfrischen?

Die Seiten bes Bespinnftes find se bunne, bag man bie am Hinterende liegende Maupens haut Cab. XXXVII, Fig. 11, p, und bas Infeft felbft fann giemlich burchschimmern feben.

Die Puppe Sig. 12 ift überhaupt wie ben ben Landraupen, woraus Nachtfalter entstehen, an benden Enben fegelformig, gelb mit braunen Augen. Die Suge, Die Ruble horner, die Bartfpigen und Flügel find unter bem leibe artig rangirt Rig, 135 Die Sine terfuße lang p, und geben bis aus Ende. Sie ift febr glatt, und man ficht daran nur bor bem Ropfe gwen fleine ichwarze Saarden. Man merte auch, baß fich an ber Puppe bon ben Fischohren, welche die Raupe an fich hatte, feine Spur mehr findet. aber merkwurdig ift, betrifft feche große Luftlocher an ben Seiten, an jeder bren, sss. Sie liegen, wie ben der Raupe auf bem funfeen, fecheten und fiebenten; eigentlicher auf bem zwenten, dritten und vierten Minge bes Puppenforpers. Denn bie bren erften Rine ge an ber Raupe formiren an der Puppe ben Salsfragen, und ber vierte Ring ber Raus pe ift bier ben ber Puppe ber erfte. Diefe Enfelocher liegen, wie fleine Warzchen, beren Spige ctwas eingedruckt, ober eigentlich flachhohl ift, weit beibor. Wenn man bas recht feben will, muß man fie bon ber Seite Rig. 14 betrachten. Alsbenn wird man auch gewahr, daß fie burchsichtig fint, und burch bie Saut ein walzenformiges Rorpers den durchicheine Fig. 14, t, fo in die Spife bes Luftloche eintritt s. Dies scheint eine Enferdhre, und dazu bestimmt zu fenn, Die außere Luft burch bie am Enbe bes Luftlochs befindliche Diffnung einzulagen, und bernach im gangen Korper auszubreiten. be deutlich gefehen, daß diefe Deffnung wie eine fleine, nach der Breite bes Rorpers lies gende Queerspalte, gestaltet war. Das außerste Ende des Luftloche ift hellbraun mit einem bunfelbraunen Birfelrande Rig. 15, b, unten aber bat es eben bergleichen Ring um fich berum a. Dies ift befondere fichtbar, wenn man das Luftloch von oben betrachtet, ider' beffen Enbe gegen bas Ange febrt. Die Luftlocher auf ben andern Ringen find fo flein, und fo unmerflich, daß man fie faum unterscheiben fann; vielleicht bienen fie auch? Die großen Luftlecher find übrigens wie ben ben Puppen nicht einmal zum Othemholen. ber Bafferraupen auf dem Samfraut und auf den Bafferlillen beschaffen, Deren Geschichtel Regumur beschrieben bat.

Gewiß ist es, daß diese Lufeldcher ben Puppen jum Othemholen dienen, und baß sie wirklich burch die Orffnungen derselben, wie die Puppen der Landraupen Othem holen; M 3

allein unfere Puppen find ja nicht in frener Luft; fondern liegen tief im Baffer: wie tone nen fie also Debem bolen? hieruber babe ich folgendes angemerkt. Unfere Raupen find gang Bafferraupen. Sie wohnen beständig im Baffer, und find immer unmittelbar mit Baffer umgeben, Vermuthlich kommen fie alfo mit ber Natur der Rifche überein. wie ich benn schon die bautigen Raden am Rorper ber Raupen mahrscheinlicher Weise für Merkzeuge des Othembolens, oder fur gewiße Arten von Rifchohren ausgegeben habes Un ben Puppen aber find bergleichen Saben nicht mehr zu feben; fondern man wird bars an nur orbentliche, und vorn offene Luftloder gewohr. In ber Befdichte, Die uns ber herr von Reallmitt von ben Bafferraupen des Camfrauts gegeben fat \*), unterriche tet er uns, daß biefe Raupen bie Runft verftehen, fich bergeftalt unter bem Daffer gu balten. daß bennoch der Leib größtentheils trocken bleibe, ja daß fie in ihren Befpinnften ober Behaufen von Blattstuden jederzeit trocken liegen, und folglich ben Rorper, ungeg achtet fie mitten im Baffer leben, in einer Luftvollen Sohlung ju halten wiffen. berichtet er: daß in dem feibenen Gefpinnfte, welches fich bie Raupe in ihrent Behanfe gur Berwandlung fpinne, fein Baffer gewesen fen. Juft so ift es mit unfern Wasser: Ms Pappen fonnen fie es eben fo wenig ertragen, unmittelbar mit Baffer ums geben ju fenn; fondern mußen in einem gewißen Borrath von Luft liegen, ben fie in ihren feidenen Bespinnften finden. Denn in allen, bie ich aus bem Baffer jog und offnete, habe ich fein Baffer, sondern bloß Luft angetroffen, und die Puppen maren barinnen bene nahe gang trocken, wiewohl ich auch bemerkt babe, bag ihr Rorper einigermaßen feuchte, als mit Baffer beneft war. Sie berfteben alfo, wie die Raupen des Samfraute, die Runft, Das Baffer von den Gespinnften, die fie fich mitten in Diefem Clemente machen, abzuhalten. Bolen fie alfo ja Othem, wie ich Urfach babe zu glauben, fo thun fie es in ihren Gespinne ften, ungeachtet folche gang mit Baffer umgeben find.

Um aber recht gewiß zu werben, ob die Puppen schlechterbings in Luft liegen undfen, nahm ich einige aus ihren Gespinnsten, und warf sie unmittelbar in ein Gesäß mit Wasser. Anfange schwammen sie oben auf, gingen aber bald zu Grunde. Ich beobachstete sie mit vieler Sorgfalt alle Tage, und des Tages einige Stunden. Sie blieben aber wenig Tage leben, und endlich starben sie alle: auch nicht aus einer einzigen kam ein Schmetzerling. hier bemerkte ich, daß ihr Körper dieter als vorher war, und die Bauchzeinge sich sehr verlängert hatten. Ein Versuch, der offenbar beweiset, daß sie nicht uns mittelbar im Wasser leben können, sondern Othem holen, wenigstens mit Luft umgeben sehn mußen. Folglich gehören sie nicht mehr so fürs Wasser, als im Raupenstande.

Auf ber andern Geite aber ift ce ihnen eben fo fchadlich, gang außer bem Baffer gut Ungeachtet fie mit Luft umgeben fenn mußen; fo ift es ihnen boch eben fo nothig, bag die Befpinnfte, worinnen fie fich befinden, im Waffer liegen. Dies habe ich an benen Puppen erfahren, die ich aus ben Gespinnften berausgenommen, und ohne Baffer gang trocken in Glafer gelege hatte. Sie ftarben und bertrockneten binnen furger Beit alle. Eben ben Berfuch habe ich auch mit ben Puppen ber Bafferraupen bes Samfraute gemacht, und gefunden, bag bie, fo ich außerhalb bem Baffer batte, eben fo wenig auss tamen, fondern vertrochneten. Dieraus erhellet alfo, baf ihnen das Baffer gewiffermas fen nothig fen, ob fie gleich nicht gang ummittelbar barinnen liegen fonnen. erlaubt ift, hieraber einige Muthmaßungen anzustellen; fo scheint es faft, als ob ber Mus Ben des Waffere barinnen bestehe, die allzustarfe Ausbunftung des Jufefte zu verhindern, Die ihm allerdings fchablich ift, wie die Erfahrung lehrt. Denn bie trocken gelegenen Dups pen find vermuthlich wegen diefer farfen Huddunftung verborben. Naturlicher Beife aber muß folche ben denen Duppen, die in benen gang mit Baffer umgebenen Befpinnften lice gen', weit geringer, und nach ben Bedurfniffen bes Infetes eingerichtet fenn, wenn es gut feiner Bolltommenbeit gelangen foll.

Da ich also safe, daß die Puppen außer bem Wasser vertrockneten, und sich nicht verwandelten; so stellte ich noch einen Versuch an, der ebenfalls beweiset, daß die Puppen bloß aus Mangel des Wassers starben und nicht auskamen. Einige habe ich aus ihren Bespinnsten genommen, und sie bergestalt ins Wasser gelegt, daß die eine Seite mit den Lufelochern an der Luft außer dem Wasser stand, die andere aber mit dem übrigen Körper unter dem Wasser war. In dieser Stellung hielt ich sie bestäudig, und nach eis nigen Lagen hatte ich das Verghügen, sie in eben solche Schmetterlinge verwandelt zu seen, als aus denen, in dem Gespinnsten gelassenen Puppen, auskamen. Ein Versuch, der meines Erachtens zugleich erweiset, daß die Puppen durch die Lufelocher Othem holen. Denn so nur einige davon in freger Luft waren, blieb das Insett am Leben.

Gegen das Ende des Junius kamen also die Schmetterlinge aus. Zwar habe ich ben Augenblick nicht abgepaßt, da sie aus dem Wasser kamen; sondern ich sahe nur einisge an den Sciten des Glases sigen, die erst musien ausgekommen sonn, weil sich ihre Flüsgel noch nicht entsaltet hatten. Es scheint also, daß die Schmetterlinge, sobald sie aus der Puppe gekommen sind, queer durcht Wasser marschiren, um sich au die Oberstäcke zu begeben, und über derselben einen trockenen Ort, z. E. eine Wasserpflanzezu gewinnen, woran sie heraustlettern, um den Flügeln Zeit zur Entsaltung zu lassen. Wegen-ihres leichten Körpers wird es ihnen nicht schwer, die Oberstäche des Wassers zu erreichen, ins dem seber Schmetterling auf dem Wasser schwinnnt. Meine ausgekommenen Schmetters linge

and quality

linge begaben fich anfänglich au die trochnen Seiten bes Blafes, und sesten fich hernach an ben Papierdeckel, womit das Glas verwahret war.

Es sind artige Wögelchen Tab. XXXVII, Fig. 16, 17, 18\*), ungeachtet ihre Farben nicht sonderlich ins Auge fallen. Es sind Phalanenmotten, die nur des Nachts, oder nach Untergang der Sonne fliegen. Ihre Fühlhörner sind kegelförmige Faden, und der Saugerüßel klein. Wenn sie in Muhe sind; so liegen die Flügel dem Voden bennas he parallel, oder nur etwas gegen denselben gebogen. Ben dem Weiben bedecken sie den deib ganz; ben dem Mannchen aber lassen sie insgemein einen Theil vom Nücken fren, um so vielmehr, da es den Schwanz auswärts zu biegen, und hoch zu tragen gewohnt ist. Da übrigens die Oberflügel sehr schmal sind; so hat das Insekt, wenn es still sitt, die Bestalt eines Orenecks, davon der Kopf die Spise ist.

Bende Geschlechter sind an Farbe verschieden. Die Oberflügel des Mannchens Tab. XXXVII, Fig. 16 sind oben gelblichgrau, mit dunkelgrauern oder hellbraunen Fleschen schattire. Außerdem haben sie weiße wellenformige Queerstreifen. Auch hat jeder Flügel, ohngefahr in der Mitte seiner tange ben dem außern Nande, noch ein kleines weißes, schwarz gerändeltes Flecken, und naher am Halberagen zween kleine schwarze Flecke. Die Unterflügel Fig. 17 sind oben weiß mit zwo schwarzlichen ungleichen Queers freisen, davon die unterste weit breiter, als die andere ist; der hinterste Nand dieser Flügel aber ist mit seinen braunen oder graulichen Streisen eingefaßt. Unten sind alle vier Flügel weiß, mit leichten grauschwärzlichen Schattirungen, welche denen oben auf den Flügeln entsprechen. Der Kopf, der ganze Körper, und die Jüße sind silberweiß, aber die Kinge des teibes, der ben einigen bennahe schwarz ist, sind oben graubraun, und so wohl an den Seiten, als in ihren Fugen artig weißgerändelt.

Die Flügel des Weilichens Fig. 18, sind langer, auch der Leib dicker, wie dies ben Beibehen der Schmetterlinge und anderer Insekten gewöhnlich ist. Die Obersfügel haben oben bennahe einerlen Farbe, nemlich hellbraun und graulich. Auf sedem Flügel liegt nur ein sehr kleines, schmutzig weißes, braun geranteltes Fleckchen, das des ven, die das Mannchen hat, entspricht. Gegen den hintersten Kand dieser Flügel besins det sich eine braune Streife; die etwas dunkler, als das Uebrige ist. Die Unterflügel sind oben von eben solcher Farbe, als dem Mannchen, unten aber sind alle vier Flüs

<sup>\*)</sup> Linne rechnet diese Rampen unter die a, das Umphibium. Müller L. M. S. V. Spannniester, da sie doch sechzehn ordentliche B. I Th. p. 721. no. 276. Geoffe, Jus. Tom. Ruse haben. Das Insetz ist ben ihm S. N. cd. II. p. 142. no. 66. de Geer Tom. U. Part. I. All p. 873. no. 276. Phal. geometra Stratiota- Mem. 5. p. 426. no. 15. G.

fel fast ganz weiß, und gleichsam filberfarbig, nur hin und wieder mit erwas gran bertrieben. Der Ropf, der Leib, und die Füße sind nicht so weiß, als ben dem Manns chen, und haben eine graue Schattirung. Die Leibringe find oben graulichbraun mit weißem Rande. Ben benben Geschlechtern sind die Augen buntelbraun, und die Juhle horner grau. Ill der Sonne glanzen die Farben dieser Schmetterlinge ungemein, als weinin sie von Silber waren.

Die Füße find langer, als sie ben andern Schmetterlingen zu senn pflegen: Die Bartspigen weiß mit braunen Flecken, und oben vor dem Ropfe gefrummt, auch mit dies len Schuppen bedeckt. Zwischen den Bartspigen liegt ein kleiner gelber, etlichemal spis talfdrnig gewundener Saugerüsel. Wenn der Wogel still sigt, last er die Jublifornie oben auf dem Ropper langs auf dem Halbkragen und den Flügeln Fig. to herunteeliegen. Ben dem Mannchen Fig. 19 sind sie sehr artig. Außer den Haaren, die sie an sich haben, sind sie oben noch mit vielen sehr weißen Schuppen bedeckt, und in der Juge ses Gelenkes haben sie noch einen kleinen Kranz gggg von dergleichen Schuppen um sich herum. Ben dem Weibehen sinder sich dieser Schmuck nicht; sondern sie sind ganz einfach und glatt.

Dachher habe ich biefe Schmetterlinge auf denen, aus bem Baffer wachsenden Pflanzen angetroffen, und sie über dem Baffer herumfliegen sehen. Sie sind febr lebhaft, und fliegen mit großer Geschwindigkeit. Als ich ein Weibchen aufschnitt, fand ich den Bauch voll gelblichgrune Eper.

Die Schmetterlinge, welche in bem Glase, worinnen ich die Blattermit ben Puppen gethan hatte, ausfamen, begatteten sich zusammen, und die Beiben legten nachgehends ovale grune Ener neben einander her, so wohl auf die auf dem Wasser schwinnunchen Wlattstucken, als auch an die Seiten des Glases, etwas unter das Wasser. Binnen acht Tagen kamen die kleinen grunen Raupchen mit braunem Ropfe aus, und spahirten im Wasser herum. Sogleich untersuchte ich die Eperhäufden, und fand sie zum Theil leer, zum Theil waren die Raupen noch darinnen. Ich konnte sehen, wie sie sich in der zarten und durchsichtigen Schaale regten. Das Räupchen liegt darinnen im Zirkel der Ropf stößt an den Schwanz, und ruhet zum Theil barauf. Ich habe es auch zu der Zeit beobachtet, da es sich bemühete, aus dem Epe zu kommen. Es hilft sich mit den Zähnen. Damit nagt es das Ep auf, wie man deutlich an der Bewegung der auf und zugehenden Zähne sehen Lund auf solche Art bohrt es das Epchen auf, und kommt gleich heraus.

2 -4 J ( 100 J )

An den jungen Raupchen sieht man ziemlich lange haare, die aber vermuthlich nichts anders, als die Fischehren sind. Zu Ende des Junius waren meine Raupchen, die ich in einer Porcellantasse mit Wasser und Aloepstanzen gelassen hatte, ziemlich gewachsen, und die Fischohren so deutlich, als an den großen Raupen zu sehen. Ob sie sich in dieser Zwischenzeit von ihrer Geburt an hauten, kann ich nicht fagen, weil ich diesen Umstand übersehen habe. Es war mir genug, gesehen zu haben, daß die aus den Schmetterlingse enern ausgekommenen Raupchen, eben so als die großen, von denen sie herstammten, ges statet waren.

Ein kleiner Schmetterling mit ausnehmend langen Fullhornern, einem Saugerüßel, und schwärzlichen, gologelb gescheckten, und mit eben solcher gelben Queerstreife, versehenen Flügeln ').

Ich will biefe Abhandlung mit der Beschreibung eines mertwurdigen Schmetterlim ges beschluffen, beffen Raupe mir aber unbefannt ift.

Der Herr von Requitiut' nennt gewiße Insesten, mit vier gefährten undurchsiche tigen Flügeln, Schmetterlingsartige Fliegert, weil sie dem ersten Andlick nach sowohl wegen der Bestalt, als Stellung der Flügel, hanptfatht de aber wegen der undurchsichtis gen, und gefärdten Flügel, mit den Schmeterelingen viel ahnliches haben. Linne neugente sie Phryganea. Wie wir in der zwenten Abhandlung gezeigt haben, ist der wesents liche Karaster der Schmetterlinge der, daß sie vier mit kleinen Schuppen bedeckte Flügel, und insgemein einen spiralformig gewindenen Saugerußel haben. Ich sage insgemein, weil man auch Papilions ohne Saugerußel sindet \*\*).

Im Julius fand ich in einem Walde ein geflügeltes Inset Tab. XXXII, Fig. 13, mit ausnehmend langen Fühlhornern. Unfänglich hielt ichs für eine Phryganee, ber es, insonderheit wegen der langen Fühlhorner, welche diese auch haben, völlig gleich sabe. Da ichs aber genauer untersuchte, erstaunte ich, daß es ein wahter Schmeiters sing war. Denn es hatte einen spiralfom z gewundenen Saugerüßel Fig. 15, 1; und auf den Flügeln lagen, wie ben andern Papilions, eben dergleichen kleine Schuppen Fig. 14. Rurz, alles zeigte an, daß es ein eigentlicher Schmetterling war. Da ich nun nie

N.

<sup>\*)</sup> S. Tom. II. P. I. Mem. 6. p. 487. G. bie Fliegenfligel haben, ale Pap. Piera Linn.
\*\*) Auch ohne Schuppen, mit durchsichtigen p. 755. no. 152. Meemanno Sente. 1 B. Lab.
Flügeln, und eben solchen Laarchen daranf, wie VI. G.

nie einen bergleichen Papilion mit fo langen Rublhornern gefeben habe; fo glaubt ich, er verbiene gekannt und beschrieben zu werben.

Es ift ein fleines, aber greiges Rachtfalterchen "), bom Ropfe bis and Enbe ber Rlugel funf linien lang Lab. XXXII, Big. 13. Die Blugel tragt es, wie ein rune des Dady, es hat auch einen Caugerußel, und die Sublborner find fonifch : faben fore Die Dberflügel baben oben auf einen befondern Glang, Die Farbe if gelbbrann, fo glangent, wie das schonfte politte Gold. Diefe Goldfarbe liegt auf einem fdwarzen Brunde, der bin und wieder mit langs gehenden Streifen durchschimmert. Geber Obers flugel bat außerdem noch eine heltere goldgelbe breite Queerftreife, auf jeder Seite mit einer ichwarg: biolet changirenden Streife eingefaft. Der hinterfte Flugefrand hat eine fewarze Frange. Die bliterfligel aber find oben femary, alle vier bingegen baben nne ten eine bunfle, aber glangende Ergfarbe. Auf der andern Seite ber Oberfingel fant man auch die goldgelbe Queerfireife, aber matter, feben,

Ropf und Haldfragen ift grunlich und glangend : erzfarbig. Dben auf dem Ropfe fist ein fuchsrothlicher haarbufch Zab XXXII, Rig. 15, c. Der Leib iftichwarz, die Rufe bellgelblichbraun, mit Schwarz vermische, und bie Augen Kohlleman. Das ift es, was ich bon ben Karben Diefes Schmetterlings habe fagen tonnen.

Won ben Ruhlhornern habe ich ichon gemelbet, daß fie außerordentlich lang find. Ihre lange beträgt einen Boll und bren Linien , welches bon emem fo fleinen Infeft erstauns lich ift. Gie find überaus fein; fteefen aber ben der Burgel in zwen, ziemlich diefen, waltenformigen Rorperchen bb, auf dem Ropfe. Je weiter fie aber bon der Burgel abgeben, befto bunner werben fie, und gulegt bunner, als bas feinfte Saarden. Musfer ber tange babe ich baran noch biefen besondern Umftand bemerkt, bag ber Schmetterling die Spife bon einer Seite gur anbern bewegen, und allerwegen bindreben fann, obne das Uebrige mit zu bewegen : fo bag alfo bie Spise ber Rublbarner fur fich felbft bes weglich ift. Was fest bas aber nicht fur erstaunlich feine Musteln in dem Rorper ber Rublborner voraus? Bon ber Burgel an bis etwan bren Linien in der lange find fie fchmart, übrigens aber weißlich.

27 2

Der

426. ift es Phal. Tinea de Geerella, bas Silbers 1. Mem 6. p. 487. no. 6. Clerk Icon. Phal. band Müller 8. M. G. V B. I Eb. p 791, n. 426. Orro Fridr. Muller Faun. Fridr. p. 56. no. 497. Groffroy Jul. Tom. U, p. 193, no. 29, Pl. XII. Jul. p. 43, no. 844. 8.

\*) Rad dem Linne S. N. ed. XII, p. 899. no. F. c. la Coquille d'or. de Geer Tom. II. Part. Tab. XII. Fig. 3. Pierre Cramer Pap. exotiques p. 19. Fabric. S. E. p. 669. Suglin fomeiter

#### Sechzehnte Abhandlung. Von Mottenrauren; x. 100

Der Saugerufelt ift furt, bat aber boch einige Spiralgeminde, bie Rarbe ift gelbe Um aber wegen ber Urt biefes Infefes alle Zweifel aufzubeben, brachte ich ein nige Rlügelichuppen unter bas Bergroßerungsglas. Ben ber vierzehnten Rigur fieht man bren von verschiedener Beftalt. A ift langlicht mit vier Bagfen, B furg, aber auch gezackt; Chingegen rund und ohne Backen. Gin unerhalides Merkmal, daß bies Int feft ein mabrer Schmetterling fen, ob ce gleich mit ben Rruhlingefliegen, in Abs ficht der langen Rublhorner, und ber Weftalt des Ropfs, außer dem Saugerliffel viel abnliches bat. Den folgenden Morgel fand ich noch einen bergleichen auf einer Defel figen ").

genannt, find bergleichen Arten im May fehr hau- vis, ramque fere nullis, quae ars! quantamafig angutreffen, und ichwarmen an ben niedrigen jeftas! quam inextricabilis pulchritudo! S. Strauchern herum. Die Raupen aber find mie

") In einer hiefigen Gegend, bas Steinhols noch jur Zeit völlig unbefannt. In his cam par-

Ende des britten Quartals.

# Des Herrn von Geer Abhandlungen

aur

# Geschichte der Insekten.

Aus bem Frangbfifchen überfest.

+(======+

Viertes Quartal.



### Siebzehnte Abhandlung.

Bon den Raupenfeinden, besonders von den Schlupfwespeit und ihren Würmern.

Dan darf eben nicht viel Raupen aufziehen, um zu feben, daß sie berschies bene furchtbare Feinde haben, die sie aussaugen, und verzehren. Der unterschiebenen Urten von Bogeln zu geschweigen, die sie ganz verschlinsgen, gibt es noch eine große Menge Insesten, die bloß von Raupen les

ben, mid benen die Natur keine andere Nahrung angewiesen hat. Der herr von Reausmit hat von den Raupenkeinden, befonders von denen Würmern, die sie berzehren, eis
ne eigene Abhandlung geschrieben, und sie seiner Raupengeschichte bengefüget "). Folgs
lich denke ich nicht zu kehlen, wenn ich dem Benspiele dieses großen Naturkundigers folge,
und mit meiner Raupengeschichte zugleich die Beschreibung derer Würmer verbinde, des
nen sie zur Beute dienen, und die ich zu beobachten Gelegenheit gehabt habe.

21 2

Unter

Mem. Tom. II. Part. II. Mem. 11. Tom. VI. Mem. o. p. 98 Mauches-Ichneumons. de Geen Tom. II. Part. II. Mem. 15. p. 839-902. Tom. III. Mem. 13. p. 594. Ichn. exot. Geoffr. Inf. Tom. II. p. 313. Auferdem vergleiche man noch bon den Ichneumons, oder Raupentödtern (man nennt die Blattwespen oder Tenthredines, auch wohl Schlupswespen) Swammerdams

Bibel der Matyr. Leips. Fol. 1752. S. 281. ff. Spstematisches Verzeichnist der Schmetzerlinge der Wiener Gegend. S. 196. Frisch pon Insesten II. Lieit, u.s. w. Rösels Insetembelust. IL B. Samml. der Wespen ic. S. 22 t. 3. Bürn ners Samml. and der Natur ic. I. Ih. S. 517. Eberhards Versuch einer Thiergesch. S. 211. Beckmanns Aufangegt. der Naturhist. S. 110.

#### Siebzehnte Abhandlung. Von den Raupenfeinden,

Unter allen Raupenfeinden sind sowohl die Wurmer, die sie innerlich verzehren, als die sie außerlich aussaugen, die furchtbarsten. Unglaublich ist es, welche Menge Raus pen jährlich dadurch vertilget wird. Reaumur fand unter zwanzig bis vier und zwanz zig Rohlraupen, die er öffnete, nur eine oder zwo, barinnen keine Wurmer waren \*). Zwar ist solches nicht alle Jahre gleich; inzwischen bleibt doch die Unzahl derer auf diese Urt getödteten Raupen immer beträchtlich. Borgedachter Schriftsteller hat überhaupt von diesen Raupentodtern viel merkwürdiges erzählt, das ich hier aber nicht wiederhos len kann. Man muß diese Nachrichten in seinem Werke selbst nachlesen, wohin ich auch meine Leser verweise.

Ich will nur einige allgemeine und besondere Bemerkungen anführen, die ich über diese Raupenfeinde, hauptsächlich über die Schlupfwespen habe machen konnen, die soe wohl inwendig in den Naupen, als ir andern Insekzen.") wohnen.

Moch zur Zeit hat man nur zwenerl y Wurmarten entdeckt, welche die Raupen innersich verzehren: eine, die sich in zwei flüglichte Fliegen, die andere, is sich in Schlupswespen oder Ichneumons verwandelt. Ben dem Aufziehen verschiedener Raus penarten wird man oft mit E staunen erfahren, daß daraus allerlen Fliegen sommen. Statt der Schmetterlinge kommen ein, zwo und mehrere Fliegen zum Vorschein. Die Naturkundiger, besonders Reaumur, haben uns schon durch ihre Beschreibungen an dies Phanomen gewöhnt; indessen bleibt es immer merkwurdig, und man sieht es gewiß gern mehr als einmal. Man gelangt auch leicht dazu; benn man darf nur Raupen sammiten und aufziehen, so wird man immer darunter einige finden, die schon Wurmer in sich haben. Eben diese Naturkundiger haben uns auch die Ursach enedeckt, warum derglets den Wurmer in den Raupen wohnen. Um es mit zwen Worten zu sagen: so sind es Fliegen oder Schlupswespen, benen sie ihren Ursprung zu danken haben. Diese legen ihre Eper entweder außerlich an, oder inwendig in die Raupen, wie sie denn dazu seschiche

Altes Zamburg. Magazin. I. B. 6 Ct. C. 174. Pontoppidans Maturgesch, von Dannem. S. 224. Commentar. Lips. Dec. I. Vol. II. 669 IV. 27. Glaser von schablichen Raupen. S. 74. Berlin. Samml. III. H. S. 59. Müllers Ann. Moturs. V Th. II. B. S. 841. Suestlins Bergichnis schweizer Ins. S. 48. Sulzers Gesch. der Ins. S. 187 st. Schwerzs Abhandl. über verlischen Geninst. der N. G. I. Th. S. 173. 186. Lin., S. N. Ed. 12. p. 930. Ichneumon p. 979. Sphex. Fabric. S. E. p. 327. Onomatol. in king. P. IV. p. 496. Seop. Entom. carn. p. 181. Ej. Ana. 5. hist. nat. p. 121. Drury illustr. of natur.

kist. Tom. I. p. 99. t. 43. f. 5. two einer amerikas mischen Urt The Mason Fly, la Mouche Maconne. c. 4, f. 6 gedacht wird, die an den Manden ber Hauser von Thon ihre Bellen macht, und todte Spinnen hineintragt. G.

\*) Mem. Tom. II. Part- II. Mem. 11. p. 208.

\*\*) Her Soppe hat fie fogar in din Schnes den, S. physikal. Beluft. III. B. 29. St. S. 1461, and unfer Verfasser nachher in den Spins nen Tom. II. Part. II. Mem. 15. p. 864 gesunden, welches lettere Losser Thol. der Ihs. S. 124 schon bemerkt hat. G.

THE RESERVE TO SERVE THE PERSON NAMED IN

geschickte Werkzeuge haben, die Ener inwendig in ben Leib zu bringen \*). Die Würmer kommen balb aus, und greifen sogleich die innern Theile der Raupe an, die sie zerfressen, und aufzehren. Haben sie ihre gehörige Größe erreicht; so verwandeln sie sich in Rymphen \*\*), welches entweder in der Raupe, oder in der Puppe geschleht: ja zuweilen bohren sie sich auch wohl durch die Raupenhaut durch, und begeben sich anderswohn, um sich einzuspinsnen. Nachgehends verwandeln sie sich in eben solche Fliegen, oder Schlupswespen, als von denen sie zuerst entstanden sind. Zuweilen gelangen die Raupen, welche dergleichen Würmer in sich haben, noch zum Puppenstande; das geschlieht aber nur alsdann, wenn sie schon ziemlich alt gewesen, daihnen die Schlupswespen ihre Eper bengebracht haben. Dann haben die Würmer ben ihnen inwendig keine solche Zerrüttung anrichten können, daß sie dadurch an der Verwandlung, wenn sonst die Zeit dazu da gewesen, gehindert wären. Miemals aber wird aus solchen Raupen ein Schmetrerling auskommen; sondern sie stersben insgemein schon in Puppenstande.

A 3 Befone

Don der verschiedenen Urt, dies zu bewerts stelligen E. Swammerdamma Bibel der Natur C. 281 ff und von den Absichten, warum manche Fliegen ihre Ener in den Leid einer Raupe legen, C. des hen. Past Schröters Abh. über verschiedene Gegenstände der Nat. Gesch. I. Th. S. 192. Ein Buch, für welches wegen so vieler artigen, wichtigen, auch neuen Bemerkingen alle Entomologen dem herrn B. danken maßen. G.

Mit indeffen die Deobachtung in allen Studen richtig, Die ein geschiefter Jusettenfenner (ber per Daft. Schröter S. Abhandl. über berichiebene Wegenft. ber D. G. I. Th. C. 176, welcher meine Zweifel als Zengniffe fur Die Babrheit aufs nehmen mird, im sten Bande des Teutschen Mer-Purs, 6. 206 befannt gemacht hat : jo haben wir bier an bem fonderbaren , bafelbft erjahlten Salle, eine Musnohme von Diefer Regel. Der Sall ift Dies fer: 'es hat ber Beobachter in ber Puppe einer Mingelmoite (Phal Neuftria,) (benn bas verfiche ld durch ben Ausbruck: in einer dieser güllen) eine Schlupfwespenmade, bald so groß, als die Phalane felbft gefunden, und auf ihre Bermand. lung gewartet. Maturlichern eife, fagt ber Beobe achter, nugle fich biefe Mate erft in eine Puppe (Myniphe) verwändeln. Allein das geschahe nicht. Die Made bat nach einigen Tagen einen Ropf,

Mugen, Bufe befommen, und immer bie tweife Farbe ber Made behalten. Doch merfmurbiger ichien ihm biefes, bag alle Glieder in eben ber Lage und Jusammenpreffung sich befanden, wie man sonst in ten Puppen (Mymphen) in finden gewohnt ift. "Voch sahe ich keine Slügel. Die "Sühlhörner lagen an beyden Geiten des "Leiben, Die Schwanzspise mar aber ben Leib "bergelegt, und ben ber geringften Berührung "ließ mein Infeft eine frarte Berbegung bes "Sinterleibes blicken, jo wie eina die Puppen in "ben erften und legten Tagen ihrer Bermanblung gu athun pflegen, und gleichwohl bewegte es noch Bet "nen Suß noch feine Sühlspine, nicht ein-"mal den Edwangflachel. Endlich fammanch "die flügel zum Vorschein, und ber Beobachter "wurde es in wenig Tagen anegebildet feben baben : "batt es ibm nicht eine Spinne getobtet, u. f m.

Ich fann ben diesem sonderbaren Kalle nichts weiter sagen, als daß ich glaube: das Just st sep nach allen vorher angegebenen Merkinalen dech im Myniphenstande, und seine sessliegenden Gliedmaßen mit der sartesten Tymphenhaut bedeckt gewesen, daß es sie nicht regen können. Manche Sliegenkarven machen sich aus ihrer Wurmhaut die Tymphenhülle, und wie sendabarist die Wermandlung der Spirinssiege (Nippobosta)?

262. 3.

Besonders merkwürdig aber ist es, daß die Raupe, so lange die Burmer inwens dig in ihr zehren, beständig fortfahrt zu fressen und zu wachsen. Dem außerlichen Unsschein nach besindet sie sich wohl, und man kann es ihr gar nicht anmerken, daß sie Burs ihre beherberge. Die Burmer wissen mit großer Borsicht die wesentlichen Lebenstheile der Raupe zu verschonen, weil das ihr eigener Bortheil erfordert, indem sie sonst selbst nicht zu ihrer gehörigen Große gelangen konnten, und in todeen Raupen ihres Zwecks versehlen wurden. Haben sich aber die Burmer durch den Raupenbalg durchgebohrt; so kann die Raupe auch nicht lange mehr leben, weil sie zu stark verwunder ist. Man muß hiervon alle Umstände in den Regumürschen Rachrichten ganz lesen \*\*).

Eben bieser große Beobachter bemerkt auch ""), daß mandie Raupentodter, wie die Raupen selbst, in gesellige und ungesellige eintheilen konne. Durch die ersten verssteht er die, welche in ziemlicher Anzahl in einer und eben berselben Raupe bensammen les ben, und hernach alle auskriechen, um sich einer nach dem andern zu verwandeln. Die einsamen oder ungeselligen sind ihm die, bavon man in jeder Raupe nur einen oder zween antrifft. Bon den erstern besindet sich oft eine große Menge in einer und eben derselben Raupe. Ja es giebt welche, die an die drenssig bis vierzig Burmer in sich haben. Reaus mur +) hat eckige Puppen ++) gehabt, da aus jeder mehr als hundert kleine Schlupsswespen gekommen sind.

Reaumur †††) hat ferner angemerkt, bag man oft am Leibe einiger Raus ven ein oder zwo kleine weiße Fleckchen kanbe, die insgemein an die Seite zwischen dem Ropfe und dem ersten Ringe, oder zwischen dem ersten und zweeten lägen. Er zeigt nachs her, daß dies Rokons, oder Gespinnste sind, welche gewisse Fliegen den Raupen anges bracht und fest angeklebt haben. Er zweifelt keinesweges, daß nicht nachgehends Wurs mer aus diesen Rokons auskommen, und sich in die Raupe einbohren sollten. Denn er hat in einem solchen abgenommenen Gespinnste just an dem Orte, wo es auf der Raupens haut gelegen, ein toch, und inwendig alles leer gefunden; in der Raupe aber, von wels

†) Tom. VI. Mém. 9. p. 88. Röfel gebenkt im I B. seiner Insettenbel. sast bep allen Rlassen der Schmetterlinge auch der Schlupsivespen. Insouderheit aber handelt er von einigen Arten dersels ben im aten B. Sammlung der Wespen u. s. w. S. 17. Lab. 3,4,5, und versichert S. 23, er habe in einer Nachtvogelpuppe an die 200 eingesponsnene Maden gesunden, und aus der Puppe des Transrmantels, Antiopa Linn. bep 300 und meht gusschliesen sehen. S. 1 B. I Rl. der Lage. S. 8. S.

††) Woraus Tagvögel tommen. G. †††) Mem. Tom. U. Part, IL Mem. 11. p. 249.

<sup>&</sup>quot;) Wer hat diese verächtlichen Inselten das gelehrt? oder wie sollen wir das nennen, wornach
sie uns hier zu handeln scheinen? Die Schlupfs
evespen behandeln die Raupen seindselig, und doch
schonen sie ihrer, weil sie ihre Ernährer, Mohlthäter, und Erhalter sind. Wir bewundern die
Runsteriede größerer Thiere. Ist der Instinkt
ben diesen kleinen Inselten geringer? Ist die Weiss
beit des Schöpfers geringer, die ihnen solchen eingepflanzt hat? S. Lyonet sur Lesser Tom. I. p.
196. B.

<sup>\*\*)</sup> Mém. Tom. II. P. II. Mém. 11. p. 227. fq. Tom. 6. Mém. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Mém. Tom. II. Part. II. Mém. 11. p. 210.



gleichen Burmer in ihren Eingeweiden zu ernahren. Sie find ben Fleischmaden ziemlich thnlich. Insgemein kommen fie durch die Haut der Raupe heraus, wenn fie fich vers wandeln wollen, und ihre Verwandlung erfolgt auf eben die Urt wie ben den Fleischmas ben: der Leib schrumpft ein, und die Haut formirt eine hornartige Schaale um denselben

heruni,

In der sten Abhandlung habe ich eine ziemlich große zwenflüglichte Bliege Zab. XI. Rig. 23 befchrieben; die als Burm in einer rauchen Andpfigen Raupe gelebt batte. Mus benen gelben Burftenraupen, Die ich in ber zeen Abhandlung beschrieben, habe ich auch folde gwenflüglichte Rliegen Zab. XVI, Fig. 22 erhalten, berer ich auch am Enbe bes Artifels mit zwen Worten Erwähnung gethan. Die Blattwickler, welche Die Rlieber = und Gichblatter gufammenrollen , derer oben Zab. XXVII, Rig. 4 gedacht ift ), muffen nicht allein eine gewiffe Art Schlupfmefpen in fich ernabren, wie wir in ber Rote ge feben werden; fondern fie bienen auch gemiffen Burmern zwenflüglichter Rliegen zur Beus te. Ich fand nemlich in dem Blafe, worinnen ich verschiedene folche Raupen aufzog, bren fleine braunrothliche glanzende Rotons Zab. XXVII, Fig. 27, welche fich die Burs mer, die fich in dem Leibe diefer Blattwickler ernahret hatten, aus ihrer eigenen Saut ges macht batten, und folglich Burmer mit beweglichem Ropfe wie bie Rleischmaben, gewes Es famen aber dergleichen zwenflüglichte Bliegen, als unfere Sausfliegen, aber viel fleiner beraus Rig. 29. Gie find fdmary, ber Bauch hat noch fcmargere Queers Die netformigen Mugen find braunrothlich, Die Blügel fteben ziemlich von ein-Der gange Rorper ift mit fdwargen, langen und fleifen haaren bewachfen, bie benben fleinen Rublhorner Tab. XXVII, Sig. 29, a hangen vorn bom Ropfe berunter, find fury, und überall gleich dick. Ben ber Wurgel fint ein feiner Sagrformiger Theil Diefe Rliegen find fehr lebhaft.

In den Sumpfen und Bachen triffe man einen sonberbaren Wurm an, ber sehr lang, aber nicht dicker als ein Faben oder Pferdehaar ist, weshalb man ihn in Schweden ben Haarivurm (Tagelmask) nennt. Im lateinischen heißt er Seta aquatica oder Gordius \*\*). Die Raupen haben auch oft einen merkwürdigen Wurm im Leibe, der

ziemli=

1 -4 / 1 TO LE

gen Arten, bie sich am haufigsten vermehren, und ben größten Schaben thun, die meisten Burmer in sich. Welche weise Vorsehung, diesen schablichen Infesten die geborigen Grenzen zusetzen! S. Glaz fer von schablichen Raupen C. 74. Sulzers Gesichichte der Inf. C. 187 ff. G.

\*) Rosana Linn. p. 876. G.

\*\*) Linne rechnet ihn ju den Intestinis, und unter bem Gordierigeschlecht ist er die erste Gattung. S. N. ed. XII. p. 1075. Gordius, corpus silisormo, aequale, laeve: 1.

aquaticus pallidus extremitatibus nigris, bet Iwirn: Faden Saarwurm, Saut. und Nerventvurm, Wasserkalb. Müller histor. Vermium etc. Vol. I. Pars alt. Helminth, XVIII. Cl. sp. 161. p. 30. Gordius Seta. Zanomo Seltenheiten der Natur I Theil. S. 586 vom Zwirts wurme. Pallas hat dergleichen häusig in den Gryllis Laxmanni gesunden. S. desselben Reisen I. 226. Gmelins Reisen. I. 128. Berlin. Saminl. 8 B. S. 30.

führen.

Als ich 1740 einige Raupen aufzog, die man Bitgat nennet Lab. VI, Fig. 1, 3, 4. fand ich den erften September eine todte, aus welcher ein fonderbarer Burm ausgefros den mar. Er hatte sich wie ein verworrenes Anaul auf die Art, wie Lab. XXXIV, Rig. 7 jusammengewickelt und war tobt. Als ich ihn gerade jog, fand ich feine Lange Rig. 6 AB, viertehalb Zoll. Das eine Ende B war fpit; das andere aber A dider und etwas rundlichter; an fich fehr dunn, und faum ein Drittel-Linie diet; furg, nicht die der, als ein gemeines Saar. Die Farbe ift weißgelblich und glangend, und feine Be fandtheile wie biegfames horn. Als ich ihn zerschnitt, mar er inwendig hohl wie eine Robre, und es gieng eine weiße Reuchtigfeit beraus \*\*).

Saft mare ich wegen ber feltsamen Geftalt biefes Burms in Zweifel gerathen, ober ein wirkliches Thier fen, oder nicht, wofern ich nicht nachher andere gefehen hatte, wels de lebten, und fich regten. Dergleichen fand ich in einer vierzehnfußigen Erlenraupe Sab. XXIV, Rig. 1, 2 \*\*\*), der die benden hinterfuße fehlen, und die ich in der gehite ten Abhandlung beschrieben habe. Den zten September bemertte ich, daß fie faft obne Bewegung wie todt mar; einen Augenblick aber nachher fabe ich ibr, bicht am Ropfe, eben bergleichen Burm, ale ber vorigen, aus bem leibe friechen. Das fpige Ende Lab. XXXIV, Sig. 6, B. fam querft beraus, welches ich baber fur den Ropf des Burms balte.

\*) Einer unferer neueften Entomofonen. Berr Frang von Paula Schrank, hat baraus in seinen artigen, lehrreichen und gewiß viel neues enthalten. ben Beveragen gur Maturgeschichte. Leipt 8. 1776 unt 7 Rupjertafeln. C. 98 ein eigenes Ge-

folecht gemacht.

Gordius Insectorum: pallidus totus, in aëce obrigefcens. "Einige Raupen , befonders iene, moraus der bunte Reffelfalter (Pap. Polychloros Linn.) tommt, werben von tiefent Thiere geplagt. "Es findet fich in ihnen meiftentheils einzeln,ift meiß. "licht mit einem Blid ins Gelbe, fadenformig und afehr lang. Un einem Ende ift Diefer Burm fpigig, nam andern flumpf. Er friecht dem Infefte bep der "Schwangflappe aus dem Leibe, und wenn biepfet geschen ift, ftirbt die Raupe. Aber auch ibr "Morber überlebt fie nicht lange. Dachbem er fich stinige fleine Bewegungen gegeben bat, vertrochnet per gang fonell an ber Luft , und befommt eine gel-"be, oder den Capten abnitche Farbe. 3d habe ben ju machen; aber umfonft. Er wird gwar meich,

und macht einige Bewegungen, Die aber bon de "nen einer geweichten Capte nicht unterschieden "find. "

C. Tab. IV. Rig. 1.

In ben folgenden werden wir horen, daß fie unfer Derfaffer in verschiebenen Raupen angetrof. fen, und sie oben am Ropfe austriechen seben, mie er benn auch brey in einer Raupe angetrofs fen hat. Rosel sogar vier, und mehrere.

Bem Drath oder gademmurm der Seuschrecken S. dieneuen Berlin. Manniafalt. 4 Jabra. 160 23. S. 52. und in ben folgenden meine Beptrage gur Geschichte Diefer Würmer in

den Infekten. G. \*\*) 3ch halte diefen Burm fur ben Gordius Filum bes Beren Staaterath Müllers Verm. bift. Vol. II. p. 31. no. 164 Gordius filiformis candidus : long 24 lin. lat. to lin. Corpus filum fericeum, album, subtilissimum simulans, altera extremitate subattenuatum, intus passim materia lastea repletum, caeterum hyalinum. G.

a a -4.71 mode

\*\*\*) Falcataria Linn. p. 859. 3.

halte. Je weiter er heraustam, desto mehr frummte und drefete er sich auf verschiebene Weise. Als er ganz heraus war, machte er allerlen Bewegungen, und wand sich auf dem Tische von einer Seite zur andern, aber ohngefahr nach einer Biertelstunde blieb er ohne Bewegung, da er sich, wie der erste, in ein berworrenes Knaul Fig. 7 zusammens gewickelt hatte. Dann wurde er immer gelblicher und harter, da er im Unfange weiß und glanzend gewesen war.

Gleich nuchher kam aus ber nemlichen Raupe noch ein folder Wurm, und bald darauf ein britter. Diese benden lettern kamen auf gleiche Weise wie der erste heraus, lebten aber nicht langer. Der zweete drehete fich sehr regelmäßig wie eine Tobaksrolle, oder Stahlfeder zusammen. Man siehet also, daß diese arme Raupe bren furchtbare Würmer beherbergen muffen, die sie ausgesogen, und ihr also das leben raubten \*).

Allein wie sind diese selfsamen Würmer in die Naupen gekommen? Denn sie verswandeln sich nicht in gestügelte Infekten; sondern gehoren nach dem Urtheil des großen Linnezu dem Wurmgeschlechte (Vermis). Warum sterden sie, wenn sie aus der Nauspe ausgekrochen sind? \*\*) Wie, und wo pflanzen sie ihr Geschlecht fort? †) Alle dies se, und dergleichen Fragen, die man hier aufwerfen konnte, verdienten eine nähere Aufstätung, so daß über diese Würmer noch wichtige Veobachtungen anzustellen wären. Dem berühmten Lyonet sind sie nicht unbekannt gewesen, weil er ihrer schon in seinen Anmerstungen zu Lessers Theologie der Insekten ††) gedacht hat.

Die Raupen haben aber unter den Insesten noch andere Feinde. Dahin gehoren die Holze und Gartenwanzen, die sie gewaltig aussaugen ##1). So giebt es auch Rafer und

\*) Rösel hat ihrer vier in der Wolfsmildraupe angetroffen I B. Machtv. 1 Rl. C. 21, aber bernach noch mehrere in benen braunhaarigen 2Beibenraupen, die fich in Die Phalaenam Salicis verwandeln, worunter ber laugfte 7 Boll gehabt, I B. Nachtv. 2te Kl. C. 64. Artig ist daselbst feine Bemertung, Die vielleicht bas Gebeimnig naber aufichließen mogte wie dergleichen 3wirnwürmer in die Raupen kommen, wenn er fagt : "ich ha-"be in Alche genoumnen, bag fie fich meifiens in Solche Insetten einquartiren, Die auf den Wei-"den leben, als da ift die große Dorneaupe T. 3. I.Rl. N. 1, (von ber Antiopa), eine gemiffe Met gruner-Benfcrecken, ber Schaumwurm, mud andere mehr, beren Alufenthalt bie Weiden-"baume find, II B. Sammt ber geufcbreden mund Grillen, Tab. 18. C. 139: 144 , G.

\*\*) Röfel fagt am vorgedachten Orte E. 64. "Mach ber Zeit babe ich bergleichen Zwirnwürmer auch in andern Infelten angetroffen, und

"weiß dicielben fent auch länger am Leben "zu erhalten., Schabe, bag er die Methobe baju nicht naber entbedt bat. G.

†) Freplich laffen sich dergleichen Fragen leichter thun, als beantworten. Ich habe diese Würmer sogar in meinem Brunnenwasser gesunden, und sehr tief aus dem Grunde heransgezogen. Nach des sel. hrn. Prof. Zanovs Bericht: Seltenheiten der Natur I B. S. 589, wenn es anders eben diese Gattung in den Raupen ift, sollen sie sehr giftig sepn, und einem Menschen, der einen verschluckt hat, die Schwindsucht verursachen. Ich habe mir über Jahr und Tag viel Mühr gegeben, das Geheimnis auszuspuhren, wie sie in die Rauppen sommen, und ob sie sich darinnen erzeugen; aber nichts gewisses entdeden können. G.

††) Tom. I. p 96. †††) S. bas Systemat. Verzeichnist der Schmetterlinge der Wiener Segend. gr. 4. 1776.



bie ihnen den meisten Schaben zu thun scheinen: zu ben Schlupfwespen und ihren Butmern. Ben den besondern Arten, werde ich auch ihre Gestalt und Bildung beschreiben.
Jest sage ich nur überhaupt, daß sie weiß und glatt sind, die haut ist weich anzusühlen,
ber keib besteht aus scharfen Kingen, der Ropf ist hornartig aber unbeweglich, und also
nicht so beschaffen, als ben den zwenstüglichten Fliegenwürmern. Sie haben auch keine Füße. Ben der Verwandlung machen sich die meisten Gespinnste, worinnen sie Nyms
phen werden. Alle, die ich kenne, sind fleischfräsig, und leben in, oder an den Raupen,
und in vielen andern Insektenarten, die sie aussaugen, und sich solchergestalt ernähren.

Einige Theile ber Ichneumons ) find nach so verschiedenen Modellen gebildet, daß fle sehr gute Merkmale abzugeben scheinen, wornach man diese Insekten in verschiedene Rlaffen und Ordnungen bringen konnte. Der verschiedenen Stellung des Bohrs gegen den Körper zu geschweigen, weichen sie in der Gestalt der Fühlhorner oft weit von einander ab. Ben einigen, und bas ist das gewöhnlichste, sind sie konisch fadenformig, ben andern knopfartig, ben noch andern wie eine Reule gestaltet. Ben andern sindet man sie aftig, und diese lassen überaus artig Lab. XXXV, Fig. 4, 5. Endlich giebt es auch einige mit sehr langen, und wieder andere mit kurzen Rühlhornern.

Ben einer allgemeinen Ichneumonsgeschichte ware es nicht unrecht, sich dieser und bergleichen Kennzeichen zu bedienen, um sie in Ordnung zu bringen; da ich jest aber nur von wenigen Arten handeln werde, so will ich sie auf eine andere Art eintheilen, die mir für die, welche kust haben sie aufzusuchen, und selbst zu beobachten, bequemer zu senn scheint. Ich will sie nemlich nach ihren Geburtsorten, oder nach denen verschiedenen Insesten, darinnen sie sich unter ihrer ersten Gestalt, als Würmer aufgehalten und genahrt haben, eintheilen. Also

1 von denen Ichneumons, die in großen Raupen;

2 in den Minitraupen;

3 in den Afterraupen, in den Blattlausfregern, und fo weiter, leben-

Erft

a = 4.71 mol/s

worans die Phal. Nock. Hera Linn. p. 835, sq. igt tommt, und sagt: "er habe bemerkt, daß dieseste Raupen, ob sie gleich sehr haaricht waren, sich indoch nicht vor einer Art ganz kleiner kause, wert Milben schüßen könnten, die er auch sonst, (obswohl noch viel kleiner) an ganz glatten Raupen "gefunden habe "

Collten her die Spinnen gang ausgeschloften fenn? Ich habe wenigstens Rreugspinnen mit Kaupen nefuttert, und in verschiedenen Geweben fleine übersponnene Raupchen gefunden, die sich hieher verirrt hatten, und von den Spinnen zur nächsten Mableit gesparet wurden. G.

\*) Bon nun an sehe ich mich gendthiget, um det solgenden verschiedenen Urten willen, den Mamen Ichneumon zu gebrauchen. Den Ursprung desselben leitet man gewöhnlich von dem Egyptischen viersüssigen Ichneumon, (Pharao, Rape) ber, der die Arokodilever zerbrechen, oder dem schlasenden Brokodilever zerbrechen, oder dem schlasenden Brokodil selbst in den Rachen springen, und sich durch den Bauch wieder iburchfresen soll, weiches letzere doch nach den neuesten glaubwürdigen Schriststellern falsch befunden worden. S. Sulzers Gesch. S. 188. Reaumur Mem. Tom. II., Part. II. Mem. 11. p. 231. Tom. VI. P. II. Mem. 8. p. 4. G.

Erft aber muß ich von der Beffalt berer Infetten, die man unter dem Damen Ichneu

mone \*) begreift, einen allgemeinen Begriff ju geben fuchen.

Die Ichneumone Tab. XXXVI, Fig. 1, 6, 8, 9, u. f. w. find Infeften mit haus tigen burchfichtigen Blugeln, bie insgemein auf dem Rucken einander parallel liegen \*\*). Die haut auf dem Ropfe, Salsfragen und Bauche ift hart und hornartig. Um Ropfe Agen zween farte Bahne oder Gagen, vier Bartfpigen, zwen neuformige Mugen, und dren fleine glatte Mebenaugen. Die Fuhlhorner find nach den Urten, und in der lange bers ichieden, insgemein aber lang. Im Balofragen finen feche lange hornartige Bufe. Die Beibchen haben hinten ein Bohr Fig. 8, 9, tb, welches aus bem leibe zwischen zwen hornartigen halben Futteralen tf, tf, beraussteht. Der herr von Reaumur hat bes merft, daß das Bobr eine doppelt verschiedene Lage habe. Ben einigen fiehe es, wie eln langer Schwang, gang aus dem Leibe beraus; ben andern aber lage es in einer Fuge ber letten Minge \*\*\*). Dies Inftrument bient bloß zum Eperlegen, barum haben es auch bie Mannchen nicht, an benen man weber Bohr noch Stachel findet. Ben den meiften bice fer Infeften bangt der Sinterleib an dem Balufragen nur durch einen bunnen Faden , ber ben einigen langer, ben andern furger ift. Es giebt aber auch einige, ben denen ber Bauch an feinem Urfprunge nicht fo bunne, fonbern fast eben fo bid, als anderwarts, ober mit bem Salsfragen, woran er hangt, gleich bid ift.

Die Ichneumons haben unter fich eine gewiße Gleichheit, ein gewißes Familiens geichen , welches fie benm erften Unblich von vielen andern geflügelten Infetten unterfcheis bet; indeffen ift fewer zu fagen, worinnen es eigentlich bestehe. Ein besonderes Rentts Beichen aber scheint dazu nicht wenig benzutragen. Ihre Fuhlhorner find nemlich immer in Bewegung, fie laffen folche bestandig gittern. Biele machen es auch mit ben Glugels eben fo, wenn fie gleich ftill figen, und gar nicht ans Fliegen benfen, fagt ber herr von

Reaumur +).

Der Leib, ober ber Bauch ber Ichneumons ift nicht ben allen Arten von gleicher Beftalt. Den einigen, und gemeiniglich find bas fleine Arcen, ift er furg, bick, und enfor

\*\*) Der Ricter Linne macht aus ben 3ch. neumons ein eigenes Beichlecht und hat fie von ben Spheren unterschieden, welcher Unterschied aber eben nicht fehr erheblich ju fenn icheinet. Diefe haben an ben Fuhlbornern nur zehn; jene aber über dreyfig Gelente. E. Sutzers Geschichte ber Inf. p. 190. Sphex, Naupentobter. de Geer Tom, II. Part. II Mem, 14 p. 805. Guespes-Ichneumons, Vespaeichneumones; Sphex. Lin.

Ein haupeunterscheidungszeichen icheint nach Sulzer's Angabe S. 191 mobil Diefes ju fenn, bak Die Alfterraupentodter, oder Sphere teine ge-faltere Slugel haben. B.

- \*\*) Bu den Hymenopteris Linn. mit bautis gen Slügeln, over Stecher, weil fie alle vier hantige Flugel, und Die Beibchen einen Stachel haben. G. Gulzers Beid. C. 179. G.
  - \*\*\*) Mem. Tom. VI. Part. II. Mam. 8. P. 7.
- 1) Mem. Tom. VI.P. II. Mem. 9. p. 68. Dit fe nenuet Rosel mit Jungins Vespas vibrantes, Die Dippermefpen. Il G. Borber. in ber gum. mel und Befpensammlung, C. f. f. 7. Audi ven einigen Muscae vibratiles. & Gulgere Beid G. 188. 6.

enformig, ben andern langlicht obal: ben noch andern wie eine Spindel, ober auch wie eine Salbspindel. Ben den erffen ift ber beib in ber Mitte am bickften, und nimme auf benben Seiten ab. Bey benen, wo er wie eine Salbspindel aussieht, ift er am En-De am dicfften, oder welches einerlen ift: er ift ben feinem Anfange fehr bunn, und nimmt bis ans Ende an Dicke beständig gu. Ben andern bat der Leib wieder eine malgenfor: Ben einigen Arten ift er auf eine geboppelte Art, entweder oben, oder mice Gestalt. unten, etwas flach und eingebrieft: ich will fagen, er ift auf der einen oder andern Geite breit, aber von oben berunter fehr dunn: eigentlicher, daß er von oben nach une ten lang, auf benden Seiten aber flach ift. Ben diefer leutern Art ift ber Leib ziemlichers maßen wie eine Sichel geftaltet; und iusgemein gegen das Ende dict. Ja es giebt fogar Ichneumond, beren teib fich wie eine Rugel enbiget, und julege gewißermaßen halbs rund iff. Das find die bornehmften und merklichften Berschiedenheiten, die ich an dem Leibe ber Ichneumone gefunden habe.

Um aber dies Geschlecht noch befer zu unterscheiben, will ich noch bren andere Insettenarten anführen, die in einigen Studen mit der Gestalt derselben übereinkommen. Es sind die Bienen, die Wespen, und die Bastardwespen (Spheges): bren Geschlechter, davon Reaumur') nicht nur die Kennzeichen angegeben; sondern sie auch in allen ihren Handlungen, und ganzen kebensart beobachtet hat. Man kann seine Beobachtungen über den Fleiß und die Geschicklichkeit dieser Thierchen nicht anders, als mit dem größen Wergnügen lesen. Die Bienen konnen wegen ihrer beutlichen Kennzeichen mit andern Insetzen nicht leicht verwechselt werden. Sie haben vier häutige durchsichtige Flügel, zween Zähne oder Riesern am Ropfe, und einen langen Saugerüssel. Die Weibichen

baben binten einen Wehrstadiel, ber ben Dannchen fehlt.

Die Wespen sind darinnen von den Vienen unterschieden, daß sie keinen Saugeruß sel; sondern nur ein langlichtes Maul mit zween Zahnen haben. Die Weibchen, und Wastarde, oder die geschlechtlosen, haben hinten, wie die Bienen, einen Stackel, wos mit sie eben so empfindlich stechen konnen. Darinnen aber haben sie noch etwas besonder res, daß sie, wenn sie nicht fliegen, jeden Oberstügel ver Länge nach, boppelt zu-

sammengeschlagen haben.

Endlich sind auch die Bastardwespen (Spheges) nach Reaumurs Bericht, hauptsächlich darinnen von den eigentlichen Wespen unterschieden, daß sie ihre Oberstügel nicht zusammengefaltet tragen. Außerdem aber haben sie eben einen solchen Wehrstachel im Leibe stecken. Ben den Ichneumons aber liegt der Bohrstachel aus dem Leibe heraus, und ist ganz anders, als ben den vorigen eingerichtet. Nach diesen Mersmalen, dunkt mich, sollte man ziemlichermaßen im Stande senn, die Wespen, die Bastardwespen, und die eigentlichen Ichneumons von einander zu unterscheiden.

Inswis

<sup>\*)</sup> Tom. V. et VI. Part. IL. Guepes - Ichneumons, Spheges Linn. 3.

Inzwischen scheint mir ben benen mir borgefommenen eigentlichen Ichneumone, Die verschiedene Geftalt ihrer Ruhlhorner, und ihres Leibes, oder Bauchs, ein bes quemes Rennzeichen zu fenn, fie in verschiedene Rlagen einzutheilen. 3ch habe nemlich neun berichiebene Raraftere an ihnen gefunden, wornach man fie in eben fo viel Rlafe fen theilen, und in jede (außer ber fiebenten, bavon ich nur eine einzige Art fenne)

gang naturlich eine beträchtliche Angahl biefer Infeften bringen tonnte ").

1 In die erfte Rlage \*\*) fetze ich die Ichneumons mie konisch : fadenformigen, ober folden Fuhlhornern, bie von der Wurgel bis ans Ende immer bunner werden, und fich julegt in eine feine Spige vertieren; beren Sinterleib auch mit bem Salsfragen burch feinen Faben zusammenhangt; fonbern ben feinem Unfange faft fo bick, als ber Salstrag gen felbft ift, hinten aber fich mit einer hornartigen langlichten Spige, wie ein furged Man maß dies Schmanichen. Schwanzchen Tab. XXXVI, Rig. 1, 6, 7, 9, endiget. fo nur ein Fortgang des Simterleibes ift, nicht mit dem Bobrfrachel und feiner Schelbe verwechseln. Bon diefer Ure ift der große Ichneumon +) den der herr von Maupertuis aus tappland mitbrachte, und dem herrn von Reaumite übergab.

2 Die Ichneumons ber zwoten Rlafe haben auch, wie die ersten, fonisch : fa= ben druige Fuhlhorner; ber hinterleib aber hangt mit bem halefragen burch ein furs des Sadenden gufammen, und ift langlicht, bennahe walgenformig. Insgemein ift ce gegen bas Enbe bider, als im Anfange, und nimmt fo immer allmablig bu, bag er nicht gang malgenformig ift. Dergleichen Ichneumone haben zuweilen einen außerordentlich

langen Bohrstachel Zab. XXXVI, Rig. 8, 9.

3 In die britte Rlafe bringe ich die, welche gwar auch folche konisch : fabenfor= mige Sichliforner, nebft einem, mie bem Salefragen burd ein Gabenchen gufanmenbans genden hinterleibe haben, der aber ben diefen enformig und langlicht ift Zab. XXIII, Fig. 16, Zab. XXIV, Rig. 10.

4. Die vierte Rlafe foll Die enthalten, welche fonifche fabenformige Suhlhorner has ben, und beren Hinterleib zwar auch mit bem Salofragen burch ein Sabenchen zusammens hangt.

. \*) In bes afen Bandes ater Abehellung, in der ber isten Abbandlung fommt unfer Berfaker noch einmal auf die Ichneumonsacschiche se und hat nicht allein verschiedene neue Urten befdrieben; fondern auch einige ben ber gegenmartigen Eintheitung begangene Sebler gurudgenommen und berichtiget : ja biefes jahlreiche Geschlicht von Infetten nach einer richtigern Ordnung, mit Bergfei. dung bee Linneifden Maturfyftems, einge theilf. Ich werde foldes allemal gehöriges Wees mgeigen, und jage meinen Lefern jum voraus; reres. B. bab sie maier nicht sollematischere Ordnung fin

ben werben, je weiter fie imferm Derfaffer in feb nen Beobachtungen folgen. G.

\*\*) Rach ber richtigern Gintheilung bes Verfafters Toin. II. Part. Il. p. 843 fall Diefe erfte Mafe meg, weil er gefanden, bag fie nicht eb gemtlich gur bem Jehneumonsagefchleche gehore. Bir werden ben bem folgenden erften Arrifelte ven die Grunde auführen. G

t) Reginn. Mem., Tom. VI. Mem. 9. p. 83 E. 31. f. 1. 2. c. wovon unten bald cin mel

hange, an benben Seiten aber flach oder etwas eingebruckt ift, und daher die Bestalt ele ner Sichel hat. Seine grofte tange ift von oben herunter; von der einen Seite zur ans bern aber sehr bunn, insgemein in einen Bogen gekrummt, deffen hohle Seite unten steht, wodurch er einer Sichel ahnlich sieher Tab. VI, Fig. 12.

5. Die fünfte Rlage begreift die, welche auch fonisch, fadenformige Fuhlhorner, nebst einem, mit bem halbfragen durch ein Fabenchen zusammenhangenden hinterleibe haben; desselben Ende aber ist halbrund, und endigt sich wie eine Rugel, die ben einigen

langlichter, ben andern runber ift Zab. XXXVI, Fig. t 2.

6. In die sechste Rlage bringe ich ganz feltsam gestaltete Ichneumons. Der, ben seinem Anfange vollig fadendunne, und durch ein Stielchen mit dem Halsfragen zus sammenhangende teib, ist oben in den Halsfragen selbst, ein gut Theil vom Ende desselben eingewurzelt, so daß der Halsfragen weit über den Ort wegsteht, wo der Hinterleib in ihm eingelenkt ist Tab. XXXVI, Fig. 10. Zwo dergleichen Arren hat Reaumur Tom. 4, Pl. 10. f. 14. 15, und Tom. 6, Pl. 31. f. 13 vorgestellet.

7. Bur siebenten Rlaße gehoren die Ichneumons mit aftigen Fuhlhornern, beren Stamme viele Rebenzweige haben Tab. XXXV, Fig. 4, 5. Ich fenne vorjett nur ein einziges Stuck von der Art ); es erfordern aber seine besonders gestalteten Fuhlhorner eine eigene Rlaße. Ich werbe diesen Ichneumon in den folgenden umftanblicher

beschreiben.

8. Zu der achten Rlasse rechne ich die, beren Fuhlhorner in ihrer ganzen lange beps nahe gleich diet sind, und sich also nicht, wie die konisch fadenformigen ineine feine Spis the verlieren; sondern sie sind am Ende rundlicht, ohne kenlenformig, oder dieter, als an einem andern Orte zu senn. Diese Urten sind insgemein sehr klein Tab. XXX, Fig. 21 Tab. XXXV, Fig. 12, 13.

9. In die neunte und lette Klase will ich die bringen, die gekörnelte und keulens formige Fühlhorner haben, welche am Ende dicker, als im Anfange, und daher gemeisniglich oft sehr kurz sind Tab. XXX, Kig. 16, 17, 18, 19. Tab. XXXV, Fig. 17.

Die meiften von biefer Rlage find auch fehr flein.

Dies sind die vornehmsten und beständigen Kennzeichen, die ich an benen, von mir beobachteten Ichneumons gefunden habe. Die neuen Arren, die man mit der Zeit noch entdecken wird, werden alsdenn auch vielleicht neue Karaftere angeben, wornach man neue Klaßen machen, und die von mir angegebenen berichtigen kann \*\*). Ich habe es wenigstens nicht für gut befunden, ben dieser Klaßenordnung, die Gestalt und versschiedes

<sup>\*)</sup> Tom, II. P. II. Mém. 15. p. 898 hat der XXXI, Fig. 15, 16, abgebildet. G. Derfaßer noch eine folche zu dieser Klase gehörige 

Thueumonsart unt äftigen, aber anders geftalteten Kublhomern beschrieben, und Lab.

at the state of the

Ehiebene Lage bes Bohrstachels als einen Rarafter anzunehmen, weil nur die Deibs their bamit verfeben find, und alfo aus bem Grunde fur die Mannchen fein Plat bleiben Bielleicht wird man ce fur chen fo unbequem balten, fie nach ber Leibesaeftalt einzutheilen, weil der Berr von Regumur gefagt bat +): es gebe Chneumons, Da Die Mannchen gant anders, als die Weibehen gestaltet waren. Man merte aber, Daß er foldes nur fur eine bloge Muthmagung ausgiebt, und daß die mit halb : windels formigen Leibe, Die der Berr von Regumur batte, bermuthlich die Mannchen ju ben Beiben mit gang fpinbelformigen Rorper waren, weil fie bende in einerlen Art von Daupen lebten, und aus einerlen Epern ausgefommen waren. Bieraus erhellet, baffer Die Sache nicht als gewiß annehme, fondern unentschieden lafe. Uebrigens rechne ich gir ber britten Rlafe sowohl die Ichneumons mit gang : als mit halbspindelformigen Leibe, Dem fen aber, wleibm moburd, meines Erachtens, Die Schwierigfeit gehoben mird. wolle; fo ift mir die Gestalt bes Leibes, und ber Ruhlhorner, ale bas bequemfle Rennzeiden vorgekommen, barnach biefe Infeten zu flagificiren, und zu unterfcheiben.

Die vier Fligel ben ben Ichneumons fo mobl, als ben vielen andern Infektenats ten, find gang von einander abgesondert, und liegen feinesweges jufammen. folde aber jum Rluge ausbreiten; fo scheint jeder Oberflügel an dem, ihm zugehörigen Unterflügel gu bangen, und begen innerer Rand mit dem außern Rande bes Unterflügels Dergeftalt vereinigt zu fenn, daß fie nur eine Slade, nur einen Flügel auszumachen fcheis Will man fie trennen; fo findet man einigen Widerstand, worans erhellet, daß fie irgend wodurch zusammenhangen mußen. Sat man fie getrennt; so barf man die bens ben gegenseitigen Rande ber Alugel nur facht wieder zusammengeben laften, daß der Obers flugel wieder oben auf dem Unterflugel zu liegen fommt; fo werden fie aufs neue gufam. menhaten, und wie vorher an einander bangen bleiben. Es ift ohngefähr mitten in ber Lange ihrer Minde, wo fie an einander hangen. Die Urfache davon liegt allein in einigen fleis nen feinen Salden Zab. XXXVI, Fig. 5, CCC, Die fich obermarte frummen, und am außern Rande tes Unterflugels, ohngefahr in der Ditte feiner tange Sig. 4, Cd, figen. Dufe fleinen Safden greifen in bie innere Geite bes Oberflügete, eigentlicher, in bie Mandader diefer Seite Big. 3, ab ein, geben unten um die Uder herum, und halten foldergeftale Die bonden gegenseitigen Rlugelrande, oder einen Theil berfelben, aufammen. Der Oberfingel aber bat feine Batchen, und hat auch feine nothig, weil hier die Bafe den bes Unterflugels alles thun. Die Geftalt biefer Safden ju feben, muß man fie une ger bem Bergrofferungeglafe Rig. S. CCC betrachten. - Alebenn wird man gemabr. baf fie fehr frumm, und oben dergefigit gebogen find, daß fie unten die Aber des Oberfingels fagen

<sup>4)</sup> Mem. Tom. VI. Mem. 9. pag. 675

v. Geer IV. Qu.

faßen konnen. Un sedem Unterflügel eines großen Ichneumons der ersten Klaße (Sirex) Tab. XXXVI, Fig. 1, habeich mehr als vierzig gezählt. Um Ende sind fie nicht zugespißt, sondern rundlicht, und eben so diet, als sonst wo. Sie steden aber mit der Warzel in der Aber Fig. 5, mn, womit auf dieser Seite der Rand des Flügels eingefaßt ist.

Die Absicht vieses Zusammenhangens der Flügel, ift, meines Erachtens, klar. Sie find alsdann wie ein Flügel anzuschen, der so lang als zween zusammen ift. Folgs lich kann das Insekt damit die kuft weit starker und leichter zertheilen, als wenn sie ges trennt waren. Denn sie formiren nun eine weit größere und breitere Fläche. Bekannztermaßen können die Bögel mit großen Flügeln weit bester, als die mit kleinen, sliez gen, wovon die Naubvögel zum Benspiel dienen. Rurz, es ist ausgemacht, daß sich zween große Flügel, als zwo große Flächen in der kuft, weit bester, als vier kleine hals ten können, weil die erstern auf einer weit größern kuftsäule ruhen. Die kuft kann das her dem Druck einer großen Fläche nicht so leicht, als zwo kleinern, aus einander stehens den, nachgeben, ungeachtet die lettern, zusammen genommen, als in diesem Fall, eine eben so große Fläche formiren.

So ist es auch mit ben vier Flügeln verschiebener andern Insestenarten, ber Bie nen, ber Wespen, der Sagefliegen, der gefligelten Ameisen, u. s. w. beschäffen, daß die Unterflügel im Fluge an den Oberflügeln hangen. Ich wuste mich nicht zu besins nen, daß Neaumitt, oder andere Schriftsteller dieser besondern Eigenschaft der

Blugel gebacht haben follten \*).

## 3. Beschreibung einiger merkwürdigen Ichneumons, deren Gesburtsorter mir noch unbefannt sind.

Die hier zu beschreibenden Ichneumons verdienen sowohl wegen ihrer Gestalt, ale Große, die einige unter ihnen haben +), daß man sie naher kennen lerne; ben Ort aber, wo sie als Würmer leben, kann ich noch nicht bestimmen.

Ein

\*) Darinnen hat der B. vollfommen recht. Ich bewundere es selbst, daß der große Reaumür, und viele andere Geobachter diesen merkwardigen Umstand übersehen haben. Ich habe ihn bereits vor mehr als vier Jahrenan den Zummeln (Apis terreitris) bemerkt, und an jedem Unterstüget 2r solche Hatchen gezählt. Sie stehen accurat so schief neben einander, als die Hachen der Spillenstügel eines Spinnwodens, just, als wären sie nach diez sem Modell gesicht. Macht man einer Hummel den Unterstügel von dem Oberstügel los, sa schlägt

der erstere durch einen starten Mustel über sich, und kommt fenkrecht zu stehen, daß sie alsdam zum Fliegen untüchtig ift. Ich werde balb im Mature forscher mehr bavon sagen. G.

†) Borldufig merke ich hier an, baß der Oerfasser nachmals seine Mepnung von diesen Inselten geschnbert habe, und Tom. II. P. II. N'em 15. p. 842 dem Linne gesolgt sep, der sie unter ein eiges nes Geschlecht gebracht, und S. N. ed. XII. p. 1928 Frex, die Jolzs oder Schwauzwespe, genennet hat. Geoffroy beschreibt sie unter dem Ramen

Ein großer Ichneumon, deßen Hinterleib, wie ein spiker Schwanz zu geht und mit dem Haldkragen durch keinen Faden zusammenhängt. Der Haldkragen ist schwarz, der Hinterleib hald schwarz, und halb gelb, die Fühlhörner und Füße aber ganz gelb.

Bier haben wir einen der groften Ichneumons und vielleicht ben groften in Schwes ben und gang Europa. In den nordischen landern scheint er recht zu Sause zu sepn, weil man ihn bisher weder in Frankreich, noch Holland, noch Teutschland angetroffen hat. Er gehort zu ber Art, welche der Herr Maupertuts in Lappland gefangen, und beren Reaumur \*) in seinen Nachrichten gedacht hat. Ich kann mich aber boch nicht enthalten, dieses Insett hier zu beschreiben, weil es meinem Baterlande eigen ift.

Zwischen bem Mainichen und Weibchen findet sich gleichwohl, theils in der Große, theils in der Gestalt und Farbeeiniger Unterschied. Das Weibchen Tab. XXXVI, Fig. 1, ift sehr groß und ziemlich bid. Bom Ropse bis zum Ende des Bauchs, den spigen Schwanz nicht mitgerechnet, ist es einen Boll, und zwo Linien lang. In der Mitte, wo der Bauch am bicksten ist, beträgt es viertehalb tinien. Indefen sindet man einige, die in allen Stus Gen viel fleiner, übrigens aber den großen volltommen abnlich sind. Diese großen gehoren zu der ersten Klaße unserer Abtheilung. Der Leib hangt mit keinem Faden am Halokras gen:

Mamen Process, Insect. Tom. II. p. 264 und unser Verfasser neunt sie am angezogenen Ort Ichneumons-Bourdons, Zummelichneumons. Zugleich hat er daselhst auch angemerkt, das Rössel ihren Geburtsort entbedet habe. Der Ritter sagt: Siricis larvae rodunt et perforant ligna, kunrque hexapodae tantum; Ichneumonis vero plerumque intra alia lusecta, er in primis intra Larvas Lepidopterorum aliorumque vivunt, quas intus consumunt. S. Müllers Linn. Naturs. V Th. 119. S. 837. Felswespen. Subzero Gesch. S. 186 Schwanzwespen. S.

\*) Poda Mus. gruec. p. 104. t. 1. f. 6. Mém. Tom. VI. Mém. 9. p. 83. t. 32. f. t. 2. 5. Linn. S. N. ed. XII. p. 928. no. t. Sirex gigas. Fabric. S. E. p. 325. no. t. Schaeff. Icon. t. 10. f. 2. 3. Seba Mus. 4. t. 53. 15. Mulleri (Otto Frid.) Faun. Fridr. p. 70. no 613. Bomar. Dist. XII. 317. Müllere Lian. Maturs. V Th. II B. p. 847. no. 1. die Riesim t. 26. f. 1. 2. Siessims schweiz. Jus. p. 48. no. 930. Sränkische Samml. IV B. S. 252. Rösels Jusettenbel. II B. Camml. der Hummeln 12. S. 37. t. 8. 9. die größe Zolze Oipperwespe. Er sagt unter gadern: "sie seg in

"Teutschland in allen Sichten - und Tannenwalbern "ein fehr gemeines Infelt, und eben barum auch "in Lappland anjureffen, weil bufelbft derglet-"den Sols baufig machle; in Franfreich aber fen fie megen Mangel biefes Spoljes nicht ju finden, und "bies habe den Geren von Reaumur, bewogen, fie "für ein ausländisches Insett ju halten. " In ber Schweis ift diefe Riefin febr gemein, Die anbern Arten ber Echmangmefpen aber befto feltener. Allen Liebnabern, in beren Gegend fie fich finden follten, fage ich jum Troft, baf fie folde, fo tindterlich auch ihr Gummen ift, ficher fangen tonnen, indem bie Mannchen teinen und die Beibehen nur jum Eperlegen einen Ctachel haben. G. Gulgers Geich. S. 187. Artig ift es, mas Scop. Entom. carn. no 739. davon eriablt: fie femme nemlich mit den Tannen und Robren in die Bergwerte werbe von ben Bergleuten Buder genannt, und fliege ihnen oftere die gammen aus.

Ob die, in den Tannens und Fubrenwaldern fich findenden Solzwürmer: G altes hamb. 277agaz. IV B. G. 555 ff. die Larven biefer Schwanzweipen find, will ich iest nicht entscheis

ben. 3.

gen; sondernist ben seinem Ursprunge so biet, als ber halstragen felbst. Der Bauch aber endigt sich mit einem besondern Theile wie ein Schwanz Lab. XXXVI, Fig. 1, q, ben man

aber mit bem langen Bohrftachel tb biefes Infetes nicht verwechseln muß.

Der Ropf ist schwarz; auf jeder Seite aber hinter den nehformigen Augen ein gros fer gelber Fleck, die Fühlhorner eben so gelb, der Halostragen ganz schwarz. Der Bauch in der Mitte schwarz, und an benden Enden gelb. Es haben nemlich die benden ersten, und die dren lesten Ringe diese gelbe Farbe. Ben einigen fällt sie ins Oraniengels be. Der Borderrand des lesten Ringes ist schwarz. Unten ist der Leib ben nabe ganz schwarz. Der kleine Schwanz, womit sich der Bauch hinten endiget, ist gelb; ber Bohrstachel aber mit seinen benden Futceralen dunkelbraun oder schwarzlich. Die Huftbeine sind schwarz, das Uebrige an den Füssen so gelb als die Fühlhörner.

Das Infekt trägt feine Flügel bem Boden parallel, so daß sie sich einander jum Theil bedecken. Alsbenn ift ein großes Stud der Unterflügel doppelt zusammengeschlas gen, und unterwärts geklappe Lab. XXXVI, Fig. 4, efc. Die Flügel sind durchs

fichtig, baben aber, wie Regumur bemertt, einen gelben Unftrich.

Die Fühlhorner sind etwas langer als der haibe Leib, konisch fabenformig, und jes bes hat 24 Gelenke, das Ende gehet nicht sonderlich spitz zu. Kopf und Halstragen sind rauch, und mit kurzen schwarzen Harchen bewachsen. Worn ist der Halskragen gleichz sam abgestutzt, platt, und an zeder Seite skeht eine stumpfe Spitze herbor. Der Bohrstaschel mit seinem Furterale Fig. 1, tb, ist neun kinien, und just so lang, als der Bai ch. Er fängt ohngefähr in der Mitte unter dem Bauche an, und liegt dicht an demselben in zwen Halbfutteralen. Mit der halben länge liegen diese am Bauche fest, und sind mit dem Bohrstachel von gleicher kange. Reaumur ') hat des lettern Struktur genauer beschrieben, wohin ich meine keser herweise.

Der kleine Schwanz Tab. XXXVI, Fig. 1, Q, womit sich der Bauch endigt, ift ktwas über zwo kinien; er ift steif, hornartig, bennahe walzenformig, endigt sich aber in eine kleine Spike. Unten befindet sich eine langlichte Hohlung, worinnen man die D. ff.

nung bes Ufters erblicft. Das Ende bes Schwanges ift bofricht.

Die Bartfpigen unter dem Ropfe find fur; und haaricht, und die buftlocher auf

-437 Mar

ben Ringen beutlich ju feben.

Das Mannchen Fig. 2 ift viel kleiner, als bas Weibchen; aber es hat nach Proportion weit langere Fuhlhorner. An Farbe ist es dem Weibchen gleich, schwarz und gelb, nur sind die Farben anders vertheilt. Kopf und Halokragen sind schwarz, und an der Seite der nehform gen Augen liegen, wie ben bem Weibchen, zween große gelbe Flede. Unter dem Bauche ist es ganz schwarz; auf dem Rücken aber sind vier Mittele ringe

<sup>1)</sup> Mein. Tom. VI. Part. II. Mem. 9. p. 85.

Binge buntelgelb, ober fucherothlich. Die vorberften, und zween letten Minge find fcmars, fo daß bas Dlannchen in ber Mitte gelbroth, bas Weibchen aber an benden Bauchenben gelb ift.

Die Buftbeine find ichmars; bas lebrige aber an ben Ruffen gelb, mit braunen Studen. Die Rublhorner fuchsrothlich. Der Bauch endigt fich mit einer fleifen, furs gen fcmargen Spine Sab. XXXVI, Rig. 2, 9, bat aber, wie befannt, feinen Bohrftas del. Die Rluacl find durchfichtig, und weiß, mit braunen Abern, und haben ben gels ben Anftrich nicht, wie die Rlugel bes Beibebens. Uebrigens fieht man an ber Geftalt und an allen Theilen diefes Infetes, bag es das Mannchen gu dem borigen Beibchen

fenn mufi.

36 habe biefe Infefren in verschiedenen Provinzen des Ronigreichs: in Oftgoth. land, Besmanien, Upland, u. f. w. angetroffen. Gie fliegen mit einem farten Ge raufch, und fummen wie bie Horniffen und hummeln. Man ficht fie an bellem Zage fliegen. Sie vippern mit den Rublhirnern und Flügeln wie andere Ichneumons. Ibre Carven, und den Ort, wo fie leben, fenne ich noch nicht; aus dem Bohrstachel bes Beibibens aber erhellet fo viel, daß fie wie Ichneumons ihre Eper in gewiße Rorper les gen mußen. 3hre gange Gofdichte muß artig fenn "). Linne bat fich geirret, wenn er fie zu bem Befchlecht ber Gagefliege oder Blattwefpen (Mouches - à fcie, Tentbredines) gerechnet hat \*\*).

Ein großer schwarzer Ichneumon mit fuchstrothen Kußen, dessen Bauch fich mit einem frißen Schwanze endiget, mit bem Salskragen aber burch kein Kabenchen zusammenhängt.

Ungeachtet diefes Infeft viel fleiner, ale bas vorige ift, fann ce boch ju ben gros ffen diefer Ure gerechnet werden. Denn es ift bennahe einen Boll lang, und in ber Die Es ift feltener; ich habe nur eine gehabt. Das bier vorgestellte de gwo Linien. Zab. XXXVI, Big. 6, ift ein Weibchen +). Es geboret auch jur erften Klage. Ванф

\*) C. meine vorhergehenden Unmerfungen. G. \*\*) Dies hat er in ber erften Husgabe feiner Fauna Suec. no. 929 gethan: nachgebende aber in ber aten no. 1573 felches verbegert, und in feiner neuclien, oder taten Ausgabe des Maturfystemo macht. Die Larven des Gigas, oder diejes Geerifd,en Infefts, habitant, wie fich ber Rifter

Cammlung ber hummeln zc. Sab. VIII, 9. Gulzer Kenny. Lab. XVIII, Fig. 114. Schaffer Element. Lab. 1, Fig. 2. Lab. XIII, Fig. 7, und 132. G.

†) Abermal kein Ichneumon; fondern nach p. 928 ein eigenes Beichlecht: Sirex baraus ges tem Linne s. N. ed XII, p. 929 Sirex, no. 3. Spectrum, abdomine arro, thorace villofo, litura ante alas lutea. Habitar in Lignis putridis austruft, in arboribus coniferis. Illuminirte antiquis Pini et Abietis. Faun. Suec. ed. 2. no. Gremplare babon findet man bepm Rojel II B. 1714. Fabric. S. E. p. 326. Sir. 3. Mulleri Faun.

Bauch hangt nicht mit bem Halsfragen durch ein Fabenchen zusammen; ist aber, wo er anfangt, eben so dick, als der Halsfragen, woran er hangt. Der Bauch endigt sich mit einem kleinen, steifen, hornartigen, spinzugehenden, und eben dergleichen Schwanzze, wie die vorigen Tab. XXXVI, Fig. 6, 9. Das Ende ist wie ein geschnittener Fes berkiel, und unten eine kleine Deffnung. Die Farbe schwarz. Der Bohrstachel th lang, zwischen zwen Halbe Futteralen th, die wie eine Rinne ausgehöhlt sind, und mit dem Bohrstachel gleiche lange, nemlich drenzehn linien, oder einen Zoll, und eine linie haben. Dieser Bohrstachel ist unter dem Bauche befestiget t, wo er ohngetähr in einer Lange von dren linien dicht anliegt.

Dieser Ichneumon ist gang schwarz, außer den Füßen, welche fuchsroth, ober gelbrothlich sind. An jeder Seite des Halbfragens liegt eine hellbraune, oder gelbliche Streife. Born ist der Halbfragen o vierectig und gleichsam abgestutt, daß auf jeder Seite eine kleine Spise hervorsteht. Ropf und Halbfragen sind nicht haaricht, wie bep den vorigen; indeßen sieht man doch mit der Lupe einige Haarden. Die Fühlhorner sind konische fadenformig, bestehen aus 23 Gelenken, sind fast noch einmal so lang, als das ganze Insest, und an Farbe schwarz. Der Leib ist etwas in die Hohe gebogen, daß er oben hohl ist. Die Flügel durchsichtig, weiß, mit braunen Udern. Ich habe dies Eremplar von einem jungen Armenbestießenen, einem geschickten und großen Liebhaber der Naturgeschichte, dem Herrn Forstaol ") erhalten.

Ein schwarzer glanzend blauer Ichneumon, mit dunkelgelben Füßen, deßen hinterleib wie ein Schwanz zugeht, und mit dem Halbkragen durch kein Fädenchen zusammenhängt.

Er ist etwas kleiner, als ber vorige. Seine lange beträgt zehn, und die Dicke amo linien. Tab. XXXVI, Fig. 7 \*\*). Ropf, Halekragen und leib sind blaulichschwarz und glanzend, wie angelaufener Stahl. Die Füße dunkelgelb, oder Orangefarbe, die Buhlhorner halb schwarz, und halb braungelblich, dieser letzere Theil sitzt zunächst am Ropfe

Peide, p. 70. no. 614. Müllers Linn. Naturf. V Th. II B. p. 838. no. 3 das Gespenst. Siest: Lins schweiz. Ins. p. 43. no. 931. Allgem. Magazinder Natur ie. IX Th. S. 338. Schaeff. Icon c. 4. £ 9. 10. G.

Diejer Gelehrte gina mit Niebubr nach Arabien, ist aber daselbst gestorben, und wir haben aus seinen Papieren, ausser dem starten Pflanzenverzeichnis von Arabien und Aegopten, das schäsbare Werk erhalten: Descriptiones Animalium, Avium, Amphibiorum, Insectorum, Vermium etc. 4.

Havnise 1775, woju 1776 43 Rupferplatten vom Miebubr beransgegeben find G.

\*\*) Linn.: S. N. ed. XII. p. 929 Sirex, sp. 4. Invencus, abdomine arro-caerulescente, therace vnicolore villoso. Habitar in Sylvis. Fabric, S. E. p. 326. Sir. 4. Müllers linn. Naturs. V Eb. II. B. p. 839. no. 4 der Aurzangel. Juestling schweizer. Ins. p. 48. no. 932. der Aurzschwanz. Sulzers Gesch. S. 187. t. 26. f. 9 das Weibergen, f. 10. das Männchen. G.

Roufe. Die Rlugel haben einen leichten braunen Anstrich. Die neuformigen Mugen

find fdwarg. 3d habe von biefer Urt aber nur bie Beiben gehabt.

Diefes Infett gehoret zu meiner erften Rlage "). Der Leib hangt mit bem Balss fragen ohne Saben zusammen, und endigt fich mit einem turgen feifen und zugespisten Schwange Lab. XXXVI, Rig. 7, 9. Die Bublhorner find fonifch fabenformig, und haben 20 Belenke. Der Bohrstachel mit seinen Unhangen t liegt eben fo unter dem Baus che, wie ben den benden vorlgen, und ift nur funf Linien lang. Debr als die Halfte Dabon liege unter dem Bauche, fo bag er nicht viel langer, als das fleine Schwangden ift. Born ift der halbfragen abgestutt, etwas bobt, mit zwo Spigen. Kopf und Salsfragen find zientlich behaart, und die Ruhlhorner ohngefahr halb fo lang, als das Mus diefer Befchreibung erhellet, baff diefes Infett in feiner Beftalt überhaupt mit den benden vorigen übereinkomme, und die Rennzeichen der Rlaffe, wozu fie gebos ren, naturlich und unveranderlich find.

Ein schwarzer Ichneumon, mit weißlichen Flecken, suchsrothen Füßen, und tonisch = fadenformigen Fuhlhornern, begen Hinterleib mit dem Sales fragen durch ein Kadenchen zufammenhanat, und eine walzenformige langlichte Beffait hat.

Die Idmeumons ber zeen Rlafte baben einen langlichten, ben nabe maltenformis gen leib. Go ift der Zab. XXXV!, Sig. 8 \*"), den ich jest beschreiben will, wovon ich aber das Mannchen noch nicht kenne +). Ein gienelich großes Infeft, bennahe eilf Linien lang, aber bochftens nur eine tinie bid. Der Bobrftachel ift außerordentlich lang Rig. 8, tb, und betragt einen Boll und dren Linien, wovon nur ein fleiner Theil unter bem Bauche liegt, und die benden halben Scheiben deffelben Tab. XXXVI, Rig. 8, tf. tf. find mit ibm von gleicher Lange.

Ruhlborner, Ropf, Salstragen, Bauch und Bohrftachel find fcmarg: der Hals-Fragen aber und ber Bauch haben unten, und an der Seite gelblichweiße Bleefe, Bufe find fuchficht. ober gelbrothlich; allein an den benden hinterfußen find nur bie Shifts

Ers. 3. \*\*) Rach bem Linne S. N. ed. XII. p. 932. no. 16. ist es Ichn persuajorius. Fabric. S. E. p. 331. Jehn. 22. Schaeff. Icon t. 80.f. 2 Mülfero Linn. Raturgefch. VEh. 11. B p. 847. no. 26. der Verführer. Züepilins schweiz. Jaf. p.

49. no. 946. Bulgers Brich. S, 189. t, 26, f.

\*) Rach ben damaligen Begriffen des Derkaf: 12. Die Versübrerin. G.

t) Bulzers Gefch. S. 190 t. 26. f. 13. Das Maunden ift nicht von bem Weiben ju unters scheiten, als das bie Dafe, ober ber Theit best Ropfe gwifden ben Angen unter ben Bublbarnern weiß ift, and die Ufterschenkel bes vorbern und mittlerer Pages. &

- 1-1-1-C/L

Bufftbeine von biefer Farbe. Das lebrige an ben Schenkeln und Fußblattern ift grau,

Die Rlugel durchsichtig und weiß.

Der Leib ift lang und bennahe walzenförmig, hangt auch mit dem Salsfragen vers mittelft eines Kadenchens zusammen. Die Fuhlhorner sind konisch fadenförmig und so lang als der beib. Dieser Ichneumon ist sehr selten. Ich will ihn nicht weiter beschreis ben, da das gegenwärtige genug ist, ihn kennen zu lernen.

Ein schwarzer Ichneumon, mit fuchsrothen Füßen, und konisch-faden förmigen Fühlhörnern, deßen Leib mit dem Halskragen vermittelst eines Fädenchens zusammenhängt, sehr lang und bepnahe walzenförmig ist.

Es gibt zwo Ichneumonsarten, die in der Gestalt, und in den Jarben vollsome men mit einander übereinkommen; in der Größe aber sehr verschieden sind "). Die ers stern Tab. XXXVI, Fig. 9 "), sind außer dem langen Bohrstachel, drenzehn Linien; die andern aber kaum acht Linien lang. Nach der Größe richtet sich auch ihre Dieke. Der teib ist sehr dunn und schmal, gleichsam walzenförmig, und hangt mit dem Halekragen durch ein kurzes Stielchen zusammen. Oftermalen stellen sie den teib bogenförmig in die Hohe, so daß die Höhlung unten ist. Ven den großen ist der Bohrstachel Fig. 9, tb, mit seiner Scheide tf., anderthalb Zoll lang; ben der kleinern Art aber beträgt seine kans ge nur funf Viertel Zoll. Von dem Bohrstachel sist nur ein kleiner Theil unter dem Bauche Tab. XXXVI, Fig. 9, t. Die Fühlhörner sind konische fadenförmig, und halb so lang, als das Insett.

Diese Ichneumons sind ganz schwarz, außer daß die Füße fuchs oder rothlichgelb find. An den Hinterfüßen aber ift ber Schenkel und das Fußblatt braun. Ich kenne weder die Mannchen, noch den Ort, wo sie als Warmer leben \*\*\*).

Ein

9) Tom II. Part. II. p. 844 hat der Verfass fer noch eine kleinere, nur vier Linien lange, art beschrieben. G.

\*\*) Linn S. N. ed. XII, p. 934. no. 22 Ichn. manifestator, Fabric. S. E p. 334. Ichn 51. Schaeff. Icon: t. 110. f. 3. Müllers Linn. Maturs. V. II. B. p. 851. no. 32. t. 26. f. 4. der Langschwanz. Gueßline schweiz. Jus. p. 49. no. 956. Mülleri (Otto Fridr.) Faun. Fridr. p. 70. no. 615. B.

\*\*\*) Diese Art wohnt in sandigen Gegenden. D. Rolander hat von ihr hemerkt, daß sie in die Slatterbündel auf den Weidenbaumen, die gewisse Kaupen so jusammenziehen, mit den Sahnen ein Loch beiße, die Kühlhorner hineinstecke, und das mit sondire, ob darinnen eine Larve wohne. Reausmite versichert Tom. VI. Pare II. Mem. 9. p. 76 daß sie ihre Eper auch unter die Brite alter Baume lege. Veitere Naturkündiger, als Kajus las. p. 256. no. 19 kennen sie unter dem Nahmen Vespa-lehneumon das Männichen und p. 261. no.

Ein schwarzer Ichneumon, mit kurzen dicken Fühlhörnern, deßen Leib zum Theil fucheroth ist, und mit dem Stiel oben im Halekragen steckt, deßen bende Hinterfüße auch dick, und viel länger, als die andern sind.

Dieser Ichneumon Lab. XXXVI, Fig. 10 \*), hat eine ganz seltsame Gestale; er gehort wegen der sonderbaren Stellung seines Leibes zu meiner sechsten Rlaße. Der Reaus mursche \*\*) scheint mir von eben der Art zu senn, und da er ihn auch sehr narurlich, vergrößert \*\*\*) abgebildet hat; so habe ich solches nicht nothig. An Farbe ist er schwarz; aber in der Mitte ein gut Theil suchroth. Der Ropf hat vorn zween Flecke, die in einer gewißen Nichtung gegen das Licht silberweiß spielen. Was Reaumur †) von ihm bemerkt, habe ich auch wahr besunden.

"Diese Ichneumond-Fliege, sagt er, ist wegen der Art, wie sie ihren keib im "Fluge tragt, besonders merkwurdig. Sie stellt ihn hoch über die Flügel weg, zuweilen "gerade von sich in die Hohe. Als ich das erstemal eine solche Fliege in der kuft sahe, "tonnte ich nicht ersinnen, was es für ein Insest senn mögte: so seltsam, und von allen "Insesten, die ich hatte sliegen sehen, verschieden, war ihre Gestalt.,

Ropf und Halstragen zusammen genommen sind etwas langer, als dren linien, und ber Leib beträgt funfe. Die Fühlhorner sind nicht viel langer, als der Halstragen, auch nicht konische fadenformig; sondern sie nehmen vom Anfange bis ans Ende allmählig zu, daß sie am Ende bider, als ben der Wurzel sind.

Der Kopf ist gegen ben Korper groß, und hangt gleichsam burch einen langen hals am Bruftschilbe. Dieser lestere ift an ben Seiten flach, daß er von oben herunter bister, als von einer Seite gur andern ist.

Das sonderbarste ben diesem Ichneumon ist die Stellung des Leibes. Dieser stedt mit dem Stiel oben im Halstragen Tab. XXXVI, Fig. 10, u, dicht ben dem Anfange der Flügel oder zwischen denselben, und dem Ende des Halstragens, so daß dies ser weit über den Ort C wegtritt, wo der Leib anhänget. Dieser steht nun gerade in die Hohe, ist etwas bogenformig gekrümmt ut, und an den Seiten flach, daß er wie eine Sichel

<sup>\*)</sup> Mach bem Linne S. N. ed. XII. p. 937. no. 52. Ichn. Iaculator, niger, abdomine falcato etc. Habitat in Apis truncorum, florisomniae, Sphegisqué figuli larvis. Antennis perquirit, vbi Sphex figulus in pariete habitat, observato en avolat, reditque, et ovum ei imponit. Fabric. S. E. p. 73. Ichn. 79. Mulleri Faun. Fridr. p. 71

no. 619. Müllers Linn. Maturf. V Th. II. B. p. 856. no. 52 der Pfeilträger. Fueflinsschweis. Inf. p. 49 no. 963. G.

<sup>44)</sup> Tom. IV. Pl. X. f. 14.

<sup>\*\*\*)</sup> l. c. f. 15.

<sup>†)</sup> Tom. IV. Part. I. Mem. 3. p. 203.

Sichel aussieht. Un dem Stiel ift er sehr'dunn, wird aber bis ans Ende immer die der, wo er auch am diefften ist. Hinten sitt der lange Bohrstachel th zwischen zwen Halbfutteralen tf, der ben dem todten Inset so frumm war, als er hier vorgestellet ift.

Moch eine Seltenheit an diesem Insett betrifft die Gestalt der Fisse. Die Worder : und Mittelfüße Tab. XXXVI, Fig. 10, a, i, sind gegen die Größe des Inssette flein und kurz; die hintersten aber p sehr lang, diet, undwegen eines Theils daran, ganz sonderbar gestaltet. Ich nenne solchen das eigentliche Bein, oder den Schenkel. Er ist ungemein die Fig. 11, cap, und weit dieser, als das Hüstbelin, so daß er ganz unförmlich scheint; ben der Wurzel aber ist er sehr dum c. Die Hüstbeline de hangen am Haldkragen durch gewiße ziemlich lange kegelfdrinige Theile ab. Das Fußblatt ist nicht sehr lang, es besteht aus fünf Gelenken pi, und hat vorn zwo Häschen, oder Krallen. Wo das Ende der diesen Schenkelbeine ist, siesen zwo braune Dornspissen e. Diese Füße sind schwarz, außer vorn c. am Schenkelbeine und Fußblatte sind sie weiß. Der Ichneumon trägt im Fluge die hintersüße so von sich weggestreckt, wie Fig. 10 vorgesstellt ist, und dies macht seine Gestalt noch seltsamer. Die durchsichtigen Flügel sind klein. Das Männichen dieser Art habe ich noch nicht geschen ").

#### 2. Won folden Ichneumons, deren Larven in großen Raupen leben.

In der dritten Abhandlung \*\*) habe ich eine Raupe beschrieben Tab. VI, Fig. 3, 4, die der Herr von Reaumur das Zickzack nennet. Sie hatte sich zwischen den Blate tern eingesponnen, wo ich sie damals sigen ließ. Das folgende Jahr zu Anfange des Mans flog ein ziemlich großer Ichneumon Fig. 12 \*\*\*) in dem Glase herum, worinnen ich die Naupe hatte. Ich öffnete das Gespinnste, und statt der Puppe sand ich ein aus deres enformiges artiges Gespinnste Fig. 11, neben demselben aber die vertrocknete Naus penhaut. Aus diesem Gespinnste war nun gedachter Ichneumon durch eine große Oests nung an einem Ende Fig. 11, 0, herausgesommen. Das Gespinnste aber hatte der Warm gemacht, der in der Raupe gelebt, und sie so ausgezehrt hatte, daß sie nicht zur Verswandlung kommen können.

Das Gespinnste hat eine sehr regelmäßige ovale Gestalt, und ift ohngefähr seben Linien lang, von einerlen Farbe, schwärzlichbraun, ober erdfarbig, die Wände ziemlich dick, fest und dicht gewebt.

\*) In den 'Act. Upfal. 1739. p. 29. no. 17 wird das Männchen so beschritben: lehn. cauda inermi, abdomine falcato, pedibus clavatis. G.

\*\*) S. 90.

\*\*\*) Math dem Linne S. N. ed. XII n. 936.

no. 50. Ichn. Pugillator: habitat in Phalaence

Ziezaelarva Fabric. S. E. p. 339. Ichn. 70. 117üls

levs Linn. Raturf. V Th. 11. 23. p. 856. no. 50.

der Sechter. Zuestlins schwelz. Inf. p. 49. no. 962. Geoffr. Inf. Tom. II. p. 332. no. 24. Ichn. noir à patres, et milieu du ventre citron. Exwise Ichneumonsarten, leben also bloß als karren in besondern Raupenarten, und können vielleicht die Edste in andern, die andere Nahrung genießen, nicht vertragen. Ein besonderer Umstaud! S. Schröters Abhandl, I. 189, 192. G.

1 1 - AVI 10 AV

E-12(100)

Der Ichneumon selbst Tab. VI, Fig. 12 ist ohngefähr so lang, als das Gespinns ste. Der teib hangt mit dem Halskragen durch ein Fadenchen zusammen, welches zwissen beyden einen Winkel macht. Die Fühlhörner sind lang, und konisch, fadenkörmig. Ropf, Halskragen, und Fühlhörner ganz schwarz, die beyden Vordersüße gelb, die ans dern schwarz, außer dem Schenkel, der gelbist. Die Vorderhälfte des teibes ist gelbrörse lich, und die Hinterhälfte mit Fädenchen zwischen dem teibe und Halskragen, schwarz. Uns geachtet die Flügel sehr durchsichtig sind, haben sie doch einen ganz geringen braunen Anstrich.

Er gehort zu meiner vierten Klaße. Die telbesgestalt ist so beschaffen; da, wo er anstängt, ist er schmal, wird aber bis zum Ende immer breiter, wo er am breitesten ist. Auf benden Seiten ist er platt und eingedrückt, daß er oben wie unten scharf ist, und also von oben herunter die stärkste Dicke hat; allein von einer Seite zur andern so dunn ist, daß er gleichsam eine Sichel formirt. Dier ist es ein Weibchen mit sehr kurzem Bohre stachel, der hinten unter dem Bauche, zwischen zween Halbsutteralen, gleichsam in eienem Falz liegt, wie der Herr von Reaumurt ben einer andern Ichneumonsart gezeigt hat \*). Das Futteral formirt hinten gleichsam einen kleinen Schwanz Lab. VI, Fig. 12. 9.

Die glatten Raupen aber sind es nicht allein, benen die Ichneumons ihre Ener in den Balg legen; die allerrauchsten sind diesem Schicksal ebenfalls unterworfen. Aus einer haarigen Knopfraupe Tab. XI, Fig. 1, die man den Haasen nennt, und die ich in der zien Abhandlung beschrieben habe \*\*), kam ein Ichneumon Tab. XI, Fig. 12 \*\*\*), ber sie ausgezehrt hatte. Er ist ganz schwarz, außer hinten unter dem Bauche ist er gelblich, die Fahlhorner sind hellgelb, und in der Mitte nicht einmal eine Linie lang. Die Flügel durchsichtig, und etwas braunlich. Es war ein Mannchen ohne Bohrstaschel, und gehort zu meiner dritten Klaße, weil der Leib oval langlicht ist, und mit dem Halskragen durch ein Kädenchen zusammenhangt.

Bende seit beschriebene Ichneumons hatten als ungesellige Würmer, nur einer in jeder Raupe, geledt. Jest aber kann ich ein Benspiel von solchen auführen, deren mehr rere bensammen in Gesellschaft in einer und eben derselben Raupe wohnen. In der oten Albhandlung †) habe ich Raupen Lab. XIV, Fig. 13, 14, 15, beschrieben, die sich in weiße Lagsalter mit schwarz geaderten Flügeln ††) verwandeln. Biele derselben, die ich aufgezogen hatte, waren mit dieser Wurmkrankheit behaftet. Aus seder kamen mehr D 2

<sup>\*)</sup> Mem. Tom. VI. Part. II Mem. q. p. 67.

r. †) 2 Quart. S. 21. S.

Phal. lubricipeda Linn. G ††) Pap. Crataegi, der gemeine bentsche Weiß:

\*\*\*) Etele Gattung schint Linne nicht zu ha- ling. G.

benn zwolf kleine Burmer. Sie bohrten fich an ber Seite burch Lab. XVI, Jig. r, uu, und wenn sie einige Zeit am Leibe geblieben waren; so frochen sie ab, begaben sich Truppweise an die Seiten bes Glases, fingen an zu spinnen, und sich also vollig zur Bers wandlung anzuschiefen.

Diese Burmer Tab. XVI, Fig. 2 sind ohngefahr zwo Linien lang, von gelbgrunlis der Farbe. Der keib hat verschiedene Ringe, und wird an benden Enden dunner; der Ropf aber t ist viel spiger, als der Schwanz p, Da sie sehr gut spinnen konnen; so that ich mein möglichstes, ob ich nicht das Spinnwerkzeug erblicken mögte. Betrachtet man den Ropf von vorn, oder recht im Gesicht Fig. 3, so wird man eine kleine Flache, mit braunem Rande, und in der Mitte derselben ein Fleischwärzchen m gewahr, das man aber noch bester siehet, wenn der Ropf auf der Seite Fig. 4, t, liegt. Es hat zwo kleis ne Spigen und scheint zwischen zwo kippen, einer Ober = Lab. XVI, Fig. 4, m, und Une terlippe l, zu liegen, die braun gerändelt sind. An diesem Wärzchen sist das Spinnwerkzzeug, woraus ich, währendem Spinnen des Wurms, oft einen Faden s habe herauskoms men sehen. Indesen gestehe ich, daß ich alle diese Theile nur undeutlich gesehen habe, weil ich sie wegen der Rleinheit des Insetts nicht gehörig aus einander bringen konnte.

Es spinnen diese Würmer schon Zitrongelbe ovale Gespinnste dicht neben einander, die aber alle unter einer allgemeinen Decke von eben so weißer Seide als sie selbst sind, lies gen Fig. 5, welche Seide auch von eben diesen Wurmern gemacht ist. Denn ehe jeder Wurm sein Gespinnste bereitet, zieht er vorher in der Lange und Vreite viele schlaffe Fasten, welche einen Ueberzug formiren, worunter die Gespinnste in der Mitte liegen. Der Herr von Reaumur \*) hat dies ben Gelegenheit der Würmer in den schonen Kohlraus pen umständlicher beschrieben. Ich halte diese Würmer mit meinen für eine Urt; denn sie sind an Gestalt und Farbe einander vollkommen gleich.

Wenig Tage nachher verwandelten sie sich in weißgelbliche Nymphen mit braunen Augen, dergleichen Reaumur \*\*) vergrößert vorgestellet hat. Weil die Gespinnste so bunn sind, kann man sehen, wenn sich die Würmer in Nymphen verwandelt haben. Denn die braunen Augen scheinen deutlich durch, und formiren ben bem einem Ende, wo sie liegen, gleichsam zwo braune Rlecke.

B \*\*\*). Sie gleichen vollig benen Ichneumons, die aus den Rohlraupen = Aburmern entstehen, woraus erhellet, daß sie zu einer Art gehoren. Sie sind außer den bunkelgel:

\*) Mém. Tom. II. Part. II. Mem. 11. p. 219. \*\*) Tom. II. Pl. XXXIII. Fig. 10, 11.

quos excluduntur; observant Papilionis pupam, nuper exuta larva, in quam ova immittunt. Geoffr. Ins. Tom. Il p. 320. no. 2. L'Ichneumon à coton jaune.

- - - 1/1 - C/1

<sup>\*\*\*)</sup> Rad Linn. S. N. ed. XII. p. 940. no. 75. Ichn. Glomeratus habitat in Larvis Papilionum: executes proprios folliculos flavos nectunt, intra

ben Rufen gang ichwarg. Die Rublhorner febr lang, und die Oberflugel haben am aufs fersten Ranbe einen schwarzen Fleck; bas Infekt trägt sie dem Rücken parallel Zab. XVI. Rig. 16, B. Der Leib bange durch ein Stielden am Salsfragen, und ift langlicht oval. Der Herr von Reaumite hat fie vergrößert abgebildet "). Wenn fie auskommen wollen, beifen fie bas Gespinnfte mit ben Babnen auf, ba fich benn an einem Enbegleiche fam eine kleine Rlappe aufthut. Im Glafe blieben fie, vermuthlich aus Mangel der Dabe rung, faum dren Tage leben.

Aus benen Rangen, bie auf dem vierten Ringe eine Piramide haben "), und auf ben Abrifofen leben , die ich aber bier in Schweden auf den Linden, und Elzbeeren gefunden, babe ich merfipurdige Idmeumone befommen Zab. XXXVI, Rig. 12 +). Sie find etwa funf ginien lang, und die tonifch : fadenformigen Rublhorner haben mit bem Rorper fast gleis die Lange. Gie find gang ichwarg, außer daß an den Sinter fußen ber Schenfel bellbraun ift. Die durchfichtigen Rlugel haben einen leichten braunen Unftrich; Die Dberflugel aber find am Enbe ein gut Theil braun. Gie geboren zu meiner funften Rlaffe, weil ber Leib burch ein furges Stieleben am Salsfragen hangt, und der Sinterleib wie ein langlichter Ball jugeht Rig 12, p. Das Besonderfte aber ift, daß der Leib nur aus brev Einschnitten, oder Mingen Cab. XXXVI, Bib. 13, abb, bccb, cpc, ju bestehen scheint, und ber lette, wie ein Ball geformte Ming, gan; mit Saaren opc bewachfen ift, die flach und febr bicht neben einander figen. Diefe Barchen find grunlichgrau, und glanzen wie Ute las, wenn fie in berichiedenen Stellungen gegen das Licht gehalten werden, daher Dicfer: gange hintertheil wie Utlas fcummert. Um Ropfe, Balsfragen und übrigen Theilen

Baumwollenfliege.

Derrh. Phys. theol. L. 8 c. 6. no. 21.

AAa V.p. al 1736. p. 29. no. 11. Ichn. parasiticus erucarum minimus.

Raj. Inf 25.3. no. 12. et p. 260. Musca brassicariae erucae.

Fabric. S. E. p. 344. no. 95.

Mülleri Faun. Fridt. p. 71. no. 626.

Onomatol. hift. nar. P. IV. p. 505. die Fleine schupfwespe. Schlupswespe.

Müllers Linn. Maturipft. V Tb. II. B. C. 861. no. 75. ber Totenbalg.

Suefiline Bergeichn. fcweiger. Inf. C. 50. no.

Rosels-Insettenbel. II B. Hummeln ze. E. 17. t 3. f. a, b. bie fleine gefellige Schlup: ober Dippermespe.

In dem warmen Commer 1775 babe ich biefe noch im Ceptember in ungabliger Menge an den Roblraupen angetroffen. Gange Mande und Bau-

Tourn. des Savans 1713. p. 47. Mouche d coton ne, wo in ber Mabe Robiftuden gemefen, maren mit ben gelben Gefpinnften uberjogen, und ich babe ihrer etliche taufend in Glafern austommen laf. fen. Je mehr fich alfo bie schadlichen Roblraupen in einem Jahre vermehren, befto mehr auch bieje ihre Feinde. Wie genau dat Berhaltnig eines Befchlechts gegen das anbere, bas ihm jur Rabrung bienen, und. fich nicht über feine Grengen, anbern jum Schaben, ausbreiten fou!

Man hat noch eine Art, bie fich ein weißes Despinuste macht. Geoffr. Inf. Tom. 11. p. 320. no. 1. L'Ichn. à coton blanc, de Geer Tom. II. P. II. 862. t. 29. f. 13. 14. Frijch. Inf. VI Th. G. 24 t. 10. die Schlupfwelpe, fo ein Bespinnft als Baumwolle über sich hat. Alta Vpfal. 1736. p. 29. no. 10. Ichn. tophos sericeos ex-Arnens. Es ift Linnei Ichn. globatus, no. 74 der Molifact. 3.

\*) Tom: II. Pl. XXXIII. f. 12, 13.

\*\*) Reanmur. Mem, Tom I.Pl. XLILf. 5. 6. 1) Dieje Battung finde ich im Linne nicht. B.

bes Rorpers figen auch einige Saarden von gleicher Farbe. Auf ber Saut des Infetes zeigen fich verschiedene fleine boblen, wie Puntte, baf fie uneben, und chagrinartig aussieht.

In der voten Abhandlung ) habe ich die große schone vierzehnfüßige Gabels schwanz-Weibenraupe Lab. All, Fig. 6 beschrieben, und gezeigt, daß es scheine; als bediene sie sich dieses Schwanzes, die Schlupswespen zu verjagen, die ihr die Eper in den Balg legen wollen. Ein solcher Schwanz, den die Raupe nach ihrem Gefallen vers längern, und damit an ihrem Leibe allerwegen hinfommen kann, dunkt mich, sollte doch wohl zu der Absicht vollkommen hinreichend senn, die Ichneumons, die an sie wollen, zu verscheuchen. Gleichwohl hat diese Raupe doch das Schieksal, von mehr als einer Art Schlupswespenwürmern innerlich ausgezehrt zu werden.

Unter meinen aufgezogenen war eine franke, Tab XXIII, Fig. 17, die nicht fresten wollte. Der teib wurde welf, und verlohr alle Bewegung. Sie war kaum halb ausgewachsen, und starb also vor der Zeit. Den folgenden Morgen fand ich sie mit einer großen Menge kleiner Wurmer v v pp unwingt, deren sich einige sich eingesponnen hatten, es waren mehr den zwanzig, CCCC. Sie waren der Raupe aus dem teibe ges krochen, und hatten große tocher gemacht. Emige stecken noch halb darinnen pp. Burchtbares Schicksal für die arme Raupe, so viel Würmer im teibe gehabt zu haben, die sie allmählig auszehrten, und ihr den Tod verursachten!

Diese Würmer Tab. XXXIII, Fig. 18 sind ohngefahr zwo Linien lang. Der Kors per besteht aus Ringen, ist glatt, von gelblichgrüner Farbe, und insgemein im Halbz zirkel gekrümmet Der Ropf t ist klein, und schwer zu erkennen. So bald sie ausgeskrochen sind, schiefen sie sich an, gelblichweiße ovale Gespinnste zu machen. Ich habe sie arbeiten gesehen. Zuerst überspinnen sie sich überall mit großen seidenen Maschen, wozu sie immer neue verfertigen, bis sie ein Gewebe von gehöriger Diese sormiren. Alles ist binz nen einer halben Stunde geschehen, weil sie sehr eilfertig arbeiten. Nun wollte ich auch gern das Spinnwertzeug sehen. Alles aber, was ich davon gewahr werden konnte, war eine kleine braune Erhöhung am Ropfe, die vielleicht dieses Wertzeug war. Den taten Julius kamen sehr kleine schwarze gelbfüßige Ichneumons aus Tab. XXIII, Fig. 19. Die Fühlsbruer konisch fadenförmig, sehr lang, und länger, als der Körper selbst; der Körper aber länglicht und oval. Am dußersten Rande haben die Oberflügel einem sehwarzen Fleck. Sie lebten nur wenige Tage.

Aus einer, seit verwichenem Herbst aufgehobenen Puppe einer Gabelschwanzraupe fam zu Anfang des Junius, statt des Schmetterlings, ein großer Ichneumon aus Lab. XXIII, Fig. 16 .): Er gehort zu meiner dritten Klasse. Die Fühlhorner sind fonische

<sup>\*) 2</sup> Quart S. 87 Vinula. G. turs. V Th. II B. p 845. no. 9 ber Süller. Fiesse und Ind dem Linne S. N. ed. XII. p. 931. no. Ind ichweiz Ins. p. 49 no. 949. In des aten 9, 18hn. Saturatorius. Fabric & E. p. 329. Ichn. Therefore Unthellung p. 846 Pl. 29. f. 8. hat. 11. Schaeff. Icon. c. 62. f. 4 Millers Lun. Mg. der Versasser eine anniche urt beschreben. G.

fonifch-fabenformig, und ber, durch ein Stielden am halsfragen bangenbe teib, oval und langlicht. Er ift langer als neun linien, und bie lange ber hinterfuße beträgt meht benn acht linien. Die vier andern Rufe find weit furger. Der halbfragen, telb, und Die Binterhalfte des Ropfs fdwar; ber Borbertopf, ober die Stirn blaggelbund weiße lich; die Theile aber, woraus er besteht, schwarz gerandelt. Die Augen sehr dunkele braun, und auf benben Seiten bes Salefragens bren fleine gelbe Rlecke, wie fich denn ein bergleichen auch oben am hinterften Ende befindet. Das Bauchende hat einen fleinen gelben Punft. Die Bublhorner, fast fo lang, als ber gange Rorper, find fcwarz, ausgenommen ein groß Stud in ber Mitte Zab. XXIII, Rig. 16, bc, wo fie weißgelblich fdeinen. Auf Diesem weißen Theile liegt an der außern Seite eine Reihe von flebeti ichwars gen Punkten c. Die Silfe haben ein fcones Gelb, und fallen bennage ine Drangel Der Theil, womit bie hinterfuße am halsfragen hangen, ift fcwarz, aber ziemlich plump und dick a; ben den übrigen Rugen mit Welb vermifcht. Die Rlugel haben einen braunen Unfirich mit fcmargen Abern. Der Leib ift von einer Seite gur andern dicker, als von oben herunter, und endigt fich mit einer ftumpfen Spike. Das Stielchen wos mit er am halsfragen hangt Rig. 16, f, ift febr bunn, und fo gefrummt, daß ber Bos gen unten ift. Dies war ein Mannchen.

Endlich kam mir auch aus einer vierzehnfüßigen Raupe, mit einer einfachen Schwanze spise Tab. XXIV, Fig. 1, \*) ein ganz schwarzer Ichneumon Fig. 10 aus \*\*), an dem nur in der Mitte der Jublorner ein weißes kleines Stucken zu sehen war. Diese sind konisch fadenformig, und der langlichte ovale Leib hangt burch ein Fadenchen am Halsz kragen.

## 3. Von denen Ichneumons, deren Würmer in den Blattwicklern leben.

Aber die Naupen, welche die Blatter zusammenrollen, deren Geschichte ich in der 13ten Abhandlung beschrieben habe, sollten doch wohl vor den Verfolgungen der Iche neumons sicher senn, da sie zwischen den Blattern siecken? gleichwohl wisen sie diese Naubinselten zu finden, und ihnen ihre Eper in den Leib zu legen, daraus die Würmer ents stehen, die ihre innern Safte verzehren.

Die kleinen rothen, gelbgefleckten und gestreiften Raupchen Sab. XXV, Fig. 8, 9, welche bie Birnblatter zusammenrollen, haben das Schickfal, Würmer in sich zu ernahs ren.

Icho. noir & anneaux blancs aux antennes. Fabric. S. E. p. 333. Ichn. 34. Müllera Linu. Rasturf. V Eh. II B. p. 849. no. 24 der Begleiter. Fichlins ichweil. Inj. p. 49. no. 949. Julzers Grich. S. 190, t. 26. f. 14 die Begleiterin. G.

2 -4-71 PK/Ja

<sup>\*)</sup> Geom. Falcataria. S. die 10te Abhandl. 2 Quart. S. 93. G.

<sup>\*\*)</sup> Machdun Linne S. N. ed. XII, p. 933. no. 24 Ichn. Comitator. Reaum. Mem. Tom. VI. 14. XXIX. F. 1-4. Geoffr. Inf. Tom. II. p. 338. no. 39.

ren, welche sich von schmuzig weißer Seide kleine enformige Gespinnste Tab. XXV, Flg. 17 machen, worinnen sie sich nachher in kleine schwarze Ichneumons Kig. 18, 19 \*) mit etwas gelblichen Füßen, verwandeln. Die Fühlhorner sind lang, konische fadenformig, und mit vielen kurzen harchen bewachsen. Der Leib ist langlicht, und hangt nut einem langen dunnen Fabenchen am Halskragen. Das Weibchen hat hinten einen, in die Hos

be gebogenen Bohrftachel Sig. 19, a.

3ch habe in diefem Grad fcon einmal Gelegenheit gehabt, die Raupen Tab. XXVI!, Rig. 4 anguführen, welche bie Flieder = Die Gichen : und andere Baumblatter fo Bunftlich jufammenrollen, und von ben Schlufwefpen fomobl, als gewiffen zwenfluglichten Unter meinen aufgezogenen erblickte ich den 4ten Junius Aliegen viel auszustehen baben. eine, bie mit fleinen bunnen, zwo linien langen Burmern Sig. 15 gang umgeben mar, bie ihr eben aus dem leibe gefrochen maven, und Anftalt jur Bermandlung machten. Es waren über grangig, und man fann leicht erachten, was fur eine entfestiche Berwuftung fo viele Burmer in dem Leibe eines fo fleinen Raupchens muffen angerichtet haben. Es ftarb auch bald darauf, und schrumpfte bergestalt jufammen, daß man nichte mehr, als den Ropf und das Bieden übrige Saut fabe. Wenn fie auskommen, haben fie eine Schone grune Farbe Tab. XXVII, Sig. 16, weil fie dann noch mit den grunen ausgezehre ten Raupenfaften angefülle find, die fie aber, ebe fie fich einspinnen, wieder von fich ges ben, und alebenn gelblich werben. Der Ropf a ift etwas fdmarglich. Der Leib beftes bet aus zwolf Ringen, bat aber feine Fuße. In der Mitte ift er am bicfften, und wird an benben Enben dunner.

Den folgenden Morgen hatten sie sich schon obale, okergelbe, und sehr jart gewebe te Gespinnste gemacht Fig. 17, welche alle unter einer gemeinschaftlichen Decke Fig. 18 von weißer Seide lagen, nach Art derer Burmer, die in den Larven der Weißlinge mit

fcwarzen Glugeladern leben, beren wir oben gebacht haben.

Den 19ten und 20ten dieses Monats kamen die Ichneumons aus Tab. XXVII, Fig. 19, 20, die sich durch ein kleines rundes koch durchgebohrt hatten \*\*). Der Kopf Fig. 20, 2, und die Augen sind schwarz. Der Halskragen de hat mehr Dicke, als Breite, er ist nemlich von oben herunter dicker, als von einer Seite zur andern. Der Rücken ist schwarz; die Seiten aber und der Bauch dunkelsokergelb. Der keib kg ist schwarz, oder dunkelbraun, länglicht, und, wo er anfängt, sehr dunn, wird aber here nach die and Ende immer dicker. Die sechs Füse sind obergelb. Die Flügel durchsichtig klm, mit braunen Adern, und, wenn das kicht in einer gewissen Richtung darauf fällt, so spielen sie mit den schossensogenfarben. Dies haben sie kast mit allen Ichen neumons

<sup>\*)</sup> Diefe Art bermife ich im Linne. 3.

<sup>\*\*)</sup> Und biefe fcheint Linne nicht ju baben. S

braun, tonisch. fadenformig, und bestehen aus vielen, mit haaren bewachsenen Gelensten Rig 21, ab, wodurch sie sich allenthalben hindrehen und bewegen tonnen.

Alle Ichneumons haben unter dem Ropfe vier Bartspigen, darunter zwo lurger, als die andern find. Ben unsern kleinen sind sie unterwarts gekrummt Fig. 20, c, Fig. 22, und mit Haaren bewachsen. Die benden vordersten Fig. 22, cdd, deren jede aus vier Studen besteht, sind weit langer, als die hinterstene, die nur zwen Gelenke haben.

Alle meine kleinen Ichneumons waren Weibchen, und hatten hinten einen sehr lans gen, zwischen zwen haarichten Halbfutteralen liegenden Bohrstachel Fig. 20, hi. Aus eis nem andern Blattwickler aber, von eben der Art, kamen auch solche Würmer, die sich eben dergleichen Gespinnste machten, als wir jest beschrieben haben. Es waren völlig eben solche Ichneumons, welche nachmals auskrochen, als aus der ersten Raupe, nur darinnen unterschieden, daß der Bauch am Ende dunner war, und daß sie keinen Bohrs stachel hatten. Dies waren alles Mannchen, und bendes ihre Gestalt und Farbe übers zeugte mich, daß sie den vorigen Weibchen zugehörten. Sonderbar ist es doch, daß die erste Raupe lauter weibliche, keinen einzigen ausgenommen, und die zwote lauter mannsliche Ichneumonswürmer beherberget hatte. Sollten sie wohl die Eper zu einem Gesschlecht nur allezeit in eine und eben dieselbe Raupe legen? Ich glaube inzwischen gern, daß dies hier zufälliger Weise geschehen sen \*\*).

Wir haben vorher gehort, daß diese Würmer zu ihrer völligen Größe gelangen, ehe sich noch die Raupe in die Puppe verwandelt, und daß sie aus dem Raupenbalge auss kriechen, um sich anderwärts einzuspinnen. Es haben aber eben diese Blattwickler noch eine andere Urt von Ichneumons zu Feinden, die nicht so geschwind, als die vorigen wachs sen; auch sich nicht nur so lange, als die Raupe Raupe ist, in ihr aufhalten und nahren; sondern sogar mit ihr in den Puppenstand übergehen ""), und sich dann erst, went sich die Raupe verpuppt hat, verwandeln, und als Ichneumons auskriechen.

Den

1 -4 / 1 - C/L

<sup>&</sup>quot;) Auf diese angenehme Art dangiren die Flugel fast aller Insetten, die durchsichtig, häutig, und mit keinen Schuppen oder Federstaube übergozgen sind. Sie mögen dem Auge noch so glatt ersicheinen; so zeigt uns doch das Mikrostop unzähliche Daarden auf der Flache derselben, wie in lauter fleinen runden Wärzehen sieden. In diesen Rügelzehen, glaube ich, brechen sich die Lichtstrahlen, und formiren die schonen Regenbogenfarben. Entssiehen die nicht auch in der Natur, wenn sich die

Sonnenftrahlen in berabfallenden Regentligelchen brechen? Der Flügel einer gemeinen Stubenfliege, unter ber schwächsten Linfe Des Mitrafops, aber ohne Restetrirpiegel, etwas schief gefiellt, giebt ben pracheigken Antlick. G.

<sup>\*\*)</sup> Ein artiges Problem in der Insektenlehre, welches eine nähere Untersuchung verdiente! G. \*\*\*\*) S. Schröters Abhandl. I. S. 186, 187 190, B.

Den roten Junius bemerkee ich, daß einige dieser meiner Blasswickler: Pupper länger und gestreckter, als gewöhnlich, waren, und ben der Berührung nicht die geringe sie Bewegung blicken ließen. Als ich sie dffnete, fand ich in jeder einen ganz weißen, ziemlich großen und diesen Burm Tab. XXVII, Fig. 23, ber nur längs dan Rücken etz was braun war, welches von dem Unrach in den Gedärmen herrührte, der durch die Haut durchschien. Vorn Fig. 23, a, war der Burm dieser als hinten b, wo er kes gekförmig zugieng, Am Ropfe sassen zween braune dewegliche Zähne, womit er die innern Theile ausfrist. Er nahm just den ganzen innern Raum der Puppe ein, die er ausges zehrt hatte, und es war nichts als die Haut übrig.

Diese Burmer nahm ich aus ben Puppen, und seite sie in ein Glas; ich merkre wher bald, daß ich ihnen einen schlechten Dienst gethan hatte. Denn so ich sie in den Puppen gelaßen hatte, wurden sie sich gewiß eingesponnen haben. Dies erhellet daraus, weil sie an allen Seiten des Glases viel verworrene Seibe, ohne alle Ordnung, herums zogen, indem sie hier keine solche nahe Ruhepunkte, als in den Puppen, um sich herunt kanden, wo sie die Faden hatten anhängen konnen. Eine Erfahrung, welche beweiset, daß nicht alle Ichneumonswurmer regelmäßige und ordentliche Gespinnste machen konnen, wenn sie nicht, wie in der ausgezehrten Puppe, zum Anhängen der Kaden, nahe Ruhes punkte um sich herum haben.

Inzwischen häuteten sich meine Würmer doch ben isten, und verwandelten sich in weißgelbliche sehr weiche und zarte Rompsen Tab. XXVII, Fig. 24. Der Hales kragen ac, war durch einen tuefen Einschnitt c vom Leibe c'h abgesondert. Sie schlugen mit dem Schwanze stark um sich. Alle Theile des künftigen Ichneumons waren schon deutlich zu sehen, und lagen auf dem Bauche in ihrer gehörigen Ordnung, wie man sie denn alle mit der tupe deutlich unterscheiden konnte Fig. 25. Die Wurmhaut hing noch hinten am Schwanze, wie ein Knaul g. Die Fühlhörner lagen längs dem Bauche here unter ac, ac die Juße doppelt zusammengeschlagen daddd. und die Flügelscheiden ean den Seiten des Körpers zwischen den Mittel; und Hinterschliften.

Ohngefahr bren Wochen nachher kamen bie Ichneumons ans Fig. 26.). Gie find gang schwarz, aber die Füsse fahlgelb. Um außerften Rande der Oberflügel zeigt sich ein kleines braunes Flecken a. Die Fühlhorner sind konisch, fabenformig. Der Leib hange durch ein Stielchen ant Halekragen, und ist enformig. Dies waren lauter Mannchen ohne Bohrstachel.

# 4. Von den Ichneumons der Minitraupen.

Man darf fich eben nicht wundern, daß die Ichneumons die Blattwickler heinfut den, da fie nicht inmal die, sonft so terborgenen, und zwischen ber Ober- und Unterbaut

e) Linne hat fie nicht. Bermuthlich gehoren fie ju fp. 66. Ichn. Puparutn; Puppenmorber. G.

haut ber Blatter wohnenben Minitraupen verschouen. Noch mehr, fie legen sogar ih: re Sper in die Gallen, worinnen fich Raupen, oder andere Insetten befinden, und die ausgekommenen Wurmer triechen sogleich den Minit oder Gallenraupen in den teik,

um fie auszusaugen.

In der 14ten Abhandlung ") habe ich eine sonderbore Raupe Zab. XXXI, Fig. 13, 14, 16 beschrieben, welche die Mosenblätter in bedeckten Gangen minitt. Ich sagte, wie fast alle diese aufgezogenen Raupen Ichneumonswurmer in sich gehabt, und von sunfzehn nur eine sich in einen Schmetterling verwandelt hatte. Man kann leicht erachten, da die Paupen so klein waren, daß auch die Ichneumons, die sich in ühnen genährt hats ten, noch viel kleiner mußen gewesen senn. Ihre Lange betrug nur eine linie. Sie sind ganz schwarz Tab. XXX, Ig. 21, aber die Juhlhorner sehr lang und gleich die, welche aus vielen mit Haaren bewachsenen Gelenken bestehen. Auf den Flügeln sitzen auch viel kleine Hadren, die ihnen unter dem Vergrößerungsglase ein artiges Unsehen geben. Auf den Oberstügeln liegt am außersten Rande ein großer schwarzer Fleck, wie ein halber Mond 2. Der Leib ist oval länglicht, hängt mit einem Fädenchen am Halskragen, und ist wie der Kopf sammt den Füßen, mit vielen kleinen Hadren beseige \*\*).

Die Minitraupen ber Apfelblatter, welche graße Plage graben Tab. XXX, Blg. 2, 2, 3, 4, 5 u. f. w. haben mir sogar zwenerlen Arten Ichneumons gegeben. In einigen ihrer Minen fand ich weber ausgezehrte Kaupen, noch Puppen; ich entdeckte aber darinnen ein kleines langes bunnes Körperchen, welches aus vielen Körnern, wie Ener, Tab. XXX, Fig. 14, zu bestehen schien. Unter dem Vergrößerungsglase wurde ich gewahr, daß es keine Ener, sondern kleine enformige, ben einander her gereihete, und auf der langen Seite Fig. 15, angehängte Gespinnste waren. Sie sind braungelblich, und es waren ihrer mehr, als ein Dutend bensammen. Sicher waren sie das Werf derer Würmchen, die sich in der Minitraupe genährt, und hernach diese kleinen Gespinnste ben einander her gemacht hatten. Aus der Kleinheit derselben erhellet, daß die Würmer müßen erstaum, lich klein, und die ausgesommenen Ichneumons kaum mit bloßen Augen, für Thiere zu erkennen gewesen senn. Wenn sie aussommen, machen sie an einem Ende ein großes Loch.

Zab. XXX, Fig. 15, BCEF.

Diese kleinen Ichneumons †) Tab. XXX, Fig. 16 sind ganz schwarz, die Füsse aber weißbraunlich. Die Flügel tragen sie dem Boden parallel, sie liegen dicht auf eins E 2 ander.

4) Uebrif. 3 Quart. S. 41 ff. des Naturfor. Mers V St. S. 13. 5. 13. G.

†) Die allesteinste Urt ist wohl unstreitig die, welche der Ritter L. S. N. ed. XII. p. 941. no. 76. atomus nennt ! pallido suscopuevarius. Habitat Upfaliae; minor Acaro Sirone. (p. 1024, no. 15), et adeo parvus, vi vix oculis manifestus, nili motu, adeoque inter minima Insecta alata numerandus. Müllers Lun. Maturs. V. Sh. II B. p. 862. no. 76. die Milbenwespe. G.

0 -471 POJE

<sup>\*\*)</sup> Dies ist nach dem Linne S. N. ed. XII, p. p. 940. no. 71 Ichn. Subcutaneus, habitat in Larvis Subcutaneis. Fabric. S. E. p. 343. Ichn. 92. Utillera Linn. Maturf. V Th. II B. G. 861. no. 71 det Jautschänder. G.

ander, und bedecken ben Rucken. Sie gehoren zu meiner neunten Rlaffe, bie Fuhle horner Fig. 17, ab find keulenformig, weil daran das lette Gelenke b dicker als bie übrigen ift. Sonst sind sie mit vielen Haaren bewachsen. Die Flügel gleichen ben Flus geln der Ichneumons mit aftigen Fuhlhornern, die wir sogleich beschreiben werden. Sie

find febr burchfichtig, und gang mit haaren bebeckt.

Eine andere Art soldier Würmer in diesen Minirraupen verwandelten sich in groß fere Ichneumons Fig. 18, \*) die gleichwohl gegen andere doch sehr klein find. Die Fare be ist ein schönes Goldgrun, das in der Sonne den prachtigsten Glanz hat. Die Juste weiß, und die Augen schwarz. Die Flügel wie ben den vorigen. Sie gehören auch zu meiner neunten Klase; denn die Fühlhorner Tab. XXX, Fig. 19, sind am Ende b dicker als im Anfange a. übrigens aber kurz, und haben wenig Gelenke, die doch mit Haaren bewachsen sind. Sie hangen insgemein vor dem Kopfe herunter, weshalb man sie hier ben Fig. 18 nicht sehen kann.

In ben Eichblattern wohnen Minirraupen, welche große Plate graben, und an der abgezogenen haut eine Runzel wie eine Kante machen. Reaumur hat sie im zten Bande, in der ersten Abhandlung beschrieben. Diese kleinen Raupchen sind auch vor den Ichneumonswurmern nicht sicher. In einigen Minen fand ich, statt der Puppe, ein so kleines weißes Burmchen Lab. XXXV, Fig. 1, das nicht viel größer als ein Sandforn war, und dem man die braunen Erkremente konnte im keibe liegen sehen. Born war es sehr dunn a, hinten aber diet und zugerundet, bewegte sich auch sehr wenig. Machgehends verwandelte es sich in ein kleines dunkelbraunes langlichtes Nymphchen Fig. 2, das aber nichts merkwurdiges an sich hatte. Dies geschahe im Oktober.

Den gen fam ein so kleiner Ichneumon aus, der nicht größer war, als ber ben Fig. 3 gezeichnete Strich. Durch die Lupe ist er Fig. 4, vergrößert. Der Leib lang und bunne, die Flügel liegen auf einander dem Boden parallel. Die Füße auch sehr bunn und haaricht, die Fublorner aber furz. Die Farbe schwärzlichbraun. Das Insele

laufe febr geschwinb.

Ueberaus merkwurdig aber sind die Fuhlhorner vieses kleinen Ichneumons. Sie sind sehr artig gebildet, und sehen vollkommen wie das stolze Hirschigeweihe aus Big. 5, CDE, FGH. Sie sind astig und haben viele Nebenzweige, deshald habe ich dars aus die siebende Klase gemacht \*\*). Iedes Juhlhorn besteht aus acht besondern Theilen, e, i, k, l, m, n, o, p, von ungleicher Lange, darunter der letzte, womit sich das Juhlhorn endigt, p, kegeksormig ist. Besonders merkwurdig aber ist der dritte, vierte und fünfs

<sup>\*)</sup> Rach bem Linne S. N. ed. XII- p. 939. no. 66 Ichn. Puparum. hierben hat zwar ber Ritter rum versiehe. G. bieset. 30. f. 18 unseres Verfagers citirt; wir werben aber in ben folgenden sehen, daß er durch II. Part. II. p. 898. c. 31. f. 15. beschrieben. G.

te k 1 m, vom Ropfe angerechnet. Jeder dieser Theile hat wieder einen langen, und kegels fabenformig dunnen Mebenast qr, st, uw, ber aus verschiedenen Gelenken besteht. Diese dren Aeste machen mit dem Stamme spisc Winkel Tab. XXXV, Fig. 5, CE, und reichen mit ihren Spigen rtw, fast bis ans Ende des Stamms. Zu einem besondern Schmuck dienen ihnen die ziemlich langen Hare, womit sie bewachsen sind. Man konnte diese Fühlhorner wegen ihrer verschiedenen Nebenäste Hirschgeweihartige (antennes en cornes de Cerf) nennen. Selten aber trägt sie das Insett so ausgebreitet, als ben Fig. 5 vorgestellt ist, gemeiniglich liegen die Aeste näher bensammen.

Die Flügel sind artig. Die Oberflügel, als die gröften, sehen wie eine halbe, lange durchgeschnittene Birne aus. Sie sind nemlich oval Fig. 6, aber ben der Burgel, wo ste eingegliedert sind A, sehr schmal, und burchsichtig. Der außere Rand ist mit einer dicken haarichten Aber oder Nerve BC eingefaßt. Oben ist die ganze Flache ber Flügel mit kleinen schwarzen Harchen, als Stacheln bedeckt, die in schwarzen Punkten oder Wärzchen stecken. Der hinterste Rand, ist mit längern, dicht neben einander siehenden Haaren Tab. XXXV, Fig. 6, CDd besehr. Um Halskragen hangen sie vermittelst ein

nes fleinen rundlichten Wirbels ABE.

Die Unterflügel Fig. 7 find auch langlicht, aber weit schmaler, als die obern. Der außere Rand FGH, hat nur die halbe dicke Aber FG, das Uebrige ist mit ziemlich langen haaren bepflangt GHIF, und auf der Oberflache steden eben dergleichen haare,

als auf ben Oberflügeln.

Hinten am Ende des Bauchs zeigt sich ein kleines Spischen, welches unstreitig der Bohrstachel ift, den das Insekt in das Blatt sticht, um die Eper hineinzulegen. In dem Bande der Abhandlungen der königlichen Akademie ber Wissenschaften zu Stockholm von 1740 habe ich diesen seltenen Ichneumon schon beschrieben.

Lowenhoel ") gedenkt ebenfalls gewißer kleinen, aus fleinen Raupchen gekoms mener Ichneumons, davon er einen Flügel, den Ropf und die Fühlhorner abgebildet hat. Der Flügel ist bennahe wie ben den unfrigen gestaltet; die Fühlhorner aber zeigen, daß

es eine andere Urt gemefen fen.

E 3 5. Non

\*) Linne hat ihn mit Anführung dieser Schrift S. N. ed. XII. p. 941. no. 77 pedinicornis genannt: habitat sest er hinzu in Larvis subrutaneis Quercus. Das Citatum aber de Geer int 1. t. 16 f. 6. ist salsch, und muß beisen: t. 35, f. 3. 4. 5; denn die Geerischer. 16. f. 6. AB ist bes Linn. no. 75 glomeratus. S. A. handl. der schwed. AFad. der Wis. Uebers. IIB. p. 250, f. 4. 5. 6. Suest. lins schweiz. Ins. p. 50 no 971 Müllers linn. Maiurs V Ih. 11 B. p. 862, no. 77, das Seder-

born. Es ft bes Geoffer. Inf. Parif. Tom. II. p. 313. r. 15. f. g. Eulophus, L' Eulophe. Et hat barans ein eigenes Beschlecht mit bem Rarafter, Antennae ramofae, gemacht und sagt: baß diese hier beschriebene Geerische Sorte eine andere Urz eben biefes Sieichlechte sen. G.

eben bieses Seichlechte sep. G. 28. epist. de 18 Majus 1695. p. 68 sq. nach ber Ausgabe in 4 Quartbanben Tom. II. p. 480.

a = 471 = 674

Epist. 89.

# 5. Bon den Ichneumons in den Gallen - und Knofpenraupen.

Obgleich die besondern Raupen in den Fichtengallen Cab. XXXIII, Fig. 1, 2, 3, die ich in ber 15ten Abhandlung ') beschrieben habe, in sehr festen Wohnungen les ben; so sind sie doch vor den Ichneumons nicht sicher. Statt der Raupe fand ich in dlesen Gallen verschiedene kleine schmarze Romphen, die aber in keinem Gespinnste lagen, und als Würmer die Raupe ausgezehrt hatten. Folglich können sie sowohl als die Raus pen den Harzgeruch der Fichten ertragen. Einige Lage nachher kamen kleine ganz schwarz ze Ichneumons aus, mit rundlichten und parallel auf dem Rücken liegenden Flügeln. Die Fühlhorner sind kurz und diet, mit einigen Gelenken, davon das letzte am Ende rundlicht ist, folglich gehören sie zu meiner achten Klase ").

Sie wißen auch die Raupen in den Fichtensproßen zu finden. Aus verschiedenen, die ich aufgehoben hatte, kamen kleine, muntere, eine Linie lange, und ganz schwarze Iche neumons aus Lab. XXII, 28 †), die nur unter dem Bauche eine langs heruntergehende gelbgrunliche Streife hatten. Die Flügeltragen sie dem Boden parallel, daß sie sich kreus zen. Jeder Oberflügel hat am außersten Rande einen schwarzen Fleck n. Die Fühle horner sind lang, und kouisch fadenformig 22. Der Leib hangt mit einem Fabenchen am Halbfragen, ist länglicht, und hat hinten ein ziemlich langes Bohr, t.

# 6. Von den Ichneumons in den Enern der Schmetterlinge.

Als ein Benspiel außerorbentlich kleiner Ichneumons führt der herr von Reatts mitt ††) diejenigen an, veren Burmer in den mittelmäßig großen Schmetterlingssepern leben. Er sagt: vas Würmchen finde gleichwohl in dem Epe alle Nahrung, die es bis zu seinem vollkommenen Wachsthum notifig habe, und verwandle sich selbst unter der Eperschaale in eine Nymphe, woraus nachher ein Ichneumon entstehe, der die Schaale mit seinen Zähnen aufbeiße, und aus der Desfinung herauskrieche. Welter erzählt er ††), wie der Graf Joseph Zinanni einen kleinen Ichneumon seine Eper in die Schmetterlingsseper habe legen sehen, und aus diesen letzern nachmals eben solche Ichneumons gekommen wären, als welche er vorher ben dem Eperlegen beobachtet habe.

Im Julius hatte ich Gelegenheit eben vergleichen Beobachtungen anzustellen. Sie find zu merkwurdig, als daß sie nicht follten wiederholt werden, und ich erzähle sie um

nellae Fabric. S. E. p. 338. Ichn. 60. Müllers Linn. Mainis. V B. II Th. p. 853. no. 40. die Mortenwespe. Zuestins schweiz. Ins. p. 49. no. 960. G.

††) Mém. Tom. VI. Part. II. Mém. 9. p. 61. ††) I. c. p. 62,

<sup>\*)</sup> S. 3tes Quart. Uebers. S. 58. ff. G. 44) Linn Ichn. Refinellae S. N. ed. XII. p. 936 no. 43. Fabric. S. E. p. 338. Ichn. 62. Müllers Linn. Manurf V B. II Th. p. 854. no 43. die Zarzmottenwespe. G. †) Linn. S. N. p. 935. no. 40. Ichn. Turio-

fo viel lieber, da Reaumfit' die Ichneumons, welche die Raupen in den Gyern verzeitzen, nicht abgebildet hat.

Man brachte mir nemlich ein Weibenblatt mit Enern Tab. XXXV, Fig. 8, 0, bie ich sogleich für Schwetterlingsener erkannte. Es waren ihrer mehr denn sechzig, und sie lagen alle auf der untern Blattstite. Sie waren halbrund Fig. 9, und die halbe Ründung befand sich oben: Die stäche Seite aber lag auf dem Blatte, und war in der Mitte etwas hohl. Der Mittelpunkt oben darinnen ist durch ein schwarzes Pünktchen ober Fleckhen gezeichnet t, das Uebrize ist-weiß, und spielt ins Blaue. Diese Enersten sind an sich schon sehr klein, und im Durchnieser kaum eine halbe kinie.

Wartung gethan, Raupen auskommen zu sehen. Den 17ten kam aus jedem Epeinkleis ner Ichneumon. Ungeachtet ich aus den Regttmitt schen Nachrichten wuste, daß auch aus ben Schmetterlingsepern Ichneumons kamen; so hatte ich doch nun das nicht geringe Bergnügen, dieses Phanomen selbst zu seben:

Man urtheile von der Kleinheit dieser Inselten Tab. XXXV, Fig. 1'r ") nach der Größe der Ener, worinnen ihre Würmer gelebt haben. Wenn der Ichneumon auskommen will; so nagt er in die Enerschaale ein rundes lock Kig. 10, 00, und ich habe diese Deffnung beständig dicht ben dem vorher erwihnten schwarzen Mittelpunkt gesunden. Merkwürdig war es, daß von nicht als sechzig Enern kein einziges aussiel, darinnen nicht ein Ichneumon gesteckt hatte.

Sie find gang schwarz Tab. XXXV, Fig. 12,-13, nur die Füsse geiblichbraum, und gegen ihre Lange ziemlich dief. Der Kopf ist breie, und hat zwen Juhlhorner, wels che ohngefähr so lang sind, als das ganze Insekt. Sie haben zwolf Geleufe, ohne den Wirbel

Drec, und nicht von ohngefahr, daß sie an tiefent flochen gewesen. Die Ichneumons scheinen von eie Orte, und nicht oben liegen. Hier kann sie weder ner besondern Art zu seyn, und da das ganze Philischen Regen verderben, noch die Conne zu farf aus inomen viel artiges hat; so hosse ich funstig im Nattrocknen. Auch der liemste Umstand in dem Interpression der fetenwelche ist nicht vergeblich, nicht ohne Ab. Erschichte der leine: Ovulorum liesen zu konnen. Linne sagt in der Ichne Loud. Der Fann. Suec. no.

\*\*) Rachdenr Linne S. N. ed. XII p. 940. no. 73 Ichn. Ovulorum: I abitat in Obulis pepidoprerorum. Alilleri: Franc: Fridr. p. 71. no. 624. 211 ûllers Lum. Naturf V Thi UB. p. 261. no. 73 ver Eperbrüter. In Serlin gab mir ein Fraud einen Strobhalm mir einer gtoken Menge Ringeleaupeneyer von der Phal. Caftrenfi, ter Lazgermotte. Livrée des près, das er in eine hohr le Glassibre gethan hitte. Nach einiger Zeit fand er darinnen mehr fleine Ichneumons als Raupen. Folglich waren auch die meisten Eper schon ange-

stocken gewesen. Die Ichneumons scheinen von eie ner besouden Art zu sepn, und da das ganze Phise nomen viel artiges hat; so hosse ich fünstig im Naturforscher darans einen kleinen Keptrag zu der Grichichte der kehre: Ovulorum liesen zu können. Linne sagt in der zten al. der kaun. Suec. no. 1644 Alium nonnihil diversum vidi ex ovis skalaenarum, omni pulice minorem, roto coepove arrum. Dies scienen die meinigen zu sepn. Und von eben der Artistunstreitig auch die Schlupszwessen aus Wanzeneyern auf Virtenblimern, die Izer Franz von Paula Schrank in seinen Bester. zur Nanzeneyern auf Verank in seinen Bester. zur Nanzeneyens auf A. s. 2 beschrieben, und t. 2. s. 13 und A. abgebildet hat. Det Bestwahter halt von alium, pulice minorem Linn. in der V. S. sur diese Art. S.

Wirbel mit zurechnen, womit sie am Kopfe eingegliedert sind, welche wie die Rugeln els nes Rosenkranzes an einander sissen, und kurze Hadrden haben; das erste aber Fig. 13, 2, vom Kopfe an gerechnet, ist langer als die übrigen. Diese Fühlhderner sind nicht kos nisch fadenformig, sondern bennahe gleich diet, und am Enderundlicht. Deshalb reche ne ich sie zur achten Klaße.

Der halbfragen ift diet und rundlicht, ber Leib enformig, und in Ringe eingetheilt. Die hornartige haut aber, womit alle Gliedmaßen und Theile des Infetes bedeckt find, glatt und glanzend. Die huftbeine haben eine ovale Gestalt, und find etwas aufgetrieben.

Die Flügel tragen sie dem Boden so parallel, daß sie den ganzen Ruden bedecken; in der tange aber stehen sie weit über das Ende des hinterleibes weg. Die Oberflügel bedecken die untern, und der eine der erstern bedeckt gröftentheils den andern. Sie find weiß, sehr durchsichtig, und haben sowohl oben, als an den Seiten viel kleine haarchen, darunter die an der innern Nandseite ungleich langer sind.

Diese kleinen Ichneumons sind ungemein lebhaft; allein sie springen nicht im Flusge, wie einige andere Arten thun. Wegen ihrer erstaunlichen Kleinheit sieht man wohl daß sie nicht bemerkt, und kaum bekannt senn wurden, hatten sie nicht die Eigenschaft, in den Schmetterlingsenern erzogen zu werden. Will man sie also kennen lernen; so muß man sie selbst aus den Enern auskommen sehen: sonst wird man sie schwerlich von vielen andern kleinen Urten unterscheiben konnen.

Baren Beibchen unter meinen; so musten sie hinten nothwendig ben Bohrstachel uns ter bem Bauche haben. Wie schwer aber ift es, solche kleine Theile an so kleinen Infeke ten ju seben;

### 7. Von Ichneumons in Afterraupen.

Dicht nur die Raupen werden von den Ichneumons gestochen; sondern viele ander re Arten von Insesten find bem Schickfal unterworfen, ihre Würmer in sich zu nahren. Hieher gehoren die Afterraupen, beren es hier zu kande eine sehr große Art giebt, von zween Zollen in der kange, und vier kinien in der Dicke, beren Geschichte ich zur andern Zeit beschreiben werde \*).

Im August 1746 spannen sich verschiedene von diesen Afterraupen in den Glasern ein, worinnen ich sie hatte, ohne in die Erte zu gehen. Id hob sie das gauze folgende Jahr auf dis 1747; sie verwandelten sich aber in keine Nymphen; Jondern blieden bestandig Raupen, auser daß ihr teid von Tage zu Tage einschrumpfte. Ich hielt sie also jur todt; den geen Marz aber 1748, folglich in zwen Jahren erbliefte ich mit Ersstaunen in dem einen Gespinnste, das ich burchsehen konnte, eine große Menge Wurmer,

bie

<sup>\*)</sup> Coldes ift Tom. II. Part. II. Mem. 16. 17. & scie, (Sägefliegen Blattivespen Tenthredigeschen, wormnen die Geschichte ber Mouches nes Linn.) beschrieben wird. G.

bie sich regten, und inwendig das ganze Gespinnste erfüllten. Folglich hatte diese Ufter raupe eine große Menge Würmer in sich ernähren mißen; das Sonderbarste aber war, daß diese Bürmer über 18 Monat nothig hatten, che sie ihre gehörige Große erlan: gen, und zur Verwandlung geschieft werden konnten. Denn ich hatte die Afterraupe vom Unfang des Septembers 1746 bis zum Ansang des März 1748 gehabt, da die Würmer herauskamen, und sich zur Verwandlung anschieften.

Diese Würmer sind von der ben Fig. 8, Tab. XXXIV, vorgestellten Große. Sie waren sehr munter, und bewegten sich start. Sie haben keine Füße Fig 8, 9, und der Ropf t ist hornartig, oder unbeweglich. Die Farbe des Körpers sowohl als des Kopfs ist weiß nut gelbrothlich vermischt. Dergleichen dren langs herunter gehende Streisen bemerkt man hauptsächlich am Körper; unter der tupe aber zeigt siche, daß es die innern durch die Haut durchscheinenden Theile sind. Der teib besteht aus Ringen, und auf vern Rücken stehen einige Wärzchen oder Hübelchen hervor. Der Wurm pflege gern das Bors dertheil des Körpers niederwärts gekrümmt zu halten, und sich selten ganz gerabe aust zustrecken. Durch die Haut scheinen auch verschiedene weiße Gefäße durch, die sich int einige Rebenässe verbreiten, und ohne Zweisel Luftröhren sind. Um keibe sieht man keine Haare, er ist ganz glatt.

Sobald fie aus der Afterraupe ausgekrochen waren, fiengen fie gleich an, loofe und schlaffe Seide, wie weiße Bolle zu spinnen. Hernach niachte fich seder ein besonderes länglichtes weißes Gespinnste; alle lagen sie dicht neben einander Tab. XXXIV, Fig. ro, unter einer Decke von vorgedachter weißer Flockseide, wie die Ichneumonswürmer in den

Roblraupen auch ju fpinnen pflegen.

Reattmitt beschrieben hat. Er ist enformig gestaltet Fig. 11, T, und steckt insgemeint halb in dem ersten Ringe, zumal wenn der Wurm tuhig ift. Oben am Bordertheile sigen vier Hubelden tf, welche zusammen wie eine tille, oder Kleeblatt Fig. 12, abcf, wie Reattmitt sagt, gestaltet sind. Sie haben einen zarten braunen Rand, die unterste end digt sich in eine Spisse f, und sieht wie ein Berg aus. Un den Seiten freht man deutlich zween Zähne, oder zwo Urten brauner, spis zugehender Hakben dd, sissen. Dies sind vermuthlich die Werfzeuge, womit sie die innern Theile der Usterraupe ansfaugen. Außer diesen Zähnen aber zeigen sich hier noch zween braune, aus den benden Seltenhübelchen herz aus und nach dem Körper zugehende Fäden a.c., deren Absicht mit unbekannt ist. Oben am Kopfe habe ich auch zwo kleine glanzende Halblugeln Fig. 11, y, beutlich gesehen, die wohl nichts anders, als die Augen senn können, und hier eben da am Kopfe, wie ben so vielen andern Insetten lagen.

Allein bas Spinnwerkzeug munschte ich vorzüglich ben biesen Insetten zu sehen. Ich entdeckte es mit vieler Muhe, und sabe es doch nur sehr unvollkommen. Denn man v. Geer IV. Qu.

muß es indem Augenblick suchen zu Gesicht zu bekommen, da der Wurm spinnt, sonst ift alles vergeblich. Anfänglich hielt ich die Spize Fig. 12, f, des untern herzsörmigen Theile bafür, allein ich irrte; denn ich wurde nachher deutlich genug gewahr, daß die Jaden aus der, über dem herzsörmigen Theile liegenden Erhöhung b kamen. Allein ben aller meiner Müshe kann ich doch nicht mit Bewißheit sagen, ob das Spinnwerkzeug mitten auf dieser Erhöshung, oder beser herunter g an der Fuge zwischen dieser, und bem herzsörmigen Theis le liegt.

Un bem Fig. 12 mit b bezeichneten Orte konnte ich mit einer ftumpf gemachten Nabel, ohne Berletzung des Inseftes ziemlich tief hineinfahren. Sollte hier wohl das Maul fenn? Dann ware der hohe fleischichte Theil LL, über diesem Orte die Oberlippe, und die ungleichen Kleefdrinigen Theile abcf wurden die Unterlippe formiren. Reaumur sagt: er habe an den Rohlraupenwurmern das Maul mit benden Lippen sehr deutlich gesehen.

Die Zeit, da sich meine Würmer in Nymphen verwandelten, habe ich nicht bes merkt; ben isten April aber siengen die Ichneumons Fig. 13, 14, an auszukommen. Sie haben an sich nichts merkwürdiges, und sind dren klnien lang mit gewöhnlichen Karzben. Ropf, Halskragen, keib und Fühlhörner sind schwarz, der Unterleib aber hat kleis ne gelbliche und blaße Queerstreifen. Die Füße gelbroth, wo sie aber eingegliedert sind, Zitronengelb. Die Augen kupferfardig und grünlich. Die Oberflügel haben an der äußern Seite einen braunen länglichten Fleck. Die Fühlhörner sind so lang als der Körper, und konische fabenformig. Der keib ist länglicht und enformig, und hängt mit einem dunnen, ziemlich langen Fädenchen am Halskragen.

Das Weibchen hat unter bem Bauche einen Bohrstachel Tab. XXXIV, Fig. 15, to wonit sichs wehrt und sticht, wenn mans in die Hand nimmt. Wenns nicht gereist wird, so kann man ben Stachel nicht sehen, weil er dicht unter dem Bauche liegt, und mit der Spitze nicht einmal hervorsteht. Das Mannchen hat zwar keinen Bohrstachel, dagegen aber hinten am Leibe zween kleine hornarrige zangenformige Theile, wozwischen noch ein anderer länglichter Theil liegt, der vermuthlich das Geschlechtsglied ist.). Es sind aber diese Ichneumons zu klein, als daß man so wichtige Theile an ihnen gehörig uns tersuchen könnte.

Ich merke nur noch an, daß sie besondere, wenn man sie swischen den Fingern hat, einen angenehmen Geruch, wie Rosen von sich geben. Berschiedene Inselten haben eis nen unangenehmen und finkenden Geruch, vermuthlich um ihre Feinde abzuhalten. Der Geruch dieser Ichneumons aber ist dem Besbachter nicht unangenehm, oder eckel, wenige stens habe ich ihn wohl leiden mögen.

+) Diese Jangen find Wertzenge ben ber Be: i E. die Forpionfliege, (Panorpa) bamit gattung, womit fich das Mannchen an ben Weibe bergeben. G. den fesibalt. Es find mehrete Infesteumannchen

Mit

In den jungen Zweigen ber Urt Sahlweiben, welche Linne nennt: Salix foliis ferratis glabris, flosculis pentandris, Hort. Cliff. 454, fifen oft febr viele Gallen Cab. XXXIV, Sig. 16, die aus ihrer eigenen Gubftang entftanben, und folglich inwendig gang holzartig und ziemlich bart find. Gie figen recht mitten an den 3weigen, und find oben gang uneben, hofricht, und voller Beulen ttt. Ihren eigentlichen Urfprung baben fie den Blattivespen zu danken; denn inwendig wohnen ihre Larven, oder Afterrau: pen barinnen, die bier benfammen in Gefellschaft leben, und es befinden fich oft in einer Galle mehrere. Die Ichneumons, Die fich allenthalben hinschleichen, wo es Infeften jur Futterung ihrer Jungen giebt, wifen auch diefe Uftertaupen aufzuspuhren, wenn fie gleich in ziemlich festen Gallen verschloffen liegen. Gie bohren mit ihrem Stachel hineln, benn ich habe in einer diefer Gallen einen Idmeumonswurm Fig. 17, 18, und in ber ans bern eine Mymphe Fig. 19, 20 gefunden, die ich gleich für eine Ichneumononymphe ers Tennen mufte. Bielleicht bohren fie in Die Ballen, um ihre Eper hineinzulegen, wenn fie noch jung, und alfo noch nicht fo hart, als nachher find. Allein die Reaumurs feben Beobachtungen belehren uns, daß fie noch weit hartere Rorper, g. E. das Sols und die Borfe der alleften Baume durchbohren fonnen "). Machher habe ich felbft Ichneus mons in der Arbeit angetroffen, und fie bas Bohr tief in eine folde Galle einfenten feben.

Der Wurm hat nichts Besonderes Tab XXXIV, Rig. 17, 18. Er ist grunliche weiß, ohne Fige, und halt gemeiniglich den Bordertheil des leibes unterwarts gestrummt t.

Die Rymphe Rig. 19, 20, ift wie eine febe andere Ichneumonongmphe befdraffen. und ce find daran alle übrigen Theile bes funftigen Infefts gu erkennen. weiß; aber bie neuformigen Hugen find braun, boch wird fie immer fcmarger, wenn der Sichneumon bald auskommen will. Das fonderbarfte baran, war die tage des Bohrftadels, (benn dies war eine weibliche,) folglich fonnte man and baran fcon das Wertzeng Des fünftigen Ichneumonweibchens feben. Diefer Bohrstachel Fig, 20, tp, geht unter am Rorper brumm berum, lauft langs bem Rucken hunauf, und tritt mit der Endipine p bis an den Ort, wo ber Leib am Salefragen hangt. Er ift nach ber Form des Leibes gebogen, indefen liegt er nirgends ale nur ben feinem Anfange, wo er am Bauche bangt, bicht auf. Id hatte noch eine Idneumons : Donnphe einer andern Urt, deren Burm ich in einem alren Stamme zwischen der Borte und bem holze gefunden hatte. Der Bohrftachel lag ihr ebenfalls fo frumm um ben beib berum; er war aber weit furjer als ben ber borigen, folglich gieng er nicht fo weit finauf, als ber erfte. Die, wie ein Knaul zusammengerollte Burnthaut hing noch am Ende des Bobes, worans erheller, daß diefes der lette Theil fen, ber herausgezogen werde. Das Bohr der in einer Holzgalle gefundenen Mymphe, eigente licher, die Scheide bes Bohrstachels war flach, und nicht so die, als breit.

\*) Mem. Tom. VI. Mem. g. pag176. fq.

Weder

Weber Reaumur, noch, meines Wiffens, ein anderer Schriftsteller, hat biefer sonderbaren Lage des Bohrstachels im Mumphenstande gebacht.

In der Mitte des Mans kam der Ichneumon aus, es war ein Weibchen mit lans gem Vohrstachel Tab. XXXIV, Fig. 22, \*) wie wir schon ben ber Rymphe angemerkt haben. Er ist klein, und etwas über drittehalb kinien, und soviel beträgt auch die kans ge des Vohrstachels t. An Farbe schwarz, die Füsse aber aktrgelh, und die benden hinters sten braun gesteckt. Die Oberflügel haben an der auswendigen Seite ein kleines braus nes Flecken.

Aus den Holzgallen, die ich in einem Glase verwahrte, kamen nachher noch zween andere, aber etwas größere Ichneumonsweibchen mit einem langen Bohrstachel aus Tab. XXXIV, Fig. 21. Daß sie zu einer andern Urt gehörten, erkannte ich daraus, weil die Füße etwas gelbrothlicher, auch die Hinterfüße nicht braun gesteckt waren, sondern einerlen Farbe hatten. Endlich kamen noch zween andere Ichneumons ohne Bohrstachel aus diesen Gallen, Fig. 23, welches also Mannchen waren. Uebrigens waren sie dem Ichneumon Fig. 22, dessen Nymphe ich beschrieben habe, sowohl in der Größe, als Farsbe, vollkommen gleich, wie denn auch die benden Hinterfüße braun gesteckt waren. Vermuthlich also die Männichen zu diesem Weibchen. Ihr teib ist nicht so diet als ben dem Weibchen, und hinten zugerundet.

Ben diesen Ichneumonsweitschen bender Arten sist der Bohrstachel Fig. 24, t. Fig. 25, 0, b, hinten unter dem Bauche, nicht weit vom Ende, Fig. 25, 0, und liegt, von hier an bis ans Ende des keibes, bloß zwischen zwen halbsutteralen f k, welche Futterale aber, vom Anfange des Bohrstachels an bis zum Ende des keibes o 2, aufs genaueste mit dem Bauche vereiniger sind. Inwendig sind sie hohl wie eine Rinne f k, auswendig aber mit vielen Haaren bewachsen. Der Vohrstachel o t b ist hornartig, braungelblich und sehr glatt. Dicht am Ende ist er am breitsten, und hat verschiedene Zähne, hernach, geht er spis zu, wie ein Kederschnabel Fig. 25, b.

Indem ich den Bauch meiner dren Ichneumonsmeibchen, betrochtete, erstaunte ich unter demselben eine große Hohlung zu sehen, davon man kast hätte glauben sollen, alsz war ihnen von einem freunden Insett das Eingeweide und der Unterleib ausgefressen. Es war aber dergleichen nicht zu ihnen gesommen, sie waren gesund und munter. Es war ihre natürliche Gestalt und der ganze Bauch schien ledig zu senn. Da ich nun alles, genau untersuchte; so sahe ich, daß er unten nur mit einer sehr dunnen und biegsamen; Haut bedeckt war, und selbige dicht an die hornartige Rückenhaut austieße; weil die insenen n. Ih ile wenig Naum, einnahmen, und das Inset auch keine merkliche Ener im Leibet hatte. Außerdem hatten diese Ichneusions noch nichts fressen können, daß also der Migszgen ganz ledig sehn muste. Nachher habe ich ben vielen andern großen und kleinen Iches neumons

<sup>1)</sup> Ichnaum, Tonthredinum; babitse in Larvis Tenthredinum. G. a Warter to

utumons den Bauch eben so gefunden. Alle diese kleinen Ichneumons hatten konische fadenformige Fuhlhorner, und ihr langlichter beib hing mit einem Fadenchen am halse kragen.

# 8. Von den Ichneumons in den Gallinseften (Gallinsectes).

Es wurde überflüßig senn, hier eine Beschreibung der Gallinsekten zu geben, da wir sie in den vortrestichen Reallmut'schen Nachrichten.) sinden. Ich will hier meist ne Leser bloß baran erinnern, daß sie ihre meiste Lebenszeit an den Baumzweigen sigen bleiben, ohne jemals herunter zu kommen. Auch diese haben an den Ichneumons ihre Jeinde, die ihnen die Ener in den teib legen, damit die ausgeschlossenen Würmer sogleich, in der innern Substanz dieser armen Geschöpfe ihre bequeme Nahrung sinden mogen. Ich will nur ein Erempel anführen.

Im Man offnete ich einige Schildlause auf ben Rustern Tab. XXXV, Fig. 14. von der dicken, braumen Urt mit weißen Queerstreisen, und fand sie ganz voll kleiner schwarzer Nymphen Fig. 15, 16, die am Ropfe und leibe etwas grünglänzend aussahen, an denen man aber schon alle Theile der künstigen Ichneumons deutlich unterscheident konnte, die auch in zween oder dren Tagen wirklich auskamen Fig. 17, \*\*). Es sind übers aus artige Geschöpfe von dunkelgrüner glänzender Farbe, die Fühlhörner keulenförmig oder am Ende dicker, als im Ansange. Der leib H ist kurz, bennahe rund, und der Halskragen langer als der leib. Die Flügel sind sehr durchsichtig und liegen auf dem Rücken. Die Oberstügel D gehen weit über das Hinterende des Körpers vor. Die zwen nehförmigen Augen AB sind schwarz. Diese Ichneumons sliegen sprungweise, und wenn man sie aufnehmen will; so erheben sie sich mit kleinen Sprüngen in die kust.

# 9. Von den Ichneumons in den Blattlausfregern.

Der Herr von Requinit \*\*\*) hat die Geschichte derer verschiedenen Burmer befchrieden, welche die Blattlause von allen Arten unbarmherzig verzehren, und von keiner
andern Nahrung wisen. Es scheint, als vermehrten sich die Blattlause nur darum so
häusig, um diesen furchtbaren Feinden zum Naube zu dienen. Allein diese haben selbst
wieder ihre Feinde, und mußen sowohl als andere, Ichneumonswurmer mit Verlust ihr
res Lebens in sich ernahren. Hätten die Blattlause Erkenntnis und Leidenschaften: sie

Cyrips, das eigentliche Gallinieit, sondern die p. 883. sagt der Berf daß diese Ichneumons auch in Sthildsaus, Coccus Linn S. N. ed XII. p. 739. G. den Laven der Hattlausfreger, und in den Lags Rach dem Linne S. N. ed XII. p. 939. no. falteipuppen leben. G. falteipuppen leben. G. 13. de Geer Tom. 30. Willers Kinn. Naturf. 5. Th. a. B. p. 860. iII. P. II. p. 801.

wurden gewiß diese Ichneumans lieben, weil fie durch fie an ihren furchtbarften Beinden, bie fie verzehren, gerochen werben, benen biefe wieber das leben nehmen.

Diese Würmer haben bekanntermaßen einen zugespißten und beweglichen Kopf. Sie machen sich von ihrer eigenen haut eine Hulse, worinnen sie sich in Nymphen verwanz beln, und diese haut verhärtet sich um das Inseft herum auf eben die Art wie ben den Fleischwurmern. Als ich einige dieser sich so eingesponnenen Würmer diffnete, hatten sie weiße Würmer Tab. XXXIV, Fig. 26, M N in sich, deren teib sehr zusammenges. schrumpft und runzlicht war, die auch fast gar kein tebenszeichen von sich gaben. Sie hatten das Innere derselben ausgezehret, und in jedem eingehülsten Wurme war nur ein einziger feindlicher Wurm. Nachher verwandelten sie sich in weiße Nymphen Fig. 27, O P, aus denen endlich ganz schwarze Ichneumons Fig. 28, 29, kamen, die kleiner, als die mittelmäßigen waren; doch waren größentheils die Jüße obergelb, und auf dem Rüse ein lagen einige weiße Flecke. Die Fühlhorner sind konisch: fadensörmig, und der länglichte teib hänget mit einem dunnen Fädensben am Halskragen.

Die sechsfüßigen tarven, welche bie Blattlaufe verzehren, und sich in fleine halbe runde Rafer \*) verwandeln, sind ebenfalls dem Schickfal unterworfen, Ichneumonswurs mer in uch zu ernahren, wie ich mit einem Erempel beweisen will.

Ju Ende des Sommers fand ich auf den Uhornblättern verschiedene solche Rafers larben \*\*) Lab. XXXII, Fig. 16. Uls ich sie untersuchte fand ich sie ohne Bewegung, wie todt. Indesen war der teib dick und voll, keinesweges aber flach oder eingedrückt, wie er gemeiniglich ben todten Insesten, die eine biegsame Haut haben, zu senn pflegt. Man konnte die Ursach ihres Todes ganz natürlich von denen feindlichen Burmern herleisten, die ihre Eingeweide ausgefresen hatten. Dies bestätigte sich auch durch die Erfahe, rung, indem sie kleine sebendige Burmer im Leibe hatten.

Diese Coccinellen Karven Fig. 16, sind an Farbe schwarzblaulich mit verschiebes nen schwarzen Buckeln, die von kurzen Stachelspissen stropen. Bekanntermaßen pflegen sich diese Würmer, wenn sie sich in Nynuphen verwandeln wollen, mit dem Schwanze an den Blättern, oder Zweigen aufzuhängen, und hernach den keib so unterwärts zu frumsmen, daß der Rücken bucklicht wird. In solcher Lage fand ich meine todten Würmer. Unstreitig haben sie inwendig, ben dem Nagen und Saugen der kleinen in ihnen besindlie chen Würmer, eine außerordentliche Bewegung empfunden, und gemennt, ihre Verwande, lungszeit sen gekommen \*\*\*), mithin sich dazu obgleich vergeblich, angeschielt, und sich mit dem

deln sich in die Zemerobien, oder Blattlanstoweusliegen. S. Bonnets Insestol. S. 3. s. S. \*\*\*) Sollten aber die Insesten das Nacureliche und lennatürliche, durch ihre Empsindungen nicht bester unterscheiden können? Das solgends. könnet mit wahrscheinlicher vor. G.

<sup>\*)</sup> Coccinella Linn. S. N. ed XII. p. 579. Gotteskalben, Martenbühnehen, Blattka. fer, Sonnenkafer, Blattlauskafer. G.

<sup>\*\*)</sup> Spsiematisch Coccinellenlarven. Andere sechssüßige Larven unter ben Blattlaufen verwan-

bem Schwanze angehängt. Oder es kann auch wohl ihre Berwandlungszeit wirklich bas gewesen senn. Sie haben sich beshalb angehängt, sind aber zu schwach gewesen, ihre Haut abzustreisen. Doch dies sind blose Muthmaßungen. Senug, baß sie kleine ohns füßige Würmer im Leibe hatten, die sie auszehrten, und sich nachher in Ichneumons vers wandelten. Nachgehends habe ich auch viele Nymphen dieser Larven angetroffen, die ganz voller Ichneumonswürmer waren. Denn diese Urt lebt gesellig, und sind ihrer vies le in einem Insett benfammen.

Im hornung des folgenden Jahrs diffnete ich eine folche tobte karve, und fand, daß sich die kleinen Würmer darinnen in Nymphen verwandelt hatten. Es waren ihrer dren darinnen. Sie sind sehr klein Lab. XXXII, Fig. 17, und nur anderthalb kinien lang. An Farbe ganz weiß, nur die Augen braunrothlich Fig. 18. Der keib ift gegen seine Große kurz und ziemlich diek, und die hinterfüße gehen bis ans Ende des Bauche. Wenn aber die Zeit kommt, daß die Ichneumons erscheinen wollen, werden sie schwarz.

Den 14ten Marz kamen die kleinen Ichneumons aus. Sie waren nicht so zeitig erschienen, hatte ich sie nicht an einem warmen Orte gehabt. Sie sind sehr klein Tab. XXXII, Fig. 19\*), und kaum eine Linke lang. Unter dem Mikroskop sehen sie sehr artig aus Fig. 20. Die Farbe ist dunkelgologrun und glanzend, die Füße gelb, und die Fühlhorner schwärzlich. Der Ropf ist gegen den ganzen Körper ziemlich groß, und die nehsbrmigen Augen schwarz. Der Halskragen ist auch ziemlich groß, der Leib aber klein und länglicht, und hängt mit einem sehr kurzen Kädenchen am Halskragen.

Die Fühlhörner a a find fast überall gleich diet, und eben so wie ben denen gestaltet, die ich zur achten Klaße gerechnet habe. Sie sind nicht sehr lang, und bestehm aus zwein Hauptstucken Fig. 21, barunter das zweinte st länger, als das erste p ist. Dies lehtere ist nur ein Stuck, das andere aber besteht aus acht länglichten und haarichten Gestensen st, darunter wieder das lehte t das längste ist. Es trägt aber der Johneumon gemeiniglich seine Fühlhörner so, daß die benden vorzedachten Hauptstucke zusammen ein nen bald weiteren, bald engeren Winkel machen, worinnen sie einigermaßen nut den Vienen überemsommen. Die Gelenke des zweinen Stucks sind fast alle gleich diet, und eben so start, als das erste, mit Haaren bewachsen. Die Unterhälfte dieses letzern Stücks ist gelblich.

Unsere

t. 77. List. Good. p. 7. no. 3. Scop. Cam. no. 765 Ichn. Anthiopae. Onomatol. hist nat. P. IV. p. 505. die kleine gesellige Schlups. oder Vips perroisse. Fährie. S. E. p. 342. Ichn. 88. Utilsters kinn. Naturs s. Th. 2. B. p. 860. no. 66. der Puppermoeder. Hierlina schreit. Inf. p. 50 no. 967. Hoseis Institutel. 2. B. Samuel. der Dummeln k. t. 3. f. 4. 5. G.

<sup>\*)</sup> Rach bem Linne S. N. ed. XII. p 928. no 62. Ichn, Muscarum; (Aphidivorarum) fliegens wespt. Diese Ichnemous in den Coccinellen Larven rechnet unser Versasser nochmals Fom. II. P. II. p. 883. no. 12. su den Ichn. Pavarum Linn. S. N. ed XII. p. 939. no. 66. Geosfr. Ins. Town II. p. 205. no. 24. Le Cinips des Cristilies des Papillons. Merian. Ins. t. 44, et 52. Redum. Ins. Town VI. t. 30. f. 13. 14:15. Good. Town, L.

Unsere kleinen Ichneumons haben auch das Besondere an sich, daß sie, wie die aus ben Rüster-Schildlausen, sprungweise fliegen, und nicht immer in der Luft fortsliegen; sondern oft auf die Erde niederkommen, und denn weiter fortsupfen. Die Jugel liegen horizontal auf dem Körper, so daß sie einander bedecken, aber weit vor dem Ende des Hinterleibes vorstehen. Sie sind sehr durchsichtig, und die Unterflügel viel kleiner und schmaler, als die obern. Der Rand um diesen lettern Fig. 22, ist bennahe birnenformig, und die außerste Seite mit einer diesen braunen Aber n n eingefast, die in der Mitte sehr breit wird, und daselbit gleichsam eine länglichte Platte p formirt. Diese Platte hat einen besondern dunnen Anhang a, der sich aber mit einer Art von rundlichtem, knopf; ober keulenformigem Ropfe endigt, und ein gut Theil über die Oberstäche des Flüsgels a hergeht. Uebrigens ist der ganze Flügel oben mit unzähligen kleinen Haärchen besäet, deren aber die meisten an dem äußersten Rande des Flügels b b, und auf der die chen Aber n p an sigen.

Wollen fie aus dem Cadaver ber fechefußigen farben, worinnen fie als Wurmer und Monnphen gelebt haben, heraus; fo bobren fie fich mit ben Zahnen ein rundes toch-

# 10. Von den Ichneumons in den Blattlaufen.

Nicht genug, daß die Blattlause, diese unschuldigen und wehrlosen Geschöpfe, bes
nen Wurmern mit beweglichem Kopfe, die sich in zwenflüglichte Fliegen verwandeln, ins gleichen den Coccinellenlarven, und so vielen andern Feinden, zum Raube dienen mußen: sie haben auch an gewisen Ichneumons ihre Feinde, die ihnen die Ener in den keib legen "), woraus nachher kleine Wurmchen entstehen, die sie auszehren.

Edwenhoek hat bereits diese Wurmer und ihre Ichneumons gekonnt "). Es hat aber sebe Blattlaus nur einen Wurm in sich zu ernähren, und man kann leicht gebenken, wie klein solches Burmchen senn muße, das, um seine völlige Größe zu erreichen, in eis nem so kleinen Insekte, als einer Blattlaus, seine genugsame Nahrung finden konne.

Man kann es allen Blattlausweibchen ansehen, ob sie einen Wurm beherbers gen. Man erkennet sie auch unter ben andern sogleich, theils wenn sie auf den Blattern und Zweigen, wie tobt ohne Bewegung sigen, theils wenn die Haut des Korpers gespannter und glanzender, als sonst ist, auch die Blattlause die und aufgetrieben scheis

\*) S. Bonnete Justtologie. S. 9. G.

\*\*) Nachdem Linne S. N. ed. XII. p. 940 no. 72.

Ichn. Aphidum: niger, abdomine basi pedibusque
anticis, genubusque posicis slavis. Frisch Just.
XI. Thest. Lab. 19. S. 19. die Schlupfwespe
in den Blattläusen. Loewenhoek opp. Tom.
III. p. 8. 264. sq. Fabric. S. E. p. 344. Ichn. 96.

Müllers Einn. Maturs. V Th. U. B. p. 861. na. 72. der Pflanzenlauszwicker. Geoffr. Ins. Tom. II. p. 322 no. 4. L'Ichneumon des Pucerons. Im III. B. des alten Samb. Magazin. S. 367. konnte man das Phanomen der kleinen runden braupen durchlöcherten Kügelchen unter den grunen Blattläusen noch nicht erklären. G.





# Erklärung der Figuren. 1 Rupfertafel.

Die ite Figur bezeichnet eine lange dem Bauche aufgeschnittene Raupe, um die ine nern Theile zu feben. Gben bergleichen findet fich auch Tab. XIII, Fig. 1.

T. ber Ropf; P, ber Schwang.

00, ber große lange Theil, ber ben Magenschlund, ben Magen, sammt ben Gebars men enthalt, und bier mit zerfreffenen Blattern angefüllt ift.

\$55, 5, zwen lange durch einander geschlungene Gefäße, worinnen die Materie, worst aus die Seide bereitet wird, enthalten ift, und die ben dem Spinnwerfzeuge der Raupe ihren Ausgang nehmen.

ttt, bie Lungenrohren, ober Luftgefaße, die fich in vielen Acften im gangen Infette

verbreiten.

pr, pr, die knotigen Bedarme. (variqueux,) ble eine gewiffe Beuchtigkeit enthals ten, welche ben diefer Art Raupen an der Luft zu gelben Staube vertrocknet.

gggg, der gettforper, der einen großen Theil des Infefts erfullet.

Die 2te Figur zeigt ein inwenbiges Stuck vorgedachter Raupe in Großem, von ber Seite, um fich bie Beffalt ber Luftrohren und Mufteln recht vorzustellen.

Abrpers heruntergeben; rr, rr, Debenafte, die nach verschiedenen innern Theis len zugeben.

mm, nn, die, an ber innern Glache ber haut lange herunter liegenden Muffeln; d, bie Stelle, wo fich ein Muffel in zween Arme theilt.

fff, die Queernufteln oder Fibern, Die in der lange des Rorpers herunterlaufen.

Die 3te Figur, Die, besonders und in Brokem vorgestellten knotigen Gedarme ber einen Seite der Raupe; es sind dren Befasse, die zulest in einen Stamm gusams menlaufen.

atprr, eine biefer Gefäße; atqr, bas andere; apr, bas britte; a, ber Ort, wo sie alle bren in einen Stamm gehen, nachdem sich bie benden ersten schon in t. vers einiget haben. rrrr, bie Enden der Befäße, welche sich sehr kraus durch einans ber schlingen; sie sind gleichsam knotig (variqueux).

Auf der folgenden Safel wird man die Geffalt und Lage diefer Theile beutlicher

feben.

### Address to Non

Principle State State Section for the section of the state of the section of the Section section of the Section section of the Section section of the Section Section

Mary September 11 August 11 A

En yn hiar o flor tr ym 100ga, acrae Mider Ar de leis ac harrin, a c flor a began ba mar julio 160.

The set State on publication on States. It may be provided that the spirit of the set of

Per a Particularita del la Mangal del Barrago. A la California.

Fritz, m. n. at to Special hard above, a significant temperature of the second second

Other to pulsage that does no finding age.

In a lage of the to find owner, or note in, which

It is not the find on a parket part, a lit not the

Constitute of the State of the

to be the transmission from the parties of the transmission of the

Die 12te Figur ein Theil deffelben mit einem fart vergrößerten Anoten; uuu, wellenformige Gefaße inwendig in bem Marte.

Alle biefe Figuren gehoren gur erften Abhandlung.

Die 13te Figur eine Mondbogelraupe (Bucephala) von eben ber Art, als die Tab. XIII, Fig. 14 abgebildet ist; hier hat sie ihre rechte Größe, und ist in der sechze ten Abhandlung beschrieben.

# U Rupfertafel.

Alle Figuren berfelben gehoren zur ersten Abhandlung.

Die Ite Figur eine vierzehnfüßige Weibenraupe mit doppeltem Schwanze (Vinula), (eben die, als Sab. XXIII, Fig. 6,) langs bem Rücken aufgeschnitten, und etwas gros fer, als natürlich. Auf benden Seiten ift bie haut etwas zurückgeschlagen, um einige ine nere Theile beger zu sehen.

c, ber eigentliche Magen;

a, ein Theil bes großen Speifebehaltniffes, ober des großen Darms;

ttt, ein Bundel Luftrohren, die über die Bebarme weggeben;

gg, ber Bettforper;

- Aupe viel Raum einnehmen. Ben b, scheint das Gefaß der einen Seite in diefer: auf ber andern eingeschlagen zu fenn, man bemerkt aber diefen Ginschlag nicht bep allen einzelnen Theilen;
- u, ein Theil ber fnotigen und enlindrifchen Befage;

q. ber hoppelte Schwanz der Raupe.

Die 2te Figur die etwas vergrößerten Gedarme diefer Raupe mit allen ihren Ans bangen. Es ist gleichsam ein fortgebender, aber aus verschiedenen Behaltnißen bestehens der Ranal;

. ab, der Magenschlund, ber mit bem Maule Gemeinschaft far;

bc, ber Magen, der wie eine Blafe aussicht, und mit einer Art von Salfe in den

großen Darm geht, wie man ben ber folgenden Sigur feben wird.

Od, der diefe Darm, oder das große Speisebehaltniß, wie ichs nenne, so in dieser Maupe fast ledig ist; aber mit zernagten Blattern angefüllt, sehr dief und aufgestrieben wird. Es besteht, wie der Augenschein lehrt, aus einer großen Wienge Queersibern. Langs diesem Darm geht von oben und unten ein doppelter Schnur, der aber kein Blutgefäß; sondern eine Flechste, oder Mustel ist, wie die sechste Figur zeigen wird.

et, Lufes

tt, Luftröhrenbundel, die fich überall über ben großen Darm wegschlängeln. 36 habe diese allein gelagen, und die übrigen weggenommen, um die Figur nicht uns deutlich zu machen.

de, ein Theil der Gedarme, die ich das Rolon zu nennen gewagt habe; die knotigen Gedarme xx, verdecken die Gestalt dieses Theile, weshalb ich ihn in ber 4ten Figur

besonders vorgestellt habe.

rr, die knotigen Gedarme, die in cylindrischen Gefäßen ppp, fortgehen, welche aber verschiedene Andpfchen formiren. Auf jeder Seite besinden sich bren solche ens lindrische Gefäße; A, die auf der einen; B, die auf der andern. In ihrer nas turlichen Ordnung liegen sie langs über und unter dem großen Darm. hier sind sie aus einander gemacht, um ihre Jahl und Krummen desto bester zu sehen.

el, das Mcfeum, oder der Mastdarm, der sich in dem After endiger; 1, die Deffe

nung defelben,

Die 3 te Figur ber Magen, und ein Theil des großen Darme, fart vergrößert.

bce, ber Magen;

edd, ein Theil des großen Darms, nach ber lange geoffnet.

Ben dieser Figur sieht man, daß sich der untere Theil des Magens verlängert, und gleichsam in den großen Darm eingeschloßen sen. Zugleich sieht man auch, daß der Magen unten am äußersten Ende eine Deffnung habe e, sirch welche die Nahrungstheile in den großen Darm gehen. So habe ich auch deutlich gesehen, daß sich diese Deffnung durch einen Zirkmar und Faltenmusstel, wie ein Sphinkster verschließe.

In der 4ten Figur ist der Untertheil der Gebarme stark vergrößert vorgestellt. defgh, ein Theil der Gedarme, den ich das Rolon genennt habe, davon die knotis gen Gedarme abgesondert sind, um die Figur desto deutlicher zu sehen. Es besteht dieser Darm aus zwen Behältnissen ef, gh, die durch dunne schmale Studichen, wie ben de, kg, abgesonder sind.

Das erfte Behaleniß ef, ift rundlicht, und mit feche, erhaben liegenben Muffeln

oder Flechsen verfehen.

1: 11,225

Das zwente Behåltniß gh, ift långlichter; die sechs erhabenen Flechsen gehen auch über diesen Theil her, und diese sinds welche in den Extrementen die sechs Rerben verursachen. Ob sie auch die in den Mastdarm gehen, habe ich nicht deutlich wahrnehmen konnen.

In dem de, bezeichneten Theile leeren sich bie fnotigen und enlindrischen Befäße aus, wie man ben der folgenden Figur beutlicher bemerken wird.

hi, ber Maftbarm, burd beffen große Deffnung 1, ber Unrath fortgebt; im nature lichen Buftande ift fie burch einen Sphinkter verschloßen.

Die 5te Figur ftellt in Großem ein Stud bes Rolons ober'des Brimmdarms vor, um ben Forigang und die Geftalt ber fnotigen Geddrme von ber einen Seite gu zeigen.

ggg, Die knotigen Bedarme, an der Bahl bren; ich habe fie nicht in den Darm eine

greten, fondern ihre Enden allemal fren gefeben.

Die knotigen Gedarme verlangern sich, und formiren die enlindrischen Gefäse, die ich hier nur zum Theil durch Punkte vorgestellt habe. In einer gewisen Weite oder in ppp, krummen sie sich, um sich aufs neue dem Kolon zu nahern. She sie aber dahin gelangen, vereinigen sich die benden Gefäße c f, und formiren einen einzigen Zweig 2; das britte Ges faß b, vereinigt sich am Hinterende mit diesem Zweige, und formirt hernach samt dems selben einen einzigen, wie eine kleine Blase aufgetriebenen Stamm d. Auch die brey Zweige b c f, vereinigen sich wieder zu einem Stamme d, der in die haut des dunnen Gedarmes Tab. 11, Fig. 4, de, so unmittelbar nach dem großen Darm folgt, einges wurzelt ist. Hier sinder sich auch der Ausgang, und es ist sehr mahrscheinlich, daß die, in den knotigen Gedarmen enthaltene Materie durch diese Deffnung in den Masstarm, gehe und nachmals, zu der Zeit, wenn die Naupe ihr Gespinnste bereitet, durch den Afster ausgeführet werde.

Die 6te Figur fiellt ein febr vergrofertes Stuck des doppelten langs herunter,

und fowohl über, als unter bem großen Darm, weglaufenden Schnurs vor.

ab, cd, ein Theil deffelben. Aus seiner Gestalt erhellet, daß es weber eine Blut noch Pulsader senn fann, weil er nicht enlindrisch und inwendig hohl, sondern platt, auch mit langs gehenden Fibern versehen, also einem Nerven oder einermustuldsen Flechse gleich ist.

Die 7te Figur ift eine membranose Blafe, welche biefe Babelschwangraupe besone

bere hat , und ihr unter dem Magen liegt.

abc, die Blase, als das Behaltniß einer gewißen Feuchtigkeit, so die Raupe durch besondere Deffnung unter bem teibe zwischen dent Ropfe, und dem ersten Paar Bors berfüßen von sich sprift. Diese Blase hangt an den innern Randen der Deffnung burch eine Art von Salfe a.

st, st, ber Bordertheil der zwen Seibengefaffe, die über den Bale der Blafe mig,

und nach dem Spinnwerfzeuge zugehen.

Die 8te Figur ftellt einen Theil berer Musteln ober Fibern vor, Die auf ber ins nem Oberflache der Bauchhaut liegen.

ab, die lange beruntergebenden Bibern;

ccc, brey

ecc, bren Bunbel Queerfibern; die übrigen find ben der Zeichnung vergegen;

dd, schräge, fich freuzende, und in das Rudenmark eingeflochtene Mufteln ober Fibern.

ff, das Ruckenmark mit seinen Knoten und Aesten. Unter demfelben ift noch eine

große Menge schräger, fich freuzender, Mufteln. Die gte Figur, eine Holzraupe ber Weidenbohrer, (Coffus),

Die 9te Figur, eine Holzraupe der Weidenbohrer, (Cossus), die Reaumur Tom. 1. Pl. 17. Fig. 1, abgebilderhac. Sie ist hier längs dem Rucken offen vorgestellt. t, der Kopf;

m, die innern, im erften Ringe befindlichen Muffeln;

2a, ein Theil des großen Darms;

b, ein Theil, wie eine Blafe, ben man hier nur halb feben fann.

e, das Stud, der andern Blafe. Bende Blafen find in der folgenden Figur besons bers vorgestellt.

dddd, ber Fettforper, ber aus bicken Lappen besteht.

gg, noch andere fleinere, dem Gettforper zugehörige Studen.

Die 10te Figur, bie benden merkwurdigen Blafen, die eine bhlichte Feuchtige Reit enthalten.

abc, abc, bie benben Blafen;

ab, ab, gewiße enlindrische an ben Blasen hangende Gefasse, die sich inwendig im Ropfe nach T, hinziehen; der Ropf ist hier gespalten und von unten betrachtet;

ed, ed, gefchlungene Wefaße, die binten an den Blafen bangen;

t, Luftrohren, fo aber diefe Gefage und Blafen weglaufen;

Die benden legten Figuren find in naturlicher Große vorgestellt.

# III Rupfertafel.

Die Figuren biefer Tafel gehoren gur zwoten Abhandlung.

Die te Figur, ift ein artiger Machtschmetterling (Phal. Tort. Prasinana, der Erstenwickier) mit konische fadenformigen Guhlhornern, und einem Saugerußel, der seine Flügel wie ein scharft zutiges Dach trägt. Er hat eine schone Papagongrune Farbe, und die Oberflügel zwo schräge hellgelbe Streifen.

Die zte Figur, der vergrößerte Ropf beffelben von vorn betrachtet;

aa, ein Stud ber abgefdnittenen Bublborner;

bc, bc, die benben Bartfpigen;

d, ein Theil des Sangerufiels;

ce, die benben großen Mugen;

fff, ein Theil bes gang haarichten halsfragens;

Die 3te Figur, eine noch mehr vergrößerte Bartspige, die aus bren Theilen abc, bede, und def, besteht.

Die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 bis 34 bezeichnen die verschiedentlich gestalteten Schups pen oder Federn von ben Flügeln und andern Theilen verschiedener Schmetterlinge, alle gleich start vergrößert, und durch eine Linfe gezeichnet.

Ben den Schuppen 1, 2, 3 habe ich zeigen wollen, daß sie, in Absicht des kleinen-Riels ac, womit sie im Flügel stecken, und der oft bis zum andern Ende des Schupp, dens cb, durchgeht, erwas Aehnliches mit ben Redern haben.

Die Bahlen 4, 5, 6, und 8 find Schuppen von dem weißen Tagfalter ber Roblique

pen (Brafficae).

Die 7te Zahl eine Schuppe von dem Zitrongelben Tagfalter (Rbamni) Tab. XV, Fig. 8, 9.

9, 10, 11, 12 bom Blugelrande des weißen Roblpapilions;

13, 14, 15, bom Leibe beffelben;

16, 17, 18, 19, von den Glügeln eines andern Tagfalters;

20, 27, 28, 29, sehr große Schuppen am Leibe eines Schmetterlings mit keulens formigen Fühlhornern, den Reaumur Tom. 1. Pl. XII. Fig. 5, 6, vorgestellt hat, (Spbinx stellatarum, Rarpfenschwanz.)

21, 22, 23, 24, 25, 26, von den Fugen und Gublhornern gebachtes Schmets

ferlings.

30, von ben Bartfpigen beffelben;

31, 32, 33, große Schuppen eines Gurinamifchen Papilione;

34, eine haarfornige sehr lange Schuppe, aus dem Babelschwanze bes vorgedachsten Rarpfenschwanzes.

### IV Kupfertafel.

Die Ite Figur, das Bauchende eines weiblichen Mondbogels, wie Tab. XIII, Big, 18, 19; zwischen dem Fingern gedrückt, und von unten vergrößert vorgestellt, um die daran befindlichen Theile zu sehen.

obab, eine cylindrifde Rohre, deren Enbe der After ift; a, beffen Deffnung.

cde, ein hornartiger Ring, worinnen bie Afrerrohre als in einem Behaltniß steckt; bas Stuck d, ift jum Theil burch zween tiefe Einschnitte von dem Uebrigen des Ringes abgesondert, und dies Stuck bedeckt das weibliche Geschlechtszeichen.

A A, der legte membrandse Bauchring des Papilions, woran ber hornartige Ring in feiner natürlichen Lage bangt, und gleichsam eingeschoben ift.

Die



2a, bie benden hornartigen toffelftucke, welche ben anbein, aus bem teibe heraus, liegenden Schwanztheilen jum Futterale bienen; ben ber eten Figur find fie mit bd, bd, bezeichnet.

be, ein langes geschlungenes Gefaß, bas sich ben c, in zween Mefte cde, ede,

theilt; aus benben Aeften geht ben d, noch ein furjeres Gefaf heraus;

dfg, dfg, diese benden furzen Gefaße, die in f, wie ein Blaschen aufgetrieben find, und sich ben g, mit einer kleinen Rugel h, vereinigen, welches vielleicht eine Hos be ist.

Alle diese Theile enthalten unftreitig die Saamenmaterie, weil fie in b, mit dem

mannlichen Theile Gemeinschaft haben.

ter von sich geben. Sben bergleichen Blase findet sich auch in dem Weibchen, und ben der vorigen Figur auch mit u, bezeichnet.

In ber 5ten Figur ift ein Theil von bem Inwendigen ber Bauchringe biefer Schmetterlinge vorgestellt, um die Must.ln, womit sie gleichsam überzogen find, befier

su feben.

mm, nn, die Muffeln, fo in ben Jugen der Ringe, ale ben aa, bb, cc, hangen.

Die Ste Figur der Schwanz des mannlichen Papilions, ftark vergrößert, um die Musteln zu sehen, wodurch die benden hornartigen toffelstucke, und andere Bauchetheile bewegt werden;

aa, bie toffelftude;

no, no, p, p, vier Mufteln, wodurch diefe Theile bewegt werden,

mm, eine muffuldse hant, welche besagte Theile umgiebt, und zugleich an felbigen Theilen, und an der innern Oberfläche des letten Bauchringes bangt;

Die benben letten Figuren find burch einerlen Linfe vergrößert.

Die 7te Figur ein Nachtfalter aus einer grunen, glatten, weißgestreiften Beis benraupe.

(Die Rußelmotte Phal. Patpina). B, die großen Bartspiken am Kopfe, die gleichsam eine Schnauze formiren; 00, die benden haarichten Theile des Halsfragens, die eine Art von Ohren vorstellen; h, der flache Busch der Oberstügel; ef, der hintersste Rand dieser Flügel, der etwas ausgezacht ist.

Die Ste Figur der bergrößerte Kopf, und ein Theil des Halskragens dieser Phas idne. BB, die Bartspigen; a.b., der Stamm von einer derselben, in zween Stucke a, b, von ungleicher lange getheilt; e, ein kleiner Ausschnitt, den die Haare vorn au.

Excellent Community of the Community of

toch s s s, u. f. w. Der erfte Ring, der in a fenn follte, ist hier nicht vorgestellt; aber man kann ihn unten ben Fig. 8, seben. Ben p, ist der Schwanz, der den neunten Ring ausmacht.

In der 6ten Figur bezeichnen P P, einen Theil von dem Leibe eines Schmetterline ges, der im Begriff ift, sich aus der Puppenhulse herauszuziehen, davon ich ebenfalls nur, einen Theil c c, vorgestellt habe. Un dieser start vergrößerten Figur kaun man sehen, daß sich gewiße weiße Fäden t, die an der inwendigen Seite des kuftlochs S, der Puppenhaut hangen, allmählig aus der Deffnung des kuftlochs s, des Wogels herausgezogen haben. Es sind dies die inneren hautchen der kuftröhren des Wogels, welche das Insest ben der Berwandlung sahren läst.

In ber 7ten Figur, erscheint ein ftark vergrößertes, und gang mit Schuppen umgebenes Luftloch s, an dem ben Fig. 5, vorgestellten Papilions: Leibe.

Die 8te Jigur, ist der Leib und Halsfragen eines großen Welben-Tagfalters (Anstiopa, Pleurdse), der Tab. XXI, Fig. 8, 9, worgestellt ist. Er besteht aus neun Rinsgen, davon jeder der acht ersten auf jeder Seite ein Luftloch hat.

p, der lette Ming, der kein Luftloch bat, und fast gang unter dem vorhergehenden

Minge freckt;

ssssss, bie fieben kuftlocher ben Sig. 5:

S, das kuftloch des ersten Ringes, welches größer als die übrigen ist, und schräg liegt; es ist bas, von welchem Reaumur muthmaßt, baß es hinten am Halsfragen senn muße. Auf der andern Seite des Ringes liegt noch eins bergleichen.

C, ber halsfragen, babon man bier nur ben blogen Umrif vorgestellt bat.

Die 9te Figur, das Luftloch bes erften Bauchringes, in ger vorigen Figur mit S, Bezeichnet. Esift ftark vergrößert, und man wird darinnen eine große Bohlung o, gewahr.

Die 10te Figur, ein stark vergrößertes Euftloch vom Vordertheile des halsfras gens dieses Papilions, welches eigentlich auf dem membrandsen halfe zwischen dem Ropfe und halsfragen liegt; f, die Spalte besselben.

Die tite Figue, der Kopf und ein Theil vom halbkragen eines dergleichen Papislions, der kurz vor seiner Geburt aus der Puppenhulse genommen ist, von unten. Estisches vergrößert. Man kann daben seihen, was die benden Bartspissen an dem Papislion in der Puppe für eine tage haben. Sie liegen alsdenn noch dicht am teibe b. zwisschen den benden Bordersüßen. Der Saugerüßel t, ist hier abgeschnitten, und liegt über den Bartspissen, so daß er gleichsam auf selbigen ruhet. Man siehet also, daß die Bartsspissen nicht in den benden Hörnern der eckigen Puppen liegen. y y, die benden neufforsmigen, und stark mit haaren bewachsenen, Augen.

· Ulle

### BENEVA TO THE

By an high or the season of th

ON y Box to be 7 Shells require Monte, he has set by a state, him, box to a second one floor layer. Big to man-box to a second one oppose for although the second of the second one oppose floor although \$1.000 to second one of the second of the second of \$1.000 to second one of the second of the second of \$1.000 to second one of the second of the second of

Constant have in the highest ways before finding.

The constant has been and in Wall before the config.

The first have been upon an arrival or best year, the confidence in t

Direction of the control of the cont

Control of the Contro

Street or black or be broad or beautiful to the broad or broad or beautiful to the broad or beautiful to the broad or beautiful to the broad or broad or

Die 24ste Figur, bren, ausnehmend stark vergrößerte Schupven A B C, von ben Oberflügeln dieser Phalane, die überhaupt furz und breit sind. D E, eine Schuppe von bem Busche des Halskragens mit einem sehr langen Stiele E.

### VI. Rupfertafel.

Alle Figuren berfelben gehoren zur britten Abhanblung.

Die te Figur eine sechzehnfüßige Weibenraupe mit dren Fleischhöbern auf bem Mucken. Sie ift zu der Zeit, da sie sich zur Berwandlung anschiefte, gezeichnet, und alsbann verlieren sich die Soker.

Die 2te Figur, ber vergrößerte Schwanz berfelben, so baß er recht ins Gesicht fällt; pp, die benben hinterfusie.

Die 3te Figur, eine dergleichen Raupe in ihrer volligen Große, woran bie bren' Kleischhofter c'd e, sichtbar find.

Die 4te Figur, noch eine folche Naupe, in einer besondern, ihr aber boch fehr ges wöhnlichen Stellung. Sie sitt nur auf zwen Paar Mittelfüßen, der Schwanz und Wordertheil des Körpers, besonders der Kopf steht in die Hohe, baber sie den Namen Zickzack bekommen,

Die ste Figur, ihre Puppe.

Die die Figur, das Schwanzende derfelben mit zween hofrichten Theilen p p, woran einige Spigen find.

Die 7te Figur, die weibliche Phalanc aus dieser Puppe, wenn sie still sist. (Phal., Ziczac, das Zickjack) h, ein Schuppenbusch am innern Rande der Oberstügel; ab c, drey dunkle Streifen auf benselben.

Die 8te Figur, ber, unter ber tupe gezeichnete, und von oben vorgeffellte Salse Fragen diefer Phalane; a b, a b, zween rauche Theile wie Ohren, die auf dem Halstras gen liegen, und hier ben b b, au felbigem hangen, übrigens liegen fie ganz fren und hans gen nirgends an; t, der Ropf, den man hier nur etwas sehen kann.

Die gte Figur, einige Ener, bie biefes Beibden gelegt hat.

Die rote Figur bas Mannchen zu dem Weibchen Fig. 7; a 2, bie benden biden vauchen Borberfuße.

Die tite Figur, ein seidenes Gespinnfte eines Schlupswespenwurms, der in einer ber vorigen Raupen Fig. 3, 4, gelebt bat.

o, das toch, wo die Schlupfwespe ausgefrochen ift.

Die tate Figur, biese Schlipfwespe in ihrer natürlichen Größe; q, eine Urt von kleinem Schwanze, ben die Bohrscheibe formirt; also ein Weibchen. Der Körper hat die Gestalt einer Sichel. Er ist, nebst den übrigen, auf den folgenden Kupfertafeln vorskommenden, Ichneumons in der izten Ubhandlung beschrieben.

Die T'ite Figur, eine fechzehnfüßige Regelraupe, die fast wie die Spannmeffer geht. Sie ist hunkelgrun; abp, bren schwarze rautenformige Ruckenflecke, mit weißem Rande. tt, ein Aestchen, worauf sie figt.

Die Tate Figur, zween vergrößerte Ringe bes Raupenforpers, um die fleinen weißen Haarknopfchen, und ben breneckigen Fled abc, def, mit weißem Rande, auf ben Mittelringen, zu sehen; df bie eigentliche Fuge oder Junktur der Ringe.

Die 15te Figur, der vergrößerte Borbertheil vom eilften Ringe dieser Raupez dd, zween konische Hoker darauf; efe, eine weiße, über die ganze Rundung des Kors pers an dieser Stelle weggehende, Queerlinie.

Die 16te Figur, der vergröfferte Schwanz der Raupe, so bass er recht ins Ges sicht fallt, den man sich wie einen Thierkopf vorstellen kann. kl, kl, die benden hins terfüße; dd, die konischen höfer des eilfren Kinges, die hier wie ein Paar Ohren auss sehen; gg, zween kleine den Augen gleichende Knopfe; h, eine Art von Nase; und die Oeffnung des Afters i, stellt gleichsam das Maul vor.

Die 17te Figur, eine bergleichen, aber in den Farben etwas verschiedene Raupe, als ben Sig. 13. Diese fier ift weiß mit grunen Streifen und Fleden.

Die 18te Figur, das Sefpinnste biefer Raupe mit Megelblattern bebedt; abcd, ein Theil des frentiegenden Gespinnstes.

Die 19te Figur, die herausgenommene Puppe; t, der ziemlich spife Ropf; p, der Schwanz mit einer laugen Spike.

Die 20te und 21te Figur, ift die Phalane aus ber vorigen Puppe, und zwar Fig. 20 von der Seite; hip bren Buschel oder Bursten auf dem Halekragen und am Leibe, (Phal. N. Triplacia, ber Drenhoker.)

Die 21te Figur, derfelbe Bogel mit ausgebreiteten Flügeln, bag man die Untergflügel schen fann. roten, verschiedene bunfle Streifen auf den Oberflügeln.

Die 22te Figur, ber Wordertheil des Halsfragens des Wogels und recht im Ge-ficht vorgestellt; 99. zween Flecke, wie Augen; b, ber große Halsfragenbusch von vorn.

Die 23te Figur, eine vergrößerte, und ben 0, am Ropfe sichende Bartspige, die aus zween Theilen ob, bs, besteht.

### VII Rupfertafel.

Alle Figuren berfeiben gehoren zu ber funfzehnten Abhandlung.

Die Ite Figur, eine weiße, unter ber Erde, an den Sopfenwurzeln lebende Raus pe, bie hier aber feine von der groften ift.

Dte 2te Figur, ihre Puppe von ber Seite; t, ber Ropf; a eine Bublhornicheis be; p, ber Schwang; rsss, verschiedene Reihen kurzer Stachelfpigen.

Die 3te Figur, bas, aus Erde und Seide bestehende Gespinnfte diefer Raupe, baran bas Ende B, nicht fo genau, als bas andere A, verschloffen ift.

Die 4te Figur, dagelbe nach der tange geoffnete Gespinnfte; AB, defen benbe Enben; wovon das eine B, nicht recht verschloßen war;

CP, die Puppe in dem Gespinnste, die aber hier aus ber lage gebracht ift, weil ber Ropf C an der Seite bes Endes A, senn follte. Dies Gespinnste ist wegen seiner ungewöhnlichen lange merkwurdig.

Die 5te Figur, das ausgekommene Welbchen. (Phal. N. Humuli, die Ho-

Die 6te Figur, bas Mannchen. In benden Figuren bezeichnen bie Buchftaben

Die 7te Figur, ein Saufden Ener, Die ausnehmend flein, und von bem Beibe ben Fig. 5, gelegt find.

Die Ste Rigur, ein vergrößertes.

Die 9te Figur, ein durchs Mikroskop vergrößertes Kublhorn; ben a, hat es am Ropfe gesehen; abb, das erste Gelenke, größer als die übrigen, mit einem langen Haarbusch; c, das Ende des Kublhorns.

Die 10te Figur, ein hinterfuß bes Mannchens in feiner naturlichen Große,

Die ite Figur, berfelbe vergrößert; a, die Hufte mit einigen haaren; der eine dientliche Schentel ift wegen eines Busches sehr langer haare be, merkwurdig, die hier eine die Burfte formiren.

Die 12te Figur, ein kleiner Schmetterling von fucherother Okerfarbe mit silbers weißen dlecken, ber, wie die vorigen, wegen seiner kleinen Rablborner, und seltsamen Bestalt der hinterfuße merkwardig ist, (Phal. N. Hecta, das Punkthand.)

Die

Die 13te Figur, ber bergrößerte Ropf und halotragen begelben; aa, Die turgen Fublborner; y, ein Auge.

Die 14te Figur, ein hinterfuß diefes Bogels von der auswendigen Seite; c, die mit langen haaren p, bewachfene hufte; def, ein unformlicher Klumpen ftatt bes Schenkels und Fußblatts; h, ein Theil von einem haarbundel, wie Schuppen geffaltet, das an der andern Seite des Klumpens sigt, und hier etwas vergrößert.

Die 15te Figur, ber noch starter vergroßerte Juf von der inwendigen Seite, um das gange Schuppenbundel gehik, besto begier zu sehen. Ben a, ist die Burgel bes Fußes. Die übrigen Buchstaben bezeichnen eben die Theile als ben der vorigen Figur.

Die 16te Figur, die Saare, wie lange Schuppen ober Schaufeln gestaltet, welche bas, auf bem Juftlumpen, nach den vorigen Figuren, liegende Bundel formiren. ABCDE, funf solche, start vergrößerte Schaufeln.

# VIII Kunfertafel.

Die Figuren berfelben gehoren zur vierten Albhanblung.

Die Ite Figur, eine icone große grune Raupe mit dem Ruckenhorn, und chae grinirter Saut, auf den Pappeln und Weiden; abc, ber Kopf, der forn platt ift; b, bas Sorn auf dem eilften Ringe; de, eine weiße Streife.

Die 2te Figur, bas vergrößerte Ruckenhorn und ein Theil von dem Körper ber Raupe; abc, bas Horn von forn, weshalb man hier seine Krumme nicht sehen fann; bg f, cdc, die weiße Streife, die ben der ersten Figur mit de, bezeichnet ist, daran sich hier verschiedene konisch ziemlich hohe Knopfe zeigen; hhh, u. s. w. die Hokerchen, welche die Haut chagrinartig machen.

Die 3te Figur, die Puppe der vorigen Raupe; h, das Muckenhorn, das man auch noch an der Puppe fieht.

Die 4te Figur, die zusammengeschrunmfte Naupenhaut; h, die Saut des frums men Horns; pp, die haut von den spigen Vorderfüßen.

Die ste Figur, der ausgekommene Papilion, wenn er ftill fist; ii, ein Theil der Unterflügel, die über die obern wegstehen. (Spinx Populi, der Jahnflügel.)

Die 6te Figur, eine icone große Raupe mit einem rothen Ruckenhorn auf bem Balium.

Die 7te Figur, ein Korn von bem Unrath der Raupe, in naturlicher Große.

Die Ste Figur, bie Puppe von oben; c, das Ruckenhorn.

Die 9te Figur, das ausgekommene Beiben von oben, in feiner gewöhnlichen Stellung, wenn es in Ruhe figt. (Sphinx Galii, ber Galiumsphing).

Die Tote Figur, ein Unterflugel befielben in feiner naturlichen Brofe, bon oben.

Die 11te Figur, bas Mannchen zu dem Weibchen ber gten Figur, von unten; bas aber etwas fleiner ift, als das Weibchen.

## IX Rupfertafel.

Die te Figur, eine große samtschwarze Raupe mit einem frummen Ruckenhorn, an ber der 3te, 4te und 5te Ring. wie man ben tt, sicht, sehr dick ift. In dieser Figur fteckt der Ropf jum Theil in dem ersten Ringe, und verkurzt die benden folgenden.

Die 2te Figur, dieselbe Raupe mit ausgestrecktem Bordertheile des Korpers; fg, die benden ersten nicht so dicken Ringe; bde, die dren folgenden, sehr dicken, und aufgestriebenen Ringe; tge, dren Flecke, barunter zween wie Augen aussehen; r, das Ruschenhorn. Diese benden Raupen sind aber nicht von der grösten Art, ich habe deren noch längere und dickere gehabt.

Die 3te Figur, das mit ber Lupe vergrößerte, und in der vorigen Figur mit r, bezeichnete Born.

Die 4te Figur, ein vergrößerter Ring dieser Raupe; sp, sp, sp, verschiebes ne auf ber gangen Oberflache liegende Queerrungeln.

Die ste Figur, ein Rorn ihres Unrarfe, in naturlicher Broffe.

Die bte Rigur, Die Puppe von ber Raupe Fig. 1, 2.

t, der Kopf; c, das Ruckenhorn; ccc, dren Ringe mit einigen Reihen kurzer Stacheln.

Die 7te Figur, ein Theil von einem Ringe der Puppe; der eine Reihe Stacheln ee hat, und hier mit der Lupe bergroßert ift.

Die Ste Figur, ber ausgekommene Schmetterling von oben (Sphinx Elpenor, ber Elephantenrußel); q, ber, wie ein zugespitter Schwanz gestaltete Hintertheil.

Die gte Figur, berfelbe Bogel bon unten.

Die sote Fight, ein vergrößertes Stud vom Worderfuße; iop, der eigentliche Schenfel, ber hier breit und oval ist; ocp, das Fußblatt; c, die Fußfrallen.

Die tite Figur, chen berfebe vergrößerte Schenkel, von unten, um einen ges wifen langlichten, glatten ab, und an defen Oberende hangenden Theil a, ju feben.

 $\mathfrak{D}$ 

Die 12te Figur, zeigt diefen glatten Theil besonders, und noch ftarter vergrößert, ber auf der einen Seite p, pp, mit vielen Saaren bewachsen, und begen Absicht mir unbefannt ift; den man aber an den Borberfußen aller Papilions mit prismatischen Fuhle hornern antrifft.

Die 13te Figur, einige von biefem Bogel gelegte Eper.

Alle diese Figuren gehoren zur vierten; die folgenden aber zur fünften 216. handlung.

Die 14te Figur, eine rauche, schwarze, knopfige, rothlich und weiß gefleckte Raus pe auf den Erlen und Weiben. Ben b, zeigt sich auf dem vierten Ringe eine hohe schwarze Burfte.

Die 15te Figur, ein vergrößerter Ring diefer Raupe, von der Seite; abcde fünf halbrunde, mit Haaren bewachsene Knopfe. Auf der andern Seite hat der Ming funf eben dergleichen Knopfe; g, ein weißer Fleck; f eine von den Luftlochern, welche weiß sind.

Die 16te Figur, ein solcher noch mehr vergrößerter Knopf des vorigen Ringes, damit man daran die besondern Haare, die dem bioßen Auge wie Wolle scheinen, desto befe fer sehen kann.

Die 17te, 18te, 19te und 20te Figur, verschiedene stark vergrößerte haare die fer Raupe.

- 17, ein gang glattes Saar AB;
- 18, CD, eine mit furgen Stacheln;
- 19, EF, und 20, GH, zwen, Die wie Bolle aussehen, und viel Mebenhaarchen, oder Barte haben.

Die 21te Sigur, bie Puppe ber Raupe Fig, 14, von unren.

Die 22te Figur, ber ausgekommene Schmetterling, todt gezeichnet, (Phal. N. Rumicis, die Sauerampfereule.)

Die 23te Figur, eine bergleichen Raupe, wie Fig. 14, deren Brundfarbe aber fuchsicht ift; b, eine, auf dem vierten Ringe fiehende, Haarburfte.

## x. Rupfertafel.

Die te Figur, eine Raupe mit bem Rückenhorn, beren ganzer Leib mit schwars zen Furchen bedeckt ist, und die man auf einer Wiese gefunden hatte; a, ein hornartiger 3 2

Bleck auf bem ersten Ringe; c, die Schwanzklappe, fo ben Ufter bedeckt; p, ein hins terfuß.

Die 2te Figur, die Puppe derfelben, von der Seite, die gleichsam eine, nach bem Bauche zu gefrummte Nase t, hat; c, bas Ruckenhorn.

Die 3te Figur, der ausgekommene Vogel (Sphinx Pinastri, der Tannenpfeils shwang.)

Die 4te Figur, ein, etwas vergrößertes Flügelstuck, von der einen Seite defiels ben, von unten. Man wird baran ein Hakthen a, gewahr, worinnen ein steifes hornartis des haar p', steckt. Diesen merkwurdigen Theil haben nur die Mannchen, und seine Abssicht ist mir noch unbekannt, wie benn viele andere Arten der Nachtfalter ebenfalls damit versehen sind.

cc, ein Theil des Halsfragens; ss, ein Stud bes Oberflügels; i, ein Theil des Une terflügels. Ich habe hier nur ben Umrif biefer Theile vorgestellt, damit man das Sakchen mit feinem Haare besser feben fann.

# Diefe 4 Figuren gehoren gur vierten Abhandlung.

Die ste Figur, bas Gespinnfte einer vierzehnfüßigen Birfenraupe; 111, gewiße Schnure, womit es an ben Seiten des Glafes angehangt iff.

o, die Deffnung, welche die Raupe an einem Ende gelagen hat, bamit bie Saut p, welche fie fahren lagt, und die Puppe herausstoft, heraustommen fann.

Die 6te Figur, eine herausgenommene Puppe, welche bas Besendere har, daß sie mit einem weißen Deblstaube gepudert ift.

Die 7te und 8te Figur, ber ausgekommene Bogel, (Phal. geom. lacereinaria, ber Ciderschwanz); in ber 7ten in seiner natürlichen Stellung, wenn er still sist, und in der 8ten mit ausgebreiteten Flügeln, daß man die Unterflügel ii, seben kann. Ben cc, zeigt sich der außerliche Winkel der Oberflügel, der sich wie ein Hakhen krummet.

Die vorhergehenden Figuren, 5, 6, 7, 8, gehoren zur zehnten, und die folgenden zur eilften Abhandlung.

Die 9te Figur, ein großer brauner Birken : Scock : Spannmeffer; B, bas kleine Aeftchen, worauf er mit ben vier Bauchfußen figt.

Die tote Figur, ber vergrößerte Ropf diefer Raupe, von oben.

Die i ite Figur, das Gespinnfte berfelben, so ans Erdflumpchen, fleinen Steie nen, und verschiedenen Reiserchen bbb, besteht.

Die Tate Figur, beren Puppe, daran fich das Schwanzende mit einer langlichten : Spige p endiget.

Die 13te Figur, ber ausgekommene Bogel mit bartigen Fublhornern: ein Mann den. (Phal. geom. Albiaria, ber Nageflugel.)

Die 14te Figur, das Beibchen, in seiner gewöhnlichen Stellung, ba es die Flusgel, nach Urt ber Tagfalter, mit bem Boden perpenbifular tragt.

## XI. Rupfertafel.

Alle Figuren berfelben, außer ben vier legten, gehoren zur funften Ab-

Die 1te Figur, eine rauche knopfige Maupe: ber Saafe, oder bie Weinraupe genannt; hier aber keine ber groften.

Die 2te Figur, ber Queerschnitt eines Ringes derselben mit zehn Andpfen oder Buckeln mit haarbuscheln, auf jeder Seite funf, abcde, fghik. Ben Im, zeigt sich ber Schnitt von zween Mittelfüßen.

Die 3te Figur, ein febr vergrößertes Stud von einem Raar diefer Raupe, welthes Stacheln, und zwar ben pp, dren in einem Rreise hat.

Die 4te Figur, ein vergrößerter Knopf mit feinen Saarbufdeln.

Die ste Figur, bas Gespinnfte biefer Raupe.

Die 6te Figur, Die Puppe berfelben von oben; h, h, eine Bertiefung auf jeder Seite. Es hangt auch der Raupenbalg kl, noch hinten an ber Puppe.

Die 7te Figur, ein gelbes ausgekommenes Weibchen; man findet aber anchleben so weiße Weibchen, als das folgende Mannchen ift. (Phal. B. lubricipeda, der Glitsche fuß, der Haase.)

Die 8te Figur, das Mannchen zu dem vorigen Welbchen. Es ist weiß und schwarz punktirt. Es giebt aber auch eben solche gelbe Mannchen, als das vorige Weibs den.

Die 9te Figur; cd, ein Theil der Fublhorner von bem Weibchen Fig. 7, mit furgen Barten AB, besett.

In der icten Figur ift c d ein Stud ber Fublhorner von dem Mannchen Fig. 8, mit langen Barten AB. Bende Figuren find durch eine Linse gezeichnet.

Die Ite Figur, ber fart vergrößerte, und aus zween Saben ef, gh, bestehende Saugerußel diefer Schmetterlinge.

Die 12te Figur, eine schwarze Schlupfwespe aus einer Puppe, wie Fig. 6. Die Schlupfwespe ist, nebst den benden Schmetterlingen Fig. 7, 8, tc.t gezeichnet.

Die E3te Figur, zween weiße Schmetterlinge mit schwarzbartigen Fühlhornern, und schwarzgestecken Füßen', in der Begattung; m, das Mannchen; f, das Weibchen. Hier liegen die Flügel bes Weibchens unter ben Flügeln des Mannchens. (Phal. B. saticis, die Weibenmotte.)

Die 14te Figur, dieselben Schmetterlinge in ber Begattung von unten; m, das Mannchen; f, das Beibchen; u, die Bereinigung der benden Leiber. Hier bedecken die Flügel des Weibchens die Flügel des Mannchens.

Die 15te Figur, ein Saufchen Ener, die bas vorige Weibchen gelegt bat, und Die ein gewißer weißer trochner Schaum bedeckt.

Die 16te Figur, brey frenliegende Eyer.

Die 17te Sigur, biefelben Ener, mit ber lupe vergrößert.

Die 18te Figur, ein mit Erde bedecktes Gespinnste von einer, vom Reaumur Tom. 1, 11. 44, Fig. 5, 7, vorgestellten Raupe.

Die 19te Rigur, eine Puppe aus dem vorigen Gespinnfte.

Die 20te Figur, eine mannliche ausgekommene Phalane; bb, die braune breite Streife der Oberflügel; q, bas, hier einen breiten Gabelschwanz formirende Bauchende. (Phal. B. Crataegi, die Dorneule.)

Die 21te Figur, das Weibchen; bb, bie braune Flügelstreife; q, bas ben dem Weibchen zugerundete Schwanzende.

Die 22te Figur, ein Gespinnst, das sich ein Wurm mit beweglichem Ropfe aus eis ner Raupe der vorigen Phalanen Fig. 20, 21, aus seiner eigenen Haut gemacht hat.

Die 23te Figur, Die zwenfluglichte ausgefommene Fliege.

Die 24te, Figur, ber Ropf berfelben recht im Geficht und vergrößert.

bb, eine Urt von einem weißhaarichten Salsbande um ben hinterfopf herum; aa, bie Suhlhorner, beren jebes ohngefahr in ber Mitte ein einfaches Daar pp, hat.

Die folgenden vier Figuren gehoren zur achten Abhanblung.

Dle 25te Figur, eine schwarze Raupe, mit drenzehn großen gelben Rudenflecken, welche wegen ihrer Ruderformigen Haare merkwurdig ift.

Die 26te Figur, ein foldes vergrößertes Saar. Ben c, ftedt es im Leibe; ab, ber flache langlichte Theil, wovon es wie ein Ruder aussieht.

Die 27te Figur, Die Puppe Diefer Raupe von unten.

Die 28te Figur, ber ausgekommene Schmetterling. (Phal. N. Alni, bas Doppels felb.)

## XII. Rupfertafel.

Die neun folgenden Figuren gehoren zur funften Abhandlung.

Die te Figur, eine große schwarze Barraupe, bie Reaumur ben Marber, ober ben Igel nennt. Naturlich ist sie noch raucher, als sie hier vorgestellt ist; ss, zwen von ben weißen Luftlochern.

Die 2te Figur, ein vergrößerter Anopf berfelben, darauf die haare wie Bufdel

Die 3te Figur, eine bergleichen noch nicht vollig ausgewachsene Raupe, die sich erft noch einigemal hauten muß. Die haare sind gang grau, statt daß die audere große, schwarze hatte.

Die 4te Figur, die Raupe der iten Figur, aus ihrem Gespinnste genommen, die fest fast gang tahl ift, und nur noch einige furze haarchen hat, indem die übrigen mit eine gesponnen find.

Die 5te Figur, ein vergrößerter Knopf ber vorigen Raupe, von der Seite, mit verschiedenen kleinen warzenformigen Erhöhungen, worinnen die Haare stecken. Einige Wars zen haben die Haare noch.

Die 6te Figur, das Gespinnfte einer folden Barraupe, ale ben Sig. 1.

c, die durch bas Gespinnste durchscheinende Puppe; p, die abgestreifte Raupenhaut.

Die 7te Figur, die aus bem Gespinnste genommene Puppe, von ber Seite; Psein Bundel fleine Safchen hinten am Schwanze.

Die 8te Figur, bas ausgekommene Mannchen mit etwas ausgebreiteten Oberfide geln, um die untern beger ju seben. (Phal. B. Caja, der Bar.)

Die Ste Figur, bas Beben dazu, wenn es ftill fint, und die Flügel wie ein zus gerundetes Dach trägt; t, eine Urt von Karminrothen Toupe' zwischen dem Kapfe und Halsfragen.

Die neun folgenden Figuren gehoren zur fechsten Abhandlung.

Die Tote Figur, eine gelbe außerordentlich rauche Erlenraupe mit brey fleinen schwarzen Saarburgien.

Die 11te Figur, eine bergleichen noch größere Raupe, bie man auf einer Sahlweis be gefunden hatte, und an der man die dren schwarzen Burften nicht mehr erblickt, t, der Ropf; p, der Schwanz.

Die 12te Figur, noch eine bergleichen fehr junge Raupe mit den bren schwarzen Burften abc.

Die 13te Figur, ein vergrößertes Burstenhaar. Ben b, steckt es im Leibe; bas andere Ende a, aber ist viel dicker, und endigt sich gewißermaßen, wie ein Spieß.

Die 14te Figur, die Raupe Fig. 10, aus dem Gespinnste genommen, die bennahe ganz tahl geworden, weil sie die übrigen haare in die Seide, woraus es besteht, mit eins gesponnen hatte.

Die 15te Figur, bas Bespinnfte biefer Raupe.

Die 16te Figur, eine Puppe bon diefen Raupen.

Die 17te Figur, der ausgekommene Bogel. (Phal. Noch. leporina, der Aber-

Die 18te Figur, ABCE, vier Schuppen seiner Oberflügel, die nicht einerlen Ge-

#### XIII. Rupfertafel.

Alle Figuren berfelben gehoren zur fechsten Abhandlung.

Die 1te Figur, eine lange gelbe, blau und schwarze Rauve vom Storchschnabel, Die ich die Wiesen-Livrenraupe genannt habe: (bie Rrautringelraupe, castrenfis.)

Die Die Bigur, ihr Gespinnste; 2b, bas eigentliche Gespinnste, bas aber noch eine loofe Spulle ce, um fich hat.

Die 3te Figur, die herausgenommene Puppe; t, ber Kopf; taa, das schmale Brustsiuck; apa, der lange hinterleib.

....

Die 4te Figur, das ausgekommene Schmetterlingsweibchen von oben; ben dd, treten die Unterflügel vor den obern vor; u, das Schwanzende. (Phal. B. castrensis, der Lagervogel.)

Die 5te Figur, berfelbe Bogel von unten; u. ber bide Bauch.

Die Ste Figur, das Maunchen, so viel fleiner als das Weibchen, und an Karben auch verschieden ist; dd, die auswendige Seite der vortretenden Unterflügel, wie ben Wibchen.

Die 7te und 8te Figur, bunkelgelbe, fcmarz gefledte, gefellige Raupen auf Den Bach Weiben und Sichen, Die hier noch jung find.

Die 9te Figur, eine folde Raupe in ihrer gewöhnlichen Stellung, daß fie ben Schwanz bq, in die Sobie-ftellt.

Die 1ote Figur, bren vergrößerte Ringe berfelben, von oben; ab, ab, cd, Reihen schwarzer Flede.

Die 11te Figur, ein Weidenblatt, worauf fich eine kleine Gesellschaft dieser Raus pein ab, befindet.

Die 12te Figur, der vergrößerte lette Ring einer folden Raupe, um die benbeit Nachfdileber 00, ju feben.

Die 13te Figur, ein ftart vergrößertes Saar von diefen Raupen, das man hier nur gur Salfte fieht, und noch einmal so lang ift.

Die 14te Figur, eine foldte vollig ausgewachsene Raupe, als Fig. 7, 8, 9. Ben Fig. 13, Cab. I, ist sie noch natürlicher vorgestellt.

Die 15te Figur, ein überans ftarf vergrößertes Saar berfelben; A, beffen Enbe.

Die 16te Figur, die Puppe von der Raupe Fig. 14, hinten mit einigen Spigen c.

Die 17te Figur, das vergrößerte Schwanzende berfelben, mit vier Spigen cd, daran.

Die 18te Figur, ein ausgekommenes Weibchen, von der Seite, wenns still fict. (Phale B. Bucephale, der Mondvogel.)

Die 19te Figur, dafielbe von unten. Das Mannchen bat gleiche Barben.

Die 20te Figur, ein durch die tupe vergrößertes Fuhlhorn vom Maunchen mit fur-

Die 2 te Figur, funf, fart vergrößerte Gelenke eines folden Buffhorns; bhh, Baarbufdel, woraus die Barte besteben.

## XIV Rupfertafel.

Die Figuren berfelben gehoren noch zur fechsten Abhandlung.

Die ite Figur, eine dunkelgelbe, halbrauche Raupe, beren Seitenhaare unters warts gebogen find; ttt, dren fleischichte Unhange, worinnen die haare stecken; c, eine rundlichte Erhöhung bes eilften Ringes.

Die 2te Figur, dieselbe Raupe von unten, wo sie schwarz ist; iiii, die memb brandfen Mittelfuße; p, die hintersten.

Die 3te Figur stellt ben zweeten und dritten Ring berfelben vergrößert, und von unten vor; cc, bas Schwarze berfelben; tttt, die fleischichten haarichten Seitenanhans ge; bbb, weiße haartoupees, die unter dem Bauche zwischen ben Ringen sigen.

Die 4te Figur, biefelbe Maupe in einer besondern Stellung, da fie den Leib auf eine ganz verschiedene Urt, wie andere Naupen, in einen Zirkel zusammen rollt. Sie richtet namlich den Kopf in die Hohe, und drebet ihn sammt dem Korper so nach dem Schwanze zu, daß der Bauch auswärts zu stehen kommt, und deshalb die Füße beutlich zu seben sind.

aaaa, die feche fpigen Borberfuße; mmmm, die acht Mittelfuße;

p, die benden Dachfchieber.

Die 5te Figur, das Gespinnste dieser Raupe, inwendig mit einer weißrothlichen Materie gepudert.

Die 6te Figur, die herausgenommene Puppe, deren Bruftfiud und Ringe mit verschiedenen turzen Saarchen bewachfen find.

Die 7te, Ste und 9te Figur, dren Schmetterlinge dieser Raupen, in verschiedes nen Stellungen; Fig. 7, ein Mannchen von oben, Fig. 8, von unten. (Phal. B. ilicifolia, das Stechpalmenblatt.)

Die 9te Figur, ein Weibchen von der Seite; t der Kopf; c der halbfragen; d, ein Minkel des Oberflügels; p, ein Theil des jusammengerunzelten Unterflügels. Ben allen brenen stehen die Unterflügel weit vor.

Die 10te Figur, ein Unterfingel, befonders vorgestellt; bi, die auswendige Seite, die aber die Oberflügel hertritt; c, die inwendige Seite.

Die 1 te Figur, vier Eper von dem Beibehen Big. 9.

Die 12te Figur, ein folches vergrößertes En; p, der schwarze Punkt an einem Ende.

Die 13te Figur, ein Raupennest an einem Aesteben, von rauchen Raupen, die auf dem S. Lucas Holy (Padus, Wogelkirschen), und auf den Pflaumenbaumen in Gesfellschaft leben.

Die 14te Figur, eine folche noch nicht ausgewachsene Raupe.

Die 15te Figur, Diefelbe in ihrer gehorigen Große.

Die 16te Figur, zween vergrößerte Ringe berfelben, woben man feben kann, wie die haare auf dem Rorper figen.

Die 17te Figur, eine Puppe berfelben Raupe, von der Seite; a, eine Art von fcharfer Raute am Bruftftud; p, die Ropffpige; d, der Schwanz.

Die 18te Figur, dieselbe Puppe von unten; tt, zween legelfdrmige Seitenknopfe. Die Raupe pflegt sich als Puppe in einem seidenen Gurtel, der hier aber nicht mit vorges stellt ift, aufzuhangen.

Die 19te und 20te Figur, der ausgekommene Tagfalter; Fig. 19, wie er, wenn er still sigt, die Flügel dem Voden senkrecht trägt; Fig. 20, ausgebreitet. Er hat just solche Farben, wie hier im Kupfer: weiß, und schwarze Flügeladern, und geht auf sechs gleichen Füßen. (Pap. D. C. Crataegi, der beutsche Weißling.)

# XV Rupfertafel.

Die folgenden eilf Figuren gehoren zur britten Abhandlung.

Die 1te Figur, eine fechzehnfüßige, glatte, grune Raupe, mit chagrinartiger Saut, auf den Faulbeccen (Frangula).

Die 2te Figur, ein vergrößerter Ring berfelben, ber fich gleichsam in feche andere theilt; s, das kufcloch.

Die 3te Figur, ein Queerschnitt vom Korper ber Raupe, um ju feben, bag ber Bauch ad c, febr platt; ber Rucen hingegen ab c, vollig girkelrund ift.

Die 4te Figur, AB, eine Bertifal-Flache, wo fich die Raupe jur Berwandlung angehänget hat; p, ein Sügelchen Seide, worinnen fie fich mit ben hinterfüßen eingehäfelt hat; I, der um fie herumgehende Burcel, worinnen die Raupe hangt. Bepbe Enden defe selben ftoken jusammen, und hangen an einem Orte a.

X 2

Die 5te, bte und 7te Figur, die Puppe der Raupe in verschiedenen Stellungen; Fig. 5, von der Seite, wie sie im Gurtel hange a; und mit dem Schwanze p, in das Klumpchen Seide eingehakelt ift. Ben der bten Figur, liegt sie noch von der Seite, aber horizontal, und Fig. 7, von oben.

t, die fegelfornige Ropffpige;

c, ber Budel bis Bruftflude;.

ee, gwo ecfige Seitenerhohungen beffelben.

f, fg, die Flügelscheiden, wo die Flügel viel Raum einnehmen, und unter bem Bauche eine Art von Sacke formiren.

Die 8te und ste Figur, der Zitrongelbe Papilion aus ber vorigen Puppe, und zwar ein Mannchen. Fig. 8, wenns still sist, und die Flügel dem Boden senfrecht trägt, folglich kann man hier die Unterseite der Flügel sehen. (Pap. Rhamni, der Zitronenpapilion.)

a, die Sublhorner, die bier fo dicht neben einander liegen, daß fie gleichfam ein Saben

h; ein haarbufd vorn auf bem Ropfe.

In der Sten Figur, mit ausgebreiteten Flügeln; a. b. eine Winkelspite, die jes der Flügel formirt. Er hat sechs gleiche Fufe.

Die 10te Figur, ein Unterflügel dieses Papilions von unten; ben c, hangt er am Salskragen.

e, ein Ausschnitt, ber aus zween Salbzirkeln ef, eg, beftebt.

egh, ein Theil bes Flugels, ber fich frummt, und fich um ben Untertheil bes leibes formt.

Die 11te Figur, ein vergrößertes Fühlhorn defielben; a, defien Burgel; b, ber länglichte Knopf, womit siche endiget.

Die vier folgenden Figuren gehoren zur fiebenten Abhandlung.

Die 12te Figur, eine rauche Raupe, mit halb schwarz, und halb weißen Burften, "wie auch mit Haarbufden, und schwarzem Leibe.

bbb, funf Mudenburften;

CC, zween Saarbufchel, die wie zwen Sorner aussehen;

9, ein Bufch, ober Burfte auf bem vorletten Ringe.

Die 13te Figur, eine Puppe von diefer Maupe, oben fehr haaricht; p, eine legele formige Schwanzspige.

Die 14te Figur, bas Gespinnste bieser Raupe, so aus Gribe und den haaren derfelben besteht; fff, die Blatter, die sie von der andern Seite bedecken.

Die Iste Figue, ber Schmetterling derfelben, ein Minnchen mit bartigen Juhl hornern, wenn er still sitt; h. ber Haurbuschel bes Halokrageng; i. ein anderer Busch auf dem Rucken. (Phal. B. fascolina, ber Buschelraupenvogel.)

# XVI Rupfertafel.

Die folgenden feche Figuren von den Würmern und Schlupfwespen gehörent zu der siebenzehnten; die übrigen aber von der Raupe und den Schmetterlingen zur siebenten Abhandlung.

Die Ite Figur, AB, eine bergleichen Raupe, als Tab, 14, Fig. 14, 15, die just wendig viel Wurmer beherbergte uu, die hier an den Seiten herauszukommen bemubet find.

Die ate Figur, ein folder vergrößerter Wurm; der Ropf t; und der Schwang p-

Die 3te Figur, ber vergrößerte Burmfopf, daß er recht ins Auge fallt; m, eine Art von Barge, Die hier das Spinnwerkzeug ju fenn scheint.

Die 4te Figur, der Ropf und erfte Ming von der Seite, ebenfalls noch vergrößert; Im, zwo Urten von Lippen, wozwischen eine Fleischwarze liegt t, die wie das Spunnwertszeug aussieht; s, der heraushängende Faden.

Die 5te Figur, die Gespinnste biefer Burmer, unter einer allgemeinen Seibens bulle.

Die 6te Figur, AB, zwo ausgekrochene kleine Schlüpswespen. Die eine A, tragt die Flügel hoch, als wollte sie gleich auffliegen; die andere B, hat sie niederliegen, und alsdenn stehen sie dem Boben parallel:

Die 7te Figur, eine schone gelbe Burffenraupe, mit einer Art von rothen Pinsfel, auf bem eilften Ringe.

Die 8te Figur, der Obertheil eines Minges mit einer Burste abcd, von vorn, die aus zwen besondern Bundeln ab, besieht, welche oben ben cd, in eine zusammens geben.

Die 9te Figur, das Gespinnfte diefer Maupe.

Die 10te Figur, die herausgenommene Puppe.

Die 11te Figur, der ausgekommene Nachtfalter, ein Beibchen, so hier fillsigend porgesiellt ift, und die Sublhorner unter den Flügeln verstedt hale; A, der Kopf; BC.

die zween fehr haarichten Borderfuße; D, ber Schwanz. (Phal. B. pudibunda, ber Ropfhanger.)

Die 12te Figur, bas Manncben, gezeichnet, als ob es gienge; EE, die Juhlhors ner; F, ein burft niormiger Bufch auf bem Halekragen.

Die 13te Figur, ein vergrößertes Rublhorn von diesem Mannchen; GH, der Stamm; IK, die Barte, welche an ber Seite K hier kurzer fin., weil man sie nur im Profit sieht.

Die 14te Figur, GH, ein ffart vergrößertes Stammftud bes borigen Bublhorns mit vier Barten IKLM, deren jeder fich mit dren Stachelfpigen auanbc, endiget.

Die 15te Figur, ein Fublhorn des Weibchens Fig. 11; GH, der Stamm; IK, die Barte, die hier weit fürzer, als ben dem Mannchen find. Ben H, hat das Juhlhorn am Ropfe geseichne. Diese Figur ift nach eben der Große, als die 13te gezeichnet.

In der 16ten Figur, GH, ein Stuck des vorigen Fuhlhorns; IK, dren Barte, die sich mit Stackeln aus, bbb, cc, endigen. Diese Figur ist durch eben die Linse, als Big. 14, vorgestellt.

Die 17te Figur, eine ftark vergrößerte Bartspike am Ropfe bieses Papilions; ben D, hat sie am Ropfe gesessen; A, das oberste Ende, welches wie eine glatte Warze ges stattet ift; BC, die Seiten berselben.

Die 18te Figur, der vergrößerte Saugerußel, der aus zwen dunnen Studen EF, GH, bestehet, die hier aber aus einander liegen.

Die 19te Figur, das noch ftarter vergrößerte Enbe eines diefer Studen mit fleis nen Spigen ben K.

Die 20te Figur, dren langsticlichte Schuppen vom Halskragenbusche des Manns dens, ben Fig. 12, mit F, bezeichnet: stark vergrößert; LR, NI, PS, der Körper der Schuppen; RM, TO, SQ, ihre lange Stiele.

Die 21te Figur, das Gespinnste eines solchen Schlupfwespenwurms, ber in einer bergleichen Raupe, als ben Fig. 7 gesteckt hat, das er sich aus seiner eigenen haut gemacht bat.

Die 22te Figur, die ausgekommene zwenflüglichte Fliege.

#### XVII Rupferrafel.

Die Figuren berfelben, außer den vier legten, gehoren zur 7ten Abhand-

Die tte Figur, eine rauche Maupe mit vier Ruckenburfien, und sieben Buschen, aa, d, ce, ec. Sie ift auf den Pflaumen: Weiben ; und andern Baumen sehr ges mein.

Die 2te Figur, eben dergleichen Maupe, die aber an den Seiten vier Bufche mehr, als die andere hat ff, gg.

Die 3te Figur, ein burch die Lupe vergrößerter Haarbusch, ber auf einem Buckel fieht t.

Die 4te Figur, ein unter dem Mikroskop vergrößertes haar dieses Busches Fig. 3, welches wie eine Feder gestaltet ift, und viele Barte hat, die oben an der Spige bes Haars länger find a p.

Die 5te Figur, ein haar von benen, die am ganzen Korper der Raupe zerfireuck berumsiken.

Die bte Figur, ein haar aus den gelben Dluckenburften.

Die 7te Figur, ein haar aus den benden gelben Bufchen, in ber ten Figur mit

Diese vier Saare find burch einerlen Linfe vergrößert.

Die 8te Figur, der neunte und zehnte vergrößerte Ming des Raupenkörpers; rr, zwo rothe, flaschichte und bewegliche Warzen, welche die Raupe nach ihrem Gefallen hoch und niedrig machen kann; i, eine gelbe Streife; et, zween gelbe Flecke. Auf diefen Rinsgen sieden Kinopfe mit langen Haaren.

Die 9te Figur, ein Gespinnste der Raupe Fig. 1, das aus Selbe, und unterges mengten haaren derselben besteht. Das Gewebe ist so dunn, daß man die Naupe darunster: kannisliegen sehen;

Die 10te Figur, die Puppe derfelben von oben, woraus ein Manuchen kommen

Die 11te Figur, die bergrößerte Puppe von unten; yy, die benden Augen; nn, die Fuhlhornersucterale, die hier viel Daum einnehmen; aa, die Flügelscheiben; p, eine steife Schwanzspise.

Die 12te Figur, eben dergleichen Puppe, woraus aber ein weiblicher Papillon Kommen soll, in inrer nathrlichen Große; b, der Ropf; a2, die Flügelscheiden, die sehr klein sind, der Bauch ist desto dieker.

Die 13te Figur, das aus der Puppe Fig. 10, ausgekommene Manuchen; ii, die benden langen rauchen Borderfuse. (Phal. B. antiqua, der Sonderling)

Die 14te und 15te Figur, bas Beibenen mit fehr fleinen, oder Stumpelflügeln, ben F.3. 14, vergrößert, ben 15, aber in seiner natürlichen Größe.

aa, die fleinen Oberflügel, unter welchen die noch fleinern Unterflügel liegen; bb, die Fühlhorner; ff, eine haarfranze vom festen Bauchringe; p, der After.

Die 16te Figur, ein Saufden Ener, die dies Beibden gelegt hat.

Die 17te Figur, ein foldes vergrößertes En, von oben, oder deffen oberftes Ende, welches bem Auge entgegen ficht; C, eine braune Soble in der Mitte.

Die 18te Figur, baffelbe En von ber Seite; c, die braune Sohle mit einem braunen Birfel aa, bas Uebrige ber Eper ift weiß.

Die vier folgenden Figuren gehoren zur eilften Abhandlung.

Die 19te Figur, ein sehr großer Stockspannmeßer, ber wie ein trocknes holze ftockben aussieht; und hier als auf einer Seite liegend vorgestellt ist; h, ein tiefer Eine schnite oben am Ropfe; pp, die spissen Borderfuße; m, die hautigen Mittelfuße; a, die Hinterfuße; q, eine kleine Schwanzspisse, welche die Anhange der benden hintersfuße formiren; Ino, die dren letten Ringe des Rorpers, die gegen die vorigen sehr kurz sind.

Die 20te Figur, ber vergrößerte Kopf, und bie bren ersten Ringe ber Raupe von unten; bahab, oer Kopf; ber Ausschnitt h, formirt hier gleichsam zwen Horner aa, pp, qq, rr, die sechs Vorderfuße, welche die Raupe hier krumm und an den Leib gezos gen halt.

Die 21te Figur, Die Puppe dieses Spannmeffers; p, eine lange Schwanzspige,

Die 22te Figur, der Bogel aus dieser Raupe, nach dem Tode gezeichnet, wess halb seine Flügel nicht in ihrer natürlichen tage sind. (Phal. geom, Betularia, der Birs Kenspanner.)

#### XVIII Kupfertafel.

Die sieben erften Figuren berfelben gehoren zur siebenben Abhanblung.

Die te Figur, eine weißliche, schwarz gestreifte, Raupe mit zwo fuchsrothen Ruckenbursten, und einer bergleichen auf dem vorletten Ringe. Der zweete Ring hat zween Buschel, wie horner. Sie lebt auf den Birken.

Die ate Figur, zwen Birkenblattflucken, welche fie zusammengezogen, und fich bazwischen ein Gespinnfte bereitet hat.

Die 3te Figur, die Puppe barinnen.

Die 4te und 5te Figur, das ausgehommene Schmetterlingsweibchen, ben Fig. 4, von oben, mit etwas ausgebreiteten Flügeln, ben Fig. 5, von der Seite, in seiner natürlichen Lage, wenns still sist. (Phal. B. Coryli, die Haselmotte.)

Die 6te Figur, ein Sanfchen Ener, fo bies Beibeben gelegt bat.

Die 7te Figur, ein vergrößertes En. Es fleht, wie ein geriefter Knopf eigents der wie ein zerdrücker Regel aus, auf dem viele Kanten oder Schnure, und verschiedens Queerrinnen liegen; bb, der Grundtheil defielben; p, seine Spige.

Die folgenden Figuren gehoren zur achten Abfandlung.

Die 8te Figur, eine schone schwarze, orangerdthlich gesteckte Raupe auf der Fetts benne (Sedum Telephium.)

Die 9te Figut, dieselbe Raupe im Bogen, und von oben, damit man die bendent Reihen rothlicher Slecke sehen kann; cc, ein doppeltes fleischichtes Horn, so sie vorn aus dem ersten Ringe herauszustecken pflegt.

Die 10te Figur, derfelben Puppe von der Seite, die aber nicht edig, sondern kegelformig ift, obgleich ein Lagfalter herauskonunt; p, das unten etwas gekrummte Schwanzende.

Die 11te Figur, biese Puppe von unten; 22, zwo rundlichte Burften, die dem Bordertheile des Korpers das Ansehen eines Bierecks geben. Bloß in Absicht dieser ben Erhöhungen scheint die Puppe mit den eckigen übereinzukommen; pp, die abgestreifte Haut, die gemeiniglich am Schwanzende hangen bleibt.

Die 12te und 13te Figur, ber Tagfalter aus biefer Raupe. Linne nennt ibn Alpicola, als der sich an hoben Dertern, auf den Bergen', auf den Alpen aufzuhalten pfiegt. Ben ber 12ten Figur, mit ausgebreiteten Flügeln, ben der 13ten, bem Boden parallel, v. Geer Inf. IV. Qu.

Daß man fie unten schen kann; p, ein hornartiges Stud, so er hinten hat, zu befien Beschreibung ich jest aber keine rechte Gelegenheit gehabt habe. Schr schone Bogel! (Pap. H. Apollo, der deutsche Apollo.)

#### XIX Rupfertafel.

Die Figuren berselben gehoren zur achten Abhandlung.

Die Ite Figur, eine fcone große Raupe mit rosenrothen Rnopfen, auf den Zache und Sablweiden; tr, die Andpfe des letten Minges.

Die zte Figur, chen bergleichen Raupe, aber grun, mit oraniengelben Andpfen, im Birtel zusammengerollt.

Die 3te Figur, ber burch die Lupe vergrößerte vierte Ring berselben. Man wird hier nur vier Anopfe gewahr, weil die andern benden auf der andern Seite sigen; priein Theil ber Runzel, die langs dem ganzen Körper heruntergeht; s, ein Lustloch; et, zween Anopfe; nn, ein schwarzer Zirkel, womit die Anopfe unten eingefaßet sind; m, die kurzen Stacheln an einigen Anopfen; 1111, lange Stacheln wie Haare, auf den ans dern Anopfen.

Die 4te Figur, eine bergleichen größere Raupe, die sich aber noch nicht zum lettenmal gehäutet hat. Dann hat sie noch verschiedene Flecke an sich, die aber nach dies fer Hautung vergeben. Die Knöpfe sind auch noch ganz schwarz.

Die 5te Figur, eine Puppe biefer Raupen; Clange steife, frumme hinten sittens

Die bie Figur, aa, das Schwanzende derfelben, febr vergroffert; pp, die hornartigen Stacheln daran.

Die 7te Figur, der mannliche Nachtfalter daraus, der kleine Pfau des Reaus mur; (Phal. Att. pavonia minor, das kleine Nachtpfauenauge). aa, die zwen schof nen Fuhlhorner mit Federbarten.

Die 8te Figur, bas Weibchen mit ausgebreiteten Flugeln, defien Farben biel hels fer, als ben dem Mannchen find; aa, die Suhlhorner, bie nur kleine Barte haben.

\*) Ich habe auf dieser Rupfertafel nach Fig. 5, noch einige Zeichvungen bepgefügt, die sich auf gewise Umftande ben dem Einspinnen und Verpuppen bes Inselts, im alen Quartal S. 50 Anni. bestehen.

Fig. 5 a, bas gange Gefpinufte ber Ranpe, mo bas außere über bas innere megtrit.

Fig. 5 b, bie eigentliche Fifdreuse bes in-

Fig. 5 c, Die Flache begelben, wie die Saben in einen Mittelpunkt jufammenlaufen.

Fig. 5 d, der tich durchdrangende Bogel, damit der Saft in die Flugeladern gedruckt werde. G. Die gte Figur, ein sehr ftart vergrößertes Fublhorn bes Mannchens; 2, wo ce am Ropfe figt; t, bas Ende; bb, die Barte ber einen, cc, der andern Seite.

Die tote Figur, zwen Gelenke des vorigen Gublforns, gang ungemein vergrisfert; AB, die benden Barte an jeder Seite eines jeden Gelenkes.

Die Itte Figur, ein Suhlhorn des Beibebens, eben fo als ben Big. 9 vergrds Bert; a, der Anfang; t, bas Ende deffelben mit febr fargen Barten.

Die 12te Figur, zwen Gelenke deffelben, durch eben bie linfe, als ben Fig. 10 vergrößert. Jedes Gelenke hat nur zween Barte AB, auf jeder Seite eine.

## XX Rupfertafel.

Die folgenden zwolf Figuren gehoren zur neunten Abhandlung.

Die tte Figur, eine Dornraupe auf den Megeln und Ruftern, welche Realts mur die zwenfarbige (Bedaude) nennt. Bon a bis b, ift sie dunkelgelb oder Oferfarbe, von b bis c, oben weiß; d, ein weißer Fleck auf dem legten Ringe, dergleichen sich auch auf der andern Seite findet.

Die 2te Figur, ber vergrößerte Ropf berfelben, der wie ein Ragenkopf aussiehts so, zween dornichte Knopfe, die gleichsam zwen Ohren vorstellen; e, ein Ausschnittoben auf dem Ropfe; yy, die Augen; bb, die benden kleinen Fresspissen; a, das Maul; beb, das dreneckige Stuck vor dem Kopfe mit hellbraumem Rande.

Die 3te Figur, eine vergrößerte Dornspige dieser Raupe; t, die Spige derselben; a, der Anfang; ce, fleine Seitendornen, ober Mebenaste am Stamme des Dorns.

Die 4te Figur, ein Queerschnitt vom Ringe berfelben, woran die Mittelfüße siten ii, man tann baran sehen, in welcher Ordnung die steben Dornen auf jedem Ring ge stehen; f, ein Dorn von der Mitte bes Rudens, eec, u. f. w. die sechendors nen. Der mittelste f, sitt nicht mit ben übrigen in gleicher Queerlinie.

Die ste Figur, 11, ein Zweigstücken, woran fich die Raupe mit den hinters füßen und niederhangendem Ropfe jur Berwandlung aufgehangen bat; h, ein Klumps den Seide, worinnen fie fich mit dem hakchen der hinterfüße eingeklammert hat; ab, die fünf ersten Ringe, welche die Raupe frumm halt.

Die 6te Figur, die edige Puppe derselben, am Schwanze hangend, und von der Seite; m, ein Klumpchen Seide, worinnen sie mit dem Schwanze I, hange; eine Ers hohung C, auf bem Halekragen, welches gleichsam eine Nase vorstellt; i, eine starke Bertlefung zwischen dem Bauche und bem Bruftstud.

5 2

Die 7te Figur, dieselbe Puppe von oben; m, bas Rlumpchen Seibe, worins nen der Schwanz I, hangt; aa, zwo fegelformige Spigen, wie Horner am Ropfe; dd, die starten Vertiefungen ber Flügelscheiden; efg, fegelformige Spigen baran; h, die Bauchringe.

Die 8te Figur, das vergrößerte Bordertheil biefer Puppe, um die benben Horner aa, zu sehen, die inwarts gehogen sind, und gleichsam zween halbe Monde formiren; jedes horn hat einen kleinen kegelformigen Unhang bb.

Die 3te Figur, ein Tagfalter aus der vorigen Puppe. Er ist hier so vorgestellt, als wenn er still sist, und seine Flügel bem Boden senkrecht trägt, so daß ein leerer Raum ab, zwischen ben Ober und Unterstügeln ist. Er fann nur auf den vier Hinterfüßen gehen, davon die auf der einen Seite mit ii, bezeichnet sind; die benden Worderfüße die dicht unter dem Halskragen sigen, sind kurze rauche Pforchen. (Pap. N. C-album, das weiße C.)

Die 10te Figur, ber vorige Papilion mit ausgebreiteten Flugeln, daß man fie von oben feben tann.

Die tite Figur, ein ftark vergrößerter Borderfuß defielben, der mit vielen haaten bewachsen ift, und wie ein Palatin aussieht; cip, die dren Theile diefes Fusies, das von das Stuck c, am halskragen hangt; die benden andern aber ip, find eigentlich die, so den Palatinen gleichen.

Die12te Figur, ein vergrößerter Juf vom zwenten Paare dieses Papilions; c, bie Bufte; i, ber Schenkel; p, das sich mit vier hakten oo, endigende Lugblatt.

Die folgenden Figuren gehoren zur eilsten Abhandlung.

Die 13te Figur, ein Schmetterlingeweibchen mit fleinen Flugeln von einer Spannraupe auf den Pflaumenbaumen; aa, die Ober bb, die Unterflugel.

Die 14te Figur, ber Obertheil von der Puppenhulse, die der Vogel verlagenhat. Er muß das Bruststuck sprengen, wenn er heraus will, welches ihm denn eine große Deffnung b, verschafft.

Die Iste Figur, a, bas von ber Puppe abgezogene Bruftftud.

Die iste Figur, der vergrößerte Kopf des Wogels Sig. 13; ab, der Saugeruffel; de, ein neufdrmiges Auge; ff, Stude von abgeschnittenen Suhlhdrnern.

Die 17te Figur, ABCDEFGHIK, verschiedene vergrößerte Schuppen vom beibe, und von den Fligeln dieses Schmetterlinges.

Die 18te Figur, bren vergrößerte langlichte Schuppen von benen, welche am binterften Rande der Flügel eine Franze formiren.

Die 19te und 20te Figur, Ener dieses Schmetterlings; ben Fig. 19, in ihrer naturlichen Größe; ben Fig. 20, aber vergrößert.

# XXI Rupfertafel.

Die Figuren berfelben, außer ben dren letten gehoren zur neunten Abhandlung.

Die ite Figur, eine schwarze, oraniengelb gesteckte Dornraupe auf ten Zachweis den, die aber noch nicht recht ausgewachsen ist.

Die 2te Figur, EE, zween vergrößerte Dornen berselben; ce, fleine Erhöhuns gen baran. Diese Dornen sind gan; glatt, ohne Nebenästehen, und man wird daran nur einige Haarchen gewahr.

Die zte Figur, vie vorige, aber vollig ausgewachsene Raupe, deren Rudenfles

Die 4te Figur, ein vergrößerter Dorn derfelben, der nur haarden an sich hat, außer daß sich ben C, eine kleine Mebenspige zeigt; b, das spige Ende des Dorns.

Die zte Figur, ein Dorn von diefer Raupe, der am Ende gegabelt ift bb, es

Die Ete und 7te Figur, Puppen von dieser Raupe; ben 6, hangt eine, wie ges wohnlich, an einem Aestchen aa, fast sieht man sie von oben; cc, am Ropfe gleichsam zwen Sorner.

Die 7te Figur, die Puppe von der Seite; n, eine Erhöhung, wie eine Dase; pp; die kegelformigen Ruckenspitzen.

Die Ete und 3te Figur, die Tagfalter aus diesen Puppen; (Pap. N. Aneiopa, der Trauermantel.) Der ben 8, mit ausgebreiteren Flügeln; ben 9, aber von unten mit geschloßenen Flügeln; tt, zween große weiße Flecke auf den Oberflügeln; aa, pp, die eckigen Unhänge am hintersten Rande der Flügel; ii, zween Füße von denen vieren, mit welchen der Papilion geht; das dritte Paar find rauhe Pfotchen. Diese Papilions sind sehr schon, ihre Flügel sehr dunkelbraumiothlich, mit einer breiten weißen Streife bordirt, und oben liegt eine Reihe blauer Flecke in einem schwarzen Felde.

Die drey folgenden Fizuren gehören zur zwölften Abhandlung.

Die rote Figur eine grune fechzehnfufige Birfenraupe, beren Mittelfufe pstq. von ungleicher Größe find, und die wie die Spannmeßer zu gehen pflegt.

Die 11te Figur, die nouliche Raupe, wenn fie geht, und mit dem Rorper einen Buckel macht; q, das vierte Paar Mittelfuße.

Die 12te Figur, die pier vergrößerten Ringe berfelben, woran die acht membras nofen Mittelfüße hangen; p, ein Fuß vom ersten Paar; s, einer vom zwenten; t, eie ner vom britten; q, einer vom vierten. Man sieht es deutlich, daß sie von ungleicher Größe sind.

aa, eine gelblichweiße Streife vom Ropfe bis jum Schwange;

bb, cc, noch andere dunkelgrune Ruckenstreifen, mit weißem Ranbe.

Die Phalane von diefer Raupe habe ich nicht gehabt.

#### XXII Rupfertafel.

Die Ite und 2te Figur, swo schwarze Dorn : Megelraupen, die auf seber Seite eine Reibe, langs heruncergehende zitrongelbe Striche haben; ben Fig. 1, hat die Maus pe den Leib etwas zusammengezogen; die andere, Fig. 2, streckt ihn zum Geben aus; a, der erste Ring ohne Dornen.

Die 3te Figur, der vergrößerte Kopf einer solchen Raupe, daß er recht ins Aus ge fällt; pp, Spigen, die sich in haare endigen, womit sie besetzt find; c, ein Aussschnitt, oder eine Bertiefung oben am Kopfe.

Die 4te Figur, eine eckige Puppe biefer Raupe, die mit dem Schwanze an einem Aestchen b, hangt; cc, die beyden kurzen, dicken, flumpfen, ober am Ende rundliche ten Ropfhorner.

Die ste Figur, der ausgekommene schone Tagkalter, ben man den Abmiral (Pap. N. Atalanta) nennt; bb, rothe Streifen; tt weiße Flecke; a, ein weißer Fieck mit schwarzem Rande. Oben auf den Flügeln ist der Brund schwarz, die Unterstügel aber mit einer breiten rothen Streife bordirt

Die funf vorhergehenden Figuren gehoren zur neunten Abhandlung.

Die fite Figur, ein großer brauner Stockspanner, mit langs heruntergehenden, und ins Fleischfarbige fallenden, Streifen. Diese Raupe frifit Sahlweidenblatter; t, zween kleine schwarze Knopfe auf dem eilften Ringe. Sie hat zehn Fuße; b, ein kleis ner Zweig, auf welchem sie mit den vier Bauchfußen sitt.

Die 7te Figur, eine Puppe berselben von der Seite; c, ein langer haken, wos mit sich hinten der Schwanz endiget.

Die 8te Figur, der vergrößerte Schwanz dieser Puppe von unten, woran der lange haken sigt, der sich mit zwo Spiken endiget cc; ben pp, hat dieser Theil zwo kleis ne stumpfe Spiken, und am legen Ringe siten auch zwo dergleichen kleine Erhöhuns gen mm.

Die 2te Figur, ein Nachtfalter (Phal. geom. birtaria, ber Rauchftugel.) mit bartigen Fuhlhoruern, der 19 Monat nachher aus der vorigen Puppe ausgekommen ift.

Die 10te, 11te und 12te Figur, eine kleine grune Spannraupe auf dem tot wenfuß, in verschiedenen Stellungen: ben Fig. 10, 11, in ihrer natürlichen Größe, da sie den Wordertheil des Körperd spiralformig zusammengerollt, in die Luft stellt. Ben Fig. 12, ist sie vergrößert, der Leib steht fast in gerader Linie, aber nach dem Boben sich hinnelgend; i, einer von den benden Mittelfüßen; pp, die zween hinterfüße. Dies se Maupe ist noch nicht ausgewachsen.

Die 13te Figur, eine dergleichen Spannraupe, die aber zu ihrer volligen Große gediehen ift, und den keib wie ein S, tragt.

Die 14te Figur, bas Gespinnste diefer Raupe, in der Erbe aus Erde gemacht.

Die 15te Figur, bie Puppe barinnen.

Die 16te Figur, ber ausgekommene Schmetterling. (Phal. geom. Alchemillata, ber Alchemiff).

Alle diese vorhergehenden Figuren gehoren zur eilften, die folgenden aber zur funfzehnten Abhandlung.

Die 17te Figur, eine sechzehnfüßige fleine glatte Raupe, welche inwendig in ben Fichtenzapfen wohnt, und sie ausfrift; t, der Ropf.

Die 18te Figur, Die Puppe berfelben.

Die 19te und 20te Figur, die vergrößerte Puppe; ben 19, von oben; ben 20, von unten; t, ber Ropf; c, ber halsfragen; aa, die, bis bicht an bas Schwanzenbe tretenben Flügelscheiden.

Die 21te Figur, ein Fichtenzapfen, worinnen eine folche Raupe, als ben Fig.

Die izte Figur, bie kleine Motte aus biefer Maupe. (Phal. Tinea dodecella, ber Zipolfpunkt.)

Die 23te Figur, solche vergrößert; bbbb, schwarze wellenformige Queers freifen,

Die 24te Figur, der, noch ftarfer vergrößerte Ropf blefer Motte; abc, bie Bartfpigen am Kopfe, wie zwen guruckgebogene Borner.

Die 25te Figur, eine folde, unter bem Vergroßerungsglase gezeichnete Bartspite; so aus zween Stucken ab, bc, besteht, die in b, zusammengegliedert sind.

Die 26te Figur, ein viel größeres Mottchen, und von einer andern Art, als das vorige, begen Raupe auch in Fichtenzapfen gelebt hat. (Phal. Tinea Tarkonellä die Anflugmotte.)

Die 27te Figur, ber vergrößerte Ropf dieses testern Schmetterlings; b, eine von den furgen und diefen Bartfpigen; t, ber Saugerußel; a, ein Thell ber Fuhlhorner.

Die 28te Figur, eine kleine schwarze burch die Lupe vergrößerte, Schlupsweipe, aus einer der vorigen Sichtenzapkenraupen; aa, die Fuhlborner; n, ein schwarzer fleck auf den Oberflügeln; t, bas Schwanzbohr.

# XXIII Rupfertafel.

Die Figuren berfelben gehoren zur zehnten Abhandlung.

Die Ite und 2te Figur, die vierzehnsußige Gabelschwanzraupe, (Vinula) auf ben Weiden und Erlen; diese Raupe ist noch nicht zu ihrer volligen Größe gediehen, und nung noch viel wachsen. Die Ite Figur, von der Seite, den Schwanz in die Hohe; ac, zwo glatte Warzen vorn am ersten Ringe; b, eine andere auf dem driften Ringe; qr, der Gabelschwanz; s, ein fleischichter und beweglicher Theit, den sie aus den Gas beln kann herausschießen laßen.

Die zte Figur, diese Raupe von oben, die Rudenflede zu seben; abc, ein brauner breneckiger Fleck, defen Binkel an vorgedachte Fleischwarzen floßen; bd, ein brauner Fleck, wie ein ausgezachtes Blatt.

Die 3te Figur, der vergrößerte Gabelichwanz dieser Raupe; gh, gh, die bens den Gabeln defielben, mit haarchen, wie Stacheln gestaltet; def, ein schwarzes horns artiges Stuck, so auf dem letten Ringe liegt, mit zwen steifen haaren ek.

Die 4te Figur, eine dergleichen Raupe, welche erst einige Tage alt ift, und sich zum ersteumale gehäutet hat; mm, die zwo Barzen forn am ersten Ringe, welche gang stachlicht sind. Nach mehreren Säutungen verlieren sie die Stacheln.

Die 5te Figur, diese vergroßerten Wargen; mm, bie Wargen, wenn fie noch gang frachlicht find.

Die Ste Figur, eine bergleichen recht vollig ausgewachsene, und auf einem kleinen Zweige bb, siende Raupe, die das Besondere hat, daß man an jeder Seite, über dem zwenten Paar Bauchfüße, einen braunen Fleck t, siehr, der einen weisilichen Zirkel um sich hat; qr, der Gabelschwanz; ss, die fleischichten und beweglichen Theile, die sie aus den benden Gabeln kann hervorschießen laßen.

Die 7te Figur, der Ropf, und ein Theil vom ersten Ringe, recht im Gesicht, und etwas von unten, daß man die Queerspalte f, unter dem ersten Ringe sehen kann, woraus sie einen hellen scharfen Saft hervorsprift.

Die 8te Figur, ein weiches fleischichtes Korperchen, so bie Maupe aus ber Spalte f. Big. 7, hervorstecken kann, wenn man sie druckt. Es hat vier Zweige, davon die benden obersten naher am Ropfe liegen gg, und größer, als die untersten sind bb.

Die 9te Figur, ein solcher vergrößerter Zweig gg, als ben Fig. 8, der ben aa, an bem Fleischkörper hangt, und sich in eine, wie ein Sieb, burchlocherte Warze trit, endige. Ich vermuthe, daß aus diesen köcherchen ber Saft gesprift wird. Uebrigens sind diese Zweige durchsichtig.

Die 10te Figur, BP, ein Reischen, woran fich die Raupe Fig. 6, ein hartes, und mit Holyfiuckapen bedecktes Gespinnfte cd, gemacht hat.

Die 11te Figur, eine Puppe dieser Raupe von unten; t, ber Ropf; p, ber Schwang.

Die 12te Figur, das ausgekommene Schmetterlingsweiben, eine Phalane mit bartigen Suhlhornern, deren Farben im Aupferstiche durch Weiß und Schwarz ziemlich ausgedrückt sind. (Phal. B. Vinula, der Gabelschwanz.)

Die 13te Figur, zwen von demfelben gelegte Ener.

Die 14te Figur, ein vergrößertes En von oben; e, eine fleine Vertiefung mit eis tiem ichwarzen Mittelpunkte.

Die 15te Figur, dasselbe vergrößerte En von unten, so auf dieser Seite flachhohl ist, wie c, bezeichner, um welche Höhlung ein merklicher hellbrauner Wulft b, herunssteht.

Die 16te Figur, eine große Schlupswespe aus einer Puppe wie Fig. 11; a, der die Theil, wo die Hinterfusse mit dem Halokragen zusammenhangen; k, der dunne Faste. W. Geer IV. Qu.

ben, wobnech ber Bauch mit dem halsfragen vereinigt ift; bc, ein Theil der Fuhlhorner, der weiß ift.

Die 17te Figur, eine todte Raupe von voriger Art, aus deren Leibe viele Burs mer pp, vv, herauskriechen, die in derfelben gelebt haben; ccc, einige Gespinuste dieser Burmer.

Die 18te Figur, ein folder vergrößerter Burm; t, begen Ropf.

Die 19te Figur, eine kleine schwarze Schlupfwespe aus solchem Burme, mit gels ben Fußen und langen Sublhornern.

## XXIV Rupfertafel.

Die ite Figur, eine vierzehnfüßige Erlenraupe, mit fpig zugehendem Schwanze, ber keine Suge hat.

Die 2te Figur, diefelbe Raupe, etwas vergrößert, und in ber Stellung eines S, ober eines Meerpferdchens.

abc, die bren legten Ringe des Korpers, die immer nach und nach abnehmen, und ente lich fpig a, jugeben.

hh, 11, mm. feche Gleischhofer wie kegelformige Piramiben auf dem Rucken.

Die ate Rigur, ber vergrößerte Ropf Diefer Raupe von vorn.

Die 4te Figur, bie vergrößerte Schwanzspige; so aus zwen Studen abc, bede, besteht, om außerften Ende aber a, abgestust ift.

Die ste Fig ir, die Puppe derfelben; a, zwen kleine Kopfspigen; p, die Schwangs-

Die bie Figur, tax stark vergrößerte Vordertheil der Puppe, oder ber Ropf, und ein Theil vom Bruftstuck; bac, ced, vie zwen Ropfspissen, die hier wie kegelformige Hoter aussehen.

Die 7te Figur, der ausgekommene Schn etterling, von oben, mit ausgebreiteten Flügeln. kk, die außeren, wie hakthen gebogenen Winkel der Oberflügel. (Phal. geom. falcataria, d'e Sichelflügel.)

Die Ste Signe, ter vergrößerte Ropf begelben, von vorn; ab, die benden garten Rohren des Sangerußele,

Die gte Figur, ein Stud von den Bublhornern, welche Barte ab, haben; a, ift das nachfte Ende am Ropfe.

Die 10te Figur, eine schwarze Schlupfwespe, aus einer solchen Puppe, als ben Fig. 5.

Die vorhergehenden Figuren gehoren zur zehnten, die folgenden aber zur eilften Abhandlung.

Die 11te Figur, ein Schmetterlingsweibchen mit sehr fleinen Flugeln (Phal. geom. brumata, ber Winterschmetterling) von einer solchen grunen, weiß gestreiften Spanne raupe, als in den folgenden benden Figuren 15 und 16, abgebildet ift.

Die 12te Figur, dafielbe unter der Lupe vergrößert; aa, die fleinen Blugel, wos mit es aber nicht fliegen fann; u, der dicke, mit Enern angefullte Bauch.

Die 13te Figur, bas Mannden dazu in feiner naturlichen Große mit eigentlichen großen Flügeln, und ohngefahr mit folden Farben, wie der Aupferftich hat.

Die 14te Figur, ein bergleichen Beibden, bas aber die Flügel au, hoch, und dem Boden faft fenfrecht tragt; 11i, die fehr langen Suffe.

Die 15te und 16te Figur, imo Spannraupen, welche alle Platter von wilden und Garten: Obstbaumen freffen, und fich in folche Schmetterlinge, als Fig. 11, 13, 14, vere wandeln. Die ben Fig. 15, ist hellgrun, ben Fig. 16, aber dunkelgrun.

Die 1-te Figur, das vergrößerte Stuef vom Rublhorne des Schnetterlingsmanns chens & g. 13, begen Barte nicht wie die gewöhnlichen, fondern einfache haare find.

Die 18te Figur, ein Stück vom Fühlhorne des Weibenes mit Stumpelflügeln Fig. 11, 14, mit furzen Saarchen.

Die 19te Figur, ber vergrößerte Ropf bes Mannchens; t, ber ziemlich lange Saugerußel; bb, Die kleinen Bartipigen, zwischen benen er liegt.

Die 20te und 2tte Figur, die fart vergrößerten fleinen Flügel des Weibchens Fig. 11, von einer und eben derfelben Scite. Fig. 20, ein Ober: 21, ein Unterflügel.

Die 22te Figur, eine ledige Puppenhulse dieser Schmetterlinge; o, die große Deffsnung, wo der Wogel ausgekommen, das geplatte Brufistuck, wo das Insekt diese Deffsnungzurückläßt.

Die 23te Figur, eine solche Puppenhulse von der Seite, woran noch bas, vom Bogel abgezogene Draftstud p, mit feinem spinen Ende hangt.

Die 24te Figur, eine vergrößerte Rleischwarze von hintertheile dieser Schmetters lingsweibchen; ab, cd, ef, dren Studen, woraus sie besteht, die sich wie eine Fernsrohre in einander schieben laßen. Das lette Stude ef, ift in zwo Spigen pp, die stark mit Haaren bewachsen sind, gespalten.

# xxv Rupfertafel.

Die sieben folgenden Figuren gehoren zur zwolften, die übrigen aber zur drenzehnten Abhandlung.

Die ite Figur, ein Stock-Spannmeßer, von einer besondern Art, mit sechs stume pfen, am 7ten, 8ten und 9ten Ringe, sitzenden Mittelfüßen, worunter die am 7ten und 8ten gegen die andern sehr flein sind. Diese Maupe hat aber ihre gehorige Große noch nicht erreicht; i, die benden großen Füße des 9ten Ringes; ap, die zwen Paar fleinen am 7ten und 8ten Ringe; ben t, auf dem eilften Ringe, ein flaches, etwas hochliegendes, und am Ende gespaltenes, Stuck.

Die zte Figur, dieselbe Raupe, vollig ausgewachsen, und jest wohl anderthalb Zoll lang.

Die zie Figur, vier vergrößerte Ringe ober Ubsage der Raupe; s, der siebente; h, der achte; n, der neunte; und d, ber zehnte; ii, die benden großen Fuße am gien Ringe; aa, pp, die vier kleinen am 7ten und 8ten, welche keine Haben.

Die 4te Figur, die benden letten vergrößerten Ringe der Raupe; ben t, ist das fache gespaltene Stuck, so sich auf dem eilften Ringe erhebt; pp, die benden hinterfüße, welche die Raupe, wie ein Paar Zangen gebraucht, sich damit an einen Zweig, oder Blattz rand anzuklemmen.

Die ste Figur, die Puppe diefer Raupe, bon oben.

Die 6te Figur, das ausgekommene Schmetterlingsweibchen, aber todt gezeichnet. (Phal. geom. bidentata, der Zwenzack).

Die 7te Figur, ein Fühlhorn von bem Mannchen mit furgen Barten. Un ben Sublbornern bes Welbchens find fie faum zu feben; a, bie Wurgel defielben.

Die Ste Figur, ein febr fleiner Birnblattwickler.

Die gte Figur, bies vergroßerte Raupchen; es ift rothbraun mit gelben Bleden.

Die rote Figur, ein Birnblatt, woran man ben abod, seben kann, wie die Raupe da angefangen bat, ein seidenes Gewebe zu spinnen, um das Blatt zusammenzuwik-

keln. Ben ck, eine kleine Raupe, bie das erfte Gewebe zu Stande gebracht hat, und sich nun oben drauf sest, um ein zwentes kg hi, zu spinnen, wodurch das Blatt noch mehr zusammengezogen wird.

Die rite Figur, ein bergleichen zusammengewickeltes Blatt, worinnen bie Naupe unter ihrem fleinen Gewebe ab c.d., gang still fift.

Die 12te Figur, ein Studichen Blatt, worauf folche Raupen zwen Befpinnfte ab, ab, gemacht haben.

Die 13te Figur, die Puppe einer folden Maupe.

Die 14te Figur, biefelbe vergrößere; ab, bas lange Bruffftud.

Die 15te Figur, ein ausgekommenes Bogelchen. (Phal. Tortr. Piri, der Birnblatts wickler.)

Die 16te Figur, dafielbe vergrößert, aber tobt gezeichnet; c, einer von den Bors berfüßen, die biel furzer, als die hinterfuße d, sind.

Die cote Figur, ein fleines enformiges Gespinnfte von einem Burme, der in einer solchen Raupe, wie Fig. 8, gelebt bat.

Die 18te Figur, Die ausgefrochene fleine Schlupfwefpe.

Die 19te Figur, dieselbe vergrößert; a, das hinterfle Schwanzbohr; ce ift ein Beibchen.

## XXVI Rupfertafel.

Die Figuren derselben gehören zur isten Abhandlung.

Die ite, ate und gte Figur, dren grune Raupen, welche bie Blatter einer gewiß fen Serte Viola matron lis zusammenspinnen und abnagen.

Die ite Figur, eine folche Raupe, Die fich etwas eingezogen bat.

Die 2te Figur, eine langgeftrecfte, als wenn fie fortfriechen will.

Die gte Rigur, eine vergrößerte.

Die 4te Figur, ein ftark vergrößerter Mittelfuß; caae, ein Stild bon bem Ringe, woran dufer Juß gesessen; aabbccd, der Schenkel, der ben bb schmal wird, hernach aber wieder breit wird, um eine zwote Einziehung cc, zu formiren; cdc, das Jußblatt mit Sakchen.

Die 5te Figur, bas fart vergrößerte Fußblatt des vorigen Fußes von unten, mit einem vollständigen hakenkrange; abc, bren furgere hakchen; eee, braune Blede.

Die bte Figur, ein seidener Faden, den die Raupe wie ein Zickzack gezogen. Wenn fie an glatten Flachen, als an den Seiten des Glases kriechen will; so überzieht fie solche mit dergleichen Faden, um sich mit den Jugen daran zu hakeln. Diese Figur ist vers größert.

Die 7te Figur, ein Blattbundel von der Viola Matronalis, welches diese Maupen so zusammengezogen haben, und darinnen wohnen; aa, die abgeschnittenen Stiele.

Die 8te Figur, ein Gefpinnfte, barinnen man die Raupe fann liegen feben.

Die 9te Figur, bagelbe vergrößert, worinnen fich die Raupe schon in eine Puppe bermandelt hat.

Die rote Figur, die Puppe außer bem Gespinnfte, von oben.

Die 1:te Figur, bon unten.

Die 12te Figur, biefelbe vergrößert; a, bas Schwangende; b, bas Brufiffud.

Die 13te Figur, abcd, bas, noch flarfer vergrößerte Schwanzende berfelben; aed, bie hatchen daran.

Die 14te Figur, ein foldes ftart vergrößertes Satden; ab, ber Grundftiel; bc, ber eigentliche Safen.

Die 15te Figur, ein Schmetterling diefer Raupen. (Phal. Tin. porrellella, bas Langhorn.)

Die 16te Figur, derfelbe vergrößert; d, die Bartspiken am Ropfe, die einen Aus hang e, wie ein kleines frummes Hornchen haben; abc, ber in die Hohe schende Schwanz, ben die Oberflügel formiren.

Die 17te Figur, ein noch ftarfer vergrößertes Fuhlhorn diefes Wogels; fo ben a. am Ropfe fist.

Die 18te Figur, bbb, dren Gelenke diefes Fuhlhorns, ausnehmend ftark vergröß fert; dd, dd, ein Kranz von Schuppen oder Federchen, womit sie umgeben sind; a, ist das Ende seines Unfangs am Ropfe; c, das andere Ende.

Die 19te Figur, eine ftarf vergrößerte Bartspige bieses Schmetterlings, bie aus zwen Studen, abcge, cfg, besteht, davon das zwente cfg, wie ein umgebogenes Horn aussteht; gde, ein Unhang von Baaren und Schuppen.

Die 20te Figur, ein ftark vergrößerter hinterfuß dieses Bogele. AB, die histe; BO, der Schentel mit vier Spozen pece; CD, das Jugblatt.

Die 21te Figur, ein ftart vergrößerter Unterflügel, mit einer fconen Frange bod, efa.

Die 22te Figur, ABC, dren fart vergrößerte Schuppen mit langen Stielen, von dem Sahnenschwanze, ben die Oberflügel formiren.

Die 23te Figur, ein fleines Gespinnste eines grunen Burmchens, so in einer sols den Raupe, als Fig. 1, 2, gelebt bat.

Die 24te Figur, eine fleine schwarze ausgekommene Schlupfwefpe.

# XXVII Rupfertafel.

Die Figuren berfelben gehoren zu der 13ten Abhandlung, außer denen Burmern und Fliegen, die in der 17ten Abhandlung beschrieben sind:

Die ite, ate und 3te Figur, dren, von einer, Fig. 4, vorgestellten Raupe verzischiedentlich zusammengerollte Fliederblatter. Das Blatt Fig. 1, ist halb, und fast nach der kange ab, von unten nach oben, zusam mengerollt; das Fig. 2, hier von unten vorsgestellte, ist senkrecht ben der Hauptader, von oben nach unten zu gerollt; ab, die Rolle; ben Fig. 3, ganz nach der Länge; ppp u. s. w. die seidenen Schnüre, die es zusammens gerollt halten.

Die 4te Figur, eine Raupe, die die Fliederblatter auf vorige Art zusammengerollt hat; a, der erste Ubsatz des Körpers, welcher schwarz, und oben hornartig ist. Das les brige des Körpers ist dunkelgrun.

Die te und 6te Figur, Puppen diefer Raupe, Fig. 5, von oben, Fig. 6, bonf unten.

Die 7te Figur, bas vergeofferte Schwanzende derfelben; p, eine lange fteife Stiele fpige.

Die te Figur, ein ausgekommenes Weibchen von oben. (Phal. Tortr. Rofana, ber Rosenwickier.)

Die Die Figur, ein Weiben aus einer gang hellgrunen Raupe, welche bie Flieders blatter gusammenrolle, also von einer andern Urr, als bie ben Fig. 4.

Die 10te Figur, ber vergrößerte Ropf des Bogels; bb, die langen, vor bem Kopfe in gerader Linie liegenden Bartspigen; von den Juhlhornern ift hier ein Stuck abgefchnitten.

Die itte Figur, ein Mannchelt zu dem Weibchen Rig. 3.

Die 12te Pigite, ein Mimuchen, bas in ben Schiebrirungewoer Fathen etwas von bem vorigen verschieden; aber gleichwaht von eben der Are ift.

Die 13te Figur, der bergrößerte Ropf eines solchen Schmetterlings, als Fig. 8, 11, 12; bb, ti: Bartspigen, welche furz sind, und sich nach der Krumme bes Worder-topfs richten; aa, die zum Theil abgefchnittenen Fühlhorner.

Die Inte Figur, ein Weibden wie Fig. 8, von unten.

Alle diese kleinen Schmetterlinge haben konisch afabenformige ober borftenformige Fuhlhorner und einen Saugerußel. Die Flügel tragen fie als breite Schultern, auf welchen die hauptfarbe Braun ift.

Die 15te Figur, zween grune Burmer, aus einem folden Blattwickler, als

Die 16te Figur, ein folder vergreferter Wurm; a, ber Ropf; b, ber Schwang.

Die 17te Figur, ein Befpinnfte diefer Burmer.

Die 18te Figur, ein ganger haufen von Gespinnsten, welche alle, aus einer Raupe gekommene Burmer, gesponnen, und fich alle unter einer Dece eingesponnen haben.

Die 19te Figur, eine ausgekommene Schlupfweipe.

Die 2 te Figur, bieselbe vergrößert; 2, ber Ropf; bb, die Fublichener; c, die Bartspigen; de, ber Halsfragen; fg. der Bauch mit dem langen Schwanze oder Bobre bi; klm, die Rlügel.

Die 21te Figur, dren Belenke von ben Fublhornern biefer Schlupfwespe, febr fart vergrößert; das Ende a, bat zunachft am Ropfe gesegen.

Die 22te Figur, fgc, ein ftark vergrößertes Ropfstud berfelben; dd, die bens ben großen; e, die fleinen Bartspigen.

Die 23te Figur, ein großer Wurm aus einem folden Blattwickler, als der vorige, ber fich erst nach der Berwandlung der Raupe zur Puppe, in eine Schlupfwespe verwans belt hat. a, der Kopf; b, der Schwanz, der viel dunner ift, als der Kopf.

Die 24te Figur, die Nomphe biefes Burms; ac, der Kopf und das Bruftschilb; eb, ber Bauch.

Die 25te Figur, die vergrößerte Mymphe; a, der Kopf; b, der Schwanz; ac, ac, die Fuhlhorner; ddddd, die Fuße; e, eine Flügelscheide; f, ein Auge; g, die am Schwanze der Mymphe gebliebene Wurmhaut.

Die 26te Figur, eine aus der Mnmphe ausgekommene Schlupfwespe; a, ein brauner Fleck auf den Oberflügeln. Sie ift schwarz, die Juste aber gelblich fahlbraun.

Die 27te Figur, das Gespinnste aus der eigenen Haut eines Wurms mit beweglis dem Kopfe, aus einem solchen Blattwickler, wie die vorigen.

Die 28te Figur, eine ausgekommene zwenflüglichte Fliege von gewohnlicher Ge-falt und Farben.

Die 29te Figur, ber vergrößerte Ropf biefer Fliege, von der Seite; a, bie benben Sublborner, jedes mit einem Saarchen b; de, der Saugerußel mit Fleischlippen.

# XXVIII. Rupfertafel.

Alle Figuren berfelben gehoren zur brenzehnten Abhanblung.

Die ite und ate Figur, ein fleiner Megelwickler Sig. 1, in feiner naturlichen Große;

Sig. 2, aber vergrößert.

Die 3te Figur, ein Bauchfuß dieser Raupe wie ein Stelzbein; cc, der Theil, der am teibe sigt, und eine Hufte vorstellt; i, die Mitte des Jufes, viel dunner, als das Uebrige; p, der vollständige hakenfranz am Fußblatte. Es ist aber der Juß hier umges kehrt, und fark vergrößert.

Die 4te Figur, ein ftart vergroßerter fpiker Borderfuß dieser Raupe, der ben a, am leibe geschen; abcd, die vier Stude, woraus ber Juß besteht; das vierte Stud d, welches das Jugblatt heißen kann, ist lang, dunne, und in dem Berbindungs-Gelenke mit

dem vorigen fehr beweglich, ce endigt fich auch mit einem fleinen Satchen o.

Die 5te Figur, ein enformiges Gespinnfte biefer Raupe, aus dem Blatte genome

men, wo fie es gemacht hatte; ben ss, ift es mit lofer Seide umgeben.

Die 6te und 7te Figur, Puppen dieser Raupe; ben 6, in ihrer natürlichen Große, ben 7, vergrößert; ab, das Brufiftuck, so in der tange viel Raum einnimmt; p, der Schwanz, ber hier gleichsam abgestutt erscheint.

Die Ste Rigur, ein, von der vorigen Raupe zusammengewickeltes Negelblatt.

Die 9te und 10te Figur, ber ausgekommene Schmetterling; ben 9. in seiner nasturlichen Größe; ben 10, vergrößert; (Phal Tortrix Vreicae, der Neßelwickler.)

Ben 9, tragt er die Flügel in feiner naturlichen Stellung, baß fie hinten einen groffen Raum, wie einen Winfel a, lagen.

Ben 10, find die Flügel ausgebreitet, einen Theil ber untern zu feben.

Die tite Figur, der ftark vergrößerte Ropf dieses Bogelchene, von der Seite, und etwas von vorn; aa, die Juhlhorner, davon hier ein Theil abgeschnitten ist; bb, die Bartspigen, wie horner gewunden, zwischen welchen der spiralformige Saugerußel t, liegt; y, ein nehformiges Auge.

Die 12te Figur, eine grune Raupe, mit einer bunkelgrunen, weiß eingefaßten Streife lange bem Rucken welche die Megelblatter und andere mehr jusammenrollt; a,

ber erfte Abfag, ber eben fo hornartig, als der Ropf ift.

Die Tate Rigur, ber vergrößerte Ropf und erfte Abjag biefer Raupe; tt, giveen schwarze Rlecke auf diesem erften Ringe; bb, given weiße, auf dem Ropfeliegende Rorperden, welches die Ener find, fo eine Bliege dabin gelegt hat.

Die 14te Rigur, ein Ropf von einer andern Maupe berfelben Art; die benden Rliegenener cd, liegen bier auf der einen Seite : bas eine c, am Ropfe; bas andere d, am erffen Minge.

Die iste Figur, ein dunnes Gespinnfte der vorigen Raupe, barinnen man fie ab.

Fann liegen febn.

Die 16te Figur, eine Raupe berfelben Art funf Monat nach ihrer Ginspinnung aus dem Gespinnfte genommen; benn fo lange war fie vor der Berwandlung, in dem Bes fpinnfte Raupe geblieben, und hatte bamals eine blage Bleifchfarbe.

Die 17te Rigur, die Puppenhulfe berfelben.

Die 18te Figur, ein weißer Schmeeterling, mit fcwarzen Flecken, bon biefer Raupe, in feiner naturlichen Stellung. (Phal. geom. vreicata, der Regelfpanner.)

In ber igten Figur, tobt, mit fenfrecht in bie Sobe ftebenden Glugeln; a, ber

gelbe, ichwar; geftreifte Bauch; i, die langen gufe.

Die 20te Figur, ein schwarzer weißgestreifter Birfenwickler; t, der Ropf; p, der Schwang,

Die 21te Figur, ein Birfenblatt, worauf die Raupe ein weißes Gespinnfte c,

gemacht hat.

Die 22te Figur, der Schmetterling aus diefer Raupe (Phal. Tortrix betulae, ber Queerbufch;) n, ber Ropf; a, ein Borberfuß; h, eine Art von Ramm, ber queer über die Oberflügel meggeht.

Die 23te Rigur, ber vergrößerte Ropf und Rucken, famt einem Theile der Blus gel diefes Bogels; bc, eine Bartfpige; y, ein Auge; hh, ber Remn, oder Bufc

auf ben Oberflugeln; 2, die Guhlborner, welches fegelformige Saden fi id.

Die 24te Figur, ein, von ber folgenden Ranpe jufammengerolltes Birkenblatt.

Die 25te Figur, ein fleines Raupchen, fo diefe Rolle gemacht, und die gehorie ae Grefe noch nicht erreicht bat.

Die 26te Figur, diefelbe Raupe in ihrer gehörigen Große, Perlgrau, mit

ichivargen Dunfein gesprenfelt.

Die 27te Figur, berfelben Puppe.

Die 28te Figur, der vergroßerte Bauch der Puppe, um die Queerreifen von furgen Stacheln ab, cd, ab, cd, oben auf ben Mingen gu feben.

Die 29te Figur, ein ausgekon menes Schmetterlingeweibchen, mit einem großen

weißen Bled oben auf den Blugeln.

Die zote Figur, bas Mannchen zu bem vorigen Weibchen. (Phal. Torer. Se-

## XXIX. Rupfertafel.

Die acht folgenden Figuren gehoren zur brenzehnten Abhanblung.

Die ite Figur, ein Stud von wilden Retbelftengel mit Blattern; ab, ein que fammengerolltes Blatt, worinnen das Rerbelraupchen wohnt.

Die 2te und 3te Figur, Die Maupe, so das Blatt ab, Fig. 1, zusammenger rollt hat, und sich von diesem Kraute nahrt; ben Fig. 2, in ihrer natürlichen Groffe; ben Fig. 3, vergrößert; a, ber erste Ring, oben hornartig; i, die spihen Borderfüße; m, die mittelsten; p, die benden hintersten.

Die 4te Figur, ein Gespinnfte, das fich die Raupe von Erbfornern gemacht hat.

Die ste Rigur, bie Puppenbulfe.

Die 6te Figur, ein ausgesommener Schmetterling. (Phal. Tortr. Heraeliana, der Rronenwickler.)

Die 7te Figur, berfelbe vergrößert, der feine Flügel bem Boden parallel tragt,

fo daß fie fich eines Theils freugen.

Die 8te Figur, der vergrößerte Kopf besselben von der Seite; abc, die Barts spiken, oben am Ropfe, wie zwen Horner; t, der schneckenformige Saugerußel; y, ein netzformiges Auge. Die Fühlhorner sind abgeschnitten, um die Figur nicht allzu undeutlich zu machen.

Die zehn folgenden Figuren gehoren zur vierzehnten Abhandlung.

Die Ste Figur, ein wildes Kerbelblatt, so ein tleites, schwarz punktirtes Raups chen c, angefreßen; ben bbb, ift das Blatt in seiner ganzen Dicks aufgezehrt; bep aa, aber nur die obere haut abgezogen.

Die vote Figur, die Raupe felbft, als ber borige Blattfreffer.

Die tite Figur, biefelbe Raupe vergrößert, um an ihrem Rorper bie fcmargen

Punfte, und bie darinnen fleckenden Saare gu feben.

Die 12te und 13te Figur, das Gespinnste derfelben, ben 12, in seiner nature lichen Große ben 13, vergrößert. Die Seiten sehen wie Gaze aus, und man kann durch dieselben die Puppe c, liegen seben.

Die 14te Figur, eine aus dem Gespinnfte genommene und vergrößerte Puppe;

bp, bas Bruftfind, fo weit heruntergeht; das vom Bauche abstehende Ende b.

Die 15te und 16te Figur, der ausgekommene Schmetterling, todt gezeichnet, (Phal. Torte. Chaerophylli Sytvestris, der Rerbelwickler;) ben 15 in seiner naturlichen Größe; ben 16 sehr stark vergrößert; a, die Worderfüße; i, die mittelsten; p, die N 2

.

langen Hinterfuße; b, die Barcspißen am Ropfe, zwischen welchen der Sangerußel liegt; Hh, Schuppenbusche, am innern Mande der Oberflugel; q, der Sahnenschwanz ber Flugel.

Die 17te Figur, ein vergrößerter Oberflügel beffelben; q, ber Schwang; Hh,

bie benden Bufdre an bet innern Seite.

Die 18te Figur, ein vergrößerter Unterflügel. Diese Flügel find schmal, und wes gen der vielen langen Haare fff, an benden Seiten, wie Federn gestaltet; a, der Ansfang des Flügels; b, das sugespitte Ende.

Die folgenden Figuren gehoren zur fechzehnten Abhandlung.

Die 19te Figur, ein Gehäuse von Grasstengeln, bie nach ber Länge parallel neben einander liegen: das Werk einer Mottenraupe Fig. 22, 23; ft, die Seiten des Ges häuses; g, das Ende, wo die Raupe mit dem Ropfe heraussteckt; t, das ungeflügelte Schmetterlingsweibchen, so am andern Ende herausgekommen.

Die 20te Rigur, die Puppe einer folden Mottenraupe, die in einent bergleichen

Grasgebäufe, als Rig. 19, wohnte; t, der Ropf.

Die 21te Rigur, Dieselbe Puppe nach der Lupe gezeichnet; t, der Ropf; c, bas

Bruftflud; iii, die Rufe von der einen Seite.

Die 22te Figur, das Fig. 19, mit t, bezeichnete, hier aber burch die Lupe vers größerte Weibchen; t, der Ropf; a, die kurzen Fühlhorner; cbd, dren Runge, die ben halbkragen ausmachen; iii die dren Juge von der einen Seite; qq, viereckige braus ne Muckenstecke; ff, eine Franze von haaren und Schuppen um den Schwanz herum; o, die walzenformige fleischichte Rohre, wo die Eger durchgehen. Dieser Bogel ist ganz ungeflügelt.

Die 23te Figur, fp, ein anderes Gehause von queergelegten Grasstengeln, worinnen eine ziemlich große Mottenraupe wohnt. Ben C, stedt bie Raupe den Ropf

heraus.

Die 24te Figur, biefe Mottenraupe in ihrer natürlichen Größe; p, der Schwanz. Die 25te Figur, diefe Maupe vergrößert; abc, die dren ersten hornartigen und gesteckten Ringe; p, ein blager Fleck auf dem eilften Minge mit zwen schwarzen Punkten. Die Mittelfülfe kann man hier nicht sehen, weil sie sehr kurz find.

## XXX. Rupfertafel.

Die Figuren berfelben gelioren zur vierzehnten Abhandlung.

Die 1te Figur, ein Apfelblatt mit zulammengezogenen Ranben ob, ob, weit die Raupen solches an biefen Stellen minirt haben; ben hh, sieht man einen Theil dieser minirten

5000

minirten Plage; ben hh, hh, aber find die Bohnungen ber Minirtaupen, die man

wegen des zusammengezogenen Blattrandes nicht feben fann.

Die 2te Figur, ein Stücken Apfelblatt, so bren Raupen an bren verschiedenen Orten hin h. mmirt, und daburch den Rand desselben ob, krumm zusammengezogen-

Die 3te Figur, noch ein foldes, von einer Raupe minirtes Blattstucken; h H, ber minirte Ort, oder bie Wohnung des Infekte, die sich sier von oben zeigt, weshalbman die Krummung des Blatts fast gar nicht seben kann. Auf der obern haut des mie

nirten Platies liegen einige Ralten, wie Ranten geftaltet.

Die 4te Figur, ein Apfelblatt, welches zwo, von denen, von welchen die Wehlst nungen der vorigen Figuren herrühren, verschiedene Raupen, oben in großen Plagen ph, ph, minirt haben. Die abgezogene Haut hat abet keine Falten; sondern nur eis nige kleine Rungeln und Ungleichheiten.

Die 5te Figur, eine folche Raupe, als die, welche die Blatter Fig. 1, 2, 3,

minirt haben.

Die Gte Figur, Diefelbe bergroffert und bon oben; t, der Ropf.

Die 7te Figur, Dieselbe vergrößert von unten; aa, bb, cc, die spisen Bors berfüße; dd, ee, ff, die stumpfen Mittelfuße auf dem oten, 7ten und 8ten Ringe;' gg, die benden Sinterfuße.

Die 8te Figur, die ledige Puppenhulfe der Raupe, aus welcher der Bogel ichon

ausgefrochen ift, die aber ihre vollige Bestalt behalten bat.

Die 9te Ligur, diefelbe vergrößert; ab, bas Brufiftud, woran bie Buhlbors ner Buffcheiben, u. f. w. befindlich find; C, die Kopffpige, wie ein Wogelfchnabel.

Die 10te 11te und 12te Figur, der Schmetterling diefer Minirraupe (Phal. Tinea Roefella, ber Silberbuckel,) ben 10, von der Seite, ben 11, von oben; bende Figuren unter dem Miftostop vergrößert; ben 12, aber ist er in feiner natürlichen Grosse, in allen dren Figuren aber tobt gezeichnet.

Die 15te Figur, ein vergrößerter Unterflugel, wie eine Feder, die aus einem Riel ab, mit Barren auf jeder Scice, besteht.

Die 14te Figur, ein Baufchen fleiner ovaler, reihenweise ben einander hergelegter Bespinnste, aus einer Mine, so eine der vorigen Raupen in einem Upfelblatte gemacht hatte. Ein Werf derer Burmer, welche die Naupe aufgefregen haben.

Die 15te Figur, ABCDEF, die vorigen Wurmgespinnste, stark vergrößert, welche nach der tange, neben einander liegen, und durch einen Jaden Seide zusammens gesponnenzsind. Un den Gespinnsten BCEF, sieht man die Deffnung, wo die Schlupfe wespen ausgekrochen sind.

Die 16te Figur, eine folche vergrößerte Schlupfwespe, tobt gezeichnet; aa, bie Bublhorner; sie ift fo flein, daß man sie kaum mit blogen Augen seben kann.

Die 17te Figur, ein noch ftarfer vergrößertes Sublborn derfelben; ben a, bas

Ropfende; b, bas andere fnopf : oder feulenformige Ende.

Die 18te Figur, eine Schlupfwespe anderer Urt, etwas großer als Fig. 16, aus einer Minirraupe der Upfelblatter; grun mit weißen Fußen; todt, aber durch eben die Linfe, als Fig. 16, gezeichnet; mit ausgebreiteten Flugeln, die in ihrer naturlichen Lasge ben Rucken bedecken, und dem Boden parallel stehen.

Die 19te Figur, ein vergroßertes Guhlhorn derfelben; a. wo ce am Ropfe fist;

b. bas feulenformige Ende.

Die benden folgenden Figuren gehoren zur ein und drenftigsten Rupfertafel.

mo fie keinen Plag hatten.

Die 20te Figur, ein kleiner Schmetterling der Minieraupen, welche in den Ros fenblättern bedeckte Gange (galeries) graben, und Tab. XXXI, Fig. 14, 16, 17, vors gestellt sind. Er ist hier aber stark vergrößert und todt gezeichnet. Seine Theile sind fehr aus der Ordnung gekommen; h, ein Fuhlhorn; p, die Juße.

Die 21te Figur, eine ftark vergrößerte schwarze Schlupfwespe, beren Wurm in einer Minirraupe ber Rosenblatter gelebt hat; a, ein schwarzer Fled auf ben Oberflus

geln; b, die Bartfpigen am Ropfe.

Die 22te und 23te Figur, gehören zur neun und zwanzigsten Aupfertasel, wo sie keinen Plag hatten: sie stellen eine Mottenraupe in einem solchen Geshäuse wie Tab. XXIX, Fig. 19 vor; ben Fig. 22, in naturlicher Größe; ben 23 aber vergrößert.

#### XXXL Rupfertafel.

# Die Figuren berfelben gehoren zur vierzehnten Abhandlung.

Die ite Figur, ein Erlenblatt von unten, wo bie dren Stellen m, m, m, von Raupchen minirt sind; a, a, a, eine Urt von Rungel, oder Rante auf ber abgezos genen haut, bie wirklich eine Falte berfelben ist; bb, ein, durch diese Falte a, ges frummter Theil des Blatts, c, bie halbe Rundung der obersten haut der minirten Stelle.

Die 2te Figur, das Stud eines Erlenblatts von oben, worinnen eine minirte Wohnung mm, wie ben Fig. 1. hieran zeigen fich hellbraune Flecke, welches die Stellen find, wo das innere Mark, von ber Oberhaut des Blatts abgenagt ift.

Die 3te Figur, eine vergleichen vergrößerte minirte Wohnung, von unten zwis schen der hauptribbe des Blatts cod, und den Seitennerven cc, dd; a, bezeichnet bie Kante oder Runzel.

Die

Die 4te Figur, ein Stuck von ber inwendigen haut, wo die Rante ober Rungel a, vergrößert, und mit einem weißen Gewebe ss, überzogen ift. Ben o, ift bas Gewebe zerrißen, und die Rante liegt fren, und ist zum Theil selbst platt gedrückt; ce, Korner von Unruth, den die Raupe von sich gegeben hat.

Die 5te Figur, ein fleines Raupchen, fo bas vorige Erlenblatt minirt hatte.

Die 6te Figur, soldies vergrößert, und von oben; t, der Ropf; ii, zween bon ben spigen Borderfüßen: c, der Schwanz, wo ein Exfrementkorn noch halb im Ufe ter steckt.

Die 7te Figur, diefelbe Raupe von unten; iii, die spigen Worderfuße m, m, m, die flumpfen Bauchsuße, an der Zahl seche, die aber so sigen, daß zwischen dem legten Paar von diesen, und den hinterfußen, dren Ringe ohne Juge sind; pp, die hins terfuße.

Die Ste Figur, ein Theil des Erlenblatts, so diese Maupe minirt hat; ppp, ber Ort, wo die untere Haut der minirten Wohnung abgenommen ift, um das Gespinnsste c. zu sehen, welches die Raupe hier gemacht, und mit den Kornern ihres Unraths besteckt hat.

Die 9te Figur, dies geoffnete Gespinnste, um die Puppe barinnen ju sehen; edc, die Außenwande deffelben.

Die 10te Figur, ein sehr stark vergrögertes, und von ber Seite vorgestelltes Puppden; abc, das Brustistud, so hier viel Raum einnimmt, und bis an den Schwanz heruntergeht; de f, ber Ropf wie ein Bogeltopf; g, ein Haarbusch unter demselben; p, der Schwanz mit einigen kleinen hakten. Der Bauch ap, besteht aus Absahen, und ift mit Haarden bewachsen.

Die 1 Ite Figur, ein kleiner Schmetterling aus der vorigen Minitraupe. (Phal. Tin. Rejella, die Erlenmotte.)

Die 12te Figur, derfelbe ftark vergrößert, und von der Seite, aber todt gezeiche net; aa, die Kühlhorner; b, die Bartspigen am Kopse; t, der Saugerüßel; h, ein Schuppen : und Haarbusch oben auf dem Kopse; i, die sehr langen Jüße; ppp, Sile berflecke auf den Oberflügeln; n, ein schwarzer enformiger Fleck; qqq, eine Franze, hinten an den Flügeln, welche, wenn der Bogel lebendig ist, wie ein Schwanz in die Hohr.

Die Izte Figur, ein Rosenstengel mit fünf Blattern ABCDE, die alle von kleinen Raupchen minurt sind; be, be, be, die minirten Gange, deren Unfang ben b, ist. Um andern Ende e, dieser Gange der, mit ABC, bezeichneten Blatter, sieht man die Raupchen w, w, w, unter der durchsichtigen Blatthaut liegen. Uns den Blattern DE, sind die Raupen schon aus ihren Gangen ausgekrochen; 11, die leeren Stellen,

Stellen, wo fie zulest gewesen find. Bep k, sieht man, wie fich ein Bang felbft burchfreuze.

Die 14te Figur, swo von benen fleinen Raupchen, welche in ben vorigen Blattern

Die Gange minirt baben.

Die 15te Figur, ABCD, ein Studden Blatt Fig. 13, vergrößert; eg mik, ber Theil eines minirten Blatts; h1, die Extremente der Naupe, die wie an einen Fasten gereihet find, und im Zickzack gehen.

Die 16te Rigur, eine folde, ftart vergroßerte Raupe von oben; hh, ber Ropf;

Imn, ber Rorper; ber aus Abfagen beftebt.

Die 17te Figur, dieselbe Raupe von der Seite, ebenfalls vergrößert. Sie hat, in Absicht ber Fuße eine seltsame, und von allen andern Raupen verschiedene Gestalt; denn sie hat neun Paar, oder achtzehn Fuße pppp, u. s. w. die allesammt hautig sind, und überdies noch bas Besondere haben, daß ihnen die Hakten fehlen. Spisse Vordersfuße hat die Raupe gar nicht. Inzwischen verwandelt sie sich doch in einen Schmetters ling; ben t, sind die Zähne, die zusammen eine vortretende Spisse formiren.

Die 18te Rigur, Pp, zwen runde flache Gespinnfte Diefer Manpen.

Die 19te Figur, eine Puppe derfelben.

Die 20te Figur, dieselbe Raupe stark vergrößert, von unten; a, ber Kopf; bc, die Augen; de fl, ghil, die Flügelscheiden; dllg, das Bruststuck, woran man die Kublhorner und Küße sieht; k, das Schwanzende.

Die 21te Figur, Dieselbe Puppe von oben, weniger vergrößert; a, das Bruffe ftud; bc, ein Theil der Flügelscheiden; obdc, ber Bauch, der aus Abfagen befteht.

Der ausgefommene Schmetterling ift Tab. XXX, Fig. 20, vorgestellet.

#### XXXII Ruvfertafel.

Die folgenden zwolf Figuren gehoren zur vierzehnten Abhandlung.

Die ite Figur, ein sechzehnfüßiges gelblichgrunes Raupchen auf den Faulbeers blattern.

Die zte Figur, ein Gespinnfte beffelben.

Die 3te Figur, daßelbe vergrößert; in bb, find die benden Salften begelben gus

Die 4te Figur, C, die vergrößerte Raupe ber iten Figur, welche hier beschäfftigt ift, die eine Balfte A, fertig zu machen. Man siehet sie hier ganz fren, und aust serhalb dem angefangenen Gespinnste arbeiten; b, das Ende des halben Gespinnstes; ae, die Rande, wo die Raupe neue Faden zur andern Halfte anhangt. Bey dieser Fis

gur fieht man die Faben bes Gespinnftes zwischen den Ranten so gezogen, baß fle Mafchen,

wie ein Rifdnet, formiren.

Die 5te Figur, zeigt einigermaßen, wie die Raupe verfahrt, wenn sie die Masschen, und zugleich die, langs dem Gespinnste herunterlaufenden Kanten, verfertigen will. In der 14ten Abhandlung, S. 52. 3. Quart. habe ich ben der Geschichte der Rauspe, zugleich diese Figur erklaret, wohin ich den Leser verweise, um nicht eine Sachezwepmal zu wiederholen. Oa, be, de, fg, hi, Kantenstücken; ab, cd, ef, gh, il, gm, eb, co, die, sich freuzenden, und die Maschen, zwischen den Kanten, formirenden Kaden.

Die 6te Figur, ein vergrößertes Scud eines angefangenen Gespinnstes, um bie Struftur der Maschen und Ranten, woran die Maschenfaden hangen, besto befer ju

feben; abcde, funf folche Ranten, worauf die Mafchen ruhen.

Die 7te Figur, ein Faulbeerblatt von unten, welches diese kleinen Raupchen übel zugerichtet, und an verschiedenen Orten angefregen haben; 0000, ganz durchges fregene Stellen. Un denen mit pppp, bezeichneten Stellen haben die Raupen nur die Unterhalfte des Blattmarks abgenagt, die Oberhaut ist hier geblieben, aber braun und trocken geworden. Daber kommt es, daß das ganze Blatt mit fahlbraunen Flecken bedeckt scheint.

Die 8te und ste Figur, die Puppen dieser Raupen; ben Fig. 8, in ihrer nas turlichen Große; ben 9, aber vergrößert; b, eine Spige vorn am Ropfe, wie ein Bos gelschnabel; op, das Bruftstuck sammt den Flügelscheiden, welche bennahe bis ans Schwanzende u, heruntergehen. Diese Puppen haben viel ahnliches mit den Puppen der Minieraupen, weshalb ich sie mit in dieser Abhandlung unter den Minieraupen beschries ben habe.

-Die Tote Rigur, ber ausgefommene Schmetterling.

Die 1ste Figur, derselbe vergrößert, und von oben; aa, die langen Fuhlhors ner; b, ein Saarbujch vor dem Ropfe; ff, eine Haarfranze am hintersten Rande der innern Seite der Oberflügel.

Die 12te Figur, der Ropf des Schmetterlings, von vorn, und noch starter, als vore ber vergrößert; yy, die benden Augen; t, der Saugerußel; 22, abgeschnittene Fuhle bornstuden; bb, der Hars und Schuppenbusch des Ropfs.

Die bren folgenden Figuren gehoren zur fechezehnten Abhandlung.

Die 13te F gur, ein fleiner Schmetterling, (Phal. Tinea de Geerella, bas Silberband), ber wegen seiner ausnehmend langen Juhlhorner aa, wodurch er den Schmetterlingsartigen Fliegen (Phryganeen) abnlich ift, hochst merkwurdig ift, und Goloflügelhat.

Die 14te Figur, ABC, bren unter dem Mifrostop vergrößerte Schuppen bes

felben. Sie dienen jum Beweife, daß es ein mahrer Schmetterling ift.

v. Geer Inf. IV. Qu.

D

Die

Die iste Figur, ber vergrößerte Ropf, und ein Theil vom Halsfragen biefes Bogels; aa, abgeschnittene Fuhlhornstücken; bb, zwen walzenformige Körperchen, wo die Fuhlhorner ihren Anfang nehmen; c, ein Haarbusch oben auf dem Ropfe; t, der spiralformige Saugerußel. Außer diesem shat ber Kopf in seiner Gestalt viel ahnlisches mit dem Ropfe ber Schmetterlingsartigen Fliegen; allein diese haben bekanntermas gen keinen Rußel und keine Schuppen auf ben Flügeln.

Die folgenden Figuren gehoren zur siebzehnten Abhandlung.

Die 16te Figur, ein sechsfüßiger Wurm, ein Blattlausfresser, von benen, die sich in halbrunde Rafer (Coccinellae) verwandeln. Er ist todt gezeichnet, weiler Schlupfo wespenmaden im leibe hatte.

Die 17te Figur, eine fleine Rymphe eines Burms aus dem vorigen fechefußis

gen Wurme.

Die 18te Figur, diefelbe bergroferte Mnmphe, von unten.

Die 19te Figur, eine Schlupfwespe aus diefer Mnmphe.

Die 20te Figur, Diefelbe Schlupfwelpe ftart vergrößert; aa, die Guhlborner.

Die 21te Figur, ein Fühlhorn dieser Schlupfwespe, noch ftarker vergrößert. Es besteht aus zwen Hauptstücken, davon das erste p, einfach ist; das andere aber st, aus acht Belenken bestehet.

Die 22te Figur, ein Oberflügel dieser Schlupswespe, durch eben die Linse, als Fig. 21, vergrößert; s, das Ende, wo er am Ropfe sist; nn, die diese Aber der Ausserlichen Seite, die sich in der Mitte ben p, ausbreitet. Sie hat an dem breiten Orte p, einen dunnen Auhang a, der sich mit einem rundlichen Kopfe, wie ein Knopf oder Reule, endiget, und dem Flügel selbst einverleibet ist; bb, der hinterste Rand des Flüsgels; der ganze Flügel ist mit vielen kleinen haarchen besetz-

#### XXXIII Rupfertafel.

Die Figuren derselben gehoren zu der funfzehnten Abhandlung.

Die ite Figur, eine kleine Sichtensproße mit einer Harzgalle, welche hier eine Raupe gemacht hat, die inwendig wohnet; bt, der Zweig mit Blattern; gh, die Harzgalle von vorn.

Die 2te Figur, ein anderes Sichtenreischen mit einer Harzgalle; tb, das Reisschen; gh, die Galle, hier von hinten; sie geht nicht um den Zweiz herum, sondern sist nur an einer Seite; t, das Ende des Zweiges, welches übermäßig gewachsen, und baher eine unformliche Gestalt hat; o, eine vertrocknete Knospe; ben k, gehen zwen Blatter queer über die Galle.

Die

Die 3te Figur, noch ein solches Fichtenreis mit einer harzgalle; b, bas Reis; gh, bie Galle; tt, Blatter, die queer über die Galle hergehen; o, bren noch unbertrocke nete gesinde Knospen.

Die 4te Figur, eine langs durchgeschnittene Galle; th, bas Stück vom Zweige, woran sie geseßen; n, große Höhlung in der Galle. e, ein Häuschen Unrath, an einem gewissen Orte, den die Raupe darinnen durch einen eigenen Unterschied von Harz von der übrigen Höhle abgesondert hat. Sie liebt die Reinlichkeit, und mag nicht gern unter ihrem Unrath liegen. u, die Gallenraupe, mit niederhangendem Kopse.

Die zte Figur, noch eine, langs durchgeschnittene Galle; tb, der Zweig, woran fie geseigen; ss, die außerlichen Seiten berselben; cde, ein Harzkern in der Mitte, besten innere Hohlung mit Schichten brauner Erkremente c, überzogen ist; ff, leere Raume zwischen den außerlichen Seiten und dem Kern; hier liegt oft ein ganzer Saufen Erkremente; n, die innere Hohlung des Kerns, oder der Galle, worinnen die Raupe wohnt, die man hier nur etwas siehet.

Die bte Figur, die Raupe felbst aus diesen Gallen; t, der Ropf; p, der Schwanz.

Die 7te Figur, biefelbe, unter der Lupe vergrößerte Raupe; t, ber Ropf; 1, ber erste Absaß des Korpers, der eben so hornartig, als der Ropf ist; aaa, die Vorderfuße von der einen Seite; iii, die Mittelfuße; p, ein hinterfuß; sss, u. s. w. die Luftlocher, die an dieser Raupe sehr deutlich sind.

Die 8te Figur, ab, ein ftark vergrößertes Stud vom Ringe biefer Raupe; t, ein Hofer oder Warze mit einem, dem blogen Auge fast unsichtbaren Haar e; pp. eine große Menge Hadrchen auf dem ganzen Körper. Bergleicht man sie mit dem, an sich schon sehr kleinen Baare e; so kann man sich ihre unenbliche Kleinheit vorstellen.

Die 9te Figur, eine fart vergrößerte Fleischwarze, oder eine von den fleinen Freff, spissen der Rampe, die aus bren Studen abc, besieht; ben c, sigen fleine Stachtln und haare.

Die tote Figur, ift ftark vergrößert; S, ein kuftloch der Maube, welches rund ift, und eine runde Deffnung o, hat, wodurch die kuft in die kungenrohren geht; tb, ta, zween große kungenröhrenafte, die mit dem kuftloche S, vereinigt sind; die kuftrohre ta, hat verschiedene Nebenaste r; rrdd, andere kleinere kuftrohren.

Diese kuftrohren fielen mir mit bem kuftloche in die Augen, als ich alle innere Theile aus der Raupe genommen hatte. Sie blieben alsbenn an der innern Oberflache der Haut so hangen, wie sie hier vorgestellt sind.

Die tite Figur, eine auf bem Rucken liegende Puppe von diefen Raupen; t, der Schwanz.

Die Tate und 13te Figur, zween Schmetterlinge berfelben; ben 12, ein Manns den; ben 13, das Beibchen. Sie find aschgrau und schwarz gesteckte. (Phal. Tinea Refinella,

die Harymotte.)

Die 14te Figur, eine kleine Rosensprosse mit dren Ruospen bbo; auf den Knospen bb, liegt ein Klumpchen Unrath ee, den eine darinnen wohnende Raupe von sich gegesten hat; auf der Knospe o, findet sich nichte davon, weil darinnen keine Raupe gewohnt hat.

Die 15te Figur, eine vergrößerte Knospe bb, als ben Fig. 14, von welcher ber Haufen Unrath Ce, weggenommen ift, um die dadurch bedeefte Orffnung t, beger zu sehen.

Die Raupe c, fleckt den Ropf aus dem loche,

Die 16te Figur, Die Raupe, die in der vorigen Knospe wohnte, die aber noch lange nicht recht ausgewachsen ift.

Die 17te Rigur, folche durch bie Lupe vergrößert; ben a, fieht man ben erften Ring

bes Rorpers mit einer hornartigen femargen Platte.

Auf der folgenden Aupfertafel befinden sich die übrigen Figuren dieser Rauspen.

# XXXIV Rupfertafel.

Die fünf ersten Figuren berselben gehören noch als eine Fortsetzung zu den letzten ber vorigen 33ten Tafel; die übrigen aber zu der 17ten Abhandlung.

Die 1te Figur, bie Raupe Fig. 16, Tab. 33, die in ben Rosenknospen wohnt, und bier ihre vollige Große erreicht hat.

Die 2te Figur, berfelben Puppe.

Die 3te Figur, ein Gespinnfte berfelben.

Die 4te Figur, derfelben Schmetterling, wenn er ftill fift. (Phal. Tin. Cynosbatella, Die Rosenmotte.)

Die ste Figur, berfelbe vergrößert, mit etwas ausgebreiteten Oberflügeln, um et

nen Theil ber Unterflügel zu feben.

Die 6te Figur, ein sonderbarer Wurm, nicht viel dicker, als ein Faden (Zwirn, wurm), der in einer dieser Raupen gelebt bat; A, der rewas rund zugehende Schwang; B, ber fehr zugespiste Ropf.

Die 7te Figur, berfelbe tobte Wurm, ber fich wie ein Knaul zusammengewuns ben hat. Er hat die Gestalt von ber Seta munica, ober bem Gordius.

Die Ste Figur, eine Schlupfwespenmade, die mit biefen andern ihres gleichen in einer fehr großen gelben Ufeerraupe gelebt bat; t, ber Ropf.

Die

Die 9te Figur, biefelbe Made vergrößert; t, ber unbewegliche Ropf; q, der Schwanz.

Die Tote Rigur, einige, von folden Maben neben einander hergelegte Gespinnfie.

Die tate Figur, der ftark vergrößerte Ropf, sammt den dren ersten Ringen eines solchen Wurme; I, die Hohe des Ropfs; y, ein Auge, das andere liegt auf der Seiste; th, etwas erhaben liegende Theile, die zusammen, wie ein Kleeblatt aussehen. Zwisschen diesen Theilen liegt das Maul, und das Spinnwerkzeug; d, ein Zahn; der andere

liegt auf jener Scite.

Die 12te Figur, die nemlichen Theile der vorigen Figur, noch stärker vergrößert; LL, vermuthlich die Oberlippe; die wer Erhöhungen abch, die ein Kleeblatt vorsiellen, machen zusammen die Unterlippe aus; dd, die benden hornartigen Zihne oder Haken; zwischen b, und g, liegt das Spinnwerkzeug, oder das Loch, wo die seidenen Fiden ausgezogen werden; tt, zween braune, von den benden Erhöhungen ac, abgehende, und an der Seite des Körpers sich herunterziehende Striche. Mitten in dem Theile b g, schien mir noch eine kleine Veule zu liegen.

Die 13te und 14te Figur, Die Echlupfweipen aus biefen Burmern; ben 14,

eine ftarf bergrößerte.

Die iste Figur, bas farf bergroßerte Baudiende bes Weibchens; ben t, bas

Bohr, fo im Grande der Ruhe bicht unter bem Bauche liegt.

Die 16te Figur, eine Bolggalle an einer gewijfen Urt von Weiben, welche die Sagenfliegen (Tenehredo) durch ihren Stich verursachen; ttt, verschiedene Höcker, die sie fie an sich hat. Es wohnen Afterraupen darinnen.

Die 17te und 18te Figur, ein Schlupsweip nwurm, der sich in solcher Galle, als Fig. 16, gefunden, und die Afterraupe darumen verzehrt hatte; ben Fig. 17, in seiner natürlichen Größe; ben 18, vergrößert; t, der Kopf.

Die 19te Figur, eine Momphe aus solcher Galle, barinnen sich vermuthlich eis ner von den vorigen Würmern verwandelt hat.

Die 20te Figur, Diefelbe Dinniphe vergroßert, und von ber Seite; tp, bas

lange, gefrummte, und oben auf den Raden herum jefdelagene Bohr.

Die 21te Figur, ein Schlupfwespenweiberen mit bem langen Bohr t, aus einer

ber vorigen Weidengalle.

Die 22te Figur, eine Schlupfwespe aus der Mumphe Fig. 19, 20; abermal ein Weiben mit dem langen Bohr t, allem von einer andern Urt, als Fig. 21.

Die 23te Figur, das Manuden gu Fig. 22.

Die 2. te Figue, der vergrof erte Schwanz der Edl upfwespe Fig. 21, von oben, daran bie Theile, so den langen Schwanz formiren, von emander gesondert find; ff,



bie beiben balben Scheiben, welche zusammen dem hornartigen Bohre t, jum Futterale bienen.

Die 25te Figur, das nemliche Schwanzende von der Seite, noch ftarker vergross fert. Das Vohr ift hier ganz außer dem Futterale; of, of, die zwo halben Scheibben, welche am Bauche von 0, bis a, vereinigt find; otb, das Bohr, so sich wie ein Federschnabel b, endigt, und daselbst sehr kleine Zahnchen hat. Ben u, ist der Bauch abgeschnitten.

Die 26te Figur, MN, einer von denen Schlupfwespenwurmern, bie in ber Sarve eines Blattlausfregers mit beweglichem Ropfe, der fich in eine zwenfluglichte Fliege

permandelt, gelebt haben; ben aa, der Ropf.

Die 27te Figur, OP, bie Mnnuphen Diefer Burmer.

Die 2Ste Figur, eine baraus genommene Schlupfwespe, von oben, mit ausges breiteten Blugeln.

Die 29te Figur, diefelbe von ber Seite; Sie find fcmarg; ein Theil ber Fuffe aber ofergelb, auf ben Rucken mit einigen weißen Fledchen.

# XXXV Rupfertafel.

Die Figuren berfelben gehoren zur fiebzehnten Abhandlung.

Die Ite Figur, ein ausnehmend ftark vergrößerter Wurm, naturlich nicht grosser, als ein Sandfornchen, welcher in der Wohnung, einer Minirraupe der Eichblatter (Reaumur Tom. III. Pl. III. F. 1, 2.) die er verzehrt hatte, gefunden war; a, der Ropf; b, der Schwanz.

De 2te Figur, eine ftark vergrößerte Domphe des vorigen Burms, von unten; fie ift bier mehr vergrößert, als der Burm Sig. 1; ben C, ber Ropf; d, der Schwang.

Die 3te Figur, das fleine Strichelchen A bedeutet die unendlich fleine ausgekoms mene Schlupfweipe.

Die 4te Figur, die Schlupfwespe bloß durch die Lupe vergrößert.

Die ste Figur, AB, der Kopf derfelben von oben, und anschnlich vergrößert. CDE, FGH, die schonen Juhlhorner dieses Insetes, die ich hirschgeweihe genennt habe, an denen inwendig dren lange Zweige qr, st, uw, herausstehen. Die Buche ftaben Ciklmnop, bezeichnen die acht Gelenke am Stamme des Juhlhorns.

Die ote Figur, ein ftark vergrößerter Oberflügel biefer Schlupswespe; ABE, ein klemes Belente, womit er am Halskragen hangt; BC, diegroße Uber an ber außern Seite; ber hinterste Rand CDd, und der übrige Flügel ist mit vielen Hadrchen bewachsen.

Die 7te Figur, ein vergrößerter Unterflügel; FG, die größe Aber an der auss wendigen Sute; das Uebrige HIF, vom Umfange des Flügels ist mit langen Haaren besetzt. Sonst sien ebenfalls auf der Oberstäche desselben viele lleine Haarden.

Die fte Figur, ein Weidenblatt mit einem Saufchen Schmetterlingsener O.

Die 9te Figur, zween vergrößerte Ener von oben; t, ein fleines schwarzes Flecke den im Mittelpunkt.

Die tote Figur, biefelben Eper mit einem runben loche oo, woraus eine fleine Schlupfwespe, die barinnen gelebt hatte, ausgefrochen ift.

Die iste Rigur, eine folde Schlupfwespe in ihrer naturlichen Große.

Die 12te Figur, biefelbe burch eben bie Lupe, als die Ener Fig. 9, 10, vergroffert.

Die 13te Figur, diefelbe noch mehr vergrößert; a, das erfte Gelente ber Guhl-

Die ite Figur, eine vergrößerte Rufterfdilblaus; I, ber Ropf; k, ber Schwanz:

Die 15te Figur, eine darinnen gefundene Schlupfwefpen : Dinmphe.

Die icte Figur, dieselbe Mymphe vergrößert, von unten; L, der Kopf; MN, die Suße; OP, die Glügelscheiden; QRS, der Bauch; ab, die benden neuformigen Augen.

Die 17te Figur, die ftark vergrößerte Schlupswespe aus dieser Mumphe. AB, der Kopf; H, das Schwanzende; D, die Flügel, welche weit über den Schwanz hers fichen.

# XXXVI Rupfertafel.

Die Figuren berfelben gehoren zur fiebzehnten Abhanblung.

Die ite Figur, ein großes gelb und schwarzes Schlupswespenweibchen, besten Bauch burch keinen Faden, sondern mit seiner ganzen Dieke am Halskragen hangt, und hinten ein f. ies steifes Schwanzchen hat; q, ber kleine Schwanz; tb, das Bohr mit seinen begden Halbscheiden, das so lang als der Bauch ist.

Die 2te Figur, das Mannden, bas binten fein Bohr; sondern nur eine furze Spike g, hat, und an welchem die mittelften Saudringe gelb, oder fuchsroth find.

Die zie Figur, ein Oberflügel bes Weibenen Sig. 1; ab, die Ribbe, worant fich der Unterflügel mit feinen fleinen Gatchen anhängt, um die Flügel zusammenzuhalten.

Die 4te Figur, ein Unterflügel, davon ein Stud efc, unterwärts doppelt zus sammengeschlagen ist, wenn das Inselt still sint; cd, ein Stud ber äußerlichen Ribbe, woran die Hakhen sien, die sich an den innenn Rand des Oberflügels anhängen.

Die

Die: 5te Figur, ein ffark vergrößertes, und vom außern Rande 'C, Fig. 4, ges nommenes Stuck vom Unterflügel; CCC, die fich an den Oberflügel anhängenden hafe chen, welche in der Ribbe mn, womit der Flügel eingefast ist, eingewurzelt, und in die Hohe gebogen sind; O, eine andere Ribbe, die sich mit der Ribbe mn, vereiniget.

Die 6te Figur, eine ganz schwarze Schlupsweipe, mit fucherothen Füßen, deren Bauch auch durch keinen Faden am Halekragen haugt; sondern welche ein kleines Schwänzichen und ein überaus langes Bohr hat; c, ber Halekragen, der vornabgestunt, und mit zwo Spiken versehen ist; q, der Schwanz; tb, das Bohr; tf, die zwo hale ben Scheiden desielben.

Die 7te Figur, eine schwarzblauliche Schlupfwespe, mit bunkelgelben Füßen, beren Bauch durch keinen Faben mit dem Halbkragen zusammenhangt; sondern die ein kleines Schwänzchen q, und kurzes Bohr t, hat.

Die 8te Figur, eine schwarze Schlupfwespe mit weißlichen Fleden, und fucherosthen Füßen, deren beib, so durch ein furzes Fadenchen am halbfragen hangt, walzens formig und langlicht ist; die Fühlhorner aber fegelformige Faben vorstellen; tb, das Bohr; tf, tie benden Halbscheiden begelben.

Die 9te Figur, eine ganz schwarze Schlupswespe mit fucherothen Füßen, und einem walzenformigen langlichten Körper, ber durch einen Faden mit dem Halbkragen zus sammenhängt; tb, das lange Bohr; tf, die zwo Halbscheiden deßelben.

Die 10te Figur, eine ganz sonderbare Schlupswespe, deren Bauch nicht an eis nem Ende des Halskragens hangt; sondern oben in demselben stedt; ut, der Bauch, ben das Insekt im Fluge so hoch in die Hohe stellt; u, der Ort, wo er am Halskragen hangt; c, der Theil des Halskragens über dem Orte, wo der Bauch anhänger; t b, das lange Bohr; tf, sein Futteral. a, die Borderfüße; i, die Mittelfüsse, die ges gen ben Körper und die Hinterfüße sehr klein sind; p, die benden, ganz sonderbar gestals teten hinterfüße.

Die 11te Figur, ein vergrößerter hinterfuß ber vorigen Schlupfwespe, so ben

ab, das erfte lange Stud swiften dem Balefragen und Buftbeine.

bc, das Sufrbein;

cdp, der eigentliche Schenfel, wegen feiner Dicke merkwurdig; viel dicker als bas Sufftbein; aber von c, bis d, dunne.

pi, bas Fufiblace, fo aus funf Gelenken besteht, und sich mit zwen Safchen i, en-

e, eine von den benben Stacheln des Schenfels; die andere liegt hier nicht im Gesicht.

Die Izte Figur, eine schwarze Schlupswespe, deren Schwanz, so wie eine Rus gel p, aussiehr, ganz mit graulichen Hadrchen bedeckt ist, die ihm gleichsam einen Atslasglanz geben.

Die 13te Figur, ber vergrößerte Bauch berfelben, von oben; abb, bccb, cpc, die dren Ringe, woraus er besteht; der lette oder hinterste Ring cpc, ist wie et: ne langlichte Rugel, und gang mit Haaren bedeckt, daß er wie Utlas glantt.

#### XXXVII Rupfertafel.

# Die Figuren berfelben gehoren zur 16ten Abhandlung.

Die ite Figur, ein Blattstucken von der Bageraloe (Stratiotes,) wovon eine Wasserraupe ein Stucken ausgebisen hat, bavon man die lucke ben ab, sehen kann; dies Stucken cd, hat fie an einem andern Orte des Blatts wieder aufgelegt, und in bem Zwischenraume wohnt sie; ce, einige Stellen, wo die Raupe das Blattmark megegefreßen hat.

Die 2te Figur, eine folde, noch nicht völlig ausgewachsene Raupe, bie fich bers gleichen Wohnung bereitet.

Die gte Figur, Diefelbe Raupe, burch bie Lupe bergrofert; t, ber Ropf.

Die 4te Rigur, Die Raupe in ihrer rechten Große, und zwar eine der groffen.

Die 5te Figur, ber ftark vergrößerte Ropf und Vordertheil derfelben, von oben; 22, die Fühlhorner; 1, die Oberlippe; y, die Augen an ber einen Kopffeite; E, ein Ausschnitt hinten am Kopfe; pp, ber erste Ring; ut, ut, zwen Gefäße, welche scheinen zwo Hauptlungenröhren zu senn; bb, noch bunnere Gefäße, vermuthlich auch Luftröhren. Alle diese Gefäße scheinen burch die durchsichtige Haut durch, oo, rr, s, gewiße weiße Fadenbundel, welche scheinen die Riesen des Insets zu senn.

Die 6te Figur, ein ftart vergrößertes Bundel diefer Riefen, das ben g, am Leis be fift; ab, der Stamm des Bundels, der aus vier Ueften cdef, besteht. Inwens dig in diesen Aesten sieht man einen Faden, oder dunnes Befaß, das ein Luftgefaß zu fenn scheint.

Die 7te Figur, ein ftart vergrößerter Ring dieser Baferraupe, von unten, mit zween hautigen Mittelfugen mm, bie einen vollständigen Safentrang haben.

Die 8te Figur, eins ber sechs großen Lufclocher, durche Mifrostop vergrößert; t, eine braune, in einer Bereiefung liegende Platte, wo das Luftloch seine Deffnung has ben muß. Die 9te Figur, eins der kleinen, auf einigen Ringen der Raupe befindlichen, tuftlocher, eben so ftark, als das Fig. 8, vergrößert. Man kann daraus den Untersschied ihrer Größe sehen.

Die tote Figur, ein Theil zwener, von einer folden Raupe, zusammengesponnener

Mageraloe: Blatter , wojwifchen fie ben c, ein Gespinnfie gemacht hat.

Die 1 Ite Figur, das eine, von dem andern abgesonderte Blatt, um das dazwis schen liegende Gespinnste ans Licht zu bringen. cc, das Gespinnste; ee, eine Art von seidener Hulle, worinnen das Gespinnste liegt; o, eine große Oeffnung am Worderende deßelben; p, die Raupenhaut, welche die Puppe abgestreift hat, und durch die Seitens wände des Gespinnstes durchschen durch die Puppe selbst einigermaßen durchs schimmert.

Die 12te Figur, eine herausgenommene Puppe, von der Seite.

Die 13te Figur, dieselbe Puppe, vergrößert, und von unten; p, die bis ans Schwanzende gehenden hinterfüße; sss, dren große, warzenformige Lufelocher an der einen Seite: auf der andern liegen auch bren, die aber hier mit keinen Buchstaben bez zeichnet sind.

Die 14te Figur, eins von den großen Luftlochern, start vergrößert, und von der Seite; t, ein walzenformiges Körperchen in demfelben, vermuthlich eine oben in s, einstretende Luftröhre. C, ein Stuck des Minges, auf bem das Luftloch liegt.

Die iste Figur, baffelbe Luftloch von oben ober im Geficht; a, ein brauner Ming

unten herum; b, ein dunfelbrauner Birfel oben um den Rand herum.

Die 16te und 17te Figur, ein Schmetterlingsmannchen (Phal. geom. Stratiosata, bas Amphibium), aus einer folden Puppe, als Fig. 12; ben Fig. 16, sist es still, und hat die Fühlhorner lange dem Rucken herunterliegen; ben Fig. 17, ift es mit ausges breiteten Flügeln vorgestellt, so baß man die untersten fren sehen kann.

Die 18te Figur, bas Beibchen gu bem vorigen Mannchen, welches aber andere,

als diefes gezeichnet ift.

Die 19te Figur, ein Theil vom Juhlhorn des Mannchens Fig. 16, 17, fark bergrößert. s, bas oberste Ende deßelben; gggg, ein Schuppenkranz um den Gestenkfugen herunt.



# Die Geschlechtsnamen

derer in diesem Bande beschriebenen Insetten.

1. Tagvögel mit knopfformigen Fühlhörnern, und sechs gleichen Füßen.

#### IV Rupfertafel.

Big. 14, 15, ein fleiner himmelblauer Tagvogel mit knopfformigen Bublhornern, feche

Papilio hexapus; alis integerrimis caeruleis; subtus ocellis numerosis. Linn, Fauna Suecica 803 \*).

# XIV Rupfertafel.

Fig. 19, 20, ein weißer Tagvogel mit knopfformigen Bublhornern, feche Füßen, und ichwarzen Flügeladern.

Papilio hexapus, alis rotundatis albis; venis nigris. Linn, Faun. 796 \*\*).

#### XV Rupfertafel.

Fig. 8, 9, ber gitrongelbe Tagvogel mit fnopfformigen Guhlhornern und feche

Papilio hexapus; alis angulatis flavis puncto ferrugineo. Linn. Faun. 795 \*\*\*).

#### XIIX Rupfertafel.

Fig. 12, 13, der große Tagvogel mit knopfformigen Fuhlhornern; feche Fußen, und Augenspiegeln, die einen rothen und schwarzen Zirkel um fich herum haben.

Papilio hexapus; alis integerrimis rotundatis albis; fecundariis ocellis quatuor fuperne, septem inferne. Linn. Faun. 802 †).

3 2

II. Tage

\*) S. N. ed. XII p. 789. no. 232. Pap. Argus. Fn. Succ ed. 2. 1074. G.

\*\*) S. N. ed. XII p. 758. no. 72. Pap. Crataegi. Fn. Suec, 1034. \*\*\*\*) S. N. ed. XII. p. 765. no. 106. Pap. Rhamni. Faun. Succ. 1642. G.

†) S. N. ed XII. p. 754. no. 50. Pap. Apollo. Faun. Succ. 1032. S.

# 11. Tagvögel mit knopfförmigen Fühlhörnern, die aber nur vier gleiche Füße haben.

#### XX Rupfertafel.

Fig. 9, 10, der Tagvogel mit fnopfformigen Suhlhornern und vier Fußen, der unter ben Unterflügeln ein weißes C, hat.

Papilio tetrapus; alis angulatis fulvis nigro-maculatis: fecundariis calbo notatis.

Linn. Faun. 775\*)

#### XXI Rupfertafel.

Fig. 8, 9, ber rothbraume Tagvogel mit knopfformigen Fuhlhornern, und vier Fugen, defen Flügel einen weißgelblichen Rand haben.

Papilio tetrapus; alis angulatis nigris; margine postico albo. Linn. Faun. 772 \*\*).

#### XXII Rupfertafel.

Fig. 5, bie ichwarze vierfußige Tagvogel mit knopfformigen Fuhlhornern, und einer breiten rothen Streife auf jedem Flügel.

Papilio tetrapus; alis denticulatis nigris albo maculatis; omnibus fascia arcuata coccinea. Linn. Faun. 777 \*\*\*).

I. Nachtvögel oder Phalanen mit prismatischen Fühlhörnern.

#### VIII Rupfertafel.

Fig. 5, ein grauer Dachtfalter mit prismatischen Fuhlhornern, einem sehr furzen Saugerügel und ausgekappten Flügeln, defien Unterflügel vor den Oberflügeln vorstes ben, und zum Theil fuchsicht sind.

Phalaena prismicornis spirilinguis; alis planiusculis erosis griseis; antennis albis. Linn. Faun. 810 †).

Fig. 9, 11, ein bunkelgruner Nachtvogel mit prismatischen Fühlhornern, und eis wer breiten weißen ausgezackten Streife auf ben Oberflügeln ++).

3

IX Rus

\*) S. N ed. XII. p. 778. no. 168. Pap- C. album Faun. Suec. 1059. 3.

\*\*) S. N. ed. XII. p. 776. no. 165. Pap. Antiopa Faun. Succ. 1056. S.

\*\*\* | S. N. ed. XII. p. 779. no. 175. Pap. Ata- ift, und auf dem Gallum lebt. G. lanta Faun. Suec 1060. G.

7

†) S. N. ed. XII p. 797, no. 2. Sphinx Populi Faun. Snec. 1084. 3.

tt) Dies ist der Sphinx Galii, defen Ranve von der gewöhnlichen Wolfsmildraupe verschieten ift, und auf dem Galium lebt. G.

#### 1 IX Rupfertafel.

Fig. 8, 9, ein olivengruner Nachtvogel mit prismatischen Fublhornern, ber unter bem Bauche rosenroth ift.

Phalaena prismicornis spirilinguis; alis viridi, sulvo purpureoque variis. Linna Faun. 811 \*).

# x Rupfertafel.

Fig. 3, ein branner afchfarbiger Machtvogel mit prismatischen Fuhlholnern, ber am hintersten Rande ber Flugel weiß bordirt ift \*\*).

# II. Nachtvögel mit bartigen Fühlhornern, und langen Saugerüßel.

iv Rupfertafel.

Fig. 7, der graue Nachtvogel, mit bartigen Fuhlhörnern, einem Saugerußel, dachformigen Flügeln, hockrichtem Halskragen, und langen breiten, wie eine Schnauze, vorstehenden Bartspigen \*\*\*).

# V Rupfertafel.

Fig. 1, ein Nachtvogel mit bartigen oder fammformigen Fuhlhornern, und Saus gerüßel defen Bartspipen aber so lang, als die Fuhlhorner find.

Phalaena pectinicornis spirilinguis; tentaculis setaceis longitudine antennarum; alis planiusculis albidis. Linn. Faun. 841 \*\*\*\*).

# X Rupfertafel.

Fig. 7, 8, ein brauner hellgelblicher Nachtvogel mit bartigen Fublhornern, und einem Saugerufiel, defen Oberflugel zwo braune Queerlinien haben, und gegen ben aufs ferlichen Winfel, wie hatchen gebogen find †)

# XXII Rupfertafel.

Fig. 16, ein fleiner Machtvogel mit bartigen Fühlfornern, und Saugerußel dese sen breite und flache Oberflügel, weißliche, und braune wellenformige Streifen haben ††).

P 3 XXIV Rus

\*) S. N. ed. XII. p. 801. no. 17. Sphinx Elpenor Faun. Suec. 1089. S.

\*\*) S. N. ed. XII. p. 802. no. 22. Sphinx Pinastri. Faun. Suec. 1088. 3.

palpina. Faun. Suec. 1146. B.

Pyvai. tentacularis. Faun. Succ. 1349. 6.

†) S. N. ed. XII. p. 860. no. 204. Phal. geom. lacertinaria. Faun. Succ. 1229. S.

††) S. N. ed. XII. p. 269. no. 253. Phal. geom. Alchemillata. Faun. Succ. 1282. G.

# XXIV Rupfertafel.

Fig. 7, ein Rachtvogel mit bartigen Jublhornern, und Saugerußel, defien Oberflügel braun find, eine dunkle Queerstreife haben, und am außern Winkel hakenformig gebogen sind. \*)

#### XXV Rupfertafel.

Fig. 6, ein Machtvogel mit bartigen Fuhlhornern, einem Saugerufiel, und brauns graulichen ausgezachten Flügeln, davon die Oberflügel zwo dunkle wellenformige Streis fen haben, zwischen welchen ein schwarzer Punkt befindlich ift \*\*).

111. Nachtvögel mit bartigen Fühlhörnern, ohne Saugerüßel, der wenigstens nicht länger als der Kopf ist.

#### VI Rupfertafel.

Fig. 7, 10, ein fahlbrauner Nachtvogel, mit bartigen Buhlhornern ohne Saus gerußel, beffen Oberflugel am hintersten Rande einen großen dunklen Bleck haben \*\*\*).

#### X Rupfertafel

Fig. 13, 14, ein Machtvogel mit bartigen Ruhlhornern, ohne Saugerußel, eis nem gitrongelben Salsfragen, und hell ofergelben ausgezachten Flügeln.

#### XI Rupfertafel.

Fig. 7, 8, ein Nachtvogel mit bartigen Fuhlhornern, ohne Saugerußel, entwes ber mit weißen, oder hellgelben, schwarz punktirten Flügeln.

Phalae pectinicornis elinguis; alis deflexis albidis, punctis nigris, abdomine ordinibus quinque punctorum. Linn. Faun. 823 †).

Fig. 13, 14, ein fehr weifer Nachtvogel mit ichwarzen bartigen Gublhornern, ohne Saugerufel; und mit schwarz gesprenkelten Juffen.

Phalae-

\*\*) S. N. ed. XII, p. 859, no. 202. Phal. geom. Phal. bomb. Ziczac, Fran. Suec. 1116 G.

\*\*\*) Phal. geom. bidentata. Linn. Faun. Suec.

\*\*\*) Phal. geom. bidentata. Linn. Faun. Suec.

\*\*\*) S. N. ed. XII. p. 860. no. 205. Phal. geom. Aniaria. Faun. Suec. 1230. G.

† S. N. ed. XII. p. 829 no. 69. Phal. bomb.

\*\*\*) Linn. S. N. ed. XII. p. 827. no. 61. lubricipeda Faun. Suec. 1138. G.

Phalaena peclinicornis elinguis; alis deflexis albis, pedibus antennisque nigris. Linn. Faun. 822, 2).

Rig. 20, 21, ein graulichbrauner Dachtvogel mit bartigen Sublhornern, ohne Saugerufel, mit einer breiten bunften Streife auf den Dberflugeln ").

#### XII Ruvfertafel.

Rig. 8, 9, ein Nachtvogel mit bartigen Ruhlhornern, ohne Sangerufel, befim Dberflugel braun und weiß, Die Unterflugel aber roth find, und große fewarze Rlede haben.

Phalaena peclinicornis elinguis; alis deflexis; superioribus suscis, rivulis albis; inferioribus purpureis, punctis fex nigris. Linn. Faun. 820 000).

#### XIII Ruvfertafel.

Rig. 4, 5, 6, ein Dachtvogel mit bartigen Sublhornern, ohne Saugerußel; defen Beibchen braun ift mit zwo bellgelben Streifen, das Mannchen aber gelbweiß mit braunen Streifen \*\*\*).

Fig. 18, 19, ein buntel : Perlarauer Rachtvogel mit bartigen Rublhornern, wie Saarbufche, ohne Sangerußel, mit einem großen gelbweißlichen Rlecke am Sintertheile der Oberflügel +).

#### XIV Rupfertafel.

Rig. 7, 8, 9, ein braunrothlicher Dachtvogel mit grauen Schartirungen, bartis gen Rublbornern, ohne Saugerußel, beffen Unterflügel vor ben obern vorfteben ++).

#### XV Ruvfertafel.

Rig. 15, ein agatgrauer Machtvogel, mit bartigen Rublhornern, ohne Caugeruf fel, mit zwo fcwargen gelb borbirten Streifen, und einem fcmargen Rlecke mit weißem Manbe.

Phalaena peclinicornis elinguis villosissima cinerea; alis exterioribus lincolis obsoletis nigris, maculaque duplici pallida, Linn. Faun. 829. †††)

XVI Ru

- \*) S. N. ed. XII. p. 822. no. 46. Phal. bomb. Salicis Fann. Suec. 1129. G.
- \*\*) S N. ed. XII. p. 823: no. 48. Phal. bomb. Craracgi P un. Stec. 1126. 3.
- \*\*\* S. N. ed. XII. p. 819. no ;38. Phal. bomb. Caja. Faun Suec, 1131. 3.
- \*\*\* S. N. ed. XII. p. 818. no. 36. Phal. bomb. afrensis Faun. Suec. 1. p. 831. et 2. no. Scelina Faun. Suec. 1119. . 11C2. G.
- f) S. N. ed. XII. p. 816. no. 31, Phat. bomb. bucephala Faun. Suec. 1115. 3.
- ft) S. N. ed. XII. p. 813. no. 19. Phal bomb. ilicifolia Faun, Succ. 1109. 3.
- 11f) 9. N. ed. XII. 'p. 825. Phal. bomb. fa-

#### XVI Rupfertafel.

Fig. 11, 12, ein weiftlichgrauer Dadtoogel mit braungelblichen bartigen Buble bornern onne Saugerußel, und einigen wellenformigen braunen Queerfireifen.

Phalaena pectinicornis elinguis; alis deflexis cinereo undulatis; falciis transversis obscurioribus; capite inter pedes porrectos. Linn. Faun. 828.\*)

#### XVII Ruvfertafel.

Fig. 13, 14, 15, ein Machtvogel mit barrigen Fuhlhornern, ohne Saugerußel, babon bas Beibchen grau, und ungeflügelt; bas Mannchen aber gelbbraun ift, mit zwo weißen Flecken.

Phalaena pecti icornis elinguis; alis planiusculis; superioribus macula alba anguli ani; femina aptera, Linn. Faun. 827. 44).

#### XIX Rupfertafel.

Fig. 7, 8, ein Nachtbogel mit batrigen Fuhlhornern, ohne Saugerußel, mit eie nem fewarzen Augenfleck auf jedem Flugel. Die kleinere Art, oder kleine Pfau des Reaumur.

Phalaena pectinicornis elinguis; alis planiusculis cinereis; fingulis ocello fasciaque fusca. Linn. Faun. 835 \*\*\*\*).

#### XXII Rupfertafel.

Fig. 9, ein grauer Nachtvogel mit schwarzen bartigen Fuhlhornern, ohne Caus gerußel, wellenformigen schwarzlichen Streifen auf den Flügeln, und einem schwarzges fleckten Halstragen †).

#### XXIII Rupfertafel.

Fig. 12, ein aschfarbiger, schwarz schattirter Nachtvogel, mit bartigen Sublhore nern, ohne Rugel, mit haarichten Flugeln, und schwarz punktirtem Salefragen.

Phalaena pectinicornis elinguis; alis deflexis albidis diaphanis, valis obscuris. Linn. Faun. 819 ††).

#### XXIX Rue

\*) S. N. ed. XII. p. 824. no. 54. Phal. bomb. pudibunda. Faun. Suec. 1118. G.

\*\*) S. N. ed. XII. p. 825. no. 56. Phal. bomb. antiqua. Faun. Suec 1120.

\*\*\*) S. N. ed VII. p. 810. no. 7. Phal. At- Vinula Faun. Suec. 1112. 6. tac. pavonia minor. Faun. Suec. 1099. G.

†) Phal. geom. hirtaria Faun. Suec. ed. II. no. 1236. G.

††) S. N. ed. XII. p. 815. no. 29. Phal. bomb. Vinula Faun. Suec. 1112. S.

#### XXIX Rupfertafel.

Fig. 19, t, und 22, eine kleine braunschwarzliche Nachtmotte mit bartigen Juble hornern, ohne Rufel, deren Beibden ungeflügelt ift, aus einer Mottenraupe, die fich ein Behause von Grasstengeln macht \*).

Nachtvögel mit kleinen fadenförmigen Fühlhörnern, die nicht länger find, als der Kopf.

#### VII. Rupfertafel.

Fig. 5, 6, ein Nachtvogel mit febr furgen Bublhornern, defien Mannchen weiß; bas Beibchen aber ofergelb ift.

- Phalaena seticornis elinguis; antennis brevissimis rusis, thorace slavo, alis destexis.

Lina, Faun. 917 \*\*).

Fig. 12, ein gelbrothlicher Machtvogel, mit furgen Suhlhornern, und filberweis fen Bleden \*\*\*).

IV. Nachtvögel mit fonisch fadenförmigen langen Zuhlhörnern.

# III Rupfertafel.

Fig. 1, ein iconer gruner Dachtvogel mit fabenformigen Guhlhornern, und zwo ichragen gelben Streifen, auf ben Oberflügeln \*\*\*\*).

#### V. Rupfertafel.

Fig. 14, ein grauweißlicher Nachtvogel mit fabenformigen Suhlhornern, und eis nem boppelten dreneckigen bunkelgrunen Blecke.

Phalaena subulicornis spirilinguis; alis deslexis erosis pallidis; triangulo suscescente incarnatum includente: thorace gibbo. Linn. Faun. 815. †)

Fig. 22,

\*) hat Linne nicht. G.

\*\*) S N. ed. XII. p. 833. no. 84. Phal. not.

Humuli. Faun. Suec. 1147. G.

\*\*\*) S. N. ed. XII. p. 833. no. 85. Phal. N.

Hella, Faun. Suec. 1148. G.

Phal. Tortrix prasimana Faun. Suec. 1306. G.
†) S. N ed. XII. p. 845. no. 132. Phal. not.
meticulosa. Faun. Suec. 1164. G.

v. Geer Infeft, IV. Qu.

Ria. 22, 23, ein brauner, bennahe fcwarzer Dachtvogel mit weißlichen Schat= tirmigen, fabenformigen Sublhornern, und einem enformigen braungrunen Bleet, mit weiße und ichwarzem Rande.")

#### VI Ruvfertafel.

Rig. 20, 21, ein agatbranner Dachtvogel mit fadenformigen Sublhornern, und atvo fcmargen Streifen, zwijchen welchen ein fleiner fcmarger brenediger Rleck liegt \*\*).

#### IX. Ruvfertafel.

Rig. 22, ein aschgrauer Dachtvogel mit fabenformigen Rublhornern, ichmar: und weiß geflect und schattirt, und schwarz gesprenkelten Rugen \*\*\*)

#### XI Rupfertafel.

Rig. 28, ein afchgrauschwarzlicher Daditvogel, mit fabenformigen Ruhlhornern, und gween großen weiflichen Rlecken auf jedem Oberflugel \*\*\*\*).

#### XII Rupfertafel.

Rig. 17, ein fehr weißer Machtvogel mit schwarzen Punften und Fleden, und fabenformigen Bublhornern +).

#### XVII Rupfertafel.

Rig. 22, ein weißer Dachtvogel mit ungabligen Punkten, kleinen schwarzen Kles efen und Streifen, fammt fabenformigen Buhlhornern, und einem furgen Gang außel ++).

#### XIIX Ruvfertafel.

Fig. 4, 5, ein halbbrauner, und halb aschweißlicher Dachtvogel, mit fadenfors migen Subihornern, und einem furgen Saugerußel +++).

XX Rus

\*) S. N. ed. XII. p. 847. no. 138. Phal. nott. aprilina. Faun. Suec. 1178. 3.

\*\*) Linn. S. N. ed. XII, p. 854, no. 175, Phal. noff. triplacia. Faun. Suec. 1202. 3.

\*\*\*) S. N. ed. XII. p. 852, no. 164. Phal. noch, geom. Betularia. Faun. Suec. 1287. 3. numicis. Faun, Suec. 1200. (S.

\*\*\*\*\*) S. N. ed. XII. p. 845. no. 134. Phal noti. Alui. 3.

- †) S. N. ed. XII. p. 838. np. 109. Phal. noch. leporina Faun. Succ. 1176. 3.
- 11) Linn. S. N. ed. XII. p. 862. no. 217. Phal.
- ttt) S. N. ed. XII. p. 823. no. 50. Phal. bomb. Coryli, Faun, Suec. 1123. 6.

#### XX Rupfertafel.

Fig. 13, ein Nachtvogel mit fadenformigen Juhlhornern, beffen Weibchen sebr kurze, grun weiß fchwarze und fuchsroth gescheckte Flugel, mit zwo schwarzen Queers streifen hat.

#### XXII Ruvfertafel.

Fig. 22, 23, ein fleiner grauer Nachtvogel, mit fadenformigen Guhlfornern, und ichwarzen erhaben liegenden Punkten, defien Larve in den Sichtenzapfen wohnt \*).

Fig. 26, eben ein folder, aber braun gefleckter und schattirter Dachtvogel ").

#### XXIV Rupfertafel.

Fig. 11, 12, 13, 14, ein hellbrauner graulicher Machtvogel, mit fabenformigen langbehaarten Buhlbornern, begen Beibehen febr furze Flügel hat.

Phalaena seticornis; alis grisco-suscis, inserioribus albidis; semina aptera. Linn. Faun. 921 \*\*\*).

#### XXV Rupfertafel.

Fig. 15, 16, ein kleiner dunkel Perlgrauer Birn : Blattwidler, mit fabenformis gen Fuhlbornern wie ein Hahnenschwanz stehenden Flügeln, und weißem Ropfe.

#### XXVI Rupfertafel.

Fig. 15, 16, ein kleiner grauweißlicher Blattwickler von der Biola matronalis, mit fabenformigen Fuhlhornern, wie ein Hahnenschwanz stehenden Flügeln, und einer langen braunen Streife +).

#### XXVII Rupfertafel.

Fig. 8, 11, 12, 14, eine fleine Nachtmotte mit fadenformigen Fuhlhornern, breisten, braunen, dunfel gesteckten Flügeln, furzen und frummen Bartspigen; aus einem Blattwickler der Flieder : und Gichblatter +).

Jig. 9, noch eine bergleichen, von einem Kliederblattwickler, mit fabenformigen Fuhlhornern, breiten braunen Flügeln mit einer schrägen dunklen Streife, und langliche ten geraden Bartspiken.

Q 2 XXVIII Rua

\*\*) Linn. S. N. ed. XII. p. 892, no. 404.

Phal. Tin. dodecella. Faun. Suec. 1421. 

\*\*) S. N. ed. XII. p. 892, no. 403. Ph. Tin.

Turlonella. Faun. Suec. no. 1420. 

\*\*) S. N. ed. XII. p. 874, no. 281. Phal.

Torr. Rojana. Faun. Suec. 1314. 

Torr. Rojana. Faun. Suec. 1314.

#### XXVI!! Rupfertafel.

Fig. 9, 10, eine kleine bunkelbraune weißlich geftreifte Nachtmotte, mit fadenfors migen Fublhornern, beren Flügel hinten einen offenen Winkel laßen, von einem Nesselwickler.

Fig. 18, 19, ein weißer Machtvogel mit fabenformigen Gublhornern, ichwarz

Phalaena seticornis spirilinguis; alis patentibus albo suscoque nebulosis, ano slavo. Linn. Faun. 846 \*).

Fig 22, ein schwarzer Machtvogel mit fadenformigen Sublhornern, und einer Ure

von boben Ramm, der oben queer auf den Blugeln ficht.

Fig. 29, 30, ein hellbrauner, weinfarbiger Nachtvogel mit fabenformigen Guhlhornern, und rautenformigen Fleck, der ben bem Weibchen weiß, ben dem Mannchen aber braun ift, von einem Birkenwickler \*\*).

#### XXIX Rupfertafel.

Fig. 6, 7, ein kleiner Nachtvogel mit fadenformigen Fuhlhornern, braungrauen, enformigen, und flachen Flügeln, die sich eines Theils freuzen, von einem Blattwickler bes wilden Rerbels \*\*\*).

Fig. 15, 16, ein kleiner Nachtvogel mit fabenformigen Fuhlhornern, und graus lichweißen Flügeln mit einem habnenschwanze, auch von einer wilden Kerbelraupe.

#### XXX Rupfertafel.

Fig. 10, 11, 12, ein fleiner Dachtvogel mit fadenformigen Ruhlhornern und Sahnenschwanzstügeln, mit Gilberflecken, von einer Apfelblateminirraupe \*\*\*\*).

Fig. 20, einer bergleichen mit grauen Glageln, von einer Minirraupe ber Ros fenblatter.

#### XXXI Rupfertafel.

Fig II, I2, eben dergleichen, mit fadenformigen Fuhlhornern, habnenschwanze flügeln, mit Silber, und Gold gesteckten Flügeln von einer Minitraupe der Erlenblate ter +).

XXXI Rus

\*\*) Linn. S. N. ed. XII. p 873. no. 272. Phal.

geom. vrticata Paun. Suec. 1297. G.

\*\*\*) S. N. ed. XII. p. 878. no. 310. Phal. Tor
trix Solandriana. Faun. Suec. 1327. G.

\*\*\*\*) S. N. ed. XII. p 880. no. 326. P. al. Tor
cut. Rajella. Faun. Suec. 1407. G.

# XXXII Ribfertafel.

Fig. 10, 11, eben bergleichen, mit weißen braungefleckten Flugeln, von einer Faulbeerblatterraupe.

Fig. 13, ein fleiner Machtbogel mit fabenformigen, ausnehment langen Fuhlhore nern, und mit Goldflugeln, die eine breite glanzend gelbe Queerfreife haben \*).

#### XXXIII Rupfertafel.

Fig. 12, 13, ein aschgrauer, schwarz gestreifter, und schattirter Nachtvogel, mit favenformigen Ruglhornern, in ben harzigen Fichtengallen \*\*).

#### XXXIV Rupfertafel.

Fig. 4, 5, ein kleiner Machtvogel mit fadenformigen Fuhlhornern, und herabhans genden halb braumen, oder schwärzlichen, und halb weißen Flugeln; von einer Rosensftockraupe \*\*\*).

I Die erste Klaße der Schluvswespen, mit konisch-fadenförmigen Fühlhörnern, deren Leib durch keinen Faden mit dem Halskragen zusammenhängt, sondern sich mit einem spissen Schwanze endigt.

#### xxxvi Rupfertafel.

Fig. 1, 2, eine große Schlupfwespe, mit halb schwarzen und halbgelben hins terleibe, der einen spigen Schwanz hat, und mit dem Halbkragen durch keinen Faden zue sammenhangt.

Ichneumon flivus, abdomine medio nigro, cauda acuta, aculeo vmbilicali triplici exferto. Ada Vpfal. 1736. p. 28. no. 1.

Tenthredo nigra, artubus ferrugineis, ani corniculo cylindrico. Linn. Faun. 925. †)

Sig. 6, eben bergleid en große, mit fucherothen Fugen.

Tenthredo atra; pedibus ferrugineis, ani apice depresso acuto. Linn. Faun. 926 + 1).

Q 3 Sig. 7.

\*\*) Linn. S. N. ed. XII. p. 895, no. 426. Phal. Cynosbatella. Faun. Suec. 1379. G.

Tin. de Geerella. Faun. Suec. 1393. G.

\*\*) S. N. ed. XII. p. 891, no. 406. Ph. Tin.

Refinella. Faun. Suec. 1423. G.

\*\*\*) S. N. ed. XII. p. 887, no. 368, Ph. Tin

Faun. Suec. 1574. G.

Fig. 7, eine große schwarzblauliche glanzende Schlupfweipe, mit dunkelgelben Fußen, deren hintertheil einen spigen Schwanz bat, aber durch keinen Jaden mit dem Halsfragen zusammenbangt.

Ichneumon nigro-cerulescens subhirsutus, abdomine sessili, pedibus slavescențibus. Linn. Faun. 954 \*).

II Rlaße der Schlupswesen mit konisch fadenförmigen Fühlhörnern, deren Leib länglicht und walzenförmig ist, aber durch einen dunnen Faden mit dem Halskragen zusammenhängt.

#### XXVII Rupfertafel.

Fig. 19, 20, eine kleine schwarze Schlupfwespe, mit langlichtem wallenformigen Korper, deren Fuße, sammt ben Sciten, und dem Untertheile des Halokragens, ofere gelb sind, und die in den Blattwicklerraupen wohnt.

#### XXXIV Rupfertafel.

Fig. 21, eine kleine schwarze Schlupswespe mit langlichtem walzenformigen Korsper, und gelbrothlichen Fußen, die in den Afterraupen ber Holzgallen an den Weiden wohnt.

Fig. 22, 23, eben bergleichen fleine schwarze Schlupfwelpe, mit gelben Fußen, davon die hintersten braungestedt find, die ebenfalls in den Ufterraupen der Weidengals len wohnt.

#### XXXVI Rupfertafel.

Fig. 8, eine fdwarze Schlupfwespe, mit langlichtwalzenformigem Leibe, weißlis ben Blecken, und fucherothen Sufien.

Ichneumon niger; fronte punclisque abdominis albidis; pedibus rufis. Linn. Faun. 964. \*).

Fig. 9, eine schwarze Schlupfwespe, mit langlichtwalzenformigem Leibe, und fuches rothen Fußen, von ber großen Art.

Ichneumom ater; pedibus rusis. Linn.. Faun. 959 †).

III Rlake

16. persuasorius. Faun. Suec. 1593. G.

<sup>\*)</sup> Linn. S. N. ed. XII. p. 929. Sirex no. 4.
Inveneus, Faun. Suec. 1575 3.

\*\*) Linn. S. N. ed. XII. p. 932 Ichneumon no. 32.

manifestator. Faun. Suec. 1608. S.

III Klaße der Schlupswespen, mit konisch fadenförmigen Fühlhörenern, deren Leib durch einen Faden mit dem Halbkragen zusams menhängt, aber länglicht ensörmig ist.

# XI Rupfertafel.

Fig. 12, eine schwarze Schlupswespe mit langlicht enformigen Leibe, deren Guhlz horner in der Mitte einen gelben Fleck haben, und deren Bauchende unten gelblich ift.

# XVI Rupfertafel.

Fig. 6, A, eine kleine schwarze Schlupfwespe mit langlicht : enformigem Leibe, und bunkelgelben Fugen, die in den Raupen in Gesellschaft lebt.

Ichneumon serico conglomerato-flavo Linn. Faun. 952 \*\*\*).

Tab. 22, Fig. 28; Tab. 23, Fig. 19; Tab. 25, Fig. 18, 19; und Tab. 26, Fig. 24, eine kleine felwarze Schlupfwespe, mit langlicht enformigem beisbe, zuweilen mit etwas gelben Fußen, lebt in den Raupen.

# XXIII Rupfertafel.

Fig. 16, eine schwarze Schlupswespe, mit langlicht enformigem Leibe, und orans gegelben Fußen, deren Juhlhorner in der Mitte gelb sind; der Halskragen aber einige fleine gelbe Flecke hat ").

#### XXIV Rupfertafel.

Fig. 10, eine gang schwarze Schlupfwespe, mit langlicht = enformigem Leibe, de= ren Rubliberner in der Mitte einen fleinen weißen Bleck haben ").

#### XXVII Rupfertafel.

Fig. 26, eine schwarze Schlupswespe mit langlicht enformigem Leibe, und fahle braungelben Fußen.

XXXIV Rus

\*\*\* Linn. S. N. ed. XII. p. 940. Ichneumon. no. 75. giomeratus. Faun. Suec. 1646. .

\*) Linn. S. N. ed. XII. p. 931. Ichneumon no. 9. Saturatorius. Faun. Suec. 1586.

\*\*) S. N. ed. XII. p. 933. Ichneumon no. 24 comitator. Faun, Succ. 1600. 6.

#### xxxiv Rupfertafel.

Fig. 13, 14, eine schwarze Schlupfwespe mit gelbrothlichen Ruffen, und langlicht erformigen Rorper, unten gelblich gestreift: lebt in den großen Ufterraupen.

Fig 28, 29, eine schwarze Schlupfwespe mit langlicht enformigem leibe, beren Rufe jum Theil gelb find; der Halbfragen aber kleine weiße Flecke hat: lebt in den Blatts lausfregerlarven.

IV Klaße der Schlupfwespen mit konisch fabenformigen Fuhlhornern, deren Leib wie eine Sichel gestaltet ist.

#### VI Rupfertafel.

Fig. 12, eine schwarze Schlupfweipe, mit sichelformigem Leibe, in der Mitte gelbrothlich, und mit gelben Borderfugen,

Ichneumon niger; abdomine antice luteo, pedibusque luteis. Linn. Faun. 975\*).

V Rlage der Schlupfivespen mit konisch faden formigen Fühlhörnern, deren Bauchende rundlicht ist.

#### xxxvi Rupfertafel.

Fig. 12, eine schwarze Schlupfwespe, deren Leib sich in eine langlichte grangrunliche, wie Atlas glanzende Rugel endiget.

VI Rlage der Schlupfwespen, deren Leib oben im Salstragen fleckt.

#### xxxvi Rupfertafel.

Fig. 10, eine fcmarze Schlupfwespe, mit furgen dicfen Buhlhornern, beren Leib aben im Palefragen fledt, und beren hinterfuße fehr lang und dicf find.

Ichneumon tihiis potlicis clavatis. Linn. Faun. 98; \*\*).

VII Rlaf=

\*) Linn. S. N. ed. XII. p. 936. Ichneumon no., o. pugillator. Laun. Suec. 1624. S. no. 52. jacumtor. Faun. Suec. 1626. S.

# derer in diefem Bande beschriebenen Inseften.

1 69

# VII Rlage der Schlupfwespen mit aftigen Juhlhornern.

# xxxv Rupfertafel.

Fig. 3, 4, 5, eine kleine schwarze Schlupfwespe mit aftigen Juhlhornern, wie hirschgeweihe.

VIII Klaße der Schlupswespen mit fadenförmigen gleich dicken Fühlbornern.

#### xxx Rupfertafel.

Fig. 21, eine kleine gang schwarze Schlupfwespe, mit langen fabenformigen, gleich biden Fuhlhornern, und rauchen Flügeln, barunter die Oberflügel einen großen schwarzen Fleck in Gestalt eines halben Mondes haben: leben in den Minirraupen ").

#### XXXII Rupfertafel.

Fig. 19, 20, eine kleine grungoldne Schlupswespe, mit gelben Jugen, und lans gen gleich diefen Juhlhornern, beren Oberstügel eine diese Ribbe mit einem Anhange has ben: sie hupft \*\*).

#### XXXV Rupfertafel.

Fig. 11, 12, 13, eine fleine schwarze Schlupfwespe, mit braungelblichen Rußen, langen Bublhornern von gleicher Dicke, und ungesteckten Flugeln: lebt in den Schmetter- lingvenern †).

IX Rlage der Schlupfwefpen mit keulenformigen Fühlbornern.

#### XXX Rupfertafel.

Fig. 16, eine kleine schwarze Colupfwespe, mit weißlichbraunen Fußen, und feulenformigen Suhlhornern, in den Minicraupen.

Fig. 18, eine grungoldne Schlupfwespe mit weißen Fuken, aber febr furgen leulens formigen Bublornern, und ungesteckten Flügeln, in den Minirraupen ++).

XXXV Rus

no. 71. subeutaneus. Faun: Suec. 1642. (8.

\*\*) S. N. ed. XII. p. 938. Ichneumon no. 62.

\*\*Mufcarum. Gunn Succ. 1636. Encuelled Puparum p. 939. no. 66. Faun. Succ. no. 1626.

t) S. N ed. XII p 940, Ichneumon no. 73. Ovulorum Faun. Suec. 1644. 63.

11) Linn. S. N. ed. XII p. 939 Ichneumon no. 66. Puparum. Faun. Suec. 1636. (B.

# 30 Die Geschlechtsnamen derer in diesem Bande beschriebenen Inf.

#### XXXV Rupfertafel.

Fig. 17, eine kleine grungolone Schlupfmespe mit keulenformigen Sublhornern, welche hupft; lebt in den Schildlausen .).

# Zwenflüglichte eigentlich fogenannte Fliegen.

#### XI Rupfertafel.

Fig. 23, eine Pliege mit Fuhlhornern wie langlichte Schaufeln, die einfache haas re haben; sie ist schwarz mit aschgrauen Flecken und Schattirungen, ber halbfragen hat sehr schwarze in der kange herunter liegende Streifen; lebt in den Raupen \*\*).

# XVI Rupfertafel.

Sig. 22, eine fchwarze, geftreifte rothaugige Fliege aus den Raupen.

# xxvII Rupfertafel.

Fig. 28, eine fdwarze Fliege, mit noch schwarzern Queerstreifen am Leibe, furs gen Schaufelformigen Fublhornern, die einfache Daare haben, und braunrothlichen Mus gen; fommt ebenfalls aus ben Raupen.

\*) Linn. S. N. ed. XII. p. 939. Ichneumon no. (44) Linn. S. N. ed. XII. p. 992. Musca no. 78, Larvarum. Faun. Suec. 1839. (3).



# Register

# Die rdmischen Zahlen zeigen das Quartal; die andern die Seite deßelben an.

| 21.                                                                                                                      | Argusschmetterlinge tommen aus Schilbrau-                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21berglaube vom Blutregen II, 26. 72  — bep Pap. Atalanta II, 77                                                         | — der meisten Raupen noch unbekannt bas.                                                                                     |
| - wegen der Menge ber Spannraupen II, 108                                                                                | - beren Geschichte baf. Arme ober Wehrinftrumente einiger Raupen 11, 57                                                      |
| Achatfligel I, 80 G. Phal. Noch meticulofa.                                                                              | Apostas on den Blottern III on                                                                                               |
| Moern ber Schmetterlingeffügel find hohle Rin-                                                                           | Arrêtes, an den Blattern III, 33 Atalanta, Pap. S. Pap. Atalanta I, 54. II, 77 Mugen haben bie Rannen                        |
| 21derpunkt S. Phal. N leporina 21dmiral S. Pap. Atalanta 21stermottenraupen 21sterraupen 11, 6 21stermottenraupen 11, 77 | Augen, haben die Raupen I, 6. 112                                                                                            |
| Admiral G. Pap. Atalanta                                                                                                 | - aus anatomifchen Grunden erwiesen 1, 6. 7                                                                                  |
| Ustermottenraupen III, 77                                                                                                | - werden beschrieben 1, 6                                                                                                    |
| Ufterraupen 1, 8                                                                                                         | - haben die Solimurmer, und andere Larven baf.                                                                               |
| - verwandeln fich in Cagefliegen, Tenthred. 1.8                                                                          | - Der Schmetterlinge I. 45                                                                                                   |
| - bringen ben Winter ale Maden im Befpinnfte                                                                             | - ber Infelten nepformig. baf.                                                                                               |
| 1u 1,44                                                                                                                  | - ber Inselten unbeweglich baf.                                                                                              |
| - verwandeln fich in Rympken 1,44                                                                                        | — Der Schmetterlinge I, 45 — der Inselten nehsormig. bas. — der Inselten unbeweglich bas. — deren die Stubenstiege 8000 bas. |
| - bringen 22 Monat in Anmphenftanbe ju II, 105                                                                           | - beren ber Sphinx Convolvuli 13000 bas.                                                                                     |
| - barinnen wohnen Schlipfwespen IV. 40                                                                                   | - wo he ben einigen Tagodgelpuppen liegen 1,63                                                                               |
| - töbter, Spheges IV, 14                                                                                                 | - ber Ceibenwurmer I, 112                                                                                                    |
| Aigrettes an den Raupen II, 28 Aichemillata Phal. geom. 1 II, 107                                                        | Augenspiegel auf den Papilionestügeln 11,52                                                                                  |
| Aichemillata Phal. geom. 1 II, 107 21Idemistentraut II, 106                                                              | 2mgufrins Julus 1. 65                                                                                                        |
| Alchemistenfraut II, 106                                                                                                 | titioning of our combine and off South                                                                                       |
| Alchimist S. Phal. Alchemillata                                                                                          | 1, 33                                                                                                                        |
| Aini, Phal II, 55<br>Amiaria, Phal. geom. II, 102, 103                                                                   | Avirons, Phalene à Il, 55                                                                                                    |
| Ameifen, Berrather ber Blattlaufe 11, 14                                                                                 | 28                                                                                                                           |
| - in dem fudlichen Umerita fonnen Die fteifften Blat-                                                                    | Bar, wie er fein Binterlager bereitet I, 39                                                                                  |
| ter beugen und halten II, 108                                                                                            | Barraupen bauten fich achtmal I, 148                                                                                         |
| Ameifenhaufen, barinnen Sichtenharzflumpchen                                                                             | - andere Bemerfungen baruber 1, 42. 147                                                                                      |
| III, 60                                                                                                                  | - ob fie fich einander felbft fregen 1, 149                                                                                  |
| 2mphibium: Phal. geom, Stratiotata III, 96                                                                               | - fpinnen ihre Spaare unt ein 1, 48. 49                                                                                      |
| Unatomie der Raupen 1, 10. 11. 12. 19                                                                                    | Barvogel, C. Phal. Caja,                                                                                                     |
| - ber Gabelichmantraupe, Vinula I. 10                                                                                    | Baquenaudier, Chaoflinsenbaum II, 62                                                                                         |
| — der Liberepraupe I, 11                                                                                                 | Banks und Golanders prachtiges Bert jur                                                                                      |
| Anflugmotte III,74                                                                                                       | Mauraeiduchte I :                                                                                                            |
| Antiopa, Pap. E. Pap. Antiopa 1, 45. 57.63                                                                               | Barbillons, G. Bartspigen 1, 45                                                                                              |
| Antiqua, Phal. Bomb. 11, 38                                                                                              | Darrington bom weglieben der Wogel 1, 40                                                                                     |
| Apis terrestris, E. Hummel.                                                                                              | Bartfpigen ber Schmetterlinge I, 45                                                                                          |
| Apollo, Pau, & Pap Apollo I.60, II. cg. 60                                                                               | - find sehr verschieden I, 50                                                                                                |
| Aprilina, Phal. Not. 1, 89                                                                                               | - febr lange I, 51                                                                                                           |
| Argus, Pap. II, 64                                                                                                       | - beren Absicht daf.                                                                                                         |
| R 2                                                                                                                      | — bas                                                                                                                        |

| - haben in der Puppe eine gang andere Lage als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brafficae, Pap. I, 54                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| markinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Braunfleck III, 54                                                                                            |
| Bastardwespen IV, 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *****                                                                                                         |
| Baumringelraupe von Phal. Neustria II, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Breitschultrichte Schmelterlinge III, 17                                                                      |
| Baumwangen find Raupenfeinde I, 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bret, S. Phal. geom. Alniar. II, 102 Brimftone Bulter-Fly I, 106                                              |
| 28aummollenflicae IV 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bringtone Bulter-lly I, 106 Brod, darinnen leben Raupen III, 84                                               |
| Baumwollenfliege IV, 29 Baurenfenf, Thlaspi I, 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brungia Phal man Yaupen . 111, 84                                                                             |
| Bagin entdedt die Luftlocher ber Schmetterl. 1, 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Brumata, Phal. geom. Bucephala, Phal. Bomb. J, 36. 71 H, 15                                                   |
| Bedaude, eine Dornraupe 11, 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bile Daniel , Final Bomb. 1, 36. 71 11, 15                                                                    |
| Bedaude, eine Dornraupe 11, 68 — Ursachen bieser Benennung 11, 69 — deren Kopf wie ein Kagenkopf bas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Surjienmotte II, 42                                                                                           |
| - heren Banf mie ein Banen Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bürstenmotte II, 42<br>Bürstenraupen I, 41. II, 27                                                            |
| Bott und Geraman von Chiefen Green                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
| Beck und Stromer von schablicen Grabrau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Die geibett 11. 28                                                                                          |
| pen I, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bie grauen mit rothen Andpfen 11, 34                                                                          |
| Beinholz S. Lignster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Duichetraupen 1, 141                                                                                          |
| Betularia, Phal. geom. II, 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\sigma$                                                                                                      |
| Betularia, Phal. geom. II, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C-album, Pap. 1, 59. 11, 71                                                                                   |
| Diaentata, Phai. geom. II, 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Laid, Phal Bomb.                                                                                              |
| Bingelfraut, Mercurialis I, to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Caille - lait                                                                                                 |
| Birtenmeffer G. Phal. geom. betularia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Canicularis, Pap. I, 106 Carabus Sycophanta IV, 13 — ein großer Raupenseind bas                               |
| Birkenraupe mit hochearminrothen Dornspigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carabus Sycophanta : 1V. 13                                                                                   |
| 1, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - ein großer Raupenfeind                                                                                      |
| Birkenwickler III, 19. 20, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - ob-man fie fammlen und an bie Baume feben                                                                   |
| Birkvogel, G. Birkenmeßer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fonne baj.                                                                                                    |
| Blatter, von verschiedenen Jufeffen jufammenges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cando Den                                                                                                     |
| rollt Ill. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Castrensis, Phal. Bomb. I, 136. II, 10                                                                        |
| - von ben Spannraupen baf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Castida. G. Schile tafer                                                                                      |
| rollt 111, 2  — von den Spannraupen das. Blattbiindel, das kleine trockne II, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cassido, E. Schildefer Ccierio, Sphinx 1, 47. 121                                                             |
| - barinnen rollen einige Raupen die Blatter III, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chaerophyllum feminibus laevibus III, 27                                                                      |
| Mattkäfer III, 2. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |
| Blattlausfreßer, barinnen Ichneumons IV, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| Blattlauslowenfliegen, G. hemerobius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (1)                                                                                                           |
| Blattlaufe, durch die Ameifen verrathen 11, 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |
| Blattwespen IV. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chevilles Trianne                                                                                             |
| Blaufdiller, aus Schilbraupen II, 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chenilles - Teignes       1, 6         — Cloportes       1, 58. ll, 62         — chagrinées       1, 109. 111 |
| Blumenflengel im Bager, baran filberme fe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Cloportes 1, 58. 11, 62                                                                                     |
| Laftblafen 1. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - chagrinées I, 109. 111                                                                                      |
| Bluttegen melde Gehmetterling ber Gi Fran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |
| Bluttegen, welche Schmetterlinge ben fiat fi en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chryfails II, 168                                                                                             |
| berurjachen II 2.  — Defien Urfach entbeckt Peirescius bul.  Bonanni Micrographia, barinnen pier Seiten mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chryforrhoea Phal. Bomb. II, 35, 108                                                                          |
| Rongeni Miscouranhia bantanannia California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Clio, Pap. Helicon, hat die prachtigften Febern                                                               |
| The state of the s | 1,57                                                                                                          |
| Schmetterlingsfedern I, 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cloportes, & Chenilles 11, 62                                                                                 |
| Bonners Naturroman I, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Coccinella, beren verschiedene Damen 1V, 46                                                                   |
| - Bersuche über das Othemholen der Raupen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Loccus . IV. 45                                                                                               |
| 1, 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Coleoptera I, 46                                                                                              |
| - von den Luftlochern der Schmetterlinge 1.66.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - wovon das Wort eigentlich hertommt bai.                                                                     |
| - und anderer berühmten Raturforicher Abhand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Convolvuli, Sphinx I, 12                                                                                      |
| lung ic. darunen ein Berfeben verbegert Il, 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — hat 13000 Augen 1, 45                                                                                       |
| Borners Sammlungen aus der Naturgefchichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - beken Saugrußel dren Boll lang bal                                                                          |
| I, i r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - deffen schone Federchen . 1, 57                                                                             |
| Bradley, defen Berechnung, wie viel Raupen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Coq, Papillon en queue de 111, 13                                                                             |
| ein Sperling fur feine Jungen gebraucht 1, 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Coguille a or, Pap. Ill. 99                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·Corps                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |

| Corps graiffeux ber Raupen . 1, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T4. 20   | Eldenblattwickler III, 15                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| Caruli Phal Romb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11, 44   | Eiderschwanz, Phal, geom. lacertinar. 11, 56           |
| Coffits, Phal. Bomb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,11     | Binathmen, geschicht ben ben Raupen durch die          |
| - der alten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | Luftlocher 1, 33                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1, 29    | Elephant heißt die Beinraupe 1,115                     |
| beren Raupe hat Lyonet fo schon anatom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | Flenhantenriffel I, 117                                |
| - heiße der Weidenbohrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I, 11    |                                                        |
| - ob fie fich felbst fregen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1, 149   | Elpenor, Sphinx 1, 59, 117, 118, 119                   |
| - machen sich im Glafe eine Strickleiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Embryonen der Raupen in Egern 1, 41                    |
| Costus hortensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I, 102   | deren Wachsthumsstufen darinnen 41.                    |
| Coy des Iardins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I, 132   | Epaules, Pap. à larges d'epaules III, 17,              |
| Crataegi, Pap. 1, 43. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 11, 25 | Epiderme III, 33                                       |
| - Phal. Bomb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1, 144   | Eplucher III, 10                                       |
| Crête, Phal. noire à créte transverse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | III, 26  | Erlenmotte III, 49                                     |
| Cronftedes Berfuch, die Brut der Frofife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Erlenraupe, die schwarze 11, 54                        |
| linge zu vertilgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11, 715  | Erfenwickler, Phal. Forte, prasinana1,47.              |
| Carculio Tortrix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | III, 2   | - behalt die Farben der Raupe 1, 59,                   |
| man in the second secon |          | Bulen, gewährerte : 1V, 11                             |
| Cynips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111, 56  | Eulophus Geoffr. S. Ichneum. peclinic.                 |
| Cynosbatella, Phal. Tin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111, 76  |                                                        |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4        |                                                        |
| Dämmerungsvögel; Sphinges 1, 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47.109   | Eyer ber Schmetterlinge, halten die stalfte Ral.       |
| Dartelit jo heißen die Rachtvogelpuppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,59    | te aus                                                 |
| Defoliaria, Phul. geom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11, 115  | - darinnen übertvintern die Raupen 1, 41               |
| Demoiselles, G. Libellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I, 71    | - der Stammiraupenmotte das.                           |
| Destructor crucarum des Goedarts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV, II   | - bebecken einige Schmetterlinge mit einer schau-      |
| Di/par, Phal. Bomb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1, 136   | michten Materie 1, 142                                 |
| Distelfint, Pap. Cardui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1, 45    | - ber Minirraupen ichmer ju finden 111, 44             |
| Dodccella, Phal. Tin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | III, 73  | - ber Schmetterlinge haben Schlupfmefpen Eper          |
| Doppelfeld, Phal. M. Alni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,55    | in fich IV, 38                                         |
| Dorneule, Phal. Boinb. Craraegi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II, 144  | Everbrüter S. Ichn. ovulorum                           |
| Dornraupen, sechsehnsüßige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,67    | Eyerstock in ben Schmetterlingeweibchen 1,74.75        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 2 yet from in the Chamber things were you              |
| - daraus die ficuffen Schmetterlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | daf.     | S                                                      |
| - verwandeln sich in vierfüßige Tagfalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | baf.     | Tracklan' Die Dellem Dan Coffmatterlingen andern I. 45 |
| - Deren Gracheln verfchiedentlich gestaltet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | Facettes, die Zellen der Schmetterlingsaugen I. 45     |
| — auf ben Weiden frefen entsetzlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11, 72 . | Falcataria, Phal. geom. 11, 93                         |
| - deren Sautung und Bertvandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,74    |                                                        |
| - schwarze auf den Defein mit gitre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Satten, wie he ote Ministanden an den Summer           |
| Etrichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11, 75   | sichen 111, 34. 35.                                    |
| - verfteden fich funftlich in ben Blattern II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,76.77   | Samilienzeichen haben einige Schmetterlinge            |
| Drathwarmer in heuschrecken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV, 9    | 1,47                                                   |
| Dreckhabn, der Budehopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III, 39  | Sarben auf den Flageln der Schmetterlinge, von         |
| Dreyect, bas einfache, Phal meticul. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , 42.80  | ihrem Staube J, 46                                     |
| Dreyhoder, Phal. Noch. Triplacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1, 99    | - wodurch fie ben den Raupen verandert mer-            |
| Dreyfiger, eine neue Phalanenart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1, 50    | Den 1, 86                                              |
| Durio, ein Epn des Admirals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1, 54    | - oft ben ben Raupen eine Angeige bes Bes              |
| Dytifeus semistriatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | fclechts 1, 82.                                        |
| Lightyens reministrated.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1, 73    | - Die artigften an ben Rachtfaltern ber Blatte         |
| $\mathfrak{E}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | withler                                                |
| Ecaille parietlae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 -      | Fascelina, Phal. Bomb. C. Burftenraupen II, 12         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,7      |                                                        |
| Ecailles auf ben Schmetterlingeflügeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1, 45    | 0                                                      |
| — en poil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1, 56    | Fausses - Chenilles 1, 8                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.      | 3 — Teig-                                              |

| - Teignes III, 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Berfuche bamit taf.                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sediter, S. Ichn. Pugillator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Der mannlichen Cphinge haben einen gan; Les                                                     |
| Sederbufchel auf einigen Raupen II, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fondern Theil 1, 129                                                                              |
| Sederhorn & Ichn. Pettinic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - fehlen einigen Schmetterlingemeiben II, 107                                                     |
| Sebern, ber Staub auf ben Schmetterlingefiu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - tragen die Defelwickler besonders III, 22                                                       |
| geln I, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - aller Hymenopterorum, hangen mit patchen                                                        |
| - Die größen fure Mifroffep der Sph. Convolv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | susammen IV, 17. 18                                                                               |
| 1, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - ber hummeln, wie fie burch folde jufammen-                                                      |
| - Die artigst gestalteten Phal. pronuba 1,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hangen IV, 18                                                                                     |
| Seldringelraupen, Phal. cattrentis 11, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Der Etubenfliegen und aller Hymenopterorum,                                                     |
| Sendiciraupe 1, 9. 11, 50, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | warnin fie changiren IV, 33                                                                       |
| Combannate his Heinfle III. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Frosicula, Dehrling I, 73                                                                         |
| Control Direct and Michael Onto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Froskant, Ucamtigt von seinem Platurwerte                                                         |
| Feronia, Pap. mit iche Sugen 11, 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IV, 22                                                                                            |
| Sett beilite, loudarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Frangula, Rhamnus, Faulbaum I, 101. 11.62                                                         |
| Settforper, G. Corps graisseux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Srossschmetterling, Phal. geom. brumara 11, 40 — umständlich beschrieben 11, 111.115              |
| - in den Schmetterlingen 1, 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - ob deren Mannchen Die ungeflügelten Beibchen                                                    |
| Sichtenmotte, Die pigfluglichte, Sphinx Pina-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in her Yufe mit fich fortichlenven                                                                |
| ftri 3, 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in der Luft mit fich foreschleppen II, 114<br>- Mittel, ihre Brut ju vertilgen II, 115            |
| Sichtenraupe 1, 1, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Mittel, ihre Brut ju vertilgen II, 215 - größere und fleinere Art das- Frühlingsfliegen III, 82 |
| Filipendula, Steinbrech II, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Frühlingefliegen III. 82                                                                          |
| Sifdreuse, beren Gestalt bat Das Gespinft ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Suche, ber fleine, Pap Verticae 1, 64                                                             |
| Phal. Pavonia 1,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subiborner ber Infeften, beren Abficht noch un-                                                   |
| Slechtenmotte III, 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | befannt 1, 57                                                                                     |
| Sleischhocker auf einigen Raupen 1, 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - prismatische ber Schmetterlinge I, 59                                                           |
| - konnen sie einziehen . 1, 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - ber fleinen Blatewicklerfalter, fehr artig Ill, 13                                              |
| - berielben Ablichten 1, 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - febr lange an tleinen Motten 111, 98                                                            |
| Kleischborner gewißer Raupen find Wegrinstrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Süller, G. Ichn. Saruratorius                                                                     |
| mente II, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Surchterliche, warum eine gewiße Raupe fo                                                         |
| - ob fie eine unangenehme Ausbunftung fur an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | heißt 1,90                                                                                        |
| bere Inseften von sich geben 11,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Supe, barnach die Raupen eingetheilt - 1, 5                                                       |
| - ob fie dannt flechen Das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Websichmensmanne Visule I ac 24                                                                   |
| Sleischwürmer machen fich aus ihrer eigenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Babelschwanzraupe, Vinula I, 20. 24 — wer bas schon beobachtet hat 1, 27. 28                      |
| Haut ein Rofon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - wer bas ichon beobachtet hat 1, 27. 28 "- umffändlich beschrieben 11, 8 e                       |
| Slieder, spanischer, S. Lilas I, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - die fleinern find nicht einerlen Urt Ii, 82                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Absicht des Gabelichmanges 11, 84                                                               |
| ATAIN CARRY I COUNTY OF THE PARTY OF THE PAR | - wird von Ichneumonewurmern vergehrt baf-                                                        |
| — Deren Würmer in Raupen II, 33. 1V. 9<br>— wie sie ihnen die Eper begbringen das-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90.91                                                                                             |
| - Cometterlingsartige III, 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - beift mit ben 3ahnen um fich 11, 85                                                             |
| - einiger Maden machen fich aus ihrer eigenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - fprigt helles Waffer von fich . It, 85                                                          |
| Burmbaut eine Romphenbulle IV, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Die dazu erforderlichen Theile beschrieben                                                      |
| - mas fur welche aus ben Raupen fommen IV, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I, 27. II, 86.87                                                                                  |
| - beren Alugel find doppeit 1, 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| Stügel, bes funftigen Schmetterlings, wie fie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | trodic II 87                                                                                      |
| ichon in der Raupe liegen 1, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - wie bon eiemen Mineren febuilt 11' 28                                                           |
| - her Alicaen eine doppelte Naut 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - deren Gespinnfte außerordenelich fest verfittet                                                 |
| - her Schmetterlinge auch doppett val.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II, 88. E9                                                                                        |
| - Darinnen girfulirt der Galt in Den Moern Dal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - bleibt auf vier Mochen im Mespinnfte 11, 89                                                     |
| - Stanb auf benfelben I, 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | beteir Senbbett tieftett alt 3 muttet 10 93                                                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Galium                                                                                            |

# Register.

| Galium                                                                                                                  | 1, 38          | — Infectorum                                                                                                                    | IV. 9      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - deßen Sphinx -                                                                                                        | I, 122         | 15                                                                                                                              | · bas.     |
| - pegen Spining                                                                                                         | 1 Fac 100      | — Filum<br>Graminis, Phal. Bomb.<br>— beren Raupen sehr schäblich<br>Graslibereyraupen<br>Grasraupen thun erstaunlichen Schaben | 1, 42      |
| - poin Sph. Euphorbiae berichieben                                                                                      | T of roo       | - beren Raupen fehr ichablich                                                                                                   | 1, 145     |
| - bmanf eine besondere Raupe                                                                                            | 11 56. 122     | Brealiberouraunen                                                                                                               | 1, 136     |
| Gallen, an den Pflangen                                                                                                 | 111, 56        | Grastaupen thun erflaunlichen Schaben                                                                                           | I, 42      |
| - an ben Fichten                                                                                                        | 111, 59        | - werden von ben Rraben gefregen 1, 4                                                                                           | 2. 145     |
| - tunben                                                                                                                | III, 56        | Groffulariata, Phal. geom. behålt bie Barl                                                                                      | ien der    |
| Berfuche mit bergleichen Raupen                                                                                         | 111,63         | Cirogulariala, Ital. geometryali on omi                                                                                         | 1, 49      |
| Galleriegräber                                                                                                          | 111, 32        | Raupe                                                                                                                           | IV. 8      |
| Gallinsett, bas eigentliche, Cynips                                                                                     | 111, 56        | Graffen bagen gen Angemparm                                                                                                     | V. 10      |
| Banggraber                                                                                                              | 111,32         | Kaupe<br>Gryllen haben den Fadenwurm<br>Guepes - Ichneumons                                                                     | 1, 103     |
| - ber geibe in ben Rosenblattern mit                                                                                    | 18 häutigen    | Gürtel, machen einige Puppen um fich                                                                                            | 1, 103     |
| Bußen                                                                                                                   | III, 41        |                                                                                                                                 |            |
| - ift boch eine mabre Raupe, weil                                                                                       | baraus ein     | J                                                                                                                               | Simal      |
| Schmetterling tommt                                                                                                     | baj.           | Saarbufchel find die Bartfpigen einiger C                                                                                       | dimer.     |
| Beburenglieder ber Schmetterlinge                                                                                       |                | terlinae                                                                                                                        | 1, 47      |
| Gabanne ber folgranne                                                                                                   | I. 22          | Baare haben einige Cometterlinge flatt b                                                                                        | ci Ar      |
| Week G. um Saide in hen Wannen                                                                                          | I. 12          | have out her Stingeln                                                                                                           | 1, 40      |
| Gedärme der Solgraupe<br>Befafe jur Seide in ben Raupen<br>- Difolvirende                                               | bof            | - einiger Raupen pon besonberer Geftalt                                                                                         | 11, 5      |
| - Difolvirende                                                                                                          | dun essues     | Zaarwiirm                                                                                                                       | IV, 8      |
| - große jur Geibe in ben Geibenm                                                                                        | Mintern may    | Zelvidya Franti Hieracium                                                                                                       | 11,7       |
| Sabelichivangraupe - fuotige, variqueux                                                                                 | 1, 20          | Z D.d. on hen Unternitatin off Juniumsin                                                                                        | 1 UHU      |
| - fnotige, variqueux                                                                                                    | 11, 9          | aller Hymenopterotum                                                                                                            | IV, 18     |
| Bebäuse von Grashalmen, mach                                                                                            | in lich einide | Sabnenfdmans, haben fast alle Come                                                                                              | tterlin-   |
| Raupen                                                                                                                  | 111, 78.80     | ge der Blattwidler III, 9. 12-                                                                                                  | 13. 14     |
| Gehirn ber Raupen                                                                                                       | 1, 16          | - der Minisraupenmotten                                                                                                         | III. 27    |
| Belbschwanz -                                                                                                           | 111, 24        | Off Meintraupenmotten                                                                                                           | Matte.     |
| Raupen Behien der Raupen Belbschivanz Geranium, Storchschnabel de Geerella, Phat Tin. Beruch, starfer einiger Papissons | 11, 7          | Sahnensporen an den Buffen der fleinen                                                                                          | III. TA    |
| de Gerrella, Phat Tin.                                                                                                  | 111, 99        | wicklerschmeiterlinge Salbkugeln find die Juseftenaugen                                                                         | 1.45       |
| Beruch . farfer einiger Papilions                                                                                       | II, 26         | Zalbendeln ling die Zinlettemunden                                                                                              | 1 40       |
| Gefpennft, C. Sirex spettrum                                                                                            |                |                                                                                                                                 | 11.43      |
| Welmingelf ber Pavonia, eine Kildbell                                                                                   | use 1, 61.39   | Gartrieger C. Enfigier                                                                                                          |            |
| Bestätigung davon — Mbsichte begelben — wie ein umgefehrter Rahn                                                        | II. 49 50      | Sarzbeulen des Rien. und Fohrenbaums                                                                                            | 111, 00    |
| - Mhūche behelben                                                                                                       | 1, 62          | - flumpchen in ben Ameisenhaufen                                                                                                | oaj.       |
| mis ein umgekehrter Bahn                                                                                                | 111. 2         | - mottenweipe. G. Ichn. Retinellac                                                                                              |            |
| meremardiges einer fleinen Raup                                                                                         | bes Coul.      | Zase, eine Reaumursche Raupe                                                                                                    | I, 132     |
| - meremitotyes that themen senap                                                                                        | 111, 30        | noch eine foldte ichnellaufende Raupe                                                                                           | 11, 56     |
| baums Calb und Silhen habe                                                                                              | n bie Dachte   | Bafelblätter, beren Minirer werden die fo                                                                                       | hönsten    |
| Blang von Gold und Gilber, habe                                                                                         | Til to         | Motten                                                                                                                          | III, 36    |
| falterchen der Blattwickler                                                                                             | often II va    | Saseleule, Phal. Bomb. Coryli                                                                                                   | II, 42     |
| Blas, baran tonnen die Raupen frie                                                                                      | ujen 11, 13    | Zafelmotte, Phal. Bomb. Coryli                                                                                                  | 11, 42     |
| Olitschfuß, Phal. Bomb, lubricip.                                                                                       | 1, 135         | The December 1                                                                                                                  | 1, 87      |
| Godeheu de Rivilie, Maltheserritter                                                                                     | III, 43        |                                                                                                                                 | 11,56      |
| Boedart nennt die Weinraupe ben                                                                                         | Etephanten     | 5 5 5 G . G . M                                                                                                                 | 11, 57     |
|                                                                                                                         | 1, 115         |                                                                                                                                 |            |
| - begen Inseftenwert in brey Ofta                                                                                       | bbanden mit    | - haben im erfien Ringe imen Tentacula                                                                                          | 11, 58     |
| illuminirten Kuvfern                                                                                                    | 311, 25        | - the interfect antipologic                                                                                                     |            |
| - beffen Destructor erucarum                                                                                            | IV, 11         |                                                                                                                                 | pappett    |
| Goldhähnden, Chrysomela                                                                                                 | III, 82        | fehr ab                                                                                                                         | daf.       |
| Goldpüppchen ber Dornraupen                                                                                             | 11, 68         | - icheinen ju ben Mittelinseften ju geborer                                                                                     | 11.59      |
| Gordiengeschlecht                                                                                                       | IV, 8          | barans Pap. Helicon. Apollo                                                                                                     | 11, 60     |
| Gordins, Fadenwurm                                                                                                      | 1V, 8          | Baut, der Raupen, wo fie aufplagt bey                                                                                           | ui mu-     |
| - aquaticus                                                                                                             | baf.           | wandlung in die Duppen                                                                                                          | 1, 10.4    |
| ri :                                                                                                                    |                |                                                                                                                                 | - िक्षित्र |
|                                                                                                                         |                |                                                                                                                                 |            |

| — murm<br>Hesta, Phal. Nost.<br>Helianthus                                                                                                                                                            | IV, 38<br>IV, 8<br>III, 72 | Jasminraupe, G. Lodtenfopferaupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Heffa, Phal. Noct.                                                                                                                                                                                    |                            | Jasminraupe, G. Lodtentopferaupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Heliantlius                                                                                                                                                                                           | 111, 72                    | There was a second Contract of the second con |           |
| Heliantlius                                                                                                                                                                                           |                            | Ichneumons find die eigentlichen Schlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ofweiven  |
|                                                                                                                                                                                                       | 1. 81                      | lu nennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7. 2. 11  |
| Zetikonier, Langflügel bes kinne                                                                                                                                                                      | 1. 58                      | in Raupen und Puppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.15     |
| Zetikonier, Langflugel bes kinne Zemerobius, Blattlauslowenstiege                                                                                                                                     | IV. 46                     | - wodnrch fie einige Raupen abhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 50     |
| Hera, Phal. Noch. beren Raupen haben                                                                                                                                                                  | Paule                      | ftellen ben Duppen ber Antiopa febr nac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 11 70   |
|                                                                                                                                                                                                       |                            | - heren frieden 200 and folder and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1772      |
| Wandeliana Phal Torre                                                                                                                                                                                 | 111 20                     | - beren frieden 300 aus folder aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,0      |
| Heracliana, Phal. Torte. Herissonnes, Chenilles I, 4                                                                                                                                                  | 211, 30                    | — eigene Abhandlung bavon<br>— eine amerikanische Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NY 1 E    |
| Sermelinmotte, Phal. B. lubricip.                                                                                                                                                                     | 2. 147                     | being benen Gall ibner Warmantson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HV, 4     |
| 2 mustimment Phat Bomb Visute                                                                                                                                                                         | 1, 135                     | — eine amerifanische Art — besonderer Fall ihrer Verwandlung — die fleine gesellige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IIV,5     |
| Bermelinvogel, Phal. Bomb. Vinula                                                                                                                                                                     | 11, 89                     | - Die fleine gesellige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV, 29    |
| Hesperis matronalis                                                                                                                                                                                   | 111, 9                     | - einiger wunderbare Erleugungeart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV, tr    |
| Seuschredenkopf hat eine Fichtenraupe                                                                                                                                                                 | 1, 125                     | - einiger wunderbare Erzeugungsart<br>- beißen Bippermespen<br>- woher der Name Ichneumon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV, 13    |
| Beuschrecken haben 3wiru oder Fadent                                                                                                                                                                  | varmer                     | - woher der Rame Ichneumon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV, 12    |
| bry sich                                                                                                                                                                                              | 1V,9                       | - ibre Bublhdruer, Eintheilung, Blug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iel IV.   |
| Hippobosca                                                                                                                                                                                            | IV, 5                      | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 13. 15  |
| Hieracium, Sabichtefrant                                                                                                                                                                              | 11, 7                      | - haben gefaltete Flugel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV. 12    |
| Birschigeweihartige Ichneumons                                                                                                                                                                        | IV, 37                     | - wie fie von ben Spheren unterschieden I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | V. 12. 14 |
|                                                                                                                                                                                                       | 11, 105                    | - beren Beibchen haben binten ein Bohr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV. 12    |
| - bleibt 19 Monat in ber Puppe                                                                                                                                                                        | baj.                       | - gehoren juben Hymenopteris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV 12     |
|                                                                                                                                                                                                       | III, 48                    | - Jittern bestandig mit ben Bublbornern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 117 70    |
| Laden der Schmetterlinge                                                                                                                                                                              | 1, 77                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Joden der Schmetterlinge<br>Zolzraupe S. Cossus 1<br>— deren Gedarme                                                                                                                                  | , 9. 10                    | - Deren Leibesgestalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17, 14    |
| - deren Gedarme                                                                                                                                                                                       | , 9, 10                    | - wie einige die Raupen ouffuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17, 24    |
| - andere innere Theile                                                                                                                                                                                | 1,22                       | - beren Slugel umftandlich beidrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,17     |
| mach ameen heienberg innene Chaife, bie                                                                                                                                                               | 1, 29                      | - beren Flugel bangen mit Batchen guf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ammen:    |
| - noch fiveen velonvere uniere Spette, Die                                                                                                                                                            | anvera                     | eine nene Entbedung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17. 18    |
| Raupen fehlen — Derfelben ohlichter Cafe — frift eigentlich fein faules Holz — macht sich eine Strickleiter — heißt die Loonetische — darunen besondere Lappen Solzvipperwespe, die große S. Sirex gi | 1, 30                      | - einiger besondere Leibesstellung - wie fie fich durchbohren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV, 25    |
| - derfetbeit onlichter Eaft                                                                                                                                                                           | 1, 30                      | - wie sie sich durchbohren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV, 32    |
| - frige eigentlich tein faules Doil                                                                                                                                                                   | 1, 32                      | - od fie die Eper eines Geschlichts alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e in eine |
| - macht fich eine Strictetter                                                                                                                                                                         | 11, 13                     | Raupe legen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IV, 33    |
| - heißt die Knonetische                                                                                                                                                                               | 1, 29                      | - in den Blattwicklern III, 14, 18. 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV, 33    |
| - darinnen besondere Yappen                                                                                                                                                                           | baj.                       | - in den Minitraupen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV, 35    |
| Bolzvipperwespe, die großte S. Sirex gi                                                                                                                                                               | gas                        | - einige mit öftigen Fuhlhornern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV, 16    |
|                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| - mird von ben Bergleuten Buder genant                                                                                                                                                                | it taj.                    | - in ben Schmetterlingsepern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bal.      |
| Solzwürmer haben Augen<br>Zopfeneule<br>Zopfenwurzeln, daran Raupen                                                                                                                                   | I, 30                      | - in ben Coern ber Phal. Caftrenfis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IV. 20    |
| Zopfeneule .                                                                                                                                                                                          | III. 69                    | - in Wantenepern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV, 39    |
| Zonfenmurzeln, baran Mannen                                                                                                                                                                           | III. 66                    | - in Den Alfterrannen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV, 40    |
| Born auf dem Ridden ber Sphingraupe I,                                                                                                                                                                | 18.100                     | - in den Spinnen und Schnecken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,4      |
| - Defen Abficht noch nicht entbegte I, i                                                                                                                                                              | 8. 111                     | - einige haben einen befondern Beruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 117       |
|                                                                                                                                                                                                       | 8. I24                     | - in den Gallinsetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV, 42    |
|                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV, 45    |
| Sornhaut der Insettenaugen<br>Hortulata, Phal. geom.                                                                                                                                                  | 1, 45                      | — in den Blattlausfreßern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,45     |
|                                                                                                                                                                                                       |                            | - in ben Blattlaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV, 48    |
| Summeln, beren Flugel hangen mit Sate                                                                                                                                                                 |                            | - à antennes en cornes de Cerf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV, 137   |
| fammen Chat No. 9                                                                                                                                                                                     | IV, 18                     | — Aphidum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV, 48    |
| _,                                                                                                                                                                                                    | 111, 69                    | - Atomus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV, 35    |
| zundespore.                                                                                                                                                                                           | 1, 38                      | - Bourdon, S. Sirex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IV, 19    |
| Bunderageschmetterling                                                                                                                                                                                | 1, 106                     | - Coccorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV, 45    |
| Sunerdarm, Mouron                                                                                                                                                                                     | 1,95                       | - Comitator II, 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IV, 31    |
|                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -         |
|                                                                                                                                                                                                       | IV, 13                     | - à Coton blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV, 29    |

| - 4 Caton janne.                       | IV, 18        | Rohl, in Schweben febr nüglich        | J, 4         |
|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|
| - Globatus                             | IV, 29        | - raupen .                            | 1, 43        |
| - Glomerarus                           | IV, 28        | - haben die meiften Warmer in fich    | IV, 2.7      |
| - laculator                            | IV, 25        | Rokons, fleine an ben Raupen          | IV, 6        |
| - Manifellator                         | IV, 24        |                                       | 11, 30       |
| - Muscarum aphidivorus                 | IV, 47        | Borner, große von Unrath gibt bie     | Liquiterram  |
| - Ovulorum                             | [IV, 39       | pe                                    | I, 19        |
| - Parafiticus                          | IV, 29        | Rostenfraut                           | 1, 132       |
| - Pedinicornis                         | IV, 37        | Araben fregen bie Grasranven          | I, 42. 145   |
| - Perfusiorius                         | IV, 23        | Rrantheit, besondere der Duppen       | 11, 24, 25   |
| - Pugillator                           | 1V, 26        | Rnotige Gefäße (variqueux) in den S   | Rauven 1, 29 |
| - l'uparum                             | IV, 34. 36    | Brebfe erneuern ihren Dagen ben je    | ber Sautung  |
| - Refinelize                           | IV, 38        |                                       | I, 70        |
| S turatorius II                        | , 91. IV, 30  | Rronemvictler                         | 111, 30      |
|                                        | 46. IV, 35    | Breugflügel                           | III, 29      |
| — Tenthredinum                         | IV, 43        | Rreuzmotte, Sphinx Populi             | 1, 113       |
| - Turionellae                          | IV, 38        | Rühn , D. hat einige neue Phalanen e  | nebede 1.50  |
| Ilicifolia, Phal. Bomb.                | 11, 19        | Rufuf, Phal. geom. falcarar.          | 11, 93       |
| Infetten, beren innerliche Theile fel  | r merfmut-    | Rurgangel S. Sirex Iuvencus           |              |
| dig .                                  | J, 10         | Aurzschwanz S. Sirex luvencus         |              |
| - wie fie Lyonet eingetheilt           | 1, 47         | 1                                     | ~            |
| - beren Leben ju verlangern und ju ber | furien II. 20 | · L                                   | ~            |
| - machen das wurmflichige Dbft         | 111,57        | Labfraut                              | T, 38 122    |
| - beren abgeschnittene Theile behalter | n ein niecha- | Lacertinaria, Phal. geom.             | II, 96       |
| nisches Leben                          | 1, 65         | Lagermotte Phal. B. castrensis        | 11, 10       |
| - einige an den Borderfußen merfm      | urbige Theis  | Langflügel, des Linne Heliconii       | 1, 58        |
| le                                     | 1, 73         | Langfühler, Phal. pyr. tentacul.      | 1,50         |
| Insertendieb G. Ptinus fur             |               | Langhorn, Phal. tinea porrettella     | 10, 12       |
| Iouvarbe                               | 11, 36        | Langschwang C. Ichn. manifest         |              |
| Iris, Pap.                             | 1, 57         | Lappen, merfwurdige an ber Solgra     | upe 1, 29    |
| Irrungen in der Natur                  | 11, 51        | Larvae larvicidae                     | 17, 11       |
| Jimgferden G. Libellen                 | 1,71          | Larve                                 | i, z         |
| Luliane                                | III, 9        | Lasträger, Phal. B. antiqua           | 1, 41        |
| Julus des Augustins                    | 1, 65         | Läufer, Phal. Noch pronuha            | 1, 87        |
| 908                                    | , -,          | Läufe follen einige Raupen haben      | IV           |
| 28                                     |               | Leben ber Injeften ju verlangern,     | und in vers  |
| Rafer, Raupenfeinde                    | 3V, 11        | fürzen                                | 11, 29       |
| Zäferweibeben ohne Flügel              | 11, 110       | Lepidion                              | 1, 46        |
| Rameelraupe                            | 1, 90         | Lepidoptera                           | baf.         |
| Ramm haben bie Blattwicklermotten      | III, 26       | Leporina, Phal. Noct.                 | 11, 6        |
| Rarpentopf, G. Sphinx stellararun      | 1, 55         | Legers Theol: ber Inf.                | 1, 9         |
| Rellerwürmer                           | : II, 62      | - in deren Einl. Rachr, von ben befie | in Infettens |
| - benen gleichen bie Schilbraupen      | . 1,59        | (d)riften                             | baf.         |
| Rerbel, wilder                         | III, 27       | Levrojen                              | 1, 80        |
| Rerbelwickier .                        | 111, 27       | Libellen, G. Jungferchen              | 1, 71        |
| - einer in feinem Berfabren befonbers  | 111, 28       | Liberey: aupen                        | 1, 11        |
| Riefen an gewißen Bagerraupen          | 111, 86       | - beren Anatomie                      | baf.         |
| Bienraupe                              | 1, 9          |                                       | 111, 78      |
| Unabenfraut                            | - II, 56      |                                       | 1.50         |
| Anopfe an einigen Mannen               | 11, 48        | Ligufter, befen Spnonpmen             | J, 17        |
| - oue folden fennnt Dafer              |               |                                       | 35: 43:109   |
| v. Geer IV. Qu.                        | 11, 49        | - taupe I, 17.                        | 45: 42: ICO  |

| Lilas<br>Limonium                                                          | 1, 17       | Mannigfaltigkeiten, neue berlinische 1,.9                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limonium                                                                   | 111, 57     | Mars, Pap. Aralanta 1, 54. 11,77<br>Martenraupen, G. Barraupen 1, 42. 147                                                                                                                                                                                                                                             |
| Linnei Eintheilung der Schmelterlinge                                      | I. 58       | Martenraupen, G. Barraupen 1, 42, 147                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Liuree, la des Reaumur, Phal. Bomb.                                        | Neustria    | Martini allgemeine Geschichte ber Matur 1, 54                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - des prés, Phal. B. castrensis                                            | 1, 136      | Mason-Fly<br>Mastdavin, ob er ben Exfrementen ber Raupen                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                            |             | tischogem, bo er ben Ertrememen ver Haupen                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lohes, S. Lappen. Lozange, Phal brune à blanche du                         | Davis       | vie geriefte Form geve                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lozange, Phai brune a blancae du                                           | Boulean     | Die gerieste Form gebe I, 12 — der Vinula I, 27 1Manschregen, Pilosella II, 7                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 f to the military of                                                     | 111, 20     | Manschrigen, Pilosella II, 7<br>Meineke Konr. zu Quedlind. halt die Raupe auf<br>dem Galio mit der Wolfsmilchraupe nicht sit<br>einerlen I, 38. 122                                                                                                                                                                   |
| Lubricipeda, Phal. Noct.                                                   | 135. 148    | Miemere Konr. in Muedind, halt die Raupe auf                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — ov ce deten zwo Arten geve                                               | 1,135       | dem Galio mit der Wolfsmilchraupe nicht sit                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lucia                                                                      | 1,59        | cinerled 1, 38. 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rufe, geht ben ben Raupen durch die ! hinein, und durch ben Mund, After, u | cultingen   | then wendeltwistarden neunt Itolit of Sag-                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| moved misher heroid                                                        | time Sunt   | vogelpupvén 1,62<br>Mercurialis, Bingelfraut 1,80                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| poros wieder heraus<br>Lufelocher der Raupen                               | . 41 33     | With the same of the same of the same of the same                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| haken his Claumen our streeten such has                                    | iddan CO in | Merianin glaubt, daß gewiße Raupen mit ihren                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - bungt ofe Menthen um Laceten nun get                                     | itten terms | Maticulate Blad Romb                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| he male an Manner and Sandliffilm                                          | 1, 8        | Reinmon, Flat. Bomb, 1, 41. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - an weitigen Raupen aut veutityften                                       | out.        | introjeope, a riqueurs 111,02                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - gaven ote puppen auch                                                    | 1, 34       | - artige Cometterungsfevern vafur 1, 57. 87                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Die Fliegen                                                              | 1, 05       | thinven an Maupen 1V, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Die Schmetterlinge                                                       | , 05-09     | 11 twentveibe 1v, 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ruftbumbe, oarunter Berlage mit wah                                        | pen 1, 34   | 1, 9. 111, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Euftrohren in den Raupen                                                   | 1,13        | - weitrei in uugen nuo auffafteben 111, 32                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - erftauntiche Anjaht verfeiben                                            | Daj.        | — in großen Plagen 111, 33                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - in der Poliraupe                                                         | 1, 29       | - mit 18 hautigen Fupen in den Rojenblattern                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - in den Schmetterlingen                                                   | 1, 69.70    | Meticuloja, Phal. Bomb.  Meticuloja, Phal. Bomb.  Microscope, à liqueurs  artige Schmetterlingssedern dafür  11, 57. 87  Milben an Raupen  10, 12  Winteraupen  Mittel zu finden und auszuziehen  in großen Pläßen  mit 18 häutigen Füßen in den Rosenblättern  ill, 41  in den Minen arbeiten zu sehen, ein angeneh- |
| - in diesen dunner, als in den Raupen                                      | 1,70        | — in den Minen arbeiten zu sehen, ein angeneh-<br>mer Anblick III. 48<br>— in Weinblattern ohne Füße III, 43<br>— deren Eper schwer zu finden III, 44                                                                                                                                                                 |
| - der Libellen                                                             | 1, 71       | mer Anblick                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| außen an den Waßerraupen                                                   | 111, 89     | — in Weinblattern ohne Fage III, 43                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lyoner findet die Schnerven zu den R                                       | iaupenau-   | - beren Eper ichiver in finden III, 44                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gen - Deffen Traité anatomique                                             | 1, 6        | - uver veren Errremente artige Beobachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - desen Traité anatomique                                                  | 1, 7. 11    | baf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - begen Annierfungen in Lebers Theologi                                    | ie der In-  | — beren Verwandlungen III. 44. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fekten in den Berlin. Mannigf, überfek                                     | t 1,9       | - einige friechen unter dag Blatt ben berielben.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - deften anatomirte Holgraupe                                              | 1, 9, 29    | und warum 111, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Defen Mennung von bem oblichten                                          | önste ders  | - besondere Urt auf jeder Pflanze 111, 55                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| selben                                                                     | 1, 31       | Mittelinseften II, 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| felben — Berfuche über bas Dihemholen be                                   | r Puppen    | und warmu 111, 45 — besondere Urt auf jeder Pflanze 111, 55 Wittelinsekten 11, 119 Wittelstand der Raupen 1, 45 Wittelvogel unter den Schmetkerlingen 1, 55                                                                                                                                                           |
|                                                                            | 1, 34       | Mittelvogel unter den Schmetterlingen 1, 55                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - beffen Gintheilung ber Infeften                                          | - 1, 47     | Moignon, Stumpelflugel 11, 39                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lysimachie                                                                 | . I, 114    | Molfendieb I. 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 112                                                                        |             | Monat, 22 bringteine Afterraupe im Mymphen-                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| m                                                                          |             | stande zu 11, 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Machaon, Pap. Schwalbenichmang                                             | 21,57       | - 19 eine Concetterlingspuppe das                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Magen in der Holgraupe                                                     | 1, 29       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - johnnd, G. Oelophage                                                     | 10          | - bogen Raupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Malpighi vom Othemholen der Rauper                                         | n I, 7      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - vom Ceibenmurm, und innern Rau                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8+                                                                         | 1, 10       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — Anatomie ber Pflanzen                                                    | . 111, 56   | Motrenschmetterling, ber fleinste 11t, 32                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                            |             | Mottens                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                           |             |                                                                      | -37             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Mottenwespe                                                               | IV. 28      | Oelophage .                                                          | 1,29            |
| Mouche à Scie, Tenthredo 1.8                                              | IV. 2. 40   | Oleanderraune                                                        | ¥ -             |
| Mouches - Ichneumons - Maconnes Mouron, Highnerdarm                       | IV. 1       | Dleandervogel, Sphinx Neril                                          | 7,9             |
| - Maconnes                                                                | IV. 2       | Omega heißt ber Abmiral                                              | 1, 47           |
| Mouron, Onhnerdarm                                                        | 1 05        | Oreilles, Chenille à G. Stammra                                      | 1, 54           |
| Moyenne, la, Phal. Attac. Pavon.                                          | 11 47 51    | Ornin Schmeermun                                                     | 1396            |
| Michen, fleine, plagen die Vinula                                         | 11 0~       | Orpin, Schmeerwurg                                                   |                 |
| Mullers Abhanol. von Schmetterlinger                                      | 11,87       | Osier, Zachweide                                                     | I, 19           |
|                                                                           |             | Othemholen der Raupen — ben den Puppen — des Restafere Restate demit | 1, 33           |
| Mujca Larvarum — tripilis                                                 | 1,146       | bed Western Western                                                  | Daj.            |
| - company time of the or                                                  | 17,24       | — des Berfaßers Berfuche bamit                                       | 1, 35. 36       |
| - crucae aranicar.                                                        | IV, 29      | n                                                                    |                 |
| - tripilis - crucae brafficar vibratilis - vibratilis                     | 1V, 13      | 77 - 3                                                               |                 |
| timindenoroscus Asilnide nost dus H                                       | othemboten  | Padus                                                                | 1, 59           |
| der Puppen<br>Museuli recti et circulares                                 | 1, 39       | Palatin, so seben die Pfoten ein                                     | iger. Tagfalter |
| Muscult recti et circulares                                               | I, 23       | ans                                                                  | 11,72           |
| Mulkeln, wie viel in der Holgraupe                                        | J, 11. 15   | Palpina, Phal. Bomb. Rugelmotte                                      | 3,52            |
| - auch viel in der Vinula                                                 | 1, 28       | e anorpa, Storpionfliege                                             | 1, 73           |
| - ber Insetten haben große Kraft                                          | III, 82.83  | Paphia, Pap. Gilberstrich                                            | 1, 45           |
| 450                                                                       |             | Papilions, Tagodgel,                                                 | I, 47           |
| $\pi$                                                                     |             | Papilio, Antiopa 1, 45. 57. 63. 6                                    | 7 II. 74 IV.6   |
| Mabelsteinbred)                                                           | 11, 56      | - Apolle                                                             | 11, 50 60       |
| Macht, barunen fommen einige Raup                                         | en aus der  | - Argus                                                              | 11, 64          |
| Erde und fregen alles weg                                                 | 1, 82       | - Atalanta                                                           | 1, 54 11, 77    |
| Erde und fresen alles weg                                                 | ,           | - Brafficae                                                          | I, 54           |
| Nachtpfauenauge, bas fleine                                               | 1, 20       | — C-album                                                            | I, 59 II, 71    |
| - defen Puppe in einem Fifchreufenfor                                     | minen Gie   | - Canicularis                                                        | 1, 106          |
| (wirnste                                                                  | baf. 61     | — Cardui                                                             | 1, 45           |
| spirmste<br>Nachtvögel, G. Phalanen                                       | only of     | - Clio                                                               | 7, 4)           |
| Madeln', an den Fichten, frefen gen                                       | nice Man    | - Coquille d' or                                                     | Iil. 99         |
| pen di dinata di dinata di di                                             | 1, 126      | - en queue de Coq.                                                   |                 |
| Yageffügel Phal geom Alniaria                                             | 11 102      | Craragai                                                             | 111, 13         |
| Mase haven einige Puppen<br>Maturforscher ohne Empfindung — der hallische | 1, 102      | Farania                                                              | 43. 59 11, 25   |
| Massefariday obne Combahana                                               | 1, 12/      | Leis .                                                               | . II, 23        |
| - Ser halliche                                                            | 1, 10       | — Machaon                                                            | 1, 57           |
| Various Chicken han Confidunt Confa                                       | 1, 122      | — Paphia                                                             | , 11, 57        |
| Naturgeschichte von Banks und Solan                                       |             |                                                                      | 1, 45           |
| Nenujar<br>Nervenwurm                                                     | 111, 85     | — Piera                                                              | 1, 46           |
|                                                                           | IV, 8       | Pruni                                                                | 1, 59           |
| Messelmotte, Phal. Noch. Triplacia                                        |             | ~ * *                                                                | 1, 54. 106      |
| Nesselvaupe giebt den schönsten Bogel                                     |             | - Vrticae                                                            | I. 64           |
|                                                                           | III, 24     | Pappelraupe                                                          | I, 4K           |
| Neßelwidler                                                               | III, 20, 23 | Pappenheim, bafelbst die Hauswur                                     | graupen 11, 57  |
| Neustria, Phal. Bomb. Des Reaumun                                         |             | Paquet, de seuilles siches                                           | II, 20          |
| I, 13                                                                     | 36 II, 8. 9 | - petit                                                              | 11, 21          |
| Nottuaevndatae                                                            | IV, 11      | Pavonia, Phal. Att. major et minor 1                                 | 1,61 11,47.51   |
| Nymphaea                                                                  | 111, 85     | - beren bejondere Gejpinnfte 1,                                      | 61 11, 49, 50   |
| Trymphe 1, 8.                                                             | 44 III, 45  | - ob es breperlen Arten gebe                                         | 11, 51          |
|                                                                           |             | Peirescius entdickt die Urfache de                                   | & Blutregens    |
| U                                                                         |             |                                                                      | 11,72           |
| Obff, wurmfiichiaes, von Infetten                                         | III, 57     | Periclymenum .                                                       | 1,17            |
| Occultella Phal. Tin. die fteinste                                        | III, 32     | Perlmuttervogel                                                      | 1,57            |
| Oehrling, Forficula                                                       | 1, 73       | Pfau, der fleine                                                     | 11,52           |
|                                                                           | 6           | 2                                                                    | Pfauen-         |
|                                                                           |             |                                                                      | L. Lamelly      |

| Pfauenspiegel                      | 1, 9             | Leporina                      | 11, 6                |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|
| Pfeilschwänze, Sphinger            | 1, 17. 109       | Meticulofa                    | 1, 80                |
| Pfeilträger                        | IV, 25           | Prenuba                       | 1, 87                |
| Pflanzen auf 30000 Arten           | 111, 55          | Rumicis                       | 1, 139               |
| - beren Anatomie                   | 111, 56          | - Triplacia                   | 1, 199               |
| - Gallen, vom Raumur befchrieb     | en 111, 56       | - Geometra Alchemillat        |                      |
| - Lausiwider. G. Ichn. Aphid.      | IV,48            | Alojaria                      | II, 102              |
| Phalanen, Rachtfalter, Rachtvog    | el 1, 47         | Betullaria                    | II, 100              |
| - unbefannte Arten                 | 1, 50            | Bidentata                     | II, 124              |
| - aus glatten ebenen Puppen .      | .I, 62           | - Brumata                     | II, 40 III, 115      |
| - beren Mannchen und Beibchen      | in ber Farbe     | - Defoliaria                  | 11, 115              |
| verschieden                        | 1, 136           | - Falcataria                  | 11, 93               |
| - werben des Abends munter         | II, 17           | - Hirtaria                    | 11, 105              |
| - ber Blatewickler und Minirer bie | iconffen Fars    | - Hortulata                   | 111, 25              |
| ben                                | 111, 3           | Lacertinaria                  | 11, 96               |
| - Die groften in Deutschland       | 11, 31           | - Stratiotata                 | III, 96              |
| Phalene à avirons                  | 11, 55           | - Vrticata                    | 111, 24              |
| - à ailes croifées                 | III, 28          | Pyralis tentacul.             | I, 50                |
| à ailes huppées                    | III, 48          | - Tinea Cynosbatella          | - 111, 76            |
| - à crête transverse:              | 111, 26          | — Dodecella                   | 111, 73              |
| - Allozange blanche                | III, 20          | - de Geerella                 | 111, 99              |
| a pattes en masse                  | III, 72          | Lichenella                    | III, 78              |
| patre é rendue blanche             | 11, 30           | - Occultella                  | 111, 32              |
| Phalaena Attac. Pavon. maior, mine | or 1,61 H,47     | - Pomonella                   | III, 36              |
| media                              | 11, 47. 51       | Porrectella                   | 111, 12              |
| Tau ·                              | 1, 6             |                               | III, 40              |
| Bomb. Antiqua                      | . II, 38         |                               | 111, 36              |
| Bucephala I,                       | 36. 71 11, 15    | - Rotana                      | 111, 17              |
| (,2)3                              | 1, 30, 161       | Turionella                    | 111, 74              |
| - Castrensis                       | 1, 36 11, 10     |                               | III. 27              |
| Chryforrhoe2                       | 11, 35. 108      | Xyloftella                    | III, 37              |
| - Coryli                           | 11, 44           | - Tortrix Heracliana          | III, 30              |
| - Coss 1, 11. 2                    | 9. 149. 11, 13   | Pratinana                     | 1, 47                |
| Crataegi                           | I, 144           | Solandrians                   | 111,20               |
| Dispar                             | 1, 136           | - Viridana                    | 111, 3               |
| - Fascelina                        | 11, 42           | Phalangium, Weberfnecht,      | bekeu anderikene Ru- |
| - Graminis                         | I, 42 145        | fe jucken lange               | I, 65                |
| - Ilicifolia                       | 11, 19           | Phryganea                     | 111, 77              |
| Lubricipeda                        | 1, 135           | Pied de Lion                  | 11, 106              |
| - Neuftra                          | 11, 9            | Piera, Pap. hat feine Febern, | sondern Haare auf    |
| Palpina Palpina                    | 1, 52            | den Flügeln.                  | I, 46                |
| Pudibunds ·                        | 11, 30           | Pilofella                     | 11,7                 |
| Quercifolia                        | H, 20            | Pleurose, Pap. Antiopa        | I, 63 II, 74         |
| Quercus                            | I, 136           | Poils d'aviron                | 11 55                |
|                                    | I. 142 H,-42     | Polypen, deren abgeschnittet  | ne Arme pleden sich  |
| Vinula                             | 11, 89           | anoch lange zusammen          | 1,65                 |
| Ziezac                             | I, 93            | - an ber Wagerlilie haufig    | 111, 85              |
| Noa. Alni                          | 11, 55           | Pomonella, Tinea              | 111,36               |
| Aprilina                           | 1, 89            | Populi, Splank                | 1,59.113             |
| 77 - Q.                            |                  | Handalland Calaine            | 1, 117, 118, 119,    |
| Helta                              | 111,72           | Porcellus, Sphinz             |                      |
| Hera Humuli                        | 111,72<br>1V, 12 | Porrettella, Phal. Tin.       | lii, (2<br>Pra-      |

|   | Prafinana, Phal. Totte.                                                               | 1, 47          | 28                                      |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|
|   | - behalt die Farben der Raupe                                                         | 1, 50          | Rajella, Phal. Tin.                     | 111, 40     |
|   | Pronuba, Phali Nost.                                                                  | 1,57           | Rana paradoxa                           | 111, 23     |
|   | - beißt der Laufer, Sausmutter                                                        | 1, 87          | Rauchfligel, Phal. geom hirtaris        | to a second |
|   | - hat artige Federn furs Mifrostop                                                    | 1, 87          | Raupen , deren Kenntnif nothig          | 1, 3        |
|   | Pruni, Pap.                                                                           | 11 59          | - find den Gartnern furchtbar           | baf.        |
|   | Ptimis fur , beffen Beibchen ohne Bluge                                               |                | - heißen eigentlich Larven              | bas.        |
|   | Pudibunda, Phal, Bomb. Ropfhanger                                                     |                | - barinnen flecke ichon der gange Com   |             |
|   | Dunftband, Phal. N. Hecta                                                             | III, 72        | - thun großen Schaden                   | baj.        |
|   | Punkephalane, die zwengestreiste                                                      |                | - ftiften auch Nugen                    | I, 3        |
|   | Pupille in ben Sechsecken ber Inseftenau                                              |                | - werden beichrieben                    | I, 5        |
|   | Puppe                                                                                 | 1, 8           | - werden nach den Fugen eingetheilt     | 1, 5. 79    |
|   | - beren horn ben ben Sphinzen ift nich                                                |                | - ohn und achtschnfüßige                | 1,5         |
|   | rige horn der Raupe                                                                   | 1, 18          | - haben zwolf Augen                     | 1, 6        |
|   | - Der Sphinze, wie fie in ber Erde ju he                                              |                | - Deren Bugen beschrieben               | baf-        |
|   | - holen anders Othem, als die Raupe                                                   |                | - beren Luftlocher und Othemholen       |             |
|   | - haben ihre Luftlocher                                                               | 1, 34          | - warum auf bem zweeten und britten     |             |
|   | - bamit Bersuche unter der Luftpumpe                                                  | baj.           | ne Luftlocher                           | 1,8         |
|   | - damie Bersuche vom Eponet                                                           | I, 35          | - an welchen bie Luftlocher am beut     |             |
|   | - ber tidulierranbe                                                                   | 1, 37          | schen                                   | 1, 8        |
|   | - holen burch die vordersten Luftlocher                                               |                | - bes Tobtenfopfs                       | Daf.        |
|   |                                                                                       | , 34. 38       | - auf bem Wein                          | 1, 8, 114   |
|   | - bes fleinen Nachtpfauenauges                                                        | I, 39          | - fast alle fpinnen Ceibe               | 1, 8        |
|   | - bamit macht Muschenbroeck Versuche                                                  | baf.           | - ihr Spinnwerfzeng                     | baf.        |
|   | - ber Mittelftand ber Maupen                                                          | I, 45<br>I, 62 | - ibre Bermandlung                      | baf.        |
|   | - beren Eintheilung                                                                   | J, 62          | - find nicht bas volltommene Infelt     | baf.        |
|   | - ecfige, baraus Lasfalter - glatte, baraus Rachifalter                               | baf.           | - Die meiften fpinnen fich in eigenen   | Gehäusen    |
|   | - welche Rojel Menichengefichtslarven ner                                             | met 1.62       | tin :                                   | eat-        |
|   | - ob deren Spigen die Bartfutterale fit                                               | 1.62           | - machen fich Gespinnfte bon fremben    | Materien    |
|   | - deren Eden over Sorner Die Augen                                                    | futterale      |                                         | Dal.        |
|   | des Cometterlings                                                                     |                | - werden nach der Große eingetheilt     | baf.        |
|   | - pon Pavon. min. tommt in ber warn                                                   |                | - fehr große in Deutschland             | 1, 9, 115   |
|   |                                                                                       | 11, 29         | - einige haben Dornen an fich           | 1, 9        |
|   | be nicht aus<br>— der Hauswurzroupen                                                  | II, 59         | - mit Burften und Spaarbuicheln         | bas-        |
|   | - einige haben perlfarbigen Ctanb an fi                                               | di bai.        | - mit einem frummen Ruckenborn          | baf.        |
|   | - marum einige Sotchen haben 11                                                       | 1, 12, 10      | - Derfelben Lebensart und Paushaltun    |             |
|   | - gestalect wie ein Bogelfopf                                                         | 111, 40        | - schon gefärbte                        | raf.        |
|   | — warum einige Hotchen haben 11<br>— gestaltet wie ein Vogelfopf<br>— fehr bewegliche | III, 67        | - innere merfwurdige Theile             | I, 10-12    |
|   | - arbeiten fich aus ber Erde an die Luft                                              | 111,68         | - deren Gefaße jur Geide                | I, 11       |
|   | - von Wafferraupen                                                                    | 111, 93        | - fregen allerlen                       | I, 13       |
|   | - ber Antiopa, baraus 300 Schlupfweip                                                 |                | - beren Luferobren, Muffeln und Reri    | ven 1, 15   |
|   | - morder                                                                              | IV, 33         | - beren Rudenmark                       | I, 16       |
|   | Puppfoten gewißer Schmetterlinge                                                      | 11, 67         | - ber Ephinre geben in Die Erbe         | 1, 18       |
|   | - ob fie fich bamit Die Augen reinigen                                                | baf.           | - Die ju angromirenden, wie fie ju to   | oten, nud   |
|   |                                                                                       |                | gu behandeln                            | 1, 19       |
|   | <u>a</u>                                                                              |                | - bie großen rothen in den Holisiamm    |             |
| ~ | Quercifolia, Phal. Bomb.                                                              | 11, 20         | holen auf besondere Urt Orhem           | 1, 33       |
|   | Quercus, Phal. Bomb.                                                                  | 1, 136         | - heren hant lodricht, wie ein Cleb     | I, 33       |
|   | Queue de Coq.                                                                         | 111, 13        | - wie fie fich ben Binter burd erhalten | I, 40       |
|   | — jaune                                                                               | 111, 24        | - verichiedene überwintern in Restern   | 1, 42       |
|   |                                                                                       | © 3            |                                         | wie         |
|   |                                                                                       |                |                                         |             |

| - wie fie fich ihre Winterquartiere bere                                                |             | - find ihren Feinden in fich behulftich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H, 34       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Die gesellschaftlichen im Winter !                                                    |             | — halbhaarichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11, 46      |
| - bie Reaumurschen gebhreen<br>- die Reaumurschen gemeinen                              | I, 41       | - bes großen und mittlern Dachtpfauenat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1gc6 II, 47 |
| - die Reaumurschen gemeinen                                                             | 1, 43       | - haben bald rothe, bald geibe Rudpf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| - eninge 9 Montat tut Gelpringte, t                                                     | ne hie hub. | - mer diefe querft beichrieben hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | taf.        |
| pen werben                                                                              | 1, 44       | - Königliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II, 48      |
| - davor baben einige einen Obicheu                                                      | I, 46       | - ob fich einige bey ihrem Gespinuste ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| - schlechte geben oft schone Bogel                                                      |             | - einiger Paare wie Ruder geftaltet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II. 54      |
| - schone                                                                                | daj.        | - einige laufen febr fchnell wie bie Saa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| - einige den Rellerwurmern ahnlich, bei                                                 |             | - einige mit Guhlern, beren Abficht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| raupen                                                                                  | 1, 59       | fannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11, 56. 57. |
| - glatte fechgehnfußige                                                                 | 1, 79       | - auf der fleinen Sauswurg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Daf.        |
| - flecken am Tage in der Erde, fommen                                                   |             | - vierzehnsußige ohne Hintersuße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II, 80      |
| hervor und fregen                                                                       | 1, 82       | - viererley Arten geschwänzte und unge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eschwänzte  |
| - einige muß man ben Licht fuchen                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11, 8r      |
| - wodurch bey ihnen bie Farbe vera                                                      |             | - mit spikem Schwange<br>- auf ben Birten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II, 91 ff.  |
|                                                                                         | I, 86       | - auf ben Birten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11, 94      |
| - beren Geschlecht oft durch bie Farbe                                                  | n angezeigt | - baben mas beionders im Spinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11. 05      |
| wirb                                                                                    | 1, 87       | - mit ungleichen Bauchfußen - Blattwickelnbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II, 118     |
| wird — eine heißt die Kurchterliche — die glatte mit Fieischhofern — eine heißt Zickzut | 1, 90       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| - die glatte mit Fieischhofern                                                          | daj.        | - des Admirals wickeln die Blatter au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ich jusam=  |
| - eine beißt Zidzack                                                                    | 1, 90       | men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | III, K      |
| - Die glatte, grune weißgestreifte Deepeli                                              | raupe 1,95  | - auf der Viola matronalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ' III, 9    |
| - bie grune bueflichte Moofdistelraupe                                                  | baf.        | - machen sich am Glafe einen Weg v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ion Ecibe   |
| - Die auf den Saulbeeren leben                                                          | I, 100      | The Art of | III, II     |
| - glatte fedigebnfußige mir bem Rudenh                                                  | orn 1, 109  | - rollen die Blatter wie Giferfuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111, 115    |
| - Deren Saut chagemartig ift<br>- welche der Elephant heißt                             | baf.        | - bleiben lauge im Gespinnite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | III, 24     |
| - welche der Elephant heißt                                                             | I, 115      | - mit 18 hautigen Jugen machen eine-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| - Die Sichtenraupe mit bem Beufc                                                        |             | (e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III, 42     |
|                                                                                         | 1, 126      | - in Weinblattern ohne Fuße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111, 43     |
| - fechgehnfüßige rauche gebuckelte                                                      |             | - Heine auf Rerbelblactern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111, 46     |
| - beren paare in die Saut fiechen und br                                                | ennen das.  | - auf ben Fautbeerblattern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | III, 49     |
| — in ben Sudlandern                                                                     | das.        | - in den Gallenknofpen und Wurgeln b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | er Baume    |
| - beren Beinde I, 143. 149                                                              | 5 IV, 3 ff. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111,56      |
| - haben 3 mirnwurmer 1, 143 IV,                                                         | 9. 10. 11   | - in ben Sichtengallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111, 58     |
| - wie viel zween Sperlinge jede Boc                                                     | he für ihre | - in den Sopfenwurzeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111, 65     |
| Jungen brauchen                                                                         | I, 145      | - in ben Rofenknofpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111,75      |
| - Darunter Bielfrage                                                                    | I, 147      | - im trodien Brod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111, 84     |
| Jungen brauchen — barunter Bielfrage — fregen fich einander felbft 7, 1                 | 49 IV. 11   | - beren Feinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV, 3. 11   |
| - fechjehnfußige ungebuckelte Saarrau                                                   | pen 11, 3   | - leben fort , wenn fie gleich Burmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in sich ha- |
| - gang = und halbhaarichte                                                              | das.        | ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1V, 6       |
| - gitrongelbe auf ben Weiben und Erl                                                    | en II. 4    | - bie in ben Blattern miniren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | III, 31     |
| - einige rollen fich auf eine verkehrte                                                 | Urt jusams  | - haben auch gaufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IV, II      |
| men mit dem Bauche auswarts                                                             | 11,18       | Raupenjäger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I, 143      |
| - Die große haarichte Wargen und 3                                                      | apfenraupe  | Raupennester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II, 22      |
|                                                                                         | 11, 20      | Raupentöbter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV, 3       |
| - auf ten Bogelfirschen                                                                 | II, 21      | - nesclige und undesellige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IV. 6       |
| - nach dem falten Winter 1740                                                           | 11, 21      | Raupzeit ber Gariner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II, 22      |
| - einige halten eine Banderschaft                                                       | 11. 23      | Raucenformig die Augen ber Infefter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1, 45       |
| - wie Zahnburften                                                                       | H, 28       | Reaumitr, swo Musgaben feines Infeften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| - haben Bliegenwulmer in fic                                                            | 11, 33      | - macht mit ben Diaupen ben Aufang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I, 5        |
|                                                                                         |             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — befen     |
| ·                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 440         |

| 4                                                                  |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | - ben bie Schmetterlinge von fich geben, macht                              |
| Puppen I, 34                                                       | den Blutregen I, 76                                                         |
| - begen Eintheilung ber Schmetterlinge 1, 58                       |                                                                             |
| - begen Eintheilung ber Puppen I, 62                               |                                                                             |
| - nennt die Ligusterraupe Sphinx 1, 17. 109. 112                   | - rechnet Rosel ju den Wespen baf.                                          |
| - nennt eine Raupe ben Dafen I, 132, 135                           | Salicis, Phal. Bomb. I, 41. 142 II, 42                                      |
| - desen la Livrée I, 136 - desen commune II, 35                    | Samengefäße der Schmetterlinge 1, 76                                        |
| - Defien commune II, 35                                            | Sattelraupe I, 90                                                           |
| - hat die Blattwickler vorzüglich beschrieben III, t               | Saugrüßel der Schmetterlinge 1, 45                                          |
| - bon den Pflanzengallen 111, 56                                   | - wie eine Uhrfeder gestaltet baf.                                          |
|                                                                    | - bey emigen vieb Soulining                                                 |
| Reigbarkeit Der Mufteln I, 65<br>Refinella, Phal. Tin. III, 63     | - liegt zwischen ben Bartfpigen I, 51                                       |
| Refinella, Phal. Tin. III, 63                                      | — defien Lage in der Puppe I, 64. 130                                       |
| Rezeaux, à find die Insektenaugen I, 45<br>Rhamni, Pap. I, 51. 106 | - ist doppelt 1, 64                                                         |
| Rhamni, Pap. I, 54. 106                                            | - ben dem Sphinx Populi fehr fur; 1,114                                     |
| - die gitrongelben die Mannchen, die weißlichen                    | Saxifragum Cotyled. 11, 56                                                  |
| die Weibchen 1, 107                                                | Scarabes-tortues 11,63                                                      |
| die Meibchen I, 107 Rhammus, Frangula III, 49                      | Saxifragum Cotyled. II, 56 Scarabes-tortues II, 63 Schaastinsenbaum II, 62  |
| Riefin G. Sirex gigas                                              | Schäfer von neuentbedten Theilen an Raupen und                              |
| Ringe-an den Raupen I, 5                                           | Swiefaltern I, 111. 112 11, 56                                              |
| - warum am zweeten und britten feine Luftlocher                    | Swiefaltern I, 111. 112 II, 56 - begen Bersuche mit ben Tenwoulis ber haus- |
| find I, 8                                                          | wurtraupen II, 57                                                           |
| Ringelfuß, Phal. B. Salicis II, 42                                 | - bringt viele hauswurgraupen in eine Rammer                                |
| Ringelraupe auf ben Baumen und Rrautern,                           | 11, 58                                                                      |
| Neustria, castrensis I. 126 11.7.8                                 | Scheckflügel heißt ber Abmiral, Pap. Atalanta                               |
| Neuftria, castrensis I, 136 11, 7. 8 Roefella, Phal. Tin. III, 36  | I, 54 11, 77                                                                |
| Rofele Cimbeil. Der Schmetterlinge I, 58                           | Schildeafer, beren garven bebeden den Reib mit                              |
| - nennt einige Puppen Menichengefichtstarven                       | ihrem eigenen Unrath II, 63                                                 |
| 1, 62                                                              | Schildlans E. Coccus                                                        |
| - bat einige Schmetterlinge ju fcon gemable                        | — Bohrer & Ichn. Coccorum                                                   |
|                                                                    |                                                                             |
| Rofana, Phal. Tortr. III, 17                                       |                                                                             |
|                                                                    | - daraus die kleinen Blauschiller baf haben sechzehn Kufe II, 63            |
|                                                                    |                                                                             |
|                                                                    | - haben fleine turze hadrchen bas.                                          |
|                                                                    | - beren Puppen hangen fich an einem feidenen                                |
| Rossiniciter, Phil. tortr. Rosana III, 17                          | Gurtel auf bas.                                                             |
| Rothschwanz Phal. B. pudibunda II, 30                              | - beren Puppen find nicht edig II, 64                                       |
| Ri der, so und einige Raupenhaare gestaltet 11,55                  | - beren Papilions fommen nach 14 Tagen aus,                                 |
| Ruderfalter baj.                                                   | einige imfolgenden Jahre baf.                                               |
| 20 Gelmans Phyl Park 1, 16, 28                                     | Schlingen, machen einige Raupen um fich ber-                                |
| Rüßelmotte, Phal Bomb, palpins I, 52                               | um, wenn sie sich verpuppen I, 103                                          |
| Rumicis, Phal. Not. 1, 139                                         | Adlupfwespen E. Ichneumons                                                  |
| 6                                                                  | Schlüffe, analogische find truglich 1, 63                                   |
|                                                                    | Edimeerwurz II, 56                                                          |
| Saft, einen sauren sprift die Vinula von sich                      | Schmetterlinge, einige leben den Winter durch                               |
| I, 27. 28                                                          | 1, 44. 48                                                                   |
| - beißt im Ange bas.                                               | — ganze Abhandlung daven 1, 45                                              |
| - ohlichter in den Holgraupen I, 30. 3t                            | - deren vornehmste Theile Daf.                                              |
| - ia d n Schmetterlingeflügeln 1, 60                               | - beren artig gebildete Augen Daf-                                          |
| - burch folden beiommen die Blugel die Bewe-                       | - haben Mehlftaub auf den Blugeln 1,46                                      |
| gungelraft baj.                                                    |                                                                             |
|                                                                    | inhian_                                                                     |

| - indianifcher mit haaren auf ben Flugeln baf-                      | be ber Maturgefdichte: ein febr gutes Buch IV, g                               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| - melde Enquoquel oder Papilions beifen I, 47                       | Schuppen auf ben Schmetterlingeftügeln 1. 46                                   |
| - Deren Gintheilung I, 47                                           | - heißen schicklicher Federn 1, 53<br>- in Bonani Miccographia Das.            |
| - beren Eintheilung I, 47 - barunter eine Mittelflaße Daf.          | - in Bonani Micrographia Daf.                                                  |
| - beren Dagrung ber Donigfaft ber Blumen 1,48                       | - werden wertlauftig beschrieben . I, 54.57                                    |
| - Deren Bibden ohne Begattung teine fruchtba-                       | - find ben einigen febr prachtig 1. 57                                         |
| re Eper legen baf.                                                  | - freden ordentlich mit bem Riel ta ber Dut                                    |
| - wie die Winterschlafer im Fruhjahre aussehen                      | baj.                                                                           |
| baf.                                                                | - Derfelben Abfichten baf.                                                     |
| - find friedfertige Thiere baf.                                     | - berfelben Grudtur 1, 58                                                      |
| - einiger Beibchen ohne Flugel bas.                                 | - Kaarfarmiae 11. 22                                                           |
|                                                                     | Schwalben gieben meg                                                           |
|                                                                     | finrien fich ins Bafer, und bleiben barinnen                                   |
| - die ichonften oft aus den ichlechtesten Raupen                    | den Binter das.                                                                |
| I, 49                                                               |                                                                                |
| - einige behalten die Barben der Raupen baf.                        | Schwalbenschwanz, Pap. Machaon I, 57 Schwanzfalter, Pap. 2 queue II, 61        |
| - beren Bartspigen sehr verschieben 1, 50                           |                                                                                |
| - welche die prachtigften Federschuppen haben                       | Schwanzibeile, besondere am Weibchen Des                                       |
| 1, 57. 87                                                           | Apollo baf.                                                                    |
| wie sie Reaumur eintheilt I, 58                                     | Schwanzweipe &. Sirex                                                          |
| - beren Eintheilung von andern baf.                                 | Schweden bafelbft ein großer Berluft, wenn bie                                 |
| - beren verschiedene Sublhorner I, 58. 59                           | Raupen ben Rohl abfregen 1, 2                                                  |
| - beren Flugel find eine boppelte Saut 1,60                         | Sechwecke ber Inseftenaugen 146                                                |
| - modurch fie die Blugel ausbreiten baf.                            | Sedileau hat die Raupe der Pavon. maior querft                                 |
| haben achtsehn Lufelocher I, 65.69                                  | beschrieben 11, 47                                                             |
| - beren Geburtsalieder . 1, 71                                      | Sedum Telephium II, 16                                                         |
| - beren innere Theile 1, 74                                         | Seide, spinnen die meisten Raupen 1, 8 — Materie derselben in ven Raupen 1, 12 |
| - geben einen gewißen Caft bon fic I, 76                            | - Materie berselben in den Raupen 1, 12                                        |
| - berfelben Gaamengefaße baf.                                       | - beren Gefaße in der Holgraupe 1, 29                                          |
| - ph sie Hoden haben I. 77                                          | Seidempurmer bat Refel anatomirt I. 10                                         |
| - einer ber ichonften Dachtschmetterlinge 1, 83                     | - haben große Gefaße jur Seide 1, 20                                           |
| - einige ferben gleich nach bem Eperlegen 1, 137                    | - genießen als Schnietterlinge nichts mehr 1,48                                |
| - ob einige Mannchen die Weibch n in ber Bes                        | — beren Augen I, 112                                                           |
| gattung mit fortidileppen II, 36                                    | - beren Faden coo Ellen lang Ill, 50                                           |
| - an eine Radel gespießt, legen doch noch Eper                      | beren Gespinnft wiegt brittehalb Gran baf.                                     |
| · II 54                                                             | Beifervaffer, auf die Luftlocher ber Puppen ge                                 |
| - einige gieben fich nach der gewißen Rarbe 11,62                   | beucht, ob fie Othem holen 1, 35                                               |
| - Der Minirraupen ber Safelbiatter follen Die                       | Seladon, Phal. N. Aprilina I, 89                                               |
| fconften Rachtschmetterlinge fenn III, 36                           | Seta aquatica IV, 8                                                            |
| - mahre fommen aus achtschnfußigen Minirrau-                        | Stebbiene, Sphex cribraria 1,73                                                |
| pen 111, 41, 42                                                     | Bichelfligel, Phal. geom. falcat. 11, 93                                       |
| - Der Baferraupen tonnen bepm Austommen                             | Silberauge, Pap. Argus II,64                                                   |
| burche Bager marschiren 'III, 95                                    | Silberband Ill, 99                                                             |
| - in beren Eyern wohnen Schlupfmefpen IV, 38                        | Bilberbucket III, 36                                                           |
| Schnecken, barinnen Schlupfweipen IV, 2                             | Gilberstrich, Pap Paphia 1,45                                                  |
|                                                                     | Silpha germanica, beften Ruffelfraft 111, 83                                   |
| Claying                                                             | Sinau, Pied de Lion 11, 106                                                    |
| Schnurren 11, 31.54<br>Bebrank, Frang von Paula, beken Beptrage jur | Sirex, Holy Schmanivespe IV, 18                                                |
| Maurgeschichte enthalten viel neues 14, 9                           | — Gigas IV, 19                                                                 |
|                                                                     | - Sneftrum Daf.                                                                |
|                                                                     | - luyencus IV, 22                                                              |
| Sorotere abhandl. über verschiedene Wegenstan-                      | Storpions                                                                      |
|                                                                     | . Civipioni                                                                    |

| to the term of the second of the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COLOR OF CASE CO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solandriana, Phal. Tortr. III, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stigmata S. Luftlöcher Stinckhahn, Wiedehopf Stockfpanner — beren Phalanenmannehen Kammförmige Fahlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Polandriana Phal Tortr. Ill, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stinchhahn, Wiedehopf 111, 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Solandriana, Phal. 1 ott.  Sonderling, Phal. Bomb. antiqua II, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stockspanner - II, 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gomerhune I, 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - beren Mbalanenmanneben Rammformige Sable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Collinetionine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | harner bas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - umfanblich heschriehen II. 07 - 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - einige mit 16 Fußen geben boch fo I, 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | horner bas. — umständlich beschrieben II, 97-100. — auf den Birken II, 101, 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - einiger Beibchen ungeflügelt II, 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | and bell Stiffer up Cachinaisen II 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - sebnfüßige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - auf den Stant und Saahottota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| einiger Weibchen ungestügelt  gehnfüßige verwandeln sich in lauter Nachtvögel  11, 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - auf den Bruch: und Zachweiden II, 103 Storchschnabel, Geranium III, 7 Stratiotata, Phal geom. III, 96 Stratiotes, Waßergloe III, 85 Streckfuß, Phal. Bomb. pudib. II, 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stratiolata, Phat geom. 111, 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Alter Chestine companies and a part statement of the st | Stratiotes, Bakeralve III, 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - wickeln auch die Blatter zusammen 111, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Streckfuß, Phal. Bomb. pudib. 11, 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Speelinge fresen viele Rampett . I, 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Strickleitern machen fich tie Polgraupen am Glafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Speringe fregen pitte Dimpen in ben Ichnette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spheges, Planpentouter, wie he den den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stromer von ichablichen Graeraupen. 1, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mons qu'unterfaireiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seubenfliege hat aufjeder Seite 4000 Mugen 1,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - heißen Afterraupentodter, Salimoweisen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gennathierel 11 27 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Speelinge fresen viele Raupen  Spheges, Raupentoder, wie sie von den Ichneumond gu unterscheiden  beisen Aiterraupentoder, Bastardwespen, Guépes-Ichneumons  find eigentliche Maupentoder  cribrariae, Siebbienen  IV, 40  11, 73  Sphinkter  I, 73  I, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subcutaneae III, 37. 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - find eigentliche Raupentodier 1v, 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subcutaneae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| cribrariae Ciebbienen 1,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schwammerdamm findet ben gaugen Schniet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cultinfter water of and 4 . 1, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | terling ichon in der Raupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sphine nennt Reaumur die Ligusterraupe 1, 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | terling schon in der Raupe  auch die Raupenaugen:  1, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - heißen Dammerungevogel, Pfeilichwänge 1, 17.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Defen Geduld im Anatomiren der Infetten 1, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Colorie L. 121, 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Celerio 1, 10, 45, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tagelmask IV, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Celerio 1, 121-147 - Convolvuli 1, 12-45-57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cagvogel; weiße mit ichwarten Flugelabern 1, 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Elpenor 1, 59. 117. 113. 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - indignischer mit Gagren auf den Pligeln 1. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Euphorbiae 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Co having his Maniford                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Galii J, 122.12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mis Cake Billian and mit wieren und ima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ligustri 1, 17. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - illi fitth dans in com from the second and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Convolvuli - Elpenor I, 59. 117. 118. 119 - Euphorbiae I, 38 - Galii I, 122-125 - Ligustri I, 17- 35 - Nerii I, 47 - Ocellata I, 110 - Pinastri I, 128 - Populi I, 113 - Porcellus I, 117. 118. 119 - Stellatarum I, 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rangen Plotofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Ocellats : I l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - fommen aus cerigen Puppen . 1, 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pinastri I, 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Die schonen schwefeigelben 1, 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Populi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Taschienfraut !, 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poscellus 1. 117. 118. 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Taubenschwanz, Sphinx Stellutar. 1, 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Scallersum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tau, Phal. Attac. 1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Company Fra & Vuftlindier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Teleologie, was biefelbe verbachtig macht 1,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spiegerpinite C. cathografi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tentarula ciniaer Rouren 11, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spierfrance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tentacularis, Phal. pyral. 1, 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spinnfliege, trippopolea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tengingelinge Matemeinen Cagefficaen, Mon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spinnen, daringen Jahnenmens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | chec à toin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| find Raupenseinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The Grie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — Porceilus I, 117. 118. 119 — Scellatarum I. 55  Spiegelpunkte S. Luftlöcher  Spierstande I, 17  Spinnen, darinnen Ichneumons IV, 2  find Raupenseinde IV, 12  Spinnerstägig der Raupen I, 18  Spiraea I, 17  Spiraea III, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Thurpes Diel some southles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spiraea III. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uiger, Phal. geom. gronular, 1,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sprungweise geben einige fleine Rachtm. 111, 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Todienkopforaupe 1, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stammraupe, Phal. B. dispar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tortrices III, r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Derfelben Motte verwahrt die Eper mit Pelg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trauermantel, Pap. Antiopa 1, 45.57.6311,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Triplacia, Phal. No&. 1,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| merk Reaumur à oreilles bas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Troënne, Liguster 1, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Will Freming a diction noch ben Graben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Turionella, Phal. Tin. III, 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - beren Embryonen in Evern nach ben Graden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uhrfeber, wie eine, ber Cangrufel ber Comets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stanb auf den Flügeln der Schmetterlinge 1, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | derlines der de l'action de l' |
| begen Absichten 3 : 1,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - an ben Duppen, wie an den Pflaumen 11, 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unrathkörner ber Naupen, geriefte 1, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stechpalmblatt, Phal. Bomb, ilicitol. 11, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - perbinden einige Raupen artig mit bem Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Steinbred, Filipendula II, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stellatarum, Sphinx 1,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Upupa Epops, Wiedehopf 111, 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| v, Geer IV Qu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Z Uroce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CI WILL IT CIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Uroceros, E. Sirex                                                                                            | 1V, 99        | Weifiling , ber beutiche, Pap. Craraegi I, 58 11, 25                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urticae, Pap.                                                                                                 | 1. 64         | - ber chinelische II. 25                                                                                    |
| Urticata, Phal. geom.                                                                                         | III, 24       | Wesven, Raupenfeinde IV, 11                                                                                 |
| v v                                                                                                           |               | FELICITIES                                                                                                  |
| Variqueux, Vaisseaux                                                                                          | I. 12 II. 0   | miedebopf macht fein Reft von Roth 111, 39                                                                  |
| Derfafter, begen Abficht ben biefem &                                                                         | Berfe I.a. c  | Wienerwerf. bas fostemaniche von Comettet-                                                                  |
| Perführer, C. Ichn. persusfor.                                                                                |               | liagen IV, 10, 17                                                                                           |
| Derwandlung der Raupen                                                                                        | 1.9           | liagen IV, 10. IT                                                                                           |
| Vielfräße unter ben Raupen                                                                                    | 1. 147 11.82  | Windelkinder heißen edige Raupenpuppen . 1, 97                                                              |
| Pinula. 3. (Sabelschwangraupe I,                                                                              | 10. 27 11. 10 | Windigraupe I, 9                                                                                            |
| Viola mateonalis                                                                                              | III. Q        | Winter, wie fich darinnen die Raupen und Schmets                                                            |
| Visidana Phal Torre                                                                                           | 111. 3        | terlinge erhalten I, 40                                                                                     |
| Viola matronalis Vividana, Phal. Torte. Dogelfir schen — Raupen darauf Vulcain heist der Udmiral, Pap. Atalan | 1.50          | - nach dem falten 1740 boch viele fcabliche Raus                                                            |
| Dogettit jabett                                                                                               | 11.21         | pen   11,21                                                                                                 |
| The large beiff has albusinal Pan Aralas                                                                      | de Lea        | Winterschmetterling, G. Froftschmetterling                                                                  |
| vuicam grift off admiral, exp. Atalan                                                                         | 11.           | Wollflocken, fo sehen einige Raupen aus                                                                     |
|                                                                                                               | -Shiphre and  |                                                                                                             |
| Wachteln, giftig, wenn fie im Fr                                                                              | mymite ans    | Wolfsmildraupe 1, 9 38                                                                                      |
| Afrika nach Reapel kommen                                                                                     | 1, 40         | Darinnen vier Imirnwurmer IV, 10                                                                            |
| - mußen acht Eage mit Getreibe g                                                                              | clattert mers | Wollmotte, Phal. N. leporina 11, 6                                                                          |
| ben, che fie qu egen                                                                                          | baf.          | much Ichn. globatus                                                                                         |
| Waffenträger , Ph. B. Bucephala                                                                               | 11, 15        | baut, baraus machen fich einige fliegen ibre nome                                                           |
| Waldameifen haben einen ftarten Gi                                                                            | erug 1, 28    | pherbule 1V, 5                                                                                              |
| Waldraupe                                                                                                     | 1, 9          | milion diam                                                                                                 |
| Wanderschaft gewißer Raupen                                                                                   |               | Würmer in Raupen, friechen in vierfacher Ordnung                                                            |
| Manzeneyer, darinnen Ichneumons                                                                               | IV, 39        | que                                                                                                         |
| warzen haben einige Raupen an fich                                                                            | 11,35         | permanbeln fich in Allegen, und Ichneumons IV,2                                                             |
| mafdye, nach der weißen gieht fich ber C                                                                      | vogel 11,72   | fconen ber mefentlichen Theile in ben Raupen IV,6                                                           |
| Wafferaloe                                                                                                    | 111, 85       | in Gumpfen und Bachen IV, \$                                                                                |
| - daran viele Gewurme                                                                                         | . das.        | <b>X</b>                                                                                                    |
| Waßerinsekten                                                                                                 |               | Xylostella, Phal. Tin. III, 37                                                                              |
| Wafterfaf r mit anfaugenben Rnicfc                                                                            |               | 3                                                                                                           |
| Wafferfalb heißt ber Fadenwurm                                                                                | 1V, 8         | 3adyweibe, Ofier                                                                                            |
| Waßerlille<br>Waßernifrostop<br>Waßerraupen, mahre<br>— Bersuche damit                                        | HI, 85        | Jahlenthie ichen beißt ber Abmiral, Pap. Aralanta                                                           |
| Waßermifrostop                                                                                                | 111,62        | Jahnburften, so seben einige Raupen aus 11, 22                                                              |
| waßerraupen, mahre                                                                                            | 111, 77.85    | Zebratical Sching Populi                                                                                    |
| - Bersuche damit                                                                                              | III, 91       | 3ahnflügel, Sphinx Populi 3ahnmotte, Phal. geom. Lacertinar II, 113 III, 96                                 |
| Maßersucht an einem Schmetterl. In                                                                            | igel 1,60.01  | Zannen haben verichtebene Infettenmannmen blitten                                                           |
| meberfnecht, Phalangium                                                                                       | 1,65          | an sich jur Begattung. IV, 49 3anfenraupen II, 20                                                           |
| Weibchen einiger Schmetterlinge o                                                                             | bne Blugel    | Japjenvaupen II, 20                                                                                         |
|                                                                                                               | 38. 39. 40    | Tidenat in heißt eine Manne. 1, 92, 92                                                                      |
| besondere mit fehr furgen                                                                                     | 11, 116       | Timioni Graf light, mie Comepmond lore Cost                                                                 |
| weiden, die darauf lebenden Infeft                                                                            | en haben bes  | in Schmetterlingeeper legen IV, 38<br>Jirkulaufibern I, 53<br>30U, über bren, einige Maupen lang 1, 115     |
| fonders Zwirnwurmer                                                                                           | 1V, 10        | Jirkularphern                                                                                               |
| meidenbohrer, G. Holgraupe und                                                                                |               | 3otenbalg, G. Ichn glomeratus                                                                               |
| meidenmotte, Phal. B. Saltcis                                                                                 |               | Buder, nennen bie Bergleute Die große Schwanzmefe                                                           |
| Meidenraupe, Die glatte mit Rleifd                                                                            | hofern 1.50   | ne. Sirex gigas                                                                                             |
| Meiderich                                                                                                     | 1. 114        |                                                                                                             |
| Weiderich<br>— defen Raupe<br>Weinraupe<br>— varliet sehr in den Farben                                       | l. rra        | Bwirnwürmer , haben bie Rauven 1, 143 IV, 8-9                                                               |
| Meinrause                                                                                                     | I. S. C. II.  | mickeln fich wie ein Rnaul jufammen IV, 9. 10                                                               |
| - narliet lehr in ben Warhen                                                                                  | 2 0 30 114    | vier und fünf in einer Raupe baf haben mehrere Infeften.                                                    |
| - eine andere Art bavon                                                                                       | I. 122        | haben mehrere Injetten.                                                                                     |
| Weinvogel, Sphinx Elpenor, Porcel                                                                             | 1 1 42 712    | aus ben Brunnen gejoren                                                                                     |
| Weisheit, Spuren der gottlichen in                                                                            | Sen Maumen    | ob sie ben Menschen schoeen bas.  ob sie ben Menschen schablich bas.  3wolfpunet, Phal. Tip. Dodec. III, 73 |
|                                                                                                               |               | Smorthmatt, there was a second                                                                              |
|                                                                                                               | 13. 15. 22    |                                                                                                             |

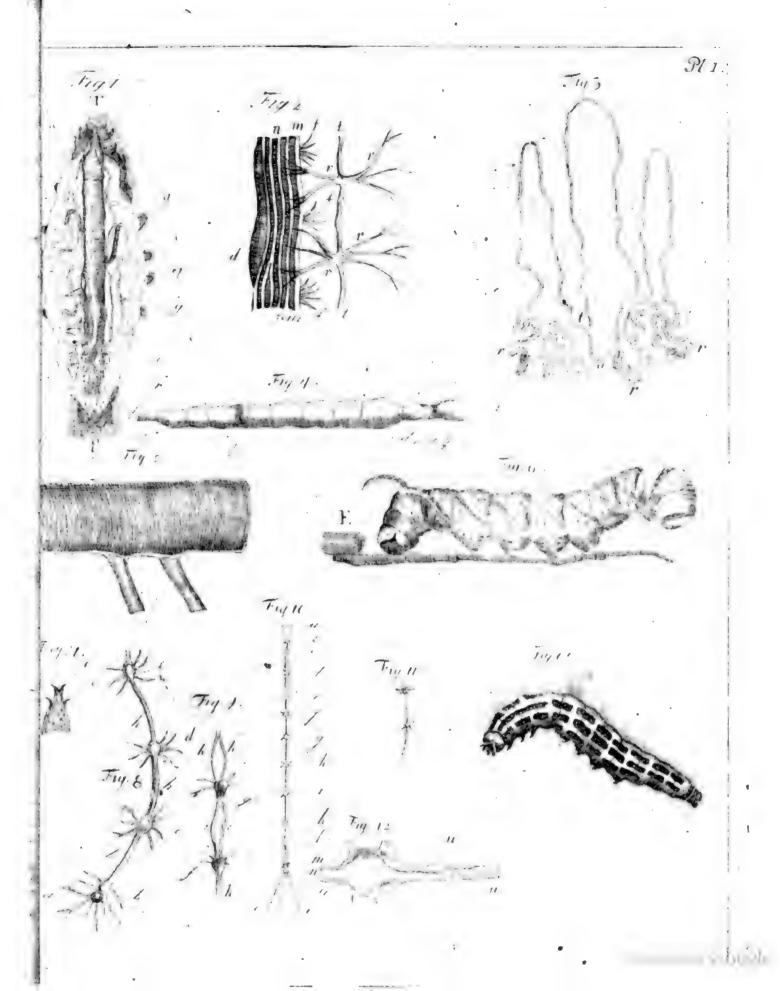





914 -"iy.2". Fig 3. A month of the state of the sta Tinge Jig.9. Che was



11.6 714.3. . ... Fig. U. . 514.13. · Tig. 2.3.

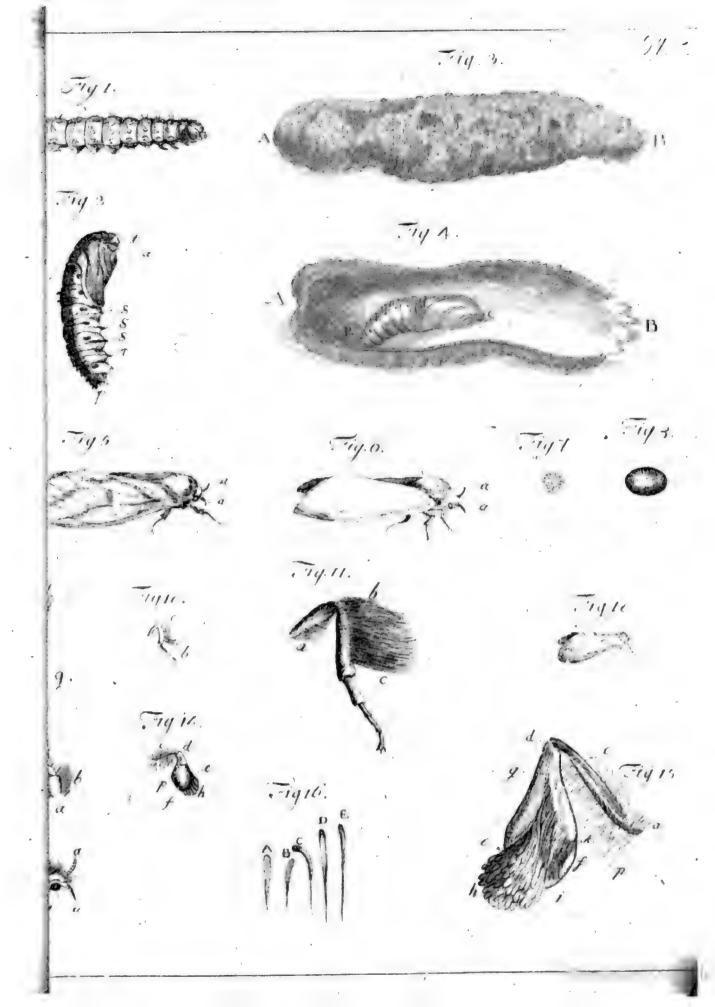











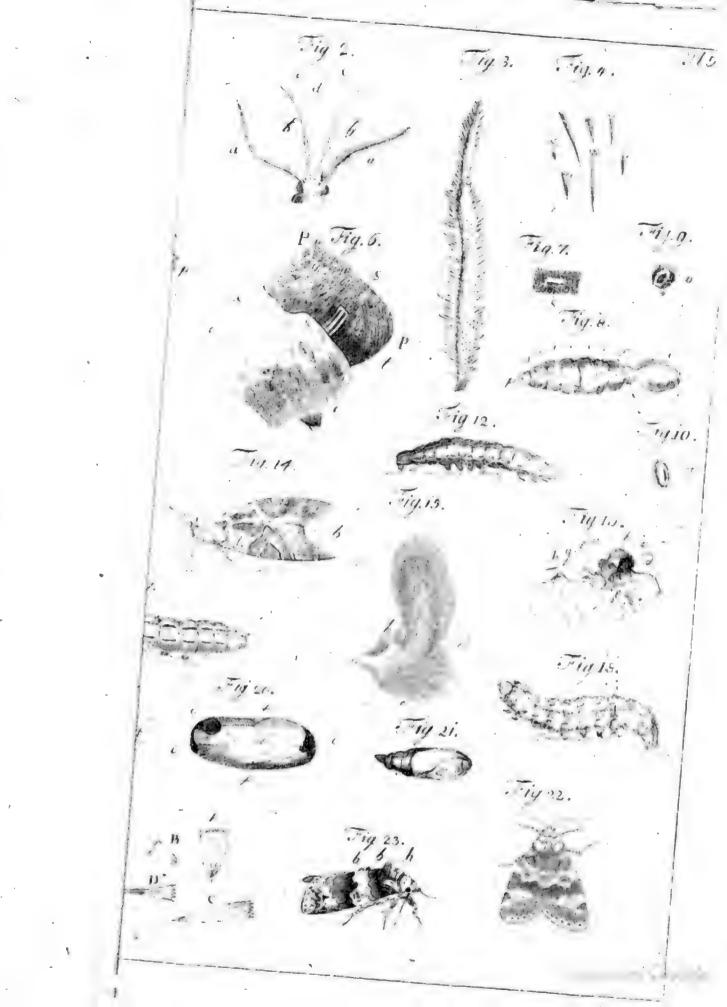

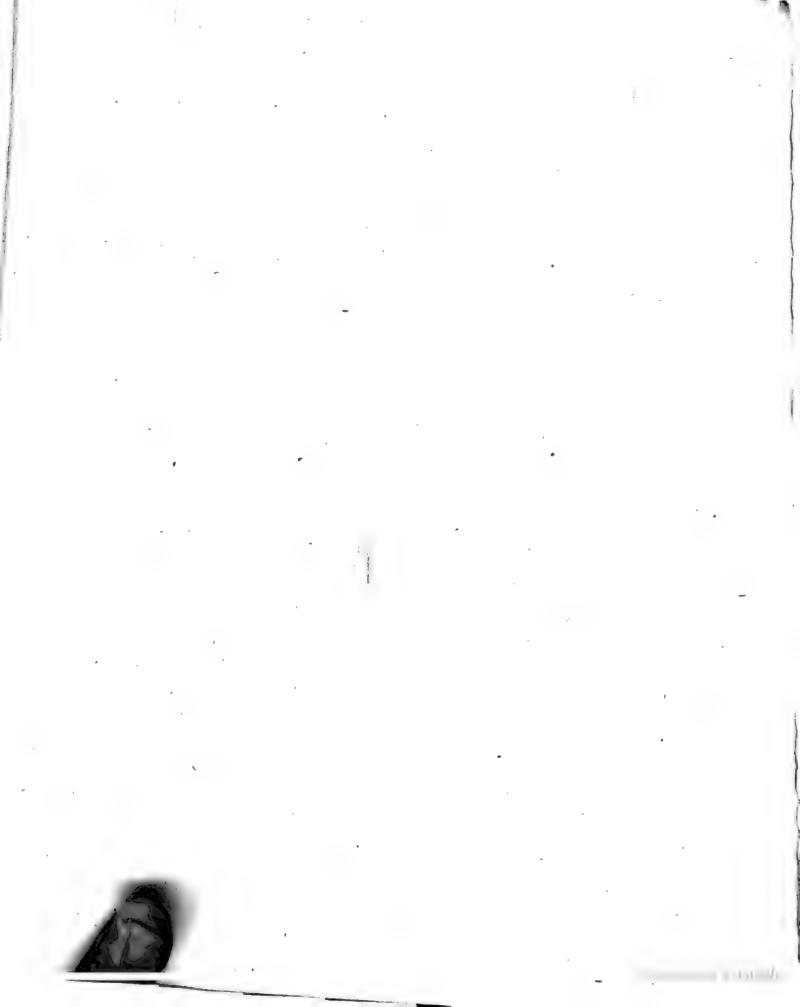

14.6 F14.3. . 1.1 Fig. U. . 714.18. Fig. 2.3.

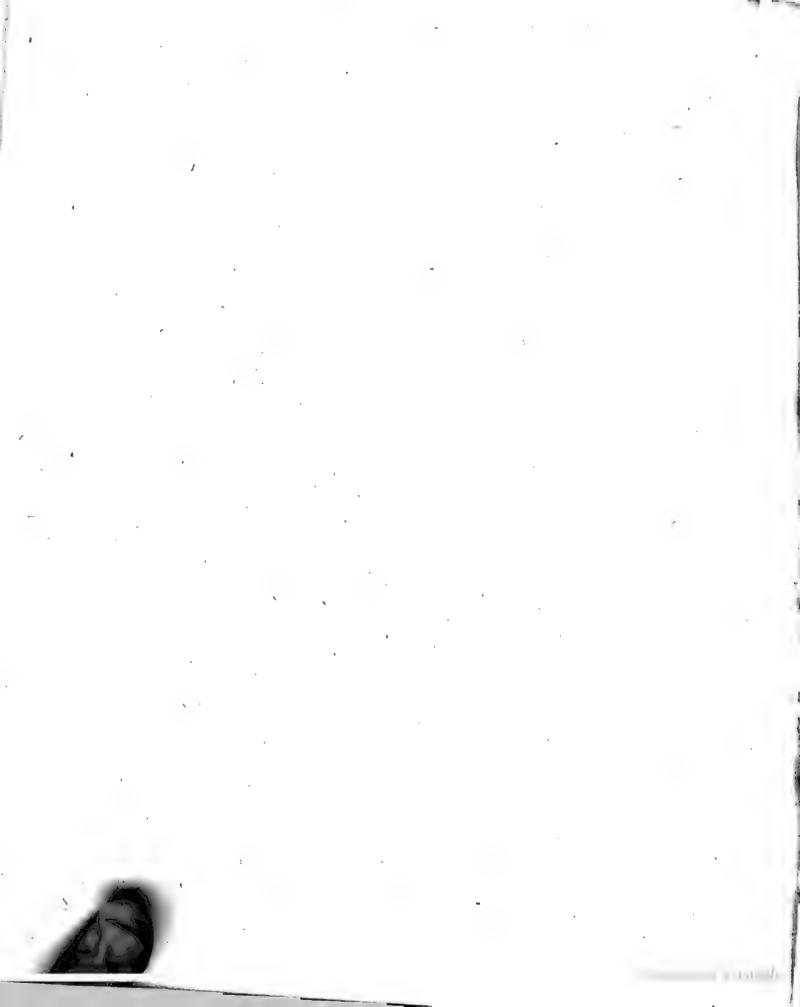

The Total Court

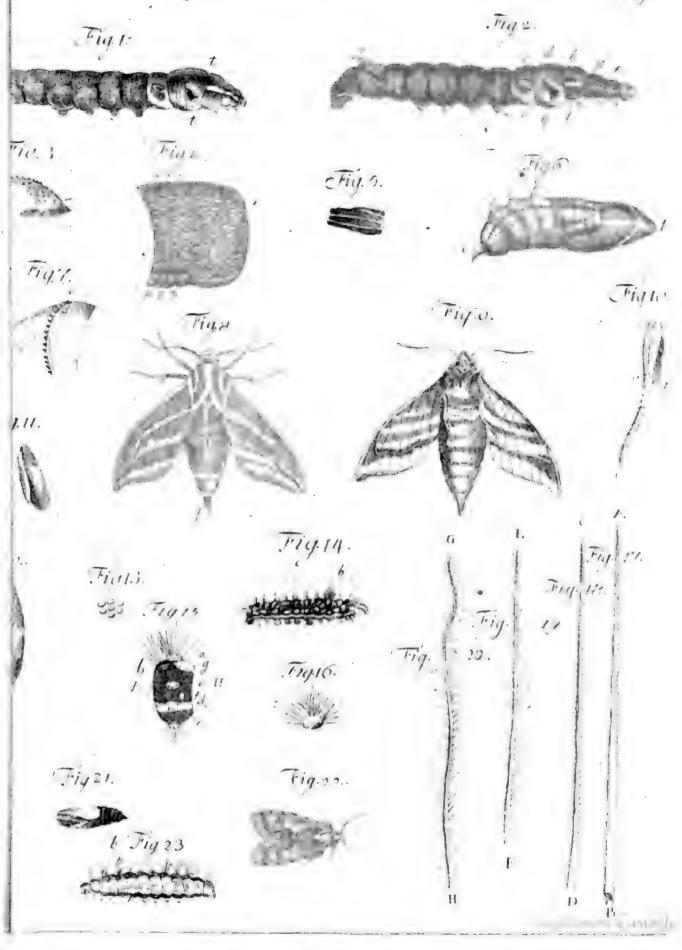

2. E OL W

Fig. E. vij. I. Fig. .: Fig. 1. Fig.7. Figs Fig.10. Fi112 Tig.13. Tig.11.

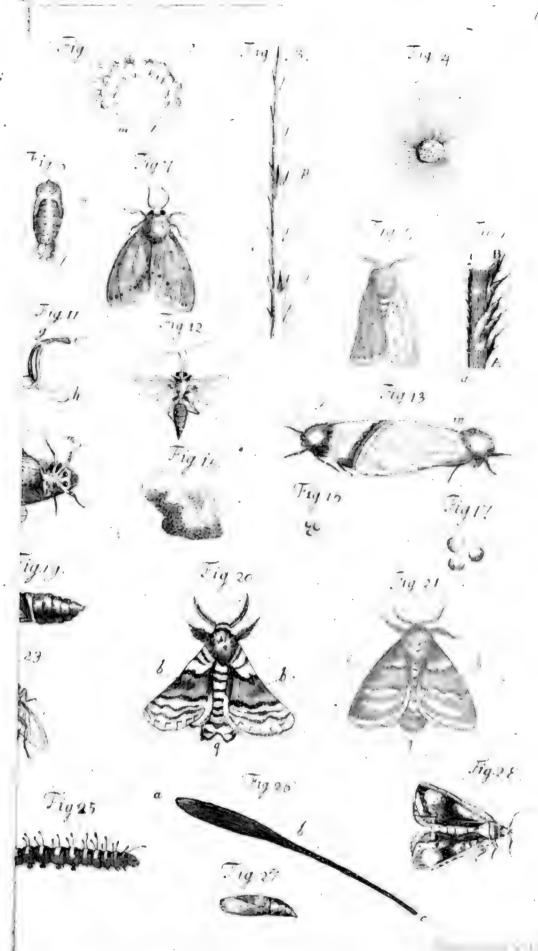

Supurb.

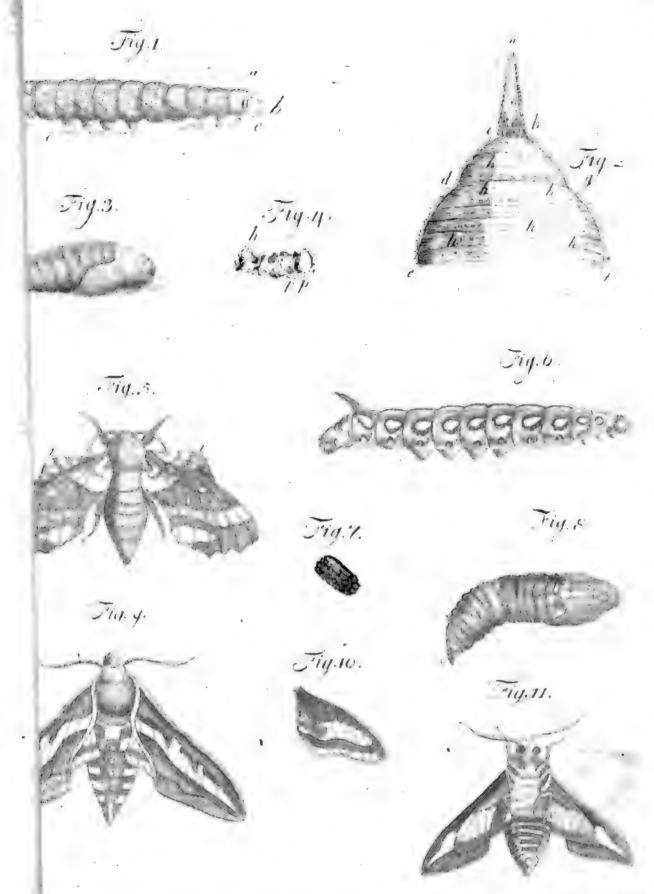



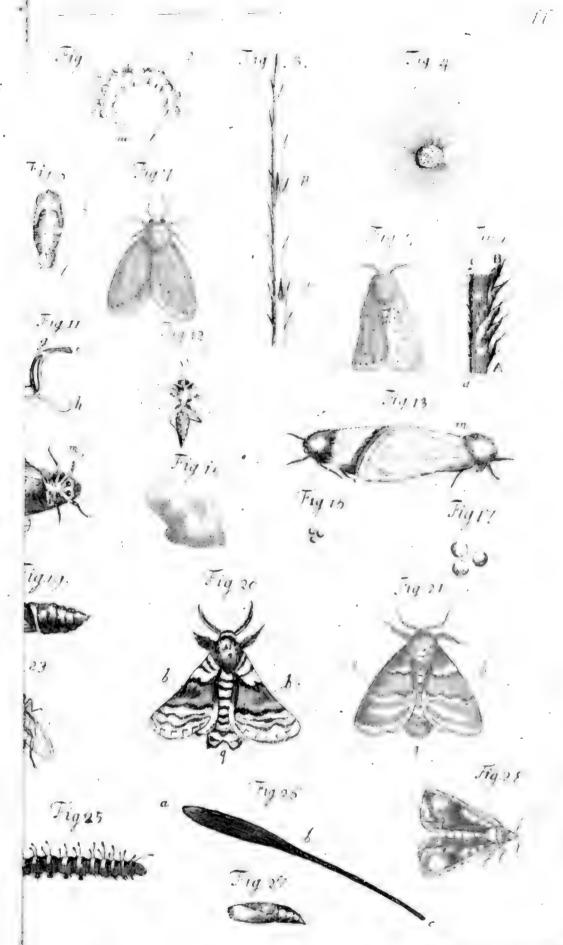

remote the

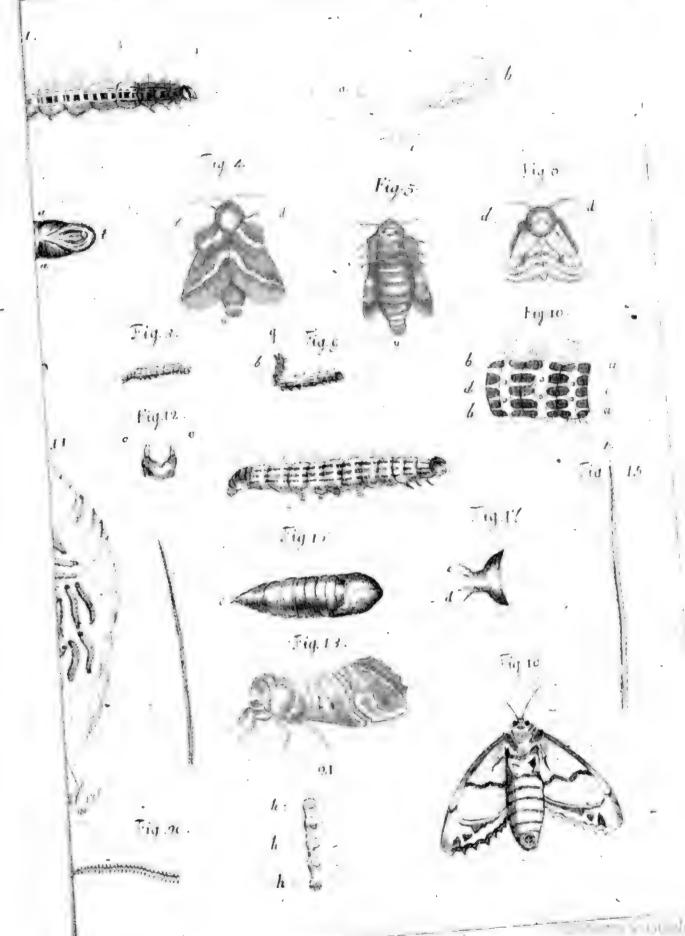

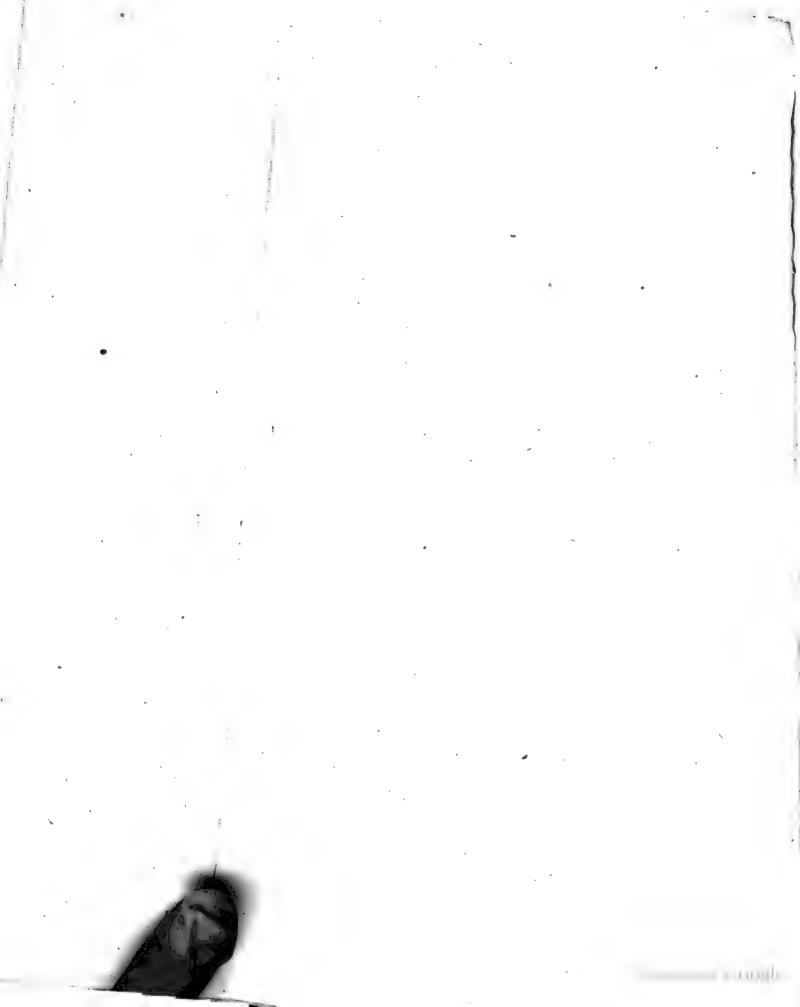

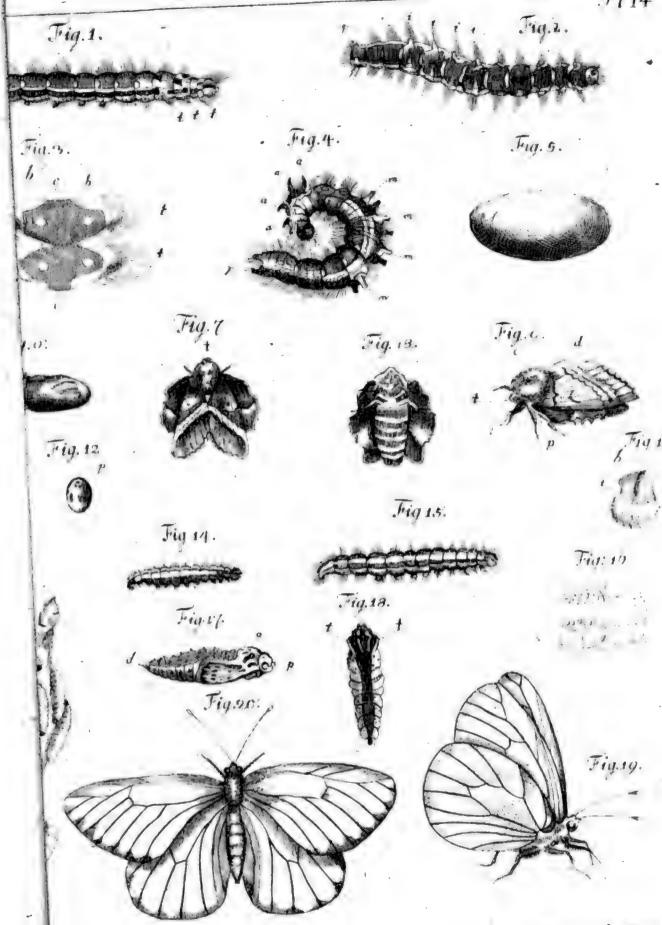





The Land Colors On

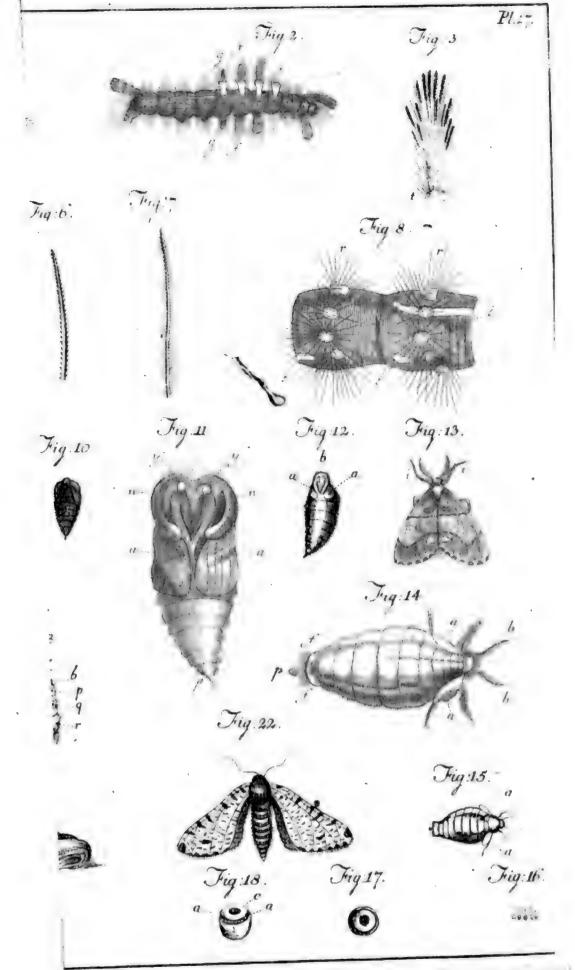





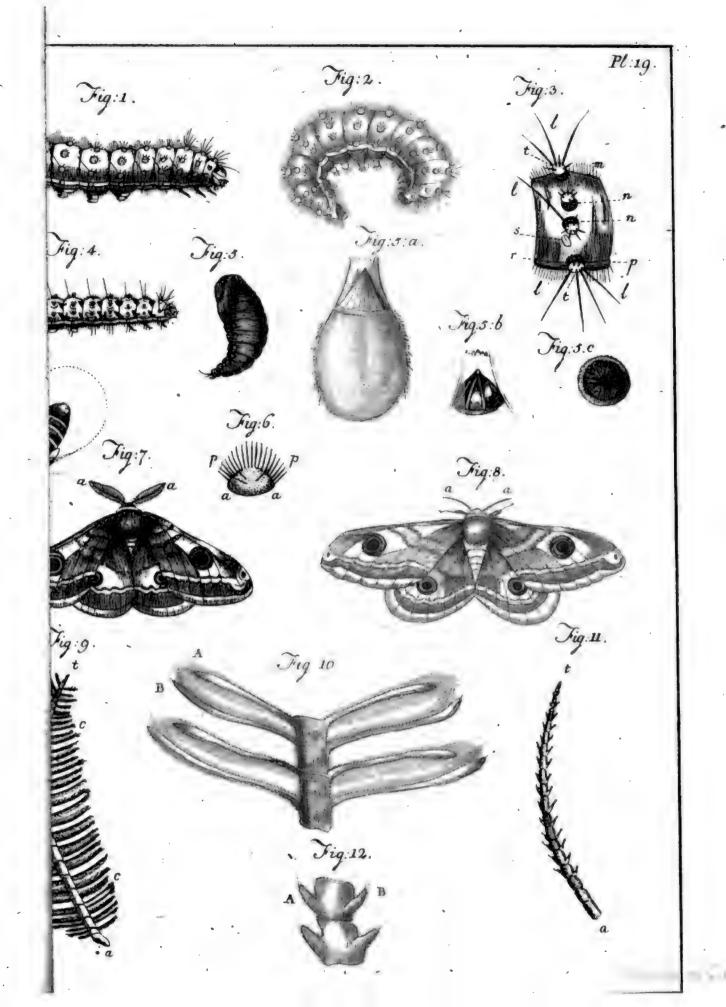

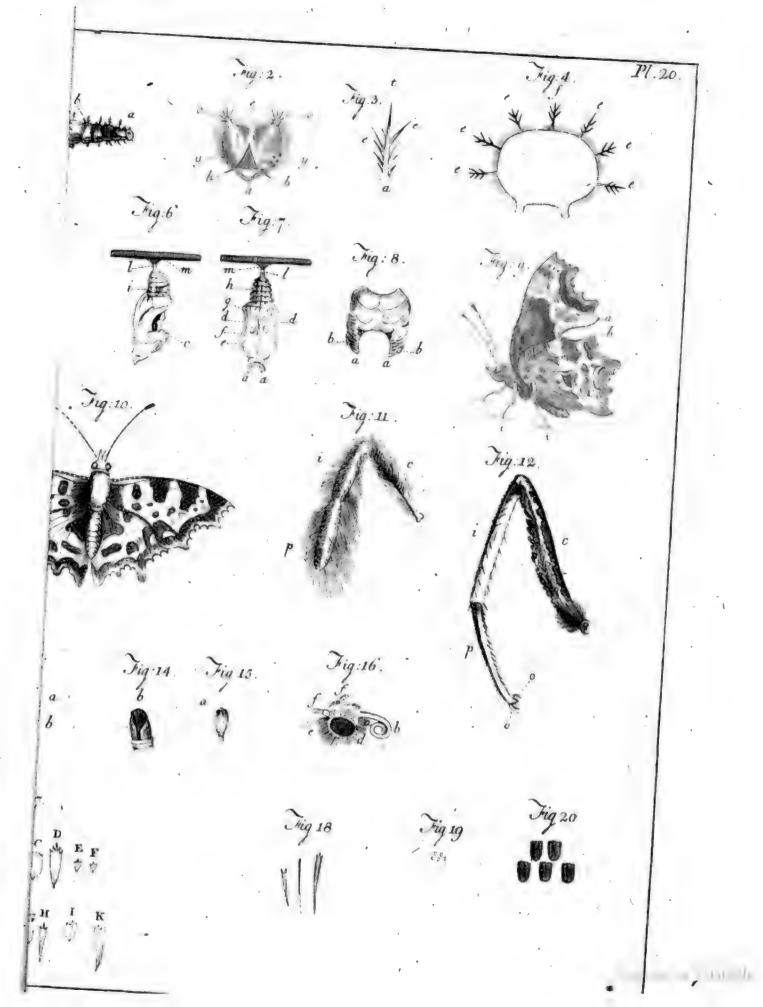

This was

Pl 22 F1.7 .1. Fig: 2. 1.5. Fig. b. Fig:g. hig. 18. 1 24.

a much

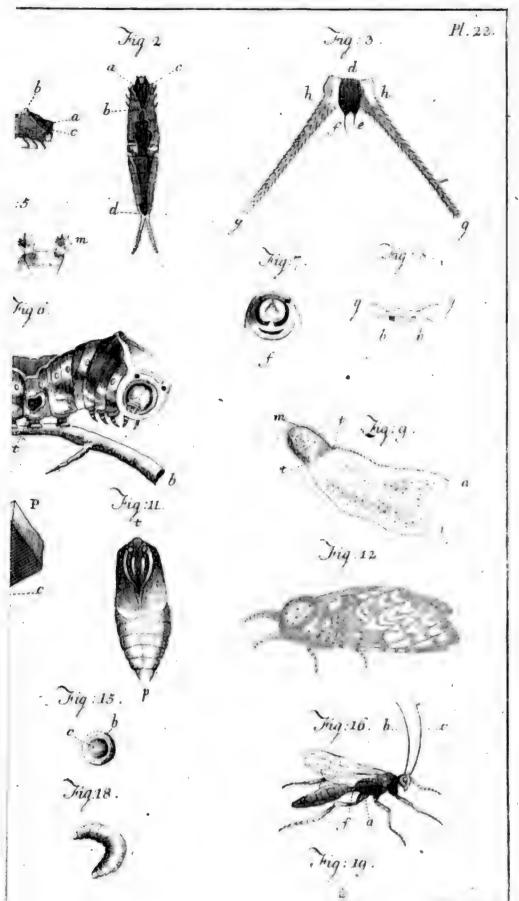

5-10U-W

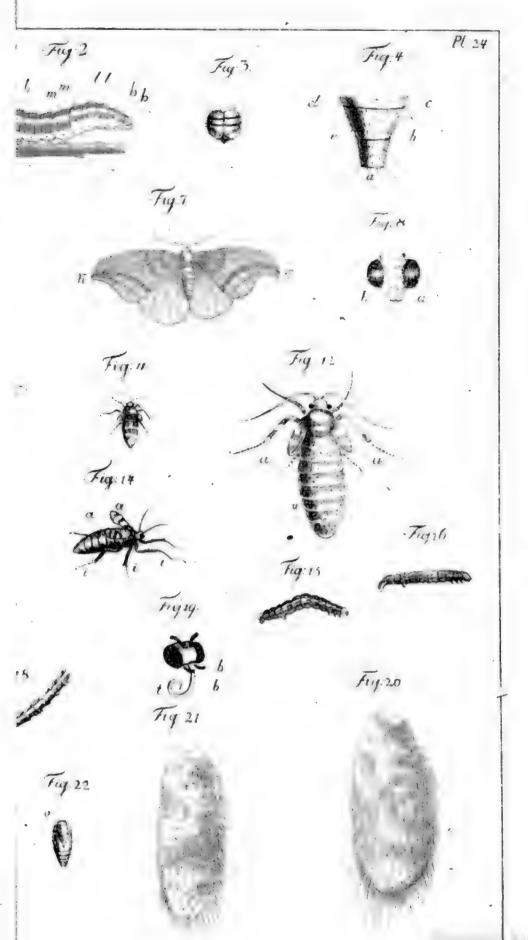

cost L

= 151=1b

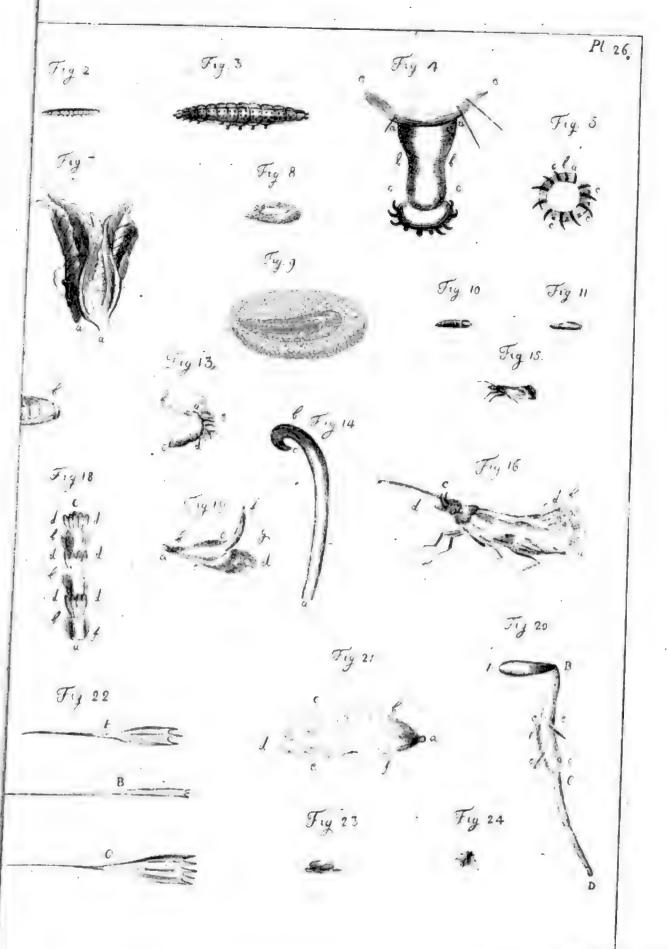

and the



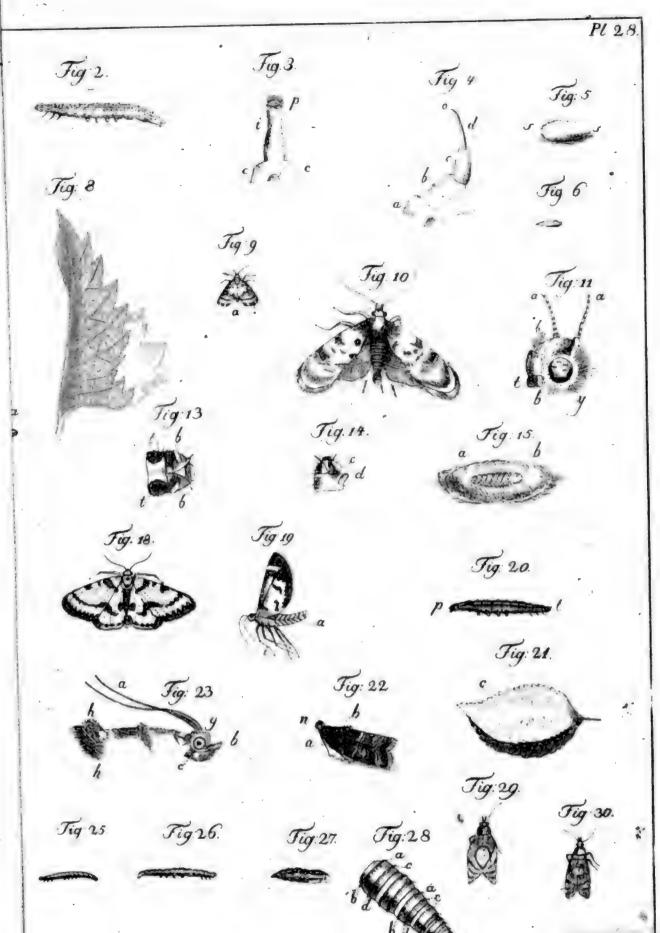

151 1

a day to

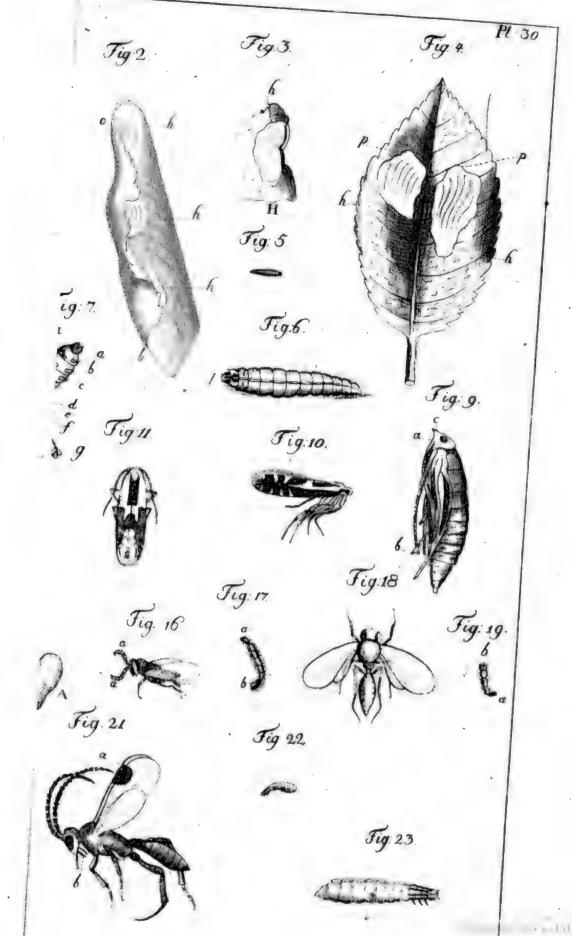

in b



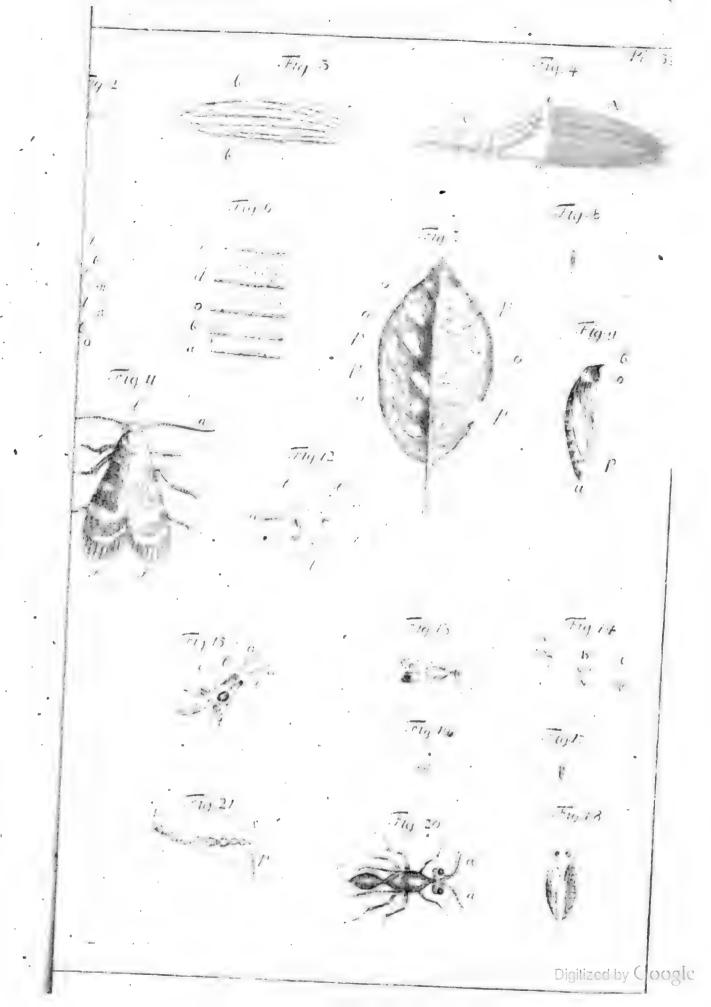

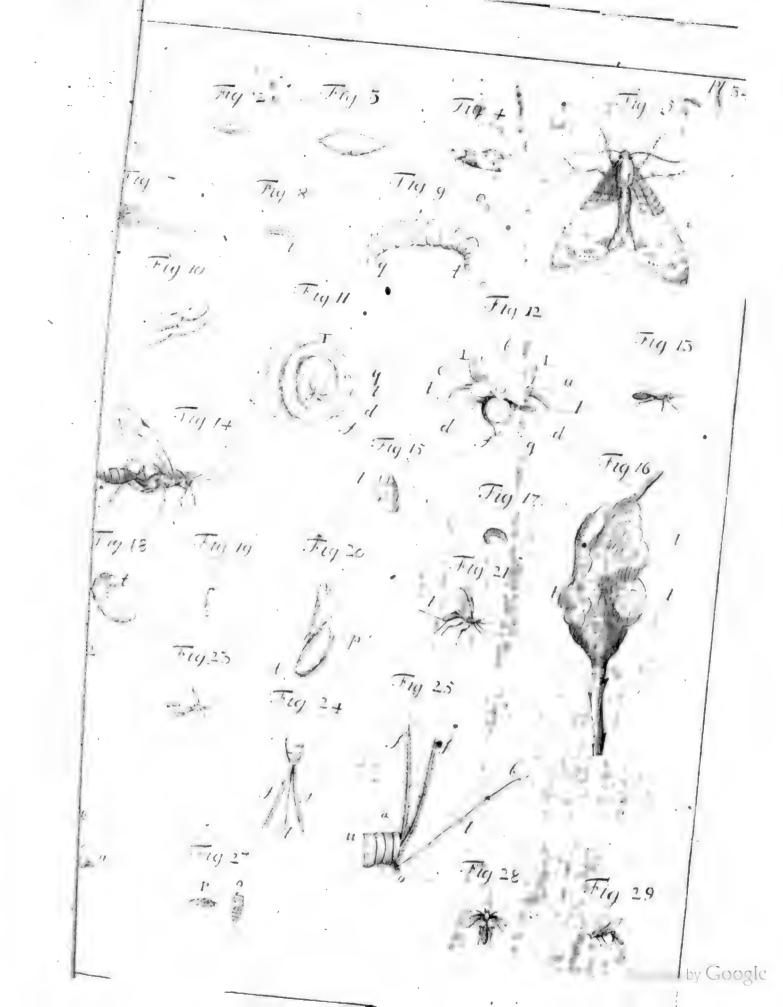



5000

|   |   |  |    |   | • |
|---|---|--|----|---|---|
|   |   |  |    |   |   |
|   |   |  |    |   |   |
|   |   |  | 49 |   |   |
|   |   |  |    |   |   |
|   |   |  |    | • |   |
|   | • |  | •  |   |   |
| • |   |  |    |   |   |
|   |   |  |    |   |   |

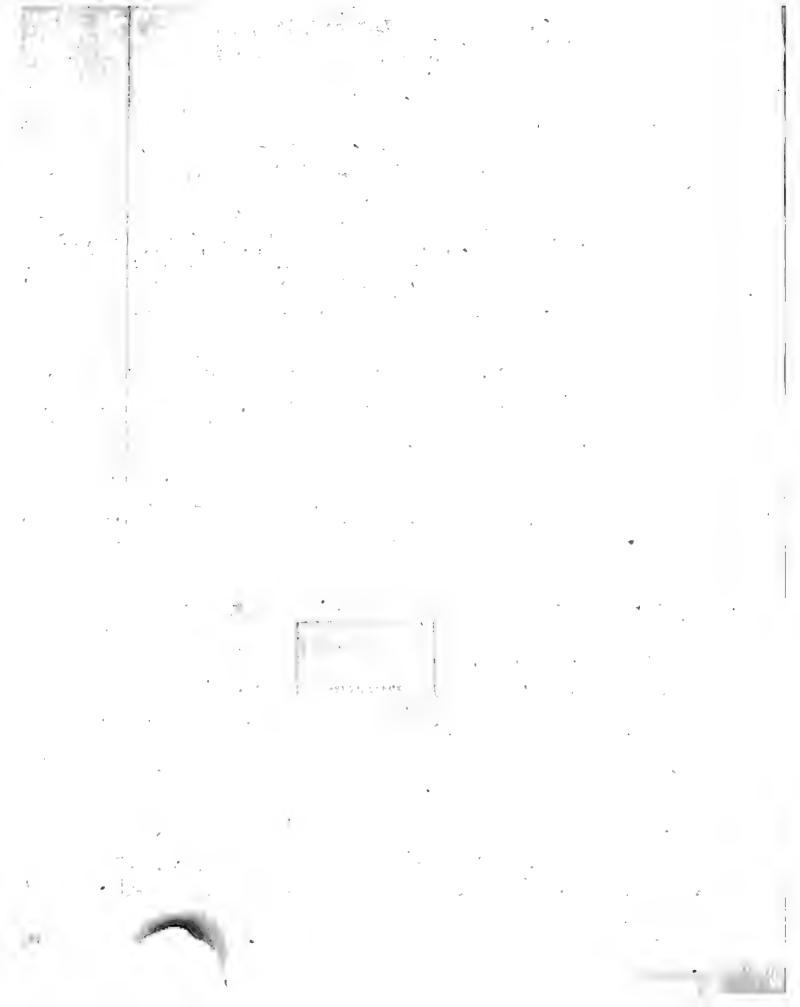

Ty Jig K . Fig.12. Lightzed by Google

0

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          |              | 395  |
|----------|--------------|------|
| -        |              | 1999 |
|          | è. o         |      |
| 1 4 5    | 1 1          |      |
|          |              |      |
|          |              |      |
|          |              |      |
|          |              |      |
|          | 12-          |      |
| 2000     | 6. 9. 30. 30 |      |
|          | No. 1        |      |
| 4, 18    |              |      |
|          |              |      |
|          |              |      |
| Form 410 |              |      |

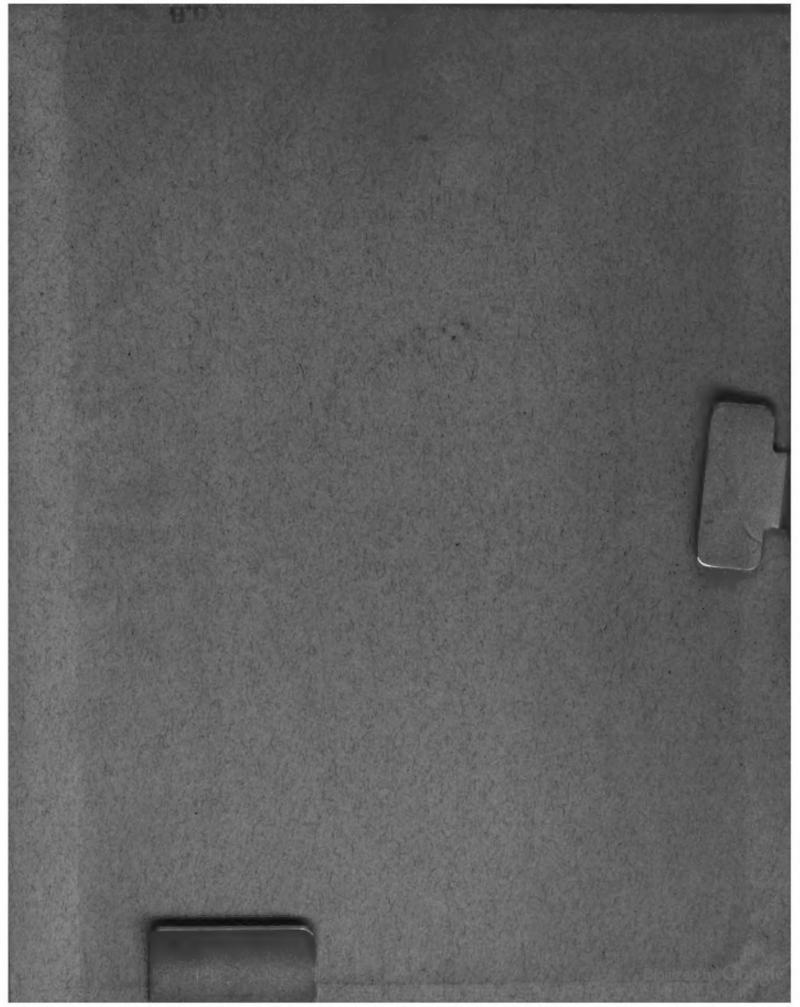

